

# HISTOIRE

DE LA

RÉPUBLIQUE ROMAINE.

### HISTOIRE

DE LA

## RÉPUBLIQUE

ROMAINE,

DANS LE COURS DU VII'. SIECLE;

PAR SALLUSTE:

En partie traduite du latin fur l'original; en partie rétablie & compofée fur les fragmens qui font reftés de fes Livres perdus, remis en ordre dans leur place véritable ou le plus vraisemblable.

TOME TROISIEME.

Crifpus Romana primus in Historia. MARTIAL. XIV. QI.



A DIJON,

Chez L. N. FRANTIN, Imprimeur-Libraire du Roi.

M. DCC, LXXVII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.

### SOMMAIRES

DU TROISIEME VOLUME.

# HISTOIRE DE LA CONJURATION DE CATILINA.

#### 1. PORTRAIT de Cavilina.

- 11. Tableau des mœurs & de l'ancien Gouvernement romain.
- III. Causes de la décadence & de la corruption.
- IV. Mœurs dépravées de Catilina & de ses compagnons. Crimes de sa jeunesse.

  V. Il forme son projet de conspiration. Ses comptices.
- VI. Autre projet antérieur qu'il avoit fait avec Autrone & P. Sylla.
- VII. Premiere affemblée des conjurés. Discours de Catilina à ses complices.
- VIII. Q. Curius découvre le complot à Fulvie sa maîtresse. Le bruit s'en répand. On éleve Cicéron au Consulat.
- 1X. Mesures prises par Catilina, Portrait de Sempronia. Mallius fait soulever l'Etrurie.
- X. Fulvie découvre la conjuration à Cicéron. Embarras du Consul. Le Sénat lui donne des pleins pouvoirs.
- XI. Catilina répand ses émissaires dans l'Italie. Assemblés des conjurés chez Laca.
- XII. Nouvelle du foulévement. Prodiges. Le Sénat envoie des forces en divers endroits.
- XIII. Troubles dans Rome. Catilina vient au Sénat, Il fort de Rome,
- XIV. Leure de Mallius à Marcius.
- XV. Lettre de Catilina à Catulus, Décrets du Sénat.
- XVI. Réflexions sur les événemens présens & sur leurs causes, Tome III,

XVII. Les Allobroges s'engagent dans la conspiration, & la découvrent à Fabius Sanga.

XVIII. Distribution des emplois entre les conjurés, pour l'exécution de leur complot.

ecompos.

XIX. Nouvelle entrevue des Allobroges avec les conjurés, Ils se chargent de leurs lettres pour le Ches.

XX. Cicéron fait arrêter les Allobroges; & les conduit au Sénat. Il y mande les conjurés. Dépositions des témoins.

XXI. Lentulus-Sura est dépouillé de la Préture. Décrets contre les conjurés.

XXII. Soupçons de compliciel répandus contre Crassus & contre César. XXIII. Délibérations du Sénat, Opinion de Sylanus, Discours de César.

XXIV. Discours de Caton. Condamnation des conjurés.

XXV. Portraits & parallele de Céfar & de Caton. XXVI. Les complices de Catilina sont punis de mort.

XXVII. Dispositions des armées des deux partis en Etrurie.

XXVIII. Catilina harangue ses troupes & les met en bataille. XXIX. Bataille de Pistoye. Désaite & mort de Catilina.

#### SUITE DE L'HISTOIRE DE LA CONJURATION.

XXX. Mouvemens de la fastion des conjurés contre Cicéron. XXXI. Querelle entre Nepos & Cicéron.

XXXII. Caton s'oppose à Nepos, & le fait sortir de Rome.

XXXIII. Brouillerie entre Cicéron & Metellus-Celer. Leurs lettres.

XXXIV. Affaire de Calpurnius-Bestea, l'un des conjurés. Sa condamnation. XXXV. Recherches faites contre les autres complices, & seur exil.

XXXVI. Affaire de Publius-Sylla. Cicéron prend sa défense. Il est absous. XXXVII. Miconunismens des Allobroges. La Nation prend les armes, Guerre dans les Gaules.

XXXVIII, Recherches faites contre le Conful Antoine. Il est condamné à l'exil.

XXXIX. Pourfuius de la faction des conjurés contre Valérius-Flaccus. Cicéron plaide pour lui.

XI. Fureur des conjurés contre Cicéron. Clodius & Céfar se tournent contre lui, XII. César cherche à regagner Cicéron. Embarras de ce dernier.

XIII. Clodius, devenu Tribun du Peuple, donne un requisitoire contre Çiciron, Grande querelle, Les Magistrats & les Grands se parsagent,

#### DES LIVRES ET DES CHAPITRES.

XIIII. Ciceron consulte ses amis. Diversité d'avis, Il quitte la partie, & s'exile.

XLIV. Clodius fait condamner Cictron, confifquer fon bien, & rafer fis maifons.

XLV. Douleur & repeniir de Ciceron.

XLVI. Lensulus-Spiniher propose la loi de son rappel. Il est secondi par Esope.

XLVII. Nepos, Servilius & Cotta, se joignent à Spinther. Teneur de la loi. XLVIII. Cicéron est rappellé. Sa gloire en rentrant dans Rome,

XLIX. Sa lettre à Luccèius sur l'histoire de la conjuration. L. Son éloge.

#### DISCOURS DE SALLUSTÉ SUR LE GOUVERNEMENT.

Premier Discours à César. Second Discours.

#### VIE DE SALLUSTE

I. Naisfance de Salluste, Idée générate de son caraîtere. Sa samille, Son nom, II. Son éducation. Mauvaises mœurs de sa jeunesse.

III. Ses études. Son goût & ses grands talens pour l'histoire.

IV. Etat du Gouvernement, peu savorable à son ambition.

V. S'adonne aux femmes. Ses amours.

VI. Entre dans les Magistratures, Projette d'écrire l'histoire,

VII. Affaires publiques. Querelle entre Clodius & Milon. Conduite de Pompée.
VIII. Sallufte est nommé Tribun du Peuple. Ses collegues. Querelles au sujes du Consulat. Anarchie dans l'Etas.

IX. Clodius est sut par Milon, Fureur du Peuple à cette nouvelle, Il brûle le Palais du Sénat.

X. Milon revient à Rome. Son procès criminel. Pompée & Saltuste se déclarent contre Milon.

XI. Pompée est nommé seul Consul. Instruction du procès criminel. Intrigues de Salluste.

XII. Fermeté de Milon. Querelles entre Cicéron & Sallufle,

XIII. Appius plaide contre, & Cicéron pour Milon, Milon est condamné à fexil, Jugement des autres accusés,

#### W SOMMAIRES DES LIV. ET DES CHAPIT.

XIV. Salluste est chasse du Sénat par les Cenfeurs. Sa retraite, Il se mes à terire l'histoire. Saryres contre lui.

XV. Puissance de César, Salluste lui écrit ses Leures politiques. Il rentre dans le Sénat,

XVI. Salluste est fait Préteur. Il épouse Terentia, répudice par Cicéron.

XVII. Il est fait Lieutenant de Céfar. Révolte des légions.

XVIII. Expédition d'Afrique. Salluste est fait Gouverneur de Numidie, Ecrit l'histoire du Pays, Ses concussions.

XIX. Revient à Rome. Son luxe. Descriptions de ses jardins & bâtimens. XX. Statues, peintures & autres monumens.

XXI. Ses maifons. Sa mort. Son bufte. Ses médailles.

XXII. Laisse pour héritier son neveu, savori d'Auguste & de Tibere. Autres personnes du même nom.

XXIII. Réflexions sur ses sentimens & sur ses talens.

XXIV. Sur son style. Date de ses ouvrages.

XXV. Comparaison de sa maniere d'écrire avec celle de Tacite, & avec celle de Tite-Live.

XXVI. Critiques faites de ses ouvrages.

XXVII. Traducleurs & Commentateur's de Sattufte, -



HISTOIRE

### HISTOIRE

### DE LA CONJURATION DE CATILINA,

Et te, Catilina, minaci Pendentem fcopulo. VIRGIL. Æntid. VIII. 668.

Éclaircie & développée par un grand nombre de Notes historiques, & par un Supplément.

> Sciat scriptor si materia immoretur non esse longum; longissimum si aliquid accersit atque attrahit. PLIN. Esistol. V. 201.

Tome III.

# FASTES DEL'HISTOIRE DELACONJURATION.

A. V. C.

685.

Coss. L. CÆCILIUS METELLUS. Q. MARTIUS Rex.
Catilina exerce la Charge de Prèteur.

Coss. C. CALPURNUS PISO. M. ACILIUS GLABRIO.
Catilina eft Gouverneur d'Afrique,

COSS.

L. VOLCATIUS TULLUS. M. AIMILIUS LEPIDUS.
Catilina & Gictron fe déclarent pétendars su Confilai pour l'année 690:
Les Dipunies d'Affque font accueir Catilina reprendarum, par Clodius.
Tullus met en délibération fi on permettra à Catilina de demander le
Confulia.

Catilina se désiste de sa prétention.

On. Decemb. Il forme le projet de la première conspiration.

688.

Coss. L. Manlius Torquatus. L. Aurelius Cotta;
Pr. Cal. Jan.

vel Col. Jan. Catilina manque le coup de la premiere conspiration.

1 Jan.

Non. Febr. Clodius met en regle contre lui l'accufation repetundarum, 5 Férr. Catilina manque encore le coup de la premiere confpiration.

XVI. Cal.

Son.

Catilina est absous repetundarum, & recommence à briguer pour 690:

17 Juillet.

Pison est envoyé en Espagne.

689

Coss. L. Julius Cæsar. C. Marcius Figueus Thermus.

Cal. Inc.

Catilina forme la feconde confpiration.

Prétendans au CONSULAT pour l'année suivante.

L. SERGIUS CATILINA. \* Parti des Conjurés.

¶ P. SULPITIUS GALBA. ¶ Parti du Sénat,

Α:

#### FASTES DE L'HISTOIRE

- . C. ANTONIUS HYBRIDA, nommi.
- C. LICINIUS SACERDOS.
- ¶ O. CORNIFICIUS.
- \* L. Cassius Longinus.

  ¶ M. Tullius Cicero, nommé.
- Sex. Aveidius.
  - C. AQUILIUS GALLUS.
  - M. CÆSONIUS.
  - M. LOLLIUS PALICANUS.
    Catilina est débouté du Consulat pour 690. Est accusé inter ficarios par
    Lucullus. Brigue le Consulat pour 691.

600

#### CONSULS.

- M. TULLIUS CICERO.
  C. ANTONIUS HYBRIDA.
- PRÉTEURS.
- P. CORNELIUS LENTULUS SURA, Préteur de Rome,
   Q. CÆCILIUS METELLUS CELER,
- ¶ C. POMTINUS.
- L. VALERIUS FLACCUS.
- O. POMPEIUS RUFUS.
- C. SULPITIUS GALLUS.
- C. Cosconius.
  - L. AFRANIUS. ÉDILES.
- P. CORNELIUS LENTULUS SPINTHER.
- L. JULIUS CÆSAR.
  L. SCRIBONIUS LIBO.
  - C. MEMMIUS GEMELLUS. du Peuple.
    - TRIBUNS du Peuple jusqu'au mois de Décembre,
- \* P. SERVILIUS RULLUS.
- \* T. ATTIUS LABIENUS,
- \* L. CÆCILIUS.
  T. AMPIUS BALBUS.
- MANLIUS LENTINUS.
  - M. DOMITIUS CALVINUS,
  - L. APULEIUS,
- P. LICINIUS CRASSUS.
  - C. VERGINIUS.
  - P. SILIUS NERVA.

#### TRIBUNS du Peuple depuis le mois de Décembre.

- . O. METELLUS NEPOS,
- M. PORCIUS CATO.
- \* L. CALPURNIUS BESTEA.
- ¶ Q. MINUCIUS THERMUS.
  - P. NIGIDIUS FIGULUS. L. ÆLIUS TUBERO.

    - M. NONIUS SUFFENAS.
    - Q. TITATIUS VARUS. Q. LUCRETIUS VESPILLO.
    - OUESTEURS.
    - Q. CÆCILIUS METELLUS PIUS SCIPIO. de Rome.
    - C. CLAUDIUS MARCELLUS.
  - T. FADIUS, de Cicéron.
  - P. SEXTIUS, d'Antoine.
- \* P. VATINIUS.
- \* SEX. ATTILIUS SERRANUS.
- ¶ SERV. SULPICIUS GALBA, de Pomeinus, &c. Précendans au CONSULAT pour l'année suivante.
- \* L. SERGIUS CATILINA.
- I. LICINIUS MURENA, nommé.
- SERV. SULPICIUS.
- ¶ D. JUNIUS SILANUS, nommé. PRÉTEURS défignés.
- \* C. JULIUS CÆSAR, Préteur de Rome.
- ¶ O. TULLIUS CICERO. C. VIRGILIUS.
- M. ATTIUS BALBUS.
- M. VALERIUS MESSALA.
- M. CALPURNIUS BIBULUS.
  - L. CÆSELLIUS BASSUS. L. LUCCEIUS HIRRUS-
    - CENSEURS.
- ¶ L. AURELIUS COTTA. 9 P. SERVILIUS ISAURICUS.
  - PRINCE DU SÉNAT.
- ¶ Q. LUTATIUS CATULUS.
- SOUVERAIN PONTIFE.
- ¶ O. CÆCILIUS METELLUS PIUS. Et après sa mort,
- . C. JULIUS CAESAR.

#### FASTES DE L'HISTOIRE

GÉNÉRAUX d'armée & GOUVERNEURS des Provinces.

- T CN. POMPEIUS MAGNUS, de Pont & de Bithynie, \* C. ANTONIUS HYBRIDA , de Macédoine,
  - Et après lui ,
- ¶ C. OCTAVIUS. ¶ Q. MARTIUS Rex, d'Etrurie,
- 9 Q. CÆCILIUS METELLUS CRETICUS, d'Apulie,
- ¶ Q. CÆCILIUS METELLUS CELER, du Picenum & de la Gaule Cifalpine, en place de M. TULLIUS CICERO.
- C. LICINIUS MURENA, de la Gaule Transalpine. . CN. CALPURNIUS PISO, d'Espagne,
- P. ORBIUS, & Afie.
- ¶ Q. POMPEIUS RUFUS, de Campanie.
- T. C. POMTINUS, du pays des Allobroges.
- Q. TULLIUS CICERO, de l'Abrugge.
- M. CALPURNIUS BIBULUS, de Pelignie. M. PETRETUS , Lieutenant d'Antoine.
- \* C. MALLIUS. P. FURIUS. Lieutenans de Catilina.

#### Mort de Pison.

Ant. XIV. Réponfe de Catilina à Caton.

XIV. Cal. Cicéron rapporte au Sénat l'affaire de la conspiration.

19 Oflobre. Premier Sénatus-Confulte pour différer l'élection des Confuls.

XIII. Cal. Nov. A deux heures du matin Crassus remet à Cicéron les lettres d'avis.

> Assemblée du Sénat au temple de la Concorde. Cicéron ordonne à Catilina de répondre sur les faits de violences & de

conspiration, Réponfe de Catilina.

Second Sénatus - Confulte donnant plein pouvoir aux Confuls.

XII. Cal. Élection des Consuls Silanus & Murena. Catilina est refuse. Nor.

XI.Cal. Nov. Catilina est accuse ad legem Plautiam de vi, par Paulus.

IX. Cal. Nov. 24 Octobre. Mallius prend les armes en Etrurie.

VII. Cal. Nov. Jour pris par Catilina pour l'execution du complot.

Novembre, Catilina tente de s'emparer de Prenefle.

VII.14. Nov. Affemblée des Conjurés chez Lecca , la nuit du 6 au 7. 6 Novembre.

VI. Id. Nov. Vargunteius & Cornélius vont pour affailiner Cicéron.

7 Novembre. Vargunterus & Cornelius vont pour anaimer Ciecro

V. Id. Nov. 3 Novembre. Premiere harangue de Cicéron: au Sénat. Catilina s'enfuit de Rome, la

nuit du 8 au 9.

11. M. Nov. Le matin. Deuxieme harangue de Cicéron : au Pemple. Affemblée du 9 Novembre. Sénat.

XIII. Cal.
Dolorembre
Dolorembre
Dublies, & députe Marcius & Metellus.

Cal. Dec. Cicéron plaide pour Murena.

Conférence des Allobroges avec les Conjurés, ehez Sempronia.

Col. Dec. 3 Décembre Affemblée des Conjurés par ordre de Lentulus, ou environ.

Autrone va en Etrurie.

Caffius s'enfuit de Rome.

1st. Nov. Dec, Sur les deux heures du matin les Allobroges font furpris & les lettres

3 Décembre. interceptées.
Les Conjurés font amenés au Sénat , interrogés & confrontés.

Quatrieme Sénatus-Confulte, pour arrêter prifonniers les conjurés, & rendre graces à Cicéron.

Troiseme harangue de Cicéron: au Peuple, à l'entrée de la nuit.

Dec.

Dec.

ADécembre.

Récompenses distribuées aux dénonciateurs.

Non. Dec. Quatrieme harangue de Cicéron: au Sénat.

Affemblée du Sénat au temple de la Concorde;

Cinquieme Sénatus-Confulte, qui condamne à mort les conjurés, & décerne de grands honneurs à Cicéron.

Les Chevaliers romains veulent tuer Céfar. Exécution des Conjurés.

Jan. Jour pris par Lentulus pour l'exécution du complot. 17 Décembre. Pr. Cal. Jan. 21 Décembre. Cicéron dépose sa magistrature, & fait son serment. 21 Décembre. Cicéron dépose sa magistrature, & fait son serment.

691.

Coss. D. Junius Silanus. L. Licinius Murena.

Cal. Jan.
1 Juny.
Cicéron harangue contre Nepos au Sénat.

III. Non. Jan. Nepos harangue contre Ciccron fur la Tribune.

Non. Jan.

Bataille de Pistoye, Mort de Carilina.

Défaite des révoltés dans la Gaule Cisalpine, par Celer.

Nepos veut faire revenir l'armée de Pompée.

Il s'enfuit de Rome.

Querelle de Cicéron & de Celer,

#### FASTES DE L'HISTOIRE DE LA CONJUR.

Condamnation de Callius, Lecca, Scr. Sylla, Vargunteius, Cornélius & Autrone.

P. Sylla cit accuré.

Pr. Non. Dec. Clodius cft furpris déguifé en femme dans la maifon de Céfar,

692.
Coss. M. Pupius Piso. M. Valerius Messala.

Guerre de Pomtinus contre les Allobroges.

Coss. Q. Carcillus Metellus Celer. L. Afranius. Triumvirat de Pompie, Céfar & Craffus,

Coss. C. Julius Casar. M. Calpurnius Bibulus.

111. Non. Jon. Celer eft empoisonne,

3 Jany. Celer ett empostonne.
..... Défaite des rebelles en Macédoine, par Oflavius.

Condamnation d'Ansoine, Adoption de Clodius par un Plébéien.

Valérius Flaccus est accusé,

Juit. Dec. Tribunat de Clodius.

Coss. L. Calpurnius Piso Cassonius, A. Gabinius.
Condamnation & exil de Ciciron.

Coss. L. Cornelius Lentulus Spinthers. Q. Cæcilius Metellus Nepos, Cal. Jan. Spinther propofe le rappel de Cicéron.

Pr. Id. Quint. Affembiée du Sénat au Capitole.

Sénatus-Confulte, qui ordonne le rappel de Cicéron.

III. Non. Sept. 4 Septembre. Cicéron rentre dans Rome.

Coss. Cn. Cornellus Lentulus Marcellinus. L. Martius Philippus, Condamuation de Befrea.

Coss. Cn. Pompeius Magnus, M. Licinius Crassus.

Condumnation de Nobilior.

699.

Coss. L. Domitius Ahenobarbus. Applus Clodius Pulcher.

Pr. Cal. Nov. Pomtinus triomphe des Allobroges, 31 Octobre,

### PRÉFACE DE L'AUTEUR.

L'HOMME, qui veut faire valoir sa supériorité sur les animaux, doit s'étudier à ne pas passer, sans se faire connoître, une vie pareille à celle des brutes, que la nature a fait naître courbées vers la terre, fans autre fouci que celui de pourvoir aux besoins corporels.

Deux substances composent notre être, l'ame & le corps. L'une ordonne, l'autre exécute : l'une nous est commune avec les Dieux: l'autre avec les animaux.

Il est donc plus noble de tendre à la gloire par les forces de l'esprit, que par celles du corps. Si notre vie est courte, il en faut prolonger la mémoire. La beauté passe : les richesses se diffipent : la vertu est immortelle.

Autrefois on balançoit à décider lequel contribuoit le plus aux progrès militaires, de la force du corps ou de la grandeur de l'ame. En effet, la prudence dans l'entreprise, & la promptitude dans l'exécution, paroissent également nécessaires. La tête & le bras fe prêtent un fecours mutuel, & ne peuvent rien l'un fans l'autre.

Au commencement, chaque Roi (c'est le premier nom qu'on a donné aux Souverains) fuivoit fon inclination particuliere. L'un s'adonnoit aux exercices du corps; l'autre préféroit d'exercer les talens de l'esprit. Alors les hommes vivoient fans ambition. Chacun étoit content de fon partage.

Dans la fuite, Cyrus en Afie (4), ceux d'Athenes & de

Tome III.

(4) Quoique les Romains ne fuffent pas | Seth-ochris, furnommé Barchus, roi de favans dans les antiquités, ils n'ignoroient pas qu'avant Cyrus il y avoit eu de grands conquérans; tels que Nin, fils de Baal, & Romains appelloienthéroiques & fabuleux, Lacédémone en Grece, conquirent des Villes, subjuguerent des nations. La soif de dominer devint la source des guerres. La grandeur de la gloire se mesura sur celle des conquêtes.

Alors le danger des fituations, & l'embarras des affaires, montrerent par l'expérience ce que peut la grandeur du génie

dans la conduite d'une guerre.

Si les Princes en faisoient un égal usage dans le sein de la paix, le cours des choses humaines seroit plus stable & plus réglé. Les Empires deviendroient moins sujets aux révolutions. La face de l'Univers ne changeroit pas si souvent. Car il ne faut pas plus de talens pour conserver que pour acquérir.

Mais la molleffe fuccede au travail : l'avidité à la justice : l'orgueil à la modération. La fortune change avec les mœurs. C'est ainsi que le Gouvernement le mieux réglé s'éleve insensiblement sur les ruines de celui qui l'est le moins.

L'agriculture, la navigation, l'architecture, les arts, sont pareillement tous du ressort de l'esprit.

Mais mille gens sans science, sans talent, uniquement occupés des sonstitons animales, passent dans cette vie comme dans un monde étranger. Ils ne songent qu'à leur corps: leur ame leur est à charge. Je mets au même rang leur être & leur néant; tous deux sont également ignorés. On ne vit; on ne jouit de son ame qu'autant qu'on sait s'occuper utilement, & s'illustrer par questur'àction d'éclat, ou par quesque don ouvrage.

La nature nous trace pour cela tant de routes; nous montre

Sallufe, à la tête d'une histoire fort grave, n'à woult citer que ce qu'il y avoit de plus reculé dans les temps historiques & certains, qui, pour les Grecs & les Romains, commencent au regne de Cyrus, que su'ivirent peu après les guerres des Républiques Grecques contre les Perfes. Cest là où Hiendote & Thurydide, plurs connus des Romains que les Historicus

orientaux, commencent leurs narrations, On voit que Sallufte n'a pas même voulu faire mention de la fameuse guerre de Troye, qu'il regardoit, peut-êrre mal-àprepos, mais selon l'opinion de son temps, comme trop défigurée par les fibles des Poèces. Ainsi c'est à tort que quelques critiques ont voulu reprendre Salluste, comme s'ûl est ignorte esc holes. tant d'objets différends! Il est glorieux de servir sa patrie par de grandes actions. Il est louable de l'honorer par de bons écrits. On peut se rendre célebre dans la paix : on le peut dans la guerre : foit qu'on fasse des actions héroiques , soit qu'on les immortalise, en les transmettant à la postérité.

Ce n'est pas que celui qui raconte mérite autant de louanges que celui qui exécute. Toutefois l'art de l'Historien n'est pas moins difficile que délicat. Il faut qu'il égale les termes aux chofes, S'il reprend les fautes, on le taxe de prévention & de malignité. S'il exalte les vertus, chacun en croit ce qu'il se sent capable d'imiter; & traite le reste d'embellissement ajouté par l'Ecrivain.

Quand j'entrai dans le monde, je cherchai comme les autres à m'élever aux grandes Places. J'y trouvai bien des écueils. L'impudence, les brigues, la corruption, avoient pris la place de la retenue, du mérite & de l'intégrité. Mon cœur dédaignoit ces pratiques odieuses auxquelles il étoit peu fait. Mais la ieunesse est imprudente; & l'ambition ne peut se résoudre à lâcher prife. Je m'acquis quelque réputation. On en conçut de la jalousie. Malgré mon horreur pour les mœurs de mes concurrens, la calomnie (b) me confondit avec eux.

Mon esprit est revenu de toutes ces miseres; le repos vaut mieux qu'une vie si agitée. J'ai résolu de vivre éloigné des emplois. Mais mon dessein n'est pas de consacrer à l'oissveté mon heureux loifir.

La chasse & le soin de faire valoir des terres sont, à vrai dire, plutôt des occupations ferviles (c), que celles d'un homme d'Etat.

temps après avoir été chaffé du Sénat par les Cenfeurs, pour les raifons que je rapporte dans sa vie. On voit qu'il cherche ici une excuse à son aventure, comme

(\*) Sallufte écrivoit cette hiftoire peu de 4 calomnie avec d'autres personnes décriées, Cependant Il ne se mit pas en peine de lui impofer filence dans la fuite par une conduite plus réguliere.

(\*) Beaucoup de gens ont blâmé Sals'il eût été mal-à-propos confondu par la I luste de cette façon de penser. Symmaque, Je reprends donc le projet dont une folle ambition m'avoit détourné, & puisque dans ma fituation je me trouve libre de craîne, d'espérance & de tout esprit (4) de parti, j'ai dessein de traiter par morceaux (\*) détachés les principaux événemens de l'hitôrier romaine.

Je vais faire en peu de mots un récit fidele de la conjuration de Catilina, Cest un attentat mémorable, sur-tout par le genre du crime & par la nouveauté du péril. Commençons par donner une idée du caractère & des mœurs du Chef de l'entreprise.

enr'autres, a dit à ce fujer que cet homme n'étoir pas d'affex bonnes meurs, pour qu'on pir vest hui des lexons de conduite, ni qu'on ingekt fur no fuffiregé de ce qui pouvoit étre bien on mal. Cette réflexion eft peu juide en général, puisqu'un mal-homnée homme pour être rés'-juidiceux, de donner de fort bons préceptes. L'Abbé Tylyon a étrit une Differration, pour juilisier ou excufer Sallufue fur le fentimen qu'il avance ici.

(4) On peut voir dans la vie de Salluste ce que j'ai rapporté fur l'impartialité avec lamelle cet Auteur a écrit l'histoire des troubles civils. Quoiqu'engagé fort avant dans la faction du Peuple, quoiqu'il ait & bui-même un Tribun feditieux pendant le temps qu'il exerça cette puissante magiffrature, il dépeint tout auffi naturellement les vices de fon parti, que ceux de la faction contraire; & ne fait pas plus de grace à la conduite tumultueuse de ceux dont il avoit fuivi l'exemple, qu'à l'horrible corruption des grands. Il ne parle de Cicéron, fon ennemi, que comme d'un excellent Citoven, & d'un homme trèshabile dans le Gouvernement de l'Erat. Malgré fon étroite liaifon avec Céfar, il donne de grands éloges à Caton & à Pétréius ses adversaires, On lui reproche

A la Veirie de n'avoir pas rapponet quanties de choés fort honomable à Cecino. Mais de choés fort honomable à Cecino. Mais comme III aure avoir expédité, ometant une infinité de circumlance de noute efprec, il ne paroit avoir mis à ceci nucune no me participate. Le destin fans nombre air déclaine. Le détain fans nombre air déclaine. Le détain fans nombre noute mois vont faire la maière des longue nome sur faire la maière des longue nome faire la fuite du reste. Certe maière cet affez ample pour my rendrem na cecuriform temperes à n'aire comonière la foul experte de l'aire comoire la foul experte à faire comoire la foul extra propres à faire comoire la foul extra de la faire de la foul de la faire de la foul de la faire de la foul de la faire de

(\*) On peut croire que Salluste sut en partie déterminé à traiter ainfi par morceaux détachés les traits les plus remarquables de l'histoire romaine, & entr'autres la confpiration de Catilina, qui est fon premier ouvrage, par une lettre de Cicéron à Lucéius, qui écrivoit alors une hiftoire générale de Rome, Il lui marque que puisqu'il en fera bientôt au récit de la confpiration, il lui confeille d'écrire cette partie de l'hiftoire, comme piece isolée, & de la séparer du corps de fon grand ouvrage. Il lui en donne plufieurs raifons, outre celles qui étoient personnelles à Cicéron lui-même. On les verra dans fa lettre même, qui fera rapportée ci-après.



### HISTOIRE

D E

# LA CONJURATION DE CATILINA.

ATILINA (1) naquit d'un fang illustre: il eut le génie hardi, le corps vigoureux (2), le tempérament robutle, jusqu'à Callinus. Il porte fans peine l'excès du froid, de la faim & cde s veilles: l'ame méchante, & cherchant son plaisir dans le mal. Prodigue de son bien, avide de celui d'aurrui, les querelles domestiques, les meutres (3), les violences, les guerres civiles, futent ses occupations favorites dés sa première jeunesse. Son esprit étoit audacieux (4), rust, sécond en ressources, habile à seindre comme à dissimuler. Insinuant dans ses discours, sougueux dans ses actions, sa langue valoit mieux que sa tête. Son cœur troy valle (5) n'avoit jamais que des desse souties, ne concevoit que des espérances chimériques, qui l'entraînerent ensin à former,

#### 14 HISTOIRE DE LA CONJURATION

fur l'exemple de Sylla, le projet d'envahir le Gouvernement de la République; fans scrupule sur le choix des moyens, pourvu qu'il parvînt à ses fins. Cette ame séroce étoit de plus en plus agirée par le dérangement (6) de ses affaires, & par la crainte des châtimens: double inquiétude, dont sa perversité naturelle groffissoit de jour en jour les causes. Il n'étoit pas moins enhardi dans son projet par le désordre affreux des mœurs, que le luxe & l'avarice, deux passions si pernicieuses, si contraires & si ordinairement réunies, avoient entiérement corrompues. Mais ie crois qu'ayant à traiter des mœurs du temps, il est de mon fujet (7) de rapporter en peu de mots quelles ont été celles des anciens Romains; quel fut l'esprit de leur Gouvernement, tant au dedans qu'au dehors : comment ils ont porté la République à ce haut point de splendeur où ils nous l'ont laissée, & comment les mœurs anciennes s'étant insensiblement perverties, la Ville la mieux réglée est devenue la plus méchante & la plus débordée.

(t) Lucius Sergius , surnommė Catilina , c'eft - à - dire le Pillard ", étoit de l'illustre maifon Sergia, qui, felon la tradition commune, mais probablement fabuleuse, defcendoit de Sergeste, l'un des Capitaines Troyens qui vinrent en Italie fous la conduite d'Enée. Cette maifon fut une de celles parmi lefquelles Romulus, lorfqu'il voulut donner une forme au Gouvernement de la Ville qu'il venoit de bâtir, choifit cent perfonnes confidérables, dont il composa le Sénat. On appella depuis ces muifons les grandes familles Patriciennes, pour les distinguer des petires familles Patriciennes, parmi lesquelles ou élut dans la fuite cent nouveaux Sénateurs, appelles Peres conferipts ou ajoutes. . Feft. verb. Catilatio.

Dans le même temps, tout le Peuple de Rome ayant été divifé par Tribus, chacune desquelles prit le nom de son Chef ou de la principale famille qui en faifoit partie. la dix-huitieme Tribu prit le nom de Sergia. Elle étoit une des trente Tribus de la campagne, qu'on préféroit aux huit Tribus de la Ville, dans lesquelles un nombre infini de gens ignobles des Provinces, ou étrangers, avoient été incorporés par les Chefs de faction, en vue de groffir leur parti d'une quantité de fuffrages. Les histoires romaines qui nous reftent ne font de mention particuliere d'aucune personne de ce nom avant Caiue Sergius, qui vivoit environ quinze générations avant Catilina, dans le 3°, fiecle de Rome. Je donnerai ici la filiation de cette

illustre maison, jusqu'à Catilina, avec au long dans les Notes latines les preuves Fordre chronologique des dignités qu'elle de cette généalogie, & l'histoire particua occupées dans l'Esat. On peut voir plus

#### GÉNÉALOGIE DE LA MAISON SERGIA.



fils de MARCUS, petit-fils de (dorade), fils de MARCUS, pet.t-fils de MARCUS, MARCUS, Questeur 605, Préteur Questeur de Province 648, Préteur 656, Gouverneur de Province 657 (†) de Province 647.

QUINTUS SERGIUS, fils de MARCUS, pecis-fils de MARCUS, Quefteur au temps de la guerre Lislique, où il fervit SILUS, contemsua fiege d'Acculum; marié à Billena, fille de L. Billenus, poran de MetelLieutenant de l'armée de Marius à la guerre de Numidie; ou lus Celer,

698. XIV. plutôt Préteur au temps de l'invasion des Pirates en Italie.

LUCIUS SERGIUS furnommé CATILINA (pillard), fils de QUIN-XV. TUS, petit-fils de MARCUS, Questeur 674 ou 676, Lieutenant de Farmée de Curion en Macédoine 678, Préteur 685, Gouverneur d'Afrique 686, brigue le Confulat, est obligé de se désister, confpire une premiere fois contre Rome 687, est refuse au Consulat une seconde fois, conspire une seconde fois 689, est refuse une

SERGIA, fille de QUINTUS, petitemariée à O. Cacilius , Chevalier romain 67 ....

\* \* \* SERGIUS CATILINA, fils de LUCIUS, VXI. petit-fils de QUINTUS, empoifonné par fon pere & par fa belle-mere, à l'age d'environ feize à dix-fept ans 689 (¶).

Une fille, felon Platarque; mais il eft vraisemblable que Platarque se npe, à moins qu'il ne veuille parer d'une fille naturelle.

e. (\* )) peric qu'un es pars, avec juffice, éconer ; avec main, si de ce aux piede. Il y' (replée que à neur perire de monde à préférence des Marcas perire des consolt à préférence des Marcas perire des consolt à préférence des Marcas de Marcas de la companie de la contraversible Carlière, s'étaire préference pur de la commence de la marcres préférence de la commence de la contraversible Carlière, s'étaire préférence par de la commence de la contraversible Carlière, s'étaire préférence par de la commence de la contraversible Carlière, s'étaire préférence de la commence de la contraversible de la contraver

ntraves. Il combateit quatre fois de fe feule main gauche, & eut en cet cuat deux chevaux tués fous lui. Il fe fit fabriquer & attacher au bras une main los. Il le nt tanequer & attacher au bras une main droite de fer. Combattau de la forte, il fit lever le fiege de Crémone, défendit Flaifunce, & força dans la Gaule douze camps aux ennemas. Toutes ces particularités le lifent dans une harangue qu'il fit loriqu'étant Préteur, les collegues voduteen lui interdire les (onfilms factyfotales, fout le métaves d'en les fonctions facerdotales, fous le prétexte de fes infirmités. Que de coutonnes n'auroit-il pas accuinhemates. Que de couronness navoren pas accu-mulées, s'il edit eu en tête un tout autre ennemi qu'Hanniball Car il est important, puur apprécier le mérite d'un guerrier, d'avoir égate aux époques & aux circomfiances ou il se trouve. Eh 1 quel est l'homme à qui les journées de Trêbie, du Tein & de Thrasymene, aient procuré la couronne civique? a qui de nos Romains en a pu valoir cette journée de Canner, où le plus grand evaloir fond de la couronne de autres Héros uns vaineu des hommes, mais Sergius a furmonté la fortune même », Nous avons une me ou it ell représenté à cheval, manchot, tenant de la main qui lui reste son épée & la tête d'un conemis qu'il vient de couper. M. SERGIUS. SILUS. Au revers la tête de Rome armée. ROMA. Ex. S. C. Cette mééaille est le feille authentique qui nous refte de la

maifon Sergia . mation sergia .

" (†) Orata, dit Cicéron \*\*, joignoit à une fortune

" immense le caractère le plus agréable & les talens

» les plus délicieux. Jamais personne n'eut tant d'efm prit pour le plaifer, tant de moyens de s'en procurer, m ni tant d'art pour le faire goûter aux autres. Il m jouisluit d'une fanté inaltérable, & avoit foin de n jouitiuit d'une trinté inaltérable. Et avoit foin de tenir toujours peuplées d'unis agréables les maifons de campagne, où la nature prodignoit ce qu'elle a u de plus runt. E l'art ce qu'il a de plus impénieux. Celt ainé qu'Orata polfi fa vie dans une foute non interrompoe de prolyécités & de volupées téli-cité de la commanda del la commanda de la commanda m interromput de prosperites de un votapes iten-meates, faidant également fervir, par le choix qu'il m favoit faire, fes plaifes à fa fanté, & fa fanté à fes u plaifes m. Le furnom d'Orsta hii fut donné à caufe Voy. la médaille nº. I.

CATILINA, fils du Questeur Q. Sergius. qui servit à la guerre Italique, & qui sut condamné pour quelque meurtre qu'il avoit commis ", & de Billienna, fille de L. Billienus †, Préteur & Lieutenant de Marius à la guerre de Numidie, naquit aux environs de l'an de Rome 645, fous le Confulat de Sulpitius Galba & d'Æmilius Scaurus. Du moins c'est à cette date qu'on peut fixer fa naisfance, s'il aspira aux Charges à l'âge où les loix permettoient d'y prétendre. Son pere, qui s'étoit ruiné de

\* Cic. pr. Cluent, 7. † Ascon-Ped, in tog. Candid, Tome III.

de fon goût décidé pour les Dorades \*: Cest aussi lui qui, le premier, a su l'inventiun de parquer les huitres. Les gens voluptueux ditautoient alors fur la huitres. Les gens voluptueux disjuncioent alors fur la pecérence entre les luntres du la Lucron & celles de Brindes. Orata décida que les plus parlaites étoient celles de Brindes, loriqui elles avoient été parquées dans le lac Lucrin \*\*: Se îl en fit faice de grande réfervoirs dans ce lac. L'autorité d'un homme li connouteur fit loi, parce qu'alors, dit Pline, on ne connotifoit pas encore les boures d'Angleterre, Orata, après evoir été dans les emplois de la République, s'étoix retiré dans les maisons de campagne, d'ou it venoit raremens à Rome. Un partitan nommé Confidurs Payant obligé de s'y rendre pout quelqu'affaire crimi-nelle qu'il lui avoit fufcitée , s'applaudifoit de l'avoit éluigne du lac Lucrin, dans l'espérance de le contrainere bientôt à se racherer de la vexation. Mais Craffus répondit en riant, que fi Orata avoit bort envie d'avoir des huitres, il trouveroit le fecret d'en faire venir fur les toits de Rome †. Valcre-Maxime dit de lui qu'il avoit foumis Neptune eu Dieu des fellins, & que sa table se moquoit des tempétes. Orata paroit aussi avoir été l'inventeur des jess d'ecu. ou du moins des grands téservoirs qui la distribuent dans les appartemens des maifons

dans les appartement oer mations.

(¶) Selon Tapparence, cette branche de la maifon.
Sergia finit en la perfunne. Mais il en fubfilholt encore une eutre des Sergius Ezenas, dont defeendoe
la mere de l'Empereur Coccéius Nerva, comme le la mete de l'Empreur Coccéus Nerva, comme le porte une iofenjuba trouvée pets d'Antum. NEGLE.
LENATIS. F. PLAUTILLE MATRI. IMP. NERVE.
CETARIS. AMO. On reouve des perfennes conidérables de nom de Sergina, jusqu'au temps des Ancoints. Ce let d'an homme de ce non. Procosful à Paphos, que l'Aphres Saint Paul reçox le nom des Pauls, qu'il clanarca contrer celui de Sail, qu'il relatis, qu'il clanarca contrer celui de Sail, qu'il porteir auparavant

porton tupstavam 7

\*\* Var. R. R. III. 3. Celumill, VIII. 16, Mactob.
Saturn. III. 11.

\*\* Plin. IX. 79.

\*\* Val-Max. IX. 11.

\*\* Add. Ajojl. XIII. 7.

bonne heure, ne lui 'aiffa que peu de bien ". Mais un homme de sa naissance & de son caractere, fi peu ferupuleux fur les moyens d'en acquérir, n'eut pas de peine à s'en procurer, dans un temps où la fureur des guerres civiles & des proferiptions livroit les fortunes des Citoyens à l'avidité des Grands du parti de Sylla. Catilina fe dévoua tout entier aux cruautés de ce tyran, & s'offrit à lui pour principal Ministre des profcriptions. Sylla le mit à la tête d'un certain nombre de barbares Gaulois, à l'aide desquels Catilina fit affassiner Nonnius,

9 Qu. Cicer, de perit, Conful.

#### 18 HISTOIRE DE LA CONJURATION

Titinius, L. Tantasius, & divers autres Chevaliers romains \*. Il n'emprunta pas une main étrangere pour égorger Q. Cæcilius, Chevalier romain, mari de Sergia fa fœur, homme paifible, & qui fans iamais être entre dans aucune faction, en êprouva les fuites funcfles, pour avoir eu un beau-frere tel que Catilina. Celui-ci, pour couvrir fon crime, après l'avoir affassine, le fit mettre par Sylla dans la liste des proferits, comme s'il eût encore été vivant. Il y a apparence que la vie feandaleuse que Catilina menoit avec Sergia fa fœur, fut le principal motif de cet horrible attentat "". Mais rien n'égale les barbaries affrenfes qu'il exerça fur le Préteur M. Marius Gratidianus, oncle de Ciceron, par sa sœur. Cet homme, de mœurs fort douces, chéri du Peuple au dernier point, n'avoit d'autre crime que d'être de la même famille que le Conful Marius. Catilina le tira de sa main d'une étable où il s'ésoit caché, & le chaffa devant lui, à coups de bâton, par toute la Ville, jufqu'au-delà du Tibre, devant le tombeau des Lutations, pour l'immoler, par ordre de Sylla, aux manes de Lutatius Catulus, que le Conful Marius avoit indignement fait mourir. Là, Catilina lui fit fuccessivement briser les jambes, arracher les yeux, couper les oreilles, la langue & les mains, & déchirer tout le corps. u Rapporterai-je , dit Valere-Maxime, un » fait encore plus inoui. M. Prétorius étant » tombé en foiblesse à la vue de tant » d'horreurs, fut maffacré fur la place pour » prix de fa compassion. On lui fit un n crime de n'avoir pu voir le crime d'un e œil indifférent. Enfin Catilina prit de \* Ascon-Ped.

. Qu. Cicer, ibid. Plut, in Cic.

» la main gauche par les cheveux la the
de Graidianus, la coupa, à Ch a porza
au travers de Rome pendant près d'une
demi-lieue, depuis le Janicule jusqu'au
temple d'Apollon, près de la porte
Carmentale, le fang ruisfelant entre fes
doigné à la vue de tout le Peuple; après
quoi il alla laver fes mains à la fontaine
facrèe du temule d'Apollon?

Après la mort de Sylla, Catilina continua de paffer fa vie parmi des Farceurs & des Gladiateurs, ministres, les uns de ses débauches, les autres de ses fureurs. Il s'acosta de tout ce qu'il y eut de plus mauvais fuiers à Rome dans tous les étages. Un Curius, un Annius au Sénat ; un Pompilius, un Vettius parmi les Chevaliers; un Sapala, un Carvilius à la halle. Cependant sa haute naiffance, joint à ses talens pour l'intrigue, ne laifferent pas que de lui faire trouver du crédit dans l'affemblée du Peuple, lorfeu'il fut parvenu à l'âge de briguer les Charges. Il fut fait Questeur en 674 ou 676, &c, après sa Ouesture. Lieutenant de l'armée de Curion en Macédoine, comme je l'ai raconté dans l'hiftoire précédente, an. 678. Il se fignala au fiege d'une place importante, dont il eut la conduite en chef, & fit fon fervice militaire avec honneur. Il fe diffingua furtout par un grand courage, & par une extrême patience à supporter les travaux militaires; faifant fervir à une fin plus honnête l'habitude qu'il avoit contractée dès sa jeunesse, de souffrir toutes les nécessités naturelles, de paffer les nuits entieres fans dormir ou étendu fur le pavé; foit qu'il füt question de commettre quelqu'affassinat. ou de tromper un mari foupçonneux. Il

ou de tromper un mari foupçonneux. Il • Vid. Afc-Ped. Senec. de ira. III. 18. Val-Max. IX. 2. 1. Lucan. Pharful. L. 2. füt nommé Préteur pour l'an 684. Au fortir de sa Préture, le Gouvernement d'Afrique lui échut par le fort ". Il s'y rendit en 686, & vexa cruellement cette Province par de terribles concustions. Sitot que son pouvoir fut expiré, les députés d'Afrique vinrent à Rome donner leur plainte contre lui. C'est delà probablement qu'il fut surnommè Catilina, espece de fibriquet qu'on peut rendre en françois par celui de Pillard, P. Clodius le mit en justice pour avoir pillé les alliés de la République, & s'être comporté dans fon Gouvernement avec orgueil, cruauté & avarice. Nous verrons bientôt quel fut le fuccès de la pourfuite des Africains. Ce fut pendant le cours de cette affaire criminelle que Catilina forma le projet de fa

conspiration. u (2) Il avoitreçu de la nature, dit Poreius » Litro \*\*, une très-belle figure, & une n force de corps prefqu'incroyable; qua-» lités extérieures qui n'auroient pas été n inutiles à un homme de grande naifn fance qui cherchoit à s'élever, s'il ne les » eût altérées de bonne heure par ses dé-» bauches : & s'il n'eût fouvent défiguré » un air fort noble par des manieres effè-» minèes, des regards lascifs, des discours » d'iffolus, & des gestes de farceurs. Il » avoit les inclinations d'un Gladiateur, » une foif horrible du fang humain, une » folle inconflance dans l'air du visage, » tantôt rêveur , tamôt ouvert : tantôt ref-» pirant la fureur, tantôt paré de toutes » les graces qui séduisent les femmes », «(1) Y a-t-il lieu de s'étonner, dit Creéron. » qu'un homme habitué dès l'enfance à » se plonger dans toute sorte de désordres. \* Cic. & Afc-Ped, in tog. cand. \*\* Cap. IX,

» inceftueux, meurtrier, concuftionnaire; . & pour qui le crime étoit devenu non-» feulement une habitude, mais, à vrai » dire, l'unique objet de ses desirs, ait " conjuré contre fa patrie, & que n'avant » travaille toute fa vie qu'à ruiner fes " Concitoyens, il ait voulu finir par la » ruine de la République entiere. Couvert » de mille infamies, fouillé du fang des » Citovens, les chofes les plus facrées » n'ont été pour lui que de foibles bar-» rieres. Il a pillè les alliés du Peuple » romain, violé les loix, méprifé les ju-» gemens. En un mot, il ne s'est fait de-» puis bien des années aucun crime dont » il n'ait été le complice ou le principal » auteur. Pai pour concurrens, ajoute-t-il n ailleurs, en parlant de la présention au " Confulat, deux hommes d'une espece " toute différente : tous les deux, à la » vérité, de la plus haute naliflance. Mais » pour le courage, vraiment c'est tout » autre chofe. Antoine craint julqu'à fon ombre. Catilina ne craint ni Dieux ni

(4) On ne doit pas être surpris de trouver dans l'admirable portrait que fait ici notre Historien du caractere de Catilina, divers traits qui semblent se comrarier: car non-feulement, felon la remarque de Plutarque, a il étoit tout à la fois hardi » & hafardeux à entreprendre de grandes » chofes, cauteleux & malicieux de nan ture. Mais cet homme, dit Ciceron, étoit » tout peiri d'humeurs opposées, & de » passions contraires qui se combattoient » fans ceffe. Il avoit en lui des femences » d'excellentes qualités; mais tellement » étouffées par des vices énormes, qu'elles » fembloient n'être pas maitreffes de fe » manifester au dehors. Quoiqu'il sût en » liaifon avec tous les méchans hommes n de fon temps, il ne laiffoit pas que de » feindre un grand attachement pour les » meilleurs Citoyens. Au milieu des dé-» bordemens de fa vie corrompue, on » déméloit en lui de grands talens, & » beaucoup d'ardeur pour le travail. Les » voluptés dans lesquelles il se plongeoit » ne l'empêchoient pas d'aimer l'art mili-» taire, cir il étoit habile. Enfin, je ne » penfe pas que la nature ait jamais pro-» duit de monstre composé de parties si » dissemblables, si peu faites pour être » mifes enfemble. A -t-on jamais connu » d'homme plus affidu auprès des gens de » bien, plus dévoué aux fcélérars, plus » infame dans la débauche, plus endurci n au travail, plus avide dans fes rapines. » plus prodigue dans fes largeffes, plus » livré au parti des Grands, plus ardent » à la ruine de l'Etat? Nous l'avons vu » libéral, officieux, infinuant, commu-» catif, rechercher l'amirié de rout le mon-» de ; la cultiver par des respects affectés ; » fervir fes amis de fon argent, de fon » crédit, de sa personne; n'épargner pour » eux ni travaux, ni crimes s'il le falloit; » se plier & se replier de mille manieres. » felon le temos & felon les gens: chan-» ger de caractere & d'humeur avec les » circonflances: être auftere avec les per-» fonnes férieufes, enjoué avec les gens » gais, grave avec les vieillards, préve-» nant avec la jeunesse, téméraire avec » les factieux, licencieux avec les débau-» chés. Fant il s'étonner qu'un homme » d'un pareil caractere ait fu attirer à lui » tout ce qu'il y avoit de Citoyens mal » intentionnés & méchans, & trouver en » même temps le fecret d'en impofer à » quantité d'honnêtes gens? Payoue que » j'en ai moi -même été la dupe pendant

» un temps; croyant avoir trouvé dans un » homme revenu des égaremens de fa » jeunesse, un bon Citoyen & un ami n fidele. Il ne faut pas croire qu'il eût été » capable de conduire, comme il a fait. » un projet criminel de cette importance. » fans de grands talens, fans un courage » & une patience à toute épreuve \* ». Pajonterai ici un excellent morceau de St. Evrement, u On ne doit pas s'étonner. » dit-il, de trouver d'excellens Histon riens chez un Peuple où ceux qui écri-» voient l'histoire étoient des personnes » confidérables, auxquelles il ne manquoit » ni génie ni art pour bien écrire; qui n avoient une connoiffance profonde des n affaires de la religion, de la guerre, des » hommes. A dire vrai, les Anciens w avoient un grand avantage fur nous à » connoître les génies par ces différentes » épreuves où l'on étoit obligé de paffer » dans l'administration de la République. » Mais ils n'ont pas eu moins de foin de » les bien dépeindre : & qui examinera » leurs éloges avec un peu de curiofité » & d'intelligence, y découvrira une » étude particuliere , & un art infiniment » recherché.

n En effet, vous leur voyen aftendher des quildis comme opposées, qu'on ne s'insugineroit pas pouvoir rouver dan une neime perfonte, animus andars, sid-u data (. andariens, raf) ) vous leur voyet couver de la dwerfie dan cernaines qualités qui paroiffent tous-bifuir les miners, é qu'on ne faunoi delle miners de qu'on ne faunoi delle miners de qu'on ne faunoi delle miners de puid ne faunoi delle miners de fait une considerat qu'altre s'applique de fait qu'altre s'applique de fait qu'altre s'applique de l'applique de

\* Cic. pr. Calio. s.

» Il y a une autre diversité dans les n éloges des Anciens, plus délicate, qui n nous est encore moins consue. C'est une » cerraine différence, dont chaque vice ou » chaque vertu est marquée par l'impres-» fion particuliere qu'elle prend dans les » esprits où elle se trouve. Par exemple, » le courage d'Alcibiade a quelque chose n de fingulier qui le distingue de celui n d'Enantinondas; quoique l'un & l'antre » aient su exposer leur vie également. La » probité de Caton est autre que celle de » Carolus: l'audace de Catilina n'est pas » la même que celle d'Antoine ; l'ambition n de Sylla & celle de Céfar n'ont pas une » parfaite ressemblance; & delà vient que n les Anciens en formant le caractere de » leurs grands hommes, forment pour ainfi » dire en même temps le caractere des » qualités qu'ils leur donnent, afin qu'ils ne paroiffent pas fentement ambiticux » & hardis, ou modérés & prudens; mais » qu'on fache plus particulièrement quelle » étoit l'espece d'ambition & de courage, n ou de modération & de prudence qu'ils n ont eu.

a Sallute nous dépeint Carlina comme un homme d'un méchant naturel, & la méchancet de ce naturel de aufficiée expirate. Se disposi mals pravojet.

(l'ame méchant de chercheur fap plaife du se l'autre de l'acque d'un se l'autre l'a

méchant pour entreprendre toutes choses ne contre les loix, & trop vaste pour se n fixer à des desseins proportionnés aux n movens de les faire réussir.

a (5) Je foutiens, dit St. Evremont, que » le mot vaste se prend en bonne ou n mauvaife part, felon les chofes qui s'y trouvent ajoutées. Un esprit vaste 80 » démefuré, est un esprit qui se perd en n de penfecs vagues, & de grandes, mais » vaines idies, en des desseins trop éten-» dus & peu proportionnés aux movens » qui nous pervent faire réuffir. Il me » prend même envie de nier que vafte » puiffe iamais être une louance. & que » rien foit capable de restifier cette qua-» lité. Le grand oft une perfection des » esprits; le vaste toujours un vice. On » dit de Catilina, de Céfar & de quantité » d'autres, qu'ils ont eu l'efprit vafte. Mais » si l'on prend la peine de bien examiner » ce qu'ils ont fait, on verra que leurs » erreurs & leurs fautes doivent être im-» putées à ce qu'ils ont eu de vafle. On » parle de Catilina comme d'un homme » détestable; on eût dit la même chose » de Céfar, s'il avoit été aussi malheureux » dans fon entreprife que Catilina le fut » dans la fienne, Il est certain que Catilina » avoit d'auffi grandes qualités que nul p autre des Romains : la naiffance . la » bonne mine, le courage, la force du o corps, la vigueur de l'esprit : nobili gen nere natus, magna vi & animi & corporis. » &c. Il fut Lieutenant de Svlla comme » Pompée; d'une maison beaucoup plus » illustre que ce dernier, mais de moindre » autorité dans le parti. Après la mort de " Sylla, il aspira aux emplois que l'autre » fut obtenir; & fi rien n'étoit trop grand » pour le crédit de Pompée, rien n'éroit » affez élevé pour l'ambition de Catilina. I n L'impossible ne lui paroissoit qu'extraor-» dinaire ; l'extraordinaire lui fembloit w commun & facile: vaftus animus immom derata incredibilia nimis alta cupiebat. » Et par-là vous voyez le rapport qu'il » v a d'un espris valle aux choses demep furées. Les gens de bien condamnent » fon crime, les politiques blâment fon » entreprife comme mal conque: car tous » ceux qui ont voulu opprimer la Répu-» blique, excepté lui, ont eu pour eux » la favenr du Peuple ou l'appui des lé-» gions. Catilina p'avoit ni l'un ni l'autre » de ces fecours: fon induftrie & fon » courage lui tinrent lieu de toutes chofes. » dans une affaire fi grande & fi difficile. » Il se fit lui - même une armée de foldats p ramaffés, qui n'avoient presque ni armes » ni fubfillances; & ces troupes combatn tirent avec autant d'opin âtreté que ja-» mais troupes aient combattu. Chaque » foldat avoit l'audace de Catilina dans » le combat, Catilina la capacité d'un n grand Capitaine, la hardiesse du foldat » le plus réfolu & le plus brave. Jamais » homme ne mourut avec une fierté fi » noble. Il est difficile au plus homme de » bien qui lira cette bataille, d'être fort » pour la République contre lui : impof-» fible de ne pas oublier fon crime pour » p'aindre fon malheur. Il eût pu acquérir » fürement une grande autorité felon les » loix. Cet ambitienx, fi vafte dans fes » projets, aspira toujours à la puissance, » & fe porta à la fin à cette conspiration » funcite qui le perdit ».

Il y a infiniment de justesse & de discernement dans quelques-unes des remarques que fait ici St. Evremont. Cet Ecriyain, trop négligé aujourd'hui, a un

gout exquis. Il est un excellent modele de la maniere dont on doit lire l'histoire. Mais je voudrois qu'il n'eût pas mêlé aux réflexions qu'il fait ici, quelque chose de ce valle qu'il blâme avec tant de raifon : & que par un rafinement pouffé trop loin il n'eût pas cru pouvoir trouver que que excuse à la conduite de Catilina, ni tenté demettre le Lecteur de son parri. Comment feroit-il possible de pouvoir en aucun cas. s'intéreffer pour un scélérat, dont toute la vie n'a été qu'un enchaînement d'horreurs à On a quelquefois vu de mauvais Citoyens former le dessein d'affervir leur patrie, & s'en rendre les tyrans. Mais qui jamais a projeté de la détruire & de la réduire en cendres, à moins que d'être le plus furieux & le plus infensé de tous les scélérats? 4 (6) L'indomprable violence des passions

» de Catilina, & l'immenfité de fes dettes, » furent, dit Cicéron, les deux principales » caufes qui le précipiterent dans ce projet » chimérique. Lorfqu'il fortit de Rome lo » 8 Novembre, après avoir echoué dans » la demande du Confullat, par le moyen » duquel il efpéroir rétablir fes affaires, » altes ablisses des environment uniones

» elles alloient être entiérement ruinées » peu de jours après, aux ides de ce même » mois ». (7) Il y auroit une infinité de chofes à

(7) In y ausori thie immente e canote, a dire ici, pour etchircir, par des exemples & par le témoignage des ancients Erraviains, ce que Sallulfe ne fait que rapporter faccindiement dans l'admirable difocurs qu'ou vine, Mais pour ne pas violer à loi que je me fuis faite, de ne raffembler dans mes Nores que les faits qu'on un rapport direct à l'hifloire de la confipriation, je me contenné de remover le Ledeur aux Nores Intines, où j'ài recueilli, à l'aide des Commensteurs qui mont précédés, un

Rome, si l'on en croit la tradition, doit ses commencemens à une troupe de Troyens, qui, sugitifs avec Enée leur Chef (8), mœurs & 60 après avoir quelque temps erré sans se fixer, s'arrêterent enfin l'ancien Goudans le Pays des Aborigenes, Peuple indépendant, vagabond, main, fauvage, ne reconnoissant ni loix ni Souverain. On ne voit pas sans surprise avec combien de facilité ces deux nations. sa différentes par leur origine, par leur langage, par leurs coutumes, se rassemblerent sous les mêmes toits, & s'unirent pour ne former qu'un même Peuple. Devenus plus puissans l'un par l'autre, leurs Citoyens devinrent plus nombreux, & leurs mœurs plus réglées. Mais ce commencement de prospérité, cet accroisfement de puissance, ne tarda pas à devenir, selon l'ordinaire, un objet d'envie. Bientôt les Rois & les Peuples voifins les attaquent : peu de leurs amis les secourent ; la crainte écarte le

plus grand nombre. Dans cette conjoncture, les Romains, non

affez grand nombre de paffages originaux propres à fervir de Commensaires à notre Historien. Le Lesteur y trouvers tant de faits intéressans, de détails curieux, de belles pensées & de réflexions judicientes des plus célebres Auteurs de l'antiquité, qu'il n'aura pas de regret au temps qu'il y aura employé. Au refte, il n'est pas inutile d'avertir le Lecteur , peut être trop prévenu en faveur des Romains, qu'il ne doit pas adopter trop légérement les éloges que donne ici Salluste aux premiers temps de la République. Sallufte, naturellement grand admirateur du temps paffé, ne s'érend iamais fur cet article avec plus de complaifance, que lorsqu'il est question d'en faire une comparaison odieuse avec les mœurs de fon fiecle. Mais les gens verses dans la connoissance de l'histoire

temps de la République, l'ambition, la discorde & l'injustice ont été des vices dominans dans l'Etat. Salluste en parle lui-même fur ce ton, avec la plus grande énergie, dans le discours préliminaire de sa grande histoire précédente, où les premiers fiecles de la République font plus fidélement dépeints que dans celui-ci ; qui est le premier ouvrage de l'Auteur. Cependant l'opinion vulgaire est si savorable aux Romains, qu'on croit communément qu'il n'y a jamais rien eu de si grand qu'eux ; ce qui est véritable en effer, fi l'on entend par la qu'il n'y a jamais eu nulle part de fi grandes vertus ni de fi grands vices, & tant de talens pour porter à l'extrême quelquefois le bien , & plus fouvent le mal. En un mot, on peut dire que le Peuple romain a été une nation romaine, n'ignorent pas que dès les premiers | très-illustre, très-habile & très-méchante.

Tome III.

#### HISTOIRE DE LA CONJURATION

moins attentifs aux devoirs de foldats qu'à ceux de Citoyens, préparent tout, se pressent, s'excitent à l'envi, marchent au devant de l'ennemi, désendent leur liberté, leurs familles, leur patrie. Après avoir éloigné le péril par leur valeur, ils volent au secours de leurs amis; & s'ils cherchent à faire de alliances, c'el encore plus dans la vue de s'e rendre utiles, que pour leur propre avantage. Ils reglent ensuite par des loix la forme du Gouvernement, donnent le nom de Roi au Chef de la nation, & lui forment un conseil de vieillards, en qui passent les passents par l'àge, n'ossusque plus la sagesse de l'esprit. Ceux -ci furent appellés Peras, par respect, soit pour leur âge, soit pour les soins paternels dont ils étoient chargés.

Mais la puissance royale établie pour le maintien de la liberté & l'accroissement de la République, s'étant tournée en hauteur & en tyrannie, ils introduisirent la coutume de la partager entre deux Chefs, auxquels ils ne la confierent que pour un an; ne pensant pas qu'il sût possible de s'oublier en si peu de temps, jusqu'à méconnoltre l'égalité que la nature a mife entre les hommes. Alors les esprits libres de contrainte, commencerent à se développer, & s'éleverent de plus en plus. L'autorité des Rois, à qui le mérite éminent d'un fujet cause de l'ombrage, est plus capable d'étousser les talens, que de les faire éclorre. On voit au contraire avec admiration la rapidité des progrès que le recouvrement de la liberté (9) fit faire à la République; tant l'amour de la gloire avoit enflammé les cœurs. Si-tôt que la jeunesse étoit capable de supporter les fatigues de la guerre, elle alloit dans les camps en apprendre l'art par de fréquens exercices. De belles armes, de beaux chevaux avoient plus de charmes pour elle, que de belles femmes ou de grands festins. De tels hommes ne trouvoient point d'ennemis redoutables; point de routes inaccessibles, ni de travaux difficiles : le courage avoit tout applani. La gloire

étoit leur feul objet: l'émulation leur seule dispute. Chacun étoit jaloux de se faire voir le premier sur la breche, ou au milieu des bataillons ennemis. C'étoit là les richesse, le dignités, la noblesse qu'ils ambitionnoient. Avides d'honneur, prodigues d'argent, ils destroient une gloire infinie, & se contentiont d'une sortune médiocre.

Je pourrois rapporter, si cela ne m'écartoit de mon sujet, en combien d'occasions les Romains, avec une poignée de gens, ont défait des armées nombreuses : combien de fois ils ont vaincu la nature même, en s'emparant des Villes que leur fituation paroiffoit rendre imprenables : fur quoi je ne puis m'empêcher de faire cette réflexion, que la fortune influe fur tout, même fur le mérite des actions passées, qu'elle releve ou rabaisse plutôt selon son caprice, que selon leur juste valeur. Les exploits des Athéniens ont été sans doute grands & héroiques; quelque peu au dessous néanmoins, selon mon idée, de ce que la renommée en a publié. Mais ayant été célébrés par les plus habiles Ecrivains qui furent jamais, ils passent pour les plus illustres; & la postérité se fait une idée des actions, à proportion de la fublimité du génie de l'Historien qui les écrit. Mais les Romains n'ont jamais eu de tels Ecrivains (10). Mélant fans ceffe les exercices du corps à ceux de l'esprit, chez eux le plus habile étoit le plus employé : ils s'attachoient plus à bien agir qu'à bien parler; à faire des actions dignes d'être célébrées, qu'à célébrer celles d'autrui.

Les mœurs alors n'étoient pas moins régulieres à l'armée qu'à la Ville: un défintéréffement parfait banniffoit toute difcorde, a auffi-bien que tout attachement fervile. Comme on n'attendoit rien d'autrui, on n'avoit point de lâche complaifance, & l'ampur feul de la liberté formoit un fentiment commun. La droiture se maintenoit plus encore par le naturel que par les loix. S'il s'élevoit quelquesois en eux des mouvemens d'animosité ou de

Tome III.

vengeance, ils n'avoient pour objet que les ennemis de l'Etat. De Citoyen à Citoyen, on ne disputoit que de vertu. Magnifiques dans leurs temples, économes dans leur maison, fideles dans leurs amitiés, ils ne connoissoient d'autre politique pour leur conduite publique & particuliere, que la valeur à la guerre, & l'équité dans la paix. Quelles preuves l'histoire ne nous fournit-elle pas de ce que j'avance? Nous les voyons plus fouvent punis pour avoir vaincu, malgré l'ordre donné de ne pas combattre, ou pour s'être attachés à la poursuite de l'ennemi, après le fignal de la retraite, que pour avoir jeté leurs armes ou abandonné leurs postes: tandis que pendant la paix, préférant toujours le pardon à la vengeance, c'étoit par des graces, & non par des rigueurs, qu'ils exerçoient la souveraineté.

(8) Bochart, dans une differtation en forme de lettre, pleine d'une critique ingéniense & de la plus profonde érudition, adressee à Segrais son ami, fait voir que quoiqu'il foit très-probable qu'Ence n'eft inmais venu en Italie, Virgile a néanmoins été autorifé à le donner pour le Chef de la colonie à laquelle le Peuple romain devoit fon origine, & à le prendre pour le Héros d'un Poème fur la fondation de l'Empire de Rome ( car c'est là le vrai but de l'Enéide: Tanta molis erat Romanam condere gentem), par l'opinion unanimement répandue chez le Peuple romain, & foutenue de la tradition presque constante & du témoignage des plus anciens Historiens, que le Peuple romain descendoit d'une colonie Troyenne, conduite en Italie après la destruction de Trove. Bochart tire fes doutes de ce que Virgile en ceci contrarie le rapport d'Homere, qui dit qu'après l'extinction de la famille de Priam, Ente, fils d'Anchife. regna fur les Troyens, comme plus proche des objets de vingt à vingt-quatre ficeles,

iffu du fang royal ( mais Enée peut avoir regné fur les Troyens fans regner à Troye): de ce que quelques histoires & traditions rapportent que les fils de Priam & d'Enée régnerent dans la Troade, à Scepfis & à Amandros; de ce que la religion des Truyens, dont il détaille toutes les divinités, & la langue Phrygienne, dont il recherche avec foin tout ce qui refte de termes connus, ne paroiffent pas avoir rien de commun avec la religion ni avec la langue des aneiens Romains. Quelque spécieuses que ces raisons puissent être, ie ne penfe pas qu'elles puissent prévaloir contre la foule d'autorités très-anciennes, de monumens, de mémoires ou de fragmens de la haute antiquité, qu'il rapporte lui-même sur le fait contraire, & qu'il a recherchés avec le foin le plus curieux. L'opinion commune, qu'on voit d'ailleurs répandue là desfus, de tous les semps, parmi les Romains, plus voilins que nous me paroît de plus un grand préjugé : quoique la vanité naturelle l'ait fans doute volontiers fait adopter à ce Peuple, empresse de se trouver une origine illustre. Mais, après tout, ce n'est qu'indirectement que les Romains pouvoient se dire descendus des Troyens, si ceux-ci ont en effet porté une colonie dans le Latium: car foit Ence, foit Iule fon fils, foit plutôt quelque descendant de ces deux-ci, n'ont été que les fondateurs d'Albe & non de Rome. L'intervalle qui fépare les Romains des Troyens est affez grand, pour avoir effacé beaucoup de traces du culte de ces derniers, transplantés dans une terre étrangere. A l'égard de la langue Phrygienne, nous en avons trop peu de connoiffance, pour favoir s'il en restoit, ou non, quelque mélange dans l'ancienne langue Latine. La langue Phrygienne, fortie de l'Européan fauvage, & probablement peu différente du Grec pélasgique ou fauvage, n'étoit pourtant probablement pas celle des Troyens, race grecque fortie de Dardanus, & étrangere en Phrygie, d'où ils avoient chaffe la race Phrygienne de Tantale, qui, à fon tour, envahit la Grece & s'établit dans le Péloponese, où, devenue puiffante, elle arma, pour revenir en Phrygie reprendre fon propre bien, qui étoit la ville de Troye : tellement que lors du fameux fiege de cente Ville, elle étoit defendue par une race Grecque, & fut prife par une race Phrygienne. C'est une fingularité qu'il ne faut pas perdre de vue, & qui, en montrant que le langage Troven devoit être le langage Hellénique. si mêlangê dans la langue Latine, répond en partie aux objections de Bochart, Et quant au temps & à l'auteur de la fondation de Rome, rien n'est plus incertain. Il y a là-dessus vingt histoires ou traditions disferentes & fort curiouses rapportées par Denys d'Halicarnasse, qui a plus savam-

ment que personne traité cette question. « (9) La puiffance des Rois ne fut pas » plutôt renversée, que l'on vit s'établir » fur les ruines du trône un Gouverne-» ment qui n'avoit autre chofe de répu-» blicain que le nom. Le Sénat se réserva » la plus grande partie de l'autorité. Re » ce corps ambitieux conferva la partie n la plus confidérable de la monarchie » proferite. Le Peuple affemblé par Cen-» turies & trompé par le Sénat, choifit » parmi les Sénateurs des Magistrats an-» nuels à la place d'un Roi, & ces Ma-» giftrats eurent, fous le nom de Confuls, » un pouvoir égal à celui du Souverain. » les mêmes privileges. & tous les attri-» buts de la fuprême autorité. Quoique » la liberté du Peuple eût été fort peu » augmentée par cette inflitution, il est » vrai néanmoins que ce fut en très-grande » partie à ce changement que dans la fuire » Rome dut toute fa grandeur. Dans le » cours de la vie d'un Roi, il y a com-» munément des momens d'indolence & » de paffion , qui la diffraifent du bien » public : mais une République étant gou-» vernée par des Magistrats élus aunuelle-» ment, aucun d'eux n'a du temps à per-" dre, & il faut qu'il déploie toute fon » activité pour profiter de toutes les eir-» constances favorables à fon ambition : » d'où il fuit que ces Magistrats confeilleront toujours quelque guerre nouvelle. » & qu'ils ne manqueront pas de décou-» vrir quelques nations ennemies, quel-» qu'éloignées qu'elles foient, ou même » tout-à-fait inconnues. Le Peuple, en-» tretunu dans ces alarmes continuelles,

Mais après que le travail & l'équité eurent mis l'Etat dans le m. Caufes de la décadence & plus haut point de splendeur; que les Souverains furent affujettis, de la corrup- les nations barbares & tous les Peuples domptés; que Carthage. cette rivale superbe de la puissance romaine, sut détruite de fond en comble ; que l'Empire n'eut plus de bornes que celles que la mer donne à la terre, sa propre fortune lui devint fatale, & mit tout en désordre. Ceux que la peine, les dangers, l'adversité n'avoient pu vaincre, furent vaincus par l'abondance & par le repos. Les richesses, dont ils n'avoient laissé aux autres que le desir, leur devinrent à charge, & ne servirent qu'à les rendre malheureux. La foif de l'or, & bientôt après celle de la domination . s'accrurent insensiblement. De ces deux sources naquirent tous leurs maux. L'avarice étouffa la bonne foi & la probité, bannit les vertus de la fociété, pour leur substituer l'orgueil, la dureté, le mépris des Dieux, le fordide intérêt. L'ambition les rendit fourbes; leur apprit à exprimer de bouche d'autres sentimens que ceux du cœur : à ne régler que sur l'intérêt leurs affections & leurs haines; à cacher une ame perfide fous un vifage composé. Ces vices se glifserent d'abord;

quelquesois furent réprimés: mais quand leur contagion eut infecté tous les cœurs, l'Etat changea bientôt de face: le Gouvernement le plus juste & le plus modéré, devint le plus

» acquiert des consoiffances profondes & ne decedues dans la ficience militaire ». (16) Le Roi Louis XII pariot à peu près de même des François. Il viscorde avec Sillulte a ce qui regarde les Grees, & peafe différemment à l'égard des Romains. Tous deux our raislonné jule, relativement au temps où la vivolent, Jons de diquel leurs ansions à vivolent point adquel leurs ansions à vivolent point encore eu d'Hidoriens comparables à ceux des Grees. Ce Prince avoir consume de dire, l

cruel & le plus intolérable.

n chofe par eux mêmes; mais qu'ils les navoient rendus grands & glorieux par la fublimité de leur éloquence : que les François avoient fait quantité de belles néclors, mais qu'ils navoient pas fui les écrires que les Romains, parmi tous les Peuples, étoient ceux qui avoient même temps fui beacoup d'exploits même temps fait beaucoup d'exploits

» d'armes glorieux, & fu les écrire & les

n raconter dignement ».

« que les faits des Grecs étoient peu de

Le defir de commander agita d'abord les Romains plus fortement que celui des richeffes. De ces deux vices, l'ambition eft effectivement celui qui s'éloigne le moins de la vertu. L'homme de bien, comme le méchant, afpirent également à la gloire, aux honneurs, au commandement. Mais l'un les recherche par des voies honnétes: l'autre, à défaut du mérite, emploie l'intrigue & l'artifice. L'avarice au contraire n'a pour objet que l'argent, que l'homme fage ne defira jamais. Cette paffion envenimée porte dans les cœurs le poison de la lâcheté. Toujours infatiable dans se's defirs sans hornes, elle n'est pas plus ralentie par l'abondance que par la pauvreté.

La guerre de Sylla, juste dans son principe, funeste par l'événement, mit le comble à la perversité. On ne s'occupa plus qu'à usurper le bién d'autrui. Celui-là s'empara de la maison, celui-ci de la terre de son voisin. La retenue ni l'équité ne furent plus connues des vainqueurs. Rome fut remplie de forfaits & de profcriptions; à quoi contribua fans doute le féjour qu'avoit fait en Asie (11) l'armée de Sylla, où, pour se l'attacher davantage, il l'avoit laissée vivre avec un relâchement & une licence bien contraire à l'ancienne discipline. Les cœurs guerriers des foldats s'étoient facilement amollis dans l'oissveté de ce séjour agréable & voluptueux. C'est là que le Romain apprit pour la premiere fois à se livrer aux femmes & au vin ; à prendre du goût pour les peintures, les statues, les ameublemens précieux; à les enlever des édifices publics, aufli-bien que des maisons particulieres; à dépouiller les temples, à piller indifféremment les choses profanes & facrées. De tels vainqueurs n'avoient garde de rien laisser aux vaincus : si les ames les plus sages ont tant de peine à se contenir au milieu des fureurs de la guerre, comment des gens si corrompus auroient-ils pu se modérer dans la victoire?

Si - tôt que les richesses commencerent à s'attirer des respects,

& à donner de la considération, du crédit, du pouvoir. la vertu perdit ses avantages : la pauvreté devint ignominieuse : l'ancienne simplicité passa pour affectation dangereuse. La ieunesse donnant dans le luxe, l'ostentation, les rapines & la diffipation, pouffa au dernier excès l'infolence & le déréglement. On prodigua fon bien: on envahit celui des autres. La retenue, l'honnêteré, les loix divines & humaines, furent également foulées aux pieds. Que l'on compare avec ces palais, avec ces maisons de campagnes, qui le disputent aux Villes pour l'étendue, les maisons de nos ancêtres, & les temples que ces hommes pieux avoient élevés aux Dieux? Leur piété faifoit tout l'orne+ ment des autels, & leur gloire toute celle de leur maison. Ils ne furent jamais enlever autre chose à leurs ennemis, que le pouvoir de nuire. Mais ce que ces vaillans hommes avoient laissé à leurs ennemis même, leur lâche postérité en a dépouillé ses propres alliés : comme si régner sur un Peuple étoit un droit pour l'opprimer.

Pourquoi rapporter ici des faits qui, pour être publics, n'en font pas moins incroyables? N'a-t-on pas vu de fimples particuliers applanir des montagnes, & couvrir la terre des eaux de la mer? Il fembloit que leurs richeffes leur ferviffent de jouet, tant ils abuloient indigenement de ce qu'ils auroient pu employer d'une maniere utile. A la diffipation, fe joignit la débauche & le débordement. L'homme avitir fon fexe, jusqu'à fouffirir les dernieres infamies: la femme trafiqua publiquement de fon honneur. La terre & la mer entière ne fuffirent plos au luxe des feftins. On ne fut ce que c'étoit que d'attendre le fommeil pour dormir, la faim & la foif pour se mettre à table, ni la fatigue pour se repoter l'intempérance prévint tous les befoins. Les jeunes gens, après avoir diffipé leurs propres richeffes, se virent dans la nécessiré, pour en acquéptir d'autres, de recourir à des voics criminelles, ou de vendre leur liberté à de recourir à des voics criminelles, ou de vendre leur liberté à

des Chefs de parti. Leur ame, habituée au mal, ne pouvoit plus se priver des objets de ses passions. Il fallut n'épargner aucun moyen pour faire les gains les plus vils & la plus folle dépense.

Dans une Ville si grande & si corrompue, Catilina raffembla fans peine une troupe nombreuse de gens débordés & scélérats, pravées de Cadont il fe fit un cortege. Tout adultere, tout dissolu, tout infame; tilina & de ses quiconque avoit confommé fon patrimoine au jeu, avec des Crimes de fa courtifanes, ou dans la crapule; quiconque s'étoit ruiné par ses crimes ou par ses débauches; tout parricide, tout sacrilege, tout criminel convaincu ou qui craignoit de l'être; tous ceux dont la bouche étoit accoutumée au parjure, ou la main aux affaffinats; tous ceux enfin que l'indigence, que le crime (12) ou le remords du crime bourreloient, furent admis dans sa plus intime confidence (13). Si par hafard quelqu'un entroit dans cette liaifon avant que d'avoir le cœur corrompu, l'exemple journalier & l'attrait des passions le rendoient bientôt semblable aux autres. Il cherchoit fur-tout à s'attirer l'amitié des jeunes gens (14), dont les ames foibles & fusceptibles d'impressions prennent aisément le pli qu'on leur donne. A mesure que l'âge leur donnoit de nouveaux goûts, aux uns il fournissoit des

(11) « Quand les Romains eurent une n fois goûté les délices de l'Afie , posses-» feurs des riches dépouilles que la licence » armée avoit enlevé aux vaincus, ils » prirent tout le luxe des Orientaux : ils » n'eurent plus que du dégoût pour la b vie austere, & foulerent aux pieds l'an-» cienne discipline. Cest par là que le » levain de la correption s'est glisse dans » Rome \* ». On a vu dans l'histoire précédente que Sylla, ce grand homme d'Etat fi appliqué aux affaires, dès qu'il les avoit finies, s'abymoit dans le luxe. Impitoyable \* Fragm. Dion. Call, in excerpt, p. 600. & cruel de fang froid, il étois en même temps d'une humeur très gaie, & même d'une gaieté moins noble que grivoife. « Il étoit passionné jusqu'à l'assollement » pour les bouffonneries & les panto-» mimes. Il lui est arrivé quelquesois de » donner tout d'un coup une quantité » d'arpens de terres du domaine de l'Étas » à des farceurs. Rien ne montre mieux » fon goût pour ce genre d'amusement, » que les comédies faryriques qu'il a com-» pofées en fa langue \* ». \* Fasen. Nicol. Damaje, L. 107.

chiens & des chevaux, aux autres des maîtresses: n'épargnant ni son argent ni son honneur pour les mettre entiérement dans sa dépendance.

Je fais que bien des gens ont avancé que c'étoit pour des motifs infames (15) que Catilina attiroit tant de jeunes gens chez lui : mais ce bruit s'est répandu plutôt sur la mauvaise opinion qu'on avoit en général de leur conduite, que sur aucune preuve. Catilina avoit eu de tout temps pour les femmes un goût dominant (16), à qui les loix ni la religion n'avoient pu mettre de frein. Sans parler de ses autres aventures, on sait que dans sa jeunesse il débaucha une sille de qualité, Prêtresse de Vesta. Orestille, semme en qui il n'y avoit rien à louer que la figure, fut l'objet de sa derniere passion : mais sur ce qu'elle faisoit difficulté de l'épouser (17), parce qu'il avoit un fils déjà grand, on affure qu'il ouvrit par le meurtre de son propre fils un champ libre à cet horrible hymen. Je tiens que ce dernier forfait fut une des principales causes qui lui sit précipiter l'exécution de fon dessein. Ce scélérat, insupportable aux Dieux, aux hommes, à lui-même, ne pouvoit faire taire le cri de sa conscience, qui l'épouvantoit nuit & jour. Sa couleur étoit livide, ses yeux égarés, sa démarche inégale : son visage, son maintien, tout peignoit le trouble de fon ame.

Il donna pour prémiers principes aux jeunes gens qu'il avoir iéduits, de fe familiarifer avec le crime : il commença par leur apprendre à porter de faux témoignages, à contrefaire les fignatures pour son fervice ou pour celui de ses amis, à regarder le Germent comme fivole, à mépriser les hafacts & les dangers, Bientôt, après avoir étoussé en eux tous sentimens d'honneur & de réputation, il les excepcir à de plus granda crimes : que s'il ne se présentoit pas d'occasion utile d'en commettre, il leur failoit égorger indifféremment le premier venu, ainant mieux faire le mall pour le mal, que de laiffer ralentir leur sérocite

dans

dans l'inaction. La confiance (18) qu'il prit en de tels compagnons, lui fit juger qu'il étoit temps de faire jouer les refforts, qu'il avoit de longue-main préparé pour opprimer la République. Les circonstances lui étoient favorables. Les dettes des particuliers étoient devenues immenses. Les soldats de Sylla, à qui la débauche n'avoit rien laissé de leurs anciens brigandages, soupiroient après une nouvelle guerre civile. Les forces de l'Empire avoient suivi Pompée en Orient (19). L'Etat étoit tranquille; le Sénat fans défiance; & de plus Catilina espéroit de réuffir dans la demande du Confulat.

» (12) Dans une Ville inondée d'un fi so grand nombre d'habitans, combien n'y » en a-t-il pas, dit Ciceron, qui, dans » l'attente continuelle du fupplice dû à n leurs crimes, ne foupirent qu'après une » révolution : ne se repaissent que de » projets de fureur que leur inspirent la n déprayation naturelle de leur esprit? » Combien y en a - t - il qui, dans l'emn barras de leurs affaires domeftiques, » n'ont de reffource pour éviter leur ruine » prochaine que celle de tout l'Etat »? # (13) Y a-t-il dans toute l'Italie, dit » Ciceron, un empoisonneur, un Gladia-» teur, un brigand, un affaffin, un parrie eide , un fauffaire , un débauché , un » prodigue, un adultere, une femme per-» due, un corrupteur de jeunes gens, un » homme fujet à quelque vice que ce » foit, avec qui Catilina n'ait eu de très-» grandes liaifons? N'a-t-il pas trempé » dans tous les meurtres qui ont été faits » de son temps? Ne sont-ce pas ses intri-» gues qui ont fuborné toutes les femmes » dont la vertu s'est démentie. A l'égard » des jeunes gens, jufqu'où alloient fes » artifices pour les corrompre? Non con-» tent d'avoir pour eux un amour illégi-» time, & de répondre criminellement à Tome III.

» leurs infames desirs, il en séduisoit quel-» ques-uns par les récompenses qu'il leur » promettoit: il donnoit à d'autres la pen-» see & les moyens d'abrèger les jours » de leurs peres. Faut-il donc s'étonner » qu'il ait ramaffé en peu de temps un » si prodigieux nombre de scélérats, tant » de la ville que de la campagne ? Tout » ce qu'il y a de gens ruinés & infol-» vables à Rome, & jusques dans les » coins les plus obscurs de l'Italie, il » les a fait entrer dans cette horrible onfpiration. Et pour achever de vous p faire connoître les inclinations qu'il reunit, quelqu'opposes qu'elles paroif-» fent, il n'y a point de Gladiateur fi » déterminé qui ne se vante de son amitié; » point de Comédien si efféminé qui n'ait » été son intime \* ».

s (14) Il avoit, dit Plutarque, cor-» rompu une partie de la jeunesse. Car il » leur subministroit à chacun les plaisurs » auxquels la jeunesse est encline, comme » banquets, amours de folles femmes, &c. » leur fournissoit argent largement pour " foutenir toute cette dépenfe ». On peut voir à ce fuiet, dans la déclamation de . Vid. Cic. Catil. II. 4. 6 de per.

Confulat, Juvenal, XIV.

Porcius Latro, un plus long détail que je ne rapporterai point ici, ne voulant faire ufage que le moins que je pourrai de cette piece affez mauvarfe, & visiblement suppofec, quoique fort ancienne, & pent-être écrite dans un temps voifin de la conjuration. Par cette même raifon, je ne ferai non plus aucun ufage de l'histoire de la conjuration, ècrite par Durantini vers le commencement du feizieme fiecle. Quoiqu'il ait lu avec foin, & qu'il rapporte exaftement ce qu'on trouve à ce fuier dans les anciens Anteurs, il ignore entiérement les mœurs des Romains ; il fuppose quelquesois des faits, & débite de lones dialogues entre les conjurés, & des harangues fort prolixes, en un flyle qui n'est rien moins que Ciceronien; quoiqu'il se serve presque toujours des passages de Cicéron & de Salluste, qu'il paraphrase d'une étrange maniere.

(15) Cest ce que sa conduite passée donnoit affez lieu de foupçonner. « Que » penser d'un homme, dit le frere de » Cicéron, qui a tant de talens, tant de » favoir faire dans fes amours, tant d'ef-» fronterie dans fa diffolution, que les » enfans ne font pas à convert de fon » ardeur entre les bras de leur pere »? Er Ciceron parlant à Catilina lui - même, s'écrie : « Quelle forte d'infamie vous » étes - vous éparanée dans votre famille ? (il veut parler de fon inceste avec sa sœur). » En quel genre de débauche ne vous » êtes-vous pas fignale? Parmi tant de » jeunes gens que vous avez féduits, qui » font ceux dont vous n'avez pas fortifié » l'audace ou allumé l'impudicité »? Ciciron, dans un autre endroit, reproche ouvertement au Conful Gabinius d'avoir passe sa jeunesse dans une liaison très-

criminelle avec Catilina. Et même ce Conful voluptueux & connu par ses débauches, ne se cachoit pas d'avoir eu pour Catilina plus de tendresse que pour aucua autre de ses amis \*.

(16) La premiere galanterie de Catilina fat avec fa propre fœur. Lucéius, qui avoit écrit contre lui un ouvrage que nous n'avons plus, lui reproche d'avoir vécu dans une intrigue criminelle avec la femine d'Aurelius Oreftes, qui fut depuis sa bellemere, & prétend que cette même Orestille, qu'il épousa dans la suite, étoit née de ce commerce. « La même intrigue, dit Ci-» ceron, lui a produit une fille & une n éponfe ». Cest pent-être de ceci ane Plutarque veut parler, lorfqu'il rapporte « qu'on accufoit Catilina d'avoir dépucelé » une sienne propre fille ». Son aventure avec la Vestale, arrivée en 680, fit un bruit effrovable dans Rome. Elle se nommoit Fabia, on , comme l'appelle Plutarane, Fabia Terenna, Soit qu'elle fut, ou non, de la grande maifon Fabia, ou de la maifon Terentia des Varrons, il est certain qu'elle ne pouvoit être que d'une naiffance distinguée, puisqu'elle étoit Vestale. Elle étoit fœur de Terentia, femme de Ciceron \*\*. C'est, je pense, dans certe aventure & dans le meurtre de Marius Gratidianus, oncle de celui-ci, qu'on peut trouver la fource de la vieille haine de Cicéron contre Catilina. Ce dernier fut furpris dans l'appartement de la Veffale. & pent-être dans le temple même de V efta. A la vérité, les suites du rendez-vous ne furent pas parfaitement avérées. Cependant Publius Clodius, depuis Tribun du Peuple, homme fort turbulent, mit en justice Fabia \* Vid. Cic. pr. Domo. & post redit.

pour crime d'inceste; c'est-à-dire, pour avoir violé fon vœu de chafteré. Il impliqua même plusieurs autres Vestales dans fon accufation. Cette affaire pouvoit avoir de terribles conféquences. Les plus grands Seigneurs de Rome s'intérefferent en faveur des Vestales. Pison sit pour elles un plaidoyer admirable \*. Caton lui-même, foit qu'il crût la Vestale innocente, foit qu'il entrevit quelque mauvais desfein dans la conduite de leur accusateur, fit à Clodius fi grande honte de son procédé, qu'il le contraignit à fortir de la Ville. Puis . lorsque Cicéron vint l'en remercier, il lui répartit que c'étoit à la République qu'il en falloit rendre grace, puisqu'il n'avoit qu'elle en vue dans toutes fes actions \*\*. Enfin, Fabia se tira d'affaire par le crédit de Catulus † & de Cicéron. Ce dernier, dans les reproches qu'il fait à Catilina, passe fort légérement sur cet article , pour ne pas commettre l'honneur de fa bellefœur. « Quelle doit, dit-il, avoir été la » conduite d'un homme, dont la feule » entrée dans un lieu facré donne lieu de » foupçonner le crime, malgré l'innocence » de celles qui l'habitent ¶ ». Je crois que quand Salluste, par son mariage avec Terentia, fût devenu lui-même beau-frere de Fabia, il auroit bien voulu n'avoir pas parlé de cette aventure d'un ton fi affirmarif

(17) Le nom de la premiere semme de Catilina n'est pas connu. Il faut qu'il eût été marié affez jeune, pulíqu'à l'âge d'environ quarante ans il avoit un fils affez age pour se rendre redoutable à une belle-Cic. Brut. 68.

.. Plutarch. in Caton, 1408. † Orof. VI. 2. Cic. in tog. cand.

mere. Son fecond mariage avec Oreflille fut précédé des plus atroces circonflances. Pour l'épouser, Il se défit de sa premiere femme & du fils qu'il en avoit. Cictron le lui reproche nettement, parlant à luimême. « Après que vous eûtes fait place » dans votre maifon à une nouvelle époufe, » par la mort de la premiere, ce premier " crime ne fut-il pas fuivi d'un autre plus » incroyable encore, dont je me tais ce-» pendant, & qu'il faudroit ensevelir dans » un éternel filence, pour ne pas faire » connoître que dans Rome il s'est passe » une telle action, ou qu'y ayant été com-» mife, elle est demeurée impunie " ». Pour Valere-Maxime, il parle tout ouvertement du dernier fait. « Epris d'un amour » infense pour Orestille, & voyant qu'elle » ne faifoit d'autre difficulté de l'époufer. » qu'à cause qu'il avoit un fils unique » déjà en âge de puberré, il l'empoisonna, » alluma à fon bûcher le flambeau d'un » nouvel hyménée, & offrit à cette femme » un tel crime comme présent de noces, " Par où l'on voit qu'il n'étoit pas moins » mauvais pere que mauvais Citoyen, &c » qu'il traita fa famille comme fa patrie " " ». Aurelia Orestilla avoit déjà été mariée en premieres noces. Elle étoit fille ou fœur de Cn. Aurelius Orestes, Préteur de Rome en 677. Quand Sallufte dit qu'il n'y avoit rien à louer en elle que sa beauté, il entend parler des qualités personnelles; car fa naiffance étoit bonne & fa maifon fort illustrée. La maifon Aurélienne étoit originaire du Pays des Sabins, & tiroit fon nom du mot Orient, parce que le Peuple romain lui avoit donné un terrein où l'on faifoit des facrifices au foleil levant †. Les

v. Ce fut donc aux environs du premier de Juin, sous le Consulat projet de confi de César (20) & de Figulus (21), qu'il commença de s'ouvrir piraion. Set à ses compagnons; d'exhorter les uns & de sonder les autres;

de leur parler de ses forces, de la foiblesse présente de Rome, & des grands avantages qu'ils retireroient de son projet. Quand il les eut assez enhardis, il convoqua ceux dont il connosissit il mieux l'audace & l'attachement pour lui. L'assemblée se trouva

principales branches de cettemation hotolette (Corta, les Saums & les Ovrdes, les Corta et evit Confail en 501; un Ovrdes en 557. On covic que le farrom d'Ovelles viens d'un Aurellus, fûjet aux mêmes accidents de délier que le fât d'Agamemono. Ovelles viens d'un mains, du faronn de la branche danniar, du faronn maire la Comidión que le nom de la maifon. La file qu'Ovellile avoit de fon premier mazi, fou maries la Comidión de la superior de la file qu'Ovellile avoit de fon premier mazi, fou maries la Comidión de la file de la file de la file de la file qu'Ovellile avoit de fon premier mazi, fou maries la Comidión de la file d

« (t8) Ils ne mettent plus de bornes » à leur témérité : ils se portent aux plus » terribles excès : ils n'ont dans l'esprit que » meurtres, que rapines, qu'incendies. Ils » ont abforbé leur patrimoine, ils fe trou-» vent à présent sans ressource : péanmoins » ils confervent encore les mêmes paffions, » & voudroient les affouvir, comme ils » faifoient avant la perte entiere de leurs » biens. Si du moins ils se contentoient » du jeu, de la galanterie & de la bonne » chere, quoiqu'on ne pût rien espérer n d'eux, on pourroit cependant les fouffrir. » Mais fouffrira-t-on des lâches & des » infenfes qui dreffent perpétuellement des » embûches aux plus fages & aux plus » courageux? Souffrira-t-on des brutaux, » qui, après de longs repas, où regnent » la diffolution & la volupté, entre les » bras de leurs mairreffes, couronnés de » fleurs, dégoûtans d'effences, affoiblis par » la débauche, ne répirent que le maffacre » de nos Citoyens, & l'embrasement de » toute la Ville » (19) Pômpe ».
(19) Pômpe » entre la volupte de la volupte

Orient, comme on l'a vu dans l'histoire précédente. « Les folles dépenses de Ca-» tilina, dit Florus, le dérangement de fes » affaires, qui en fut une fuite, & plus » que tout le reste, la circonstance favo-» rable à ses vues de l'éloienement des » armées, lui firent choifir ce moment » pour l'exécution du projet qu'il avoit » formé d'opprimer sa patrie, de massacrer » le Sénat, d'égorger les Confuls, mettre » la Ville en cendres, piller le tréfor; en » un mot, de bouleverfer totalement la » République, & de lui faire plus de mal » qu'Hannibal ne lui en fouhaita peut-être » jamais. O crime! quels furent les auteurs n d'une (i horrible confairation ? Un Pa-» tricien. Mais ce n'est pas tout. Curius, » Porcius, les Sylla, Céthégus, Autrone, » Vargunteius, Longinus. Quels noms ! » quelles maifons | La gloire de Rome, » la splendeur du Sénat : même le Préteur » Lentulus. Ce furent là les fatellites qui

» se dévouerent à Catilina pour l'exécution

n de son exécrable projet n.
• Cie, II. s.

composée d'onze Sénateurs, Lentulus (22), Autrone (23), Caffius (24), Céthégus (25), les deux Sylla (26), fils de Servius, Varguntéius (27), Annius (28), Porcius Læca (29). Bestea (30), Curius: de quatre Chevaliers; Statilius (31), Nobilior (32), Gabinius (33), Cornélius (34); & de plusieurs nobles, tant des Colonies que des Villes municipales. Outre ceux-ci, beaucoup de gens entroient en fecret dans ses vues. plutôt par ambition que par aucun motif de liaifon ou de dérangement de leurs affaires. En général la jeunesse lui étoit favorable, fur-tout parmi les nobles, qui, bien en état de vivre dans le sein du repos & des honneurs, préférerent la guerre à la paix, & l'incertitude de l'avenir à une fortune affurée. On a cru alors que Crassus (35) n'avoit pas ignoré ce projet, & que, jaloux de la gloire & du commandement des armées qu'avoit Pompée, il n'avoit pas été fâché de voir former un nouveau parti capable de contre-balancer cette puissance qui l'offusquoit : ne doutant pas que si la conjuration réussissoit , le premier rang ne lui fût fans difficulté déféré.

(20) Lucius Julius, furnommė Cefar, c'est-à-dire le chevelu, étoit fils de L. Céfar, Conful en 663, & de Fulvie, fille du fameux Fulvius Flaccus. Il étoit coufin issu de germain du grand Jules-César, & avoit pour fœur Julia, qui, étant restée veuve de Marc-Antoine le Crétique, dont elle eut Marc-Antoine le Triumvir, époufa en fecondes noces Lentulus Sura, l'un des Chefs de la conspiration. César sut un des meilleurs Citoyens & des plus honnêtes hommes de fon fieele. Je passe sous filence quantité de belles actions qu'il a faites, mais qui ne font point de mon fujet. Nous verrons plus bas que les liaisons du fang ne l'empécherent pas de montrer toute l'indignation que méritoit le crime de fon

beau-frere \*. Dans le temps du fecond Triumvirat, Octave, fils adoptif & héritier de Jules-Céfar, voulut absolument se défaire de L. Céfar. Marc-Antoine son neveu avoit quelque peine à y confentir: comme de fon côté Octave faifoit, par honneur, difficulté d'abandonner Cicéron, qui lui avoit rendu de si grands services, au reffentiment de Mare-Antoine. Après avoir paffé près de trois jours à contester fur eet article & fur leurs autres intérêts, dans une petite isle près de Modene, ils convincent enfin de se facrifier réciproquement ces deux grands hommes, qui furent mis an nombre des proferits. Mais Julie. fœur de Céfar, femme d'un fingulier mé: \* Cic. Philippic, 11, 6.

rite, s'opposa avec rant de courage & de conftance à la cruelle réfolution de Mare-Antoine fon fils, qu'elle vint enfin à bout de fauver la vie à fon frere. On peut voir le détail de ceci dans Appien . Nous avons une médaille de L. Céfar, relative à la prétention qu'avoit la maifon Julia de descendre de la Décise Vénus par Jules, 6ls d'Enée. D'un côté . Vénus tirée for un char par deux Amours volans, & une lyre. L. JULIUS, L. F. De l'autre, la tête de Rome, CASAR \*\*.

(21) Caius Marcius, furnommė Figulus, c'eft-à-dire Potier de terre, ou, comme d'autres le nomment, Quintus Marcius Thermus, n'étoit pas de la grande maifon Patricienne Marcia, qui prétendoit tirer fon origine du roi Ancus Marcius, ou du moins n'étoit pas de la même branche; mais d'une autre du même nom, qui a commencé d'èrre connue par un Marcius, Tribun du Peuple en 165. Cette branche des Marciens, ou cette autre maifon divifée en plusieurs branches des Rutiles, des Cenforins, des Figulus & des Philippes, s'est rendue illustre par plusieurs grands perfonnages qu'elle a produits. J'en ai parlé plus amplement dans la vie de Philippe †. La médaille de Figulus représente d'un côté les têtes de Neptune & de Pluton, avec la rame & la fourche. De l'autre, le frontispice du temple du Trésor. C. MAR-CIUS, FIGULUS, ÆD. CUR. ¶

(22) Publius Cornelius, furnommé Lentulus, c'eft-à-dire Lentille, du nom de fa branche, & enfuite Sura, c'eft-à-dire gras de jamée, pour la raifon que je dirai . Guerre civile. L. A.

- .. Voy. la médaille nº. 2. + Mimoir, de l'Acad, tom, XXVII.
  - ¶ Voy. nº. 3.

plus bas, éroit d'une des plus illustres branches de la maison Patricienne Cornelia, Il étoit fils de P. Lenzulus, Prince du Sénat. &, felon quelques-uns, de Fulvie, fil e de Flaccus. Mais il y a plus d'apparence qu'il n'étoit que gendre de Fulvie, ayant épousé Julie, fille de L. César, & d'une Fulvie. Je ne m'arrête pas à réfuter ceux qui disent qu'il étoit fils de Manius Aquilius, & qu'il n'entra que par adoption dans la maifon Cornelia: mon deffein n'étant pas de retarder le Lecteur par ces fortes de discussions critiques. Cétoit un homme de beaucoup d'esprit, & l'un des célebres Orateurs de fon temps, mais fort parcffeux, fort adonné à fes plaifirs, de mœurs très-déréglées, grand fectateur de la faveur du Peuple, grand diffipateur & grand dormeur. Cicéron parlant de fes talens pour l'éloquence, dit qu'il n'avoit ni beaucoup d'invention dans les compositions. ni beaucoup de seu dans le débit, mais qu'il couvroit ces défauts par un extérieur fort noble, par un ecfte plein d'art & de grace, par une voix fonore & étendue. A cela prés, dit-il, il étoit inférieur dans tout le reste à Hortense \*. Lentulus ayant été Questeur quelque temps avant la Dictature de Sylla, diffipa dans cette place une grande partie des deniers publics; puis quand Sylla voulut lui faire rendre compte, il s'en moqua, & dit en plein Sénat qu'il étoit hors d'état de rendre ses comptes; mais qu'il tendroit fon gras de jambe pour être frappé: faifant allusion aux petits poliçons qui n'ont pas de quoi payer au jeu, auxquels leurs camarades donnent autant de coups fur le gras de jambe ou fur le bout des doigts, qu'ils ont perdu de jerons. Ce mauyais propos lo · Cic, Brut. 66,

ht furnommer Sura, c'eft-à-dire gras de jambe. Je ne fais à quelle occasion il fut mis en justice une seconde fois \*. Mais pour une honne somme d'argent donnée à quelques Juges, il fut renvoyé absons de deux voix feulement, ayant, dit-il, grand regret à l'argent qu'il fui en contoit pour l'une des deux, dont il n'avoit que faire; étant homme à se contenter d'être absous d'une voix feulement \*\*. Il fut enfuite Edile-Curule en 677. Puis étant monté à la Préture l'année fuivante, il préfida au Tribunal des concussions. Ce fut devant lui que se plaida la cause de Varron, Gouverneur d'Asie; dans laquelle Hortense le corrompit par argent, auffi-bien que les autres Juges, ayant eu auparavant la précaution de remettre à chacun des Juges, pour écrire son avis, une tablette de couleur différente, afin de pouvoir vérifier fi aucun d'enx ne lui auroit manqué de parole après avoir pris son argent †. Quaire années après, en 682, Lentulus fut nommé Conful avec Aufidius Orefles. Nous avons fait le récit, dans l'histoire précédente, de tout ce qui regarde ce Confulat. Au fortir de cette éminente Magistrature, les Cenfeurs Gellius & Lentulus le chafferent du Sénat par rapport à ses mauvaises mocurs, & à la réponse indécente qu'il avoit autrefois faite à Sylla. Antoine, dont il fera bientôt question, & plus de 60 autres Sénateurs très fuspects de se laisser corrompre dans le jugement des causes publiques, furent compris dans la même condamnation par les deux Cenfeurs, qui exercerent leur ministere avec toute la sevérité convenable à la corruption ex-

eessive de leur temps. Lentulus, pour rentrer au Sénat, brigua la Charge de Préteur : & comme, felon la réflexion de Cicéron, les corrections des Cenfeurs étoient devenues une pure formalité, dont l'utilité se bornoit à saire rougir le coupable, il obtint en effet cette dignité qu'il exerça l'année de la conjuration, dans laquelle ses idées chimériques le firent entrer, à coup fur, fans la participation de fa femme, l'une des plus vertueuses de son temps. Lentulus, dejà fort susceptible d'un pareil projet par la mauvaile conduite, fut acheve de gater par certains prognoftiqueurs ou faux devins, qui lui appliquerent une prétendue prophétie des Sibylles, portant que C. C. C. devoient régner à Rome. Les Grecs entendoient ordinairement ceci des Cappadociens, des Ciliciens & des Crétois, Mais les devins de Lentulus lui interpréterent les trois C. de trois personnes de la maison Cornelia, dont Cinna & Sylla avoient été les deux premiers; ajoutant qu'il feroit le troisieme, & divers autres eirconstances ridicules qu'il ne laissa pas d'adopter fort sérieusement, malgré tout son esprit : tant il est vrai que les plus grandes puérilités trouvent une croyance facile chez ceux qu'elles flattent. a Mais, dit Ciceron, ceux qui » connoiffoient le fond de fon caractere, » ne durent être furpris ni de sa folle » vanité, ni de sa some crédulité, ni des » criminelles chimeres qu'il se mit en tête ». Il laissa de Julie un fils qui sut marié à Sulpicia, & qu'on furnomma Crus ou cruscellus, c'està-dire la jambe ou la petite jambe, fobriquet apparemment dérivé de celui qu'avoit porté fon pere. Porcius Latro, parlant de Lentulus, nous en a

laisse ce portrait peu flatté, « Ce ne sout

<sup>\*</sup> Cie. ad Attic. I. 15.
\*\* Plut. in Cic. 1592.

<sup>†</sup> Alcon-Ped.

» contre les loix, contre les ordres de fes

» fupérieurs, contre la République entiere.

» & même contre la propre impuissance. » Sil n'étoit pas prouvé d'ailleurs qu'il

» étoit du nombre des conjurés, il ne

» faudroit, pour s'en convaincre, que

» jeter les yeux fur le refte de fa vie ».

Sur la médaille d'Autrone - on voit d'un

côté un Laboureur conduifant sa charrue

& fouetrant fes borufs, P. AUTRONIUS, L.

F. de l'autre, une tête de Jupiter. PÆTUS \*,

parlé, dans les Notes du Jugurtha, de la

famille & de la descendance de Cassius,

auffi-bien que du furnom de Longinus

qui avoit été donné à ceux de cette

branche, fans doute à cause de leur longue

taille; mais qui ne convenoit guere à

celui-ci, puifqu'il étoit d'une groffeur énor-

me, qui le rendoit fort pareffeux. En 689,

il fut l'un des compétiteurs de Catilina &

de Cicéron, pour la dignité de Conful, &

il y a apparence qu'il ne se joignit à ce

premier, qu'après qu'ils eurent tous deux

échoué dans leur demande. On a dit de

lui qu'il étoit plus stupide que méchant.

Cependant il fouscrivit toujours dans l'af-

faire de la conjuration, aux avis les plus

cruels \*\*: ce fut même lui qui se chargea

de mettre le seu dans Rome, &, d'un au-

tre côté, il fut le feul qui prit le bon

parti, lorsque la conspiration fut décou-

verte. Sa pareffe ni fon embonpoint ne

l'empêcherent pas de se sauver au plusôt,

(24) Lucius Caffius Longinus. J'ai déià

ni les vertus du cœur, ni les talens de » l'esprit, ni les exploits militaires, qui » rendent Lentulus recommandable. Ce p n'est que dans de mauvais lieux, ou

p parmi un sas d'hommes perdus de dé-» bauches, que le nom de ce Prince Si-» byllin s'eft rendu célebre. C'eft dans un » cercle de gens de cene espece où il a

w paffé fa vie, qu'il s'est fait connoître. » On ne retrouve en lui aucune trace » du noble fang dont il fort, de la gloire » de sa maison, de la frugalité de ses an-

» côtres. & des anciennes vertus ron maines n.

(a3) Publius Autronius, furnommé Patus, c'eft-à-dire le louche, ou plutôt ce que nous appellons avoir les yeux à la Montmorency, étoit d'une famille Plébéienne peu connue, que quelques auteurs croient originaire d'Antronie, ville de Magnéfie. Il fut Questeur en 678, la même année que Cicéron. Ils eurent tous deux leur département en Sicile : l'un à Syracufe, & l'autre au promontoire Lylybee. Cétoit un homme pétulant, teméraire, & fort emporté dans ses passions. Il ne se distinguoit, parmi les Orateurs de fon temps, que par une voix forte & percante, n'ayant d'ailleurs, dit Cicéron, aucun autre talent ". « C'est un homme. » ajoute-t-il, habitué à conduire, avec s toute l'impudence possible, les plus scan-

» daleufes intrigues : à ufurper le bien de

» ses voisus; à les assassants résistent; » à piller les temples des Provinces; à » méprifer, comme pure fortife, tout ce

» qui s'appelle vertu; à prendre hautement » le parti des méchans; à vonir à main » armée dans les Tribumux troubler l'or-

» dre des jugemens ; à lutter éternellement \* Cic. Brut. 68.

nement. (25) Voy. l'hift. précédente, pag. 417.

fans vouloir courir les risques de l'évé-(a6) Publius Cornelius Sulla, & Servius Cornelius Sulla, tous deux fils de Vov. n. 4

\*\* Afc-Ped, in tog. Cand,

Servius

Servius Sulla, frere du Dictateur, de l'illustre maison Cornelia, dont quatre perfonnes se trouvent complices de la conjuration. L'on verra dans la fuite des chofes confidérables fur l'article de l'ainé, tant au fuiet de fon élection au Confulat, qui fut caffée, que concernant les deux confoirations; car il n'est pas décidé qu'il ait trempé dans la feconde. Il fut Quefteur dans le temps de la domination de fon oncle, & participa avec avidité à sa tyrannie, & enfuite à celle de Céfar, dont il fuivit le parti dans les guerres civiles, où il fe fignala. Il auroit pu, dans une occasion où il commandoit en chef, meure fin à la guerre, par l'entiere défaite du parti ennemi, s'il n'en eût cru devoir réserver l'honneur à fon Général. Cicéron parle de lui fort diverfement, felon les différentes circonftances; tantôt employant toute fon éloquence pour en faire un portrait favorable; tantôt le traitant extrêmement mal. On voit que ce dernier sentiment étoit celui qu'il avoit réellement de Sylla, lorsque quelque confidération particuliere ne le portoit pas à en parler autrement. Il paroit en general que Sylla s'étoit rendu fort odieux au Peuple romain, par fon avidité à s'enrichir des dépouilles des Citoyens, lors de la grande puissance de son oncle & lors de celle de Céfar. Il fut marié à Cécilia. veuve de Memmius, dont il laiffa un fils, & mourut en 708. Le type de sa médaille eft une victoire fur un char à deux chevanx. P. Sula. Roma. Au revers, la tête de Rome \*.

(27) La famille Varganteia est peu connue; ce qui ne favorise pas l'opinion de ceux qui l'ont cru Patricienne. Selon les apparences, celui dont il est ici ques-" Foy. n°. 5. tion trioi fils de Varguneirus, qui fat mué d'un coup de nomere fons le Confule de Céfon & d'Amoine, & fiere de M. Varganeirus, qui prir à l'expédition contre les Parthes avec Cruffus, dont il evoit le Lieuenan. Il avoit déjà eu une affaire criminelle pour brigue, dont il s'onit heureaffenent ir le president de l'avoit déjà eu une affaire criminelle pour brigue, dont il s'onit heureaffenent ir le le ministère d'Morenté fon défendeur .' Miss celhai-ci ne voulut juration, au foige de laquelle I fu condamné aux peines porrées par la foil Plantis course les violences, & mourut en extl.

(a8) Il toit Sénateur, forr méprité dans fon corps, sc limine au die Calillan. Jit aparlé de fa maison dans le l'appurha & dans l'hilloire précidente. Le ne doute pas que ce ne foit le mème qui, dans le temps des farcars de Marias, avoit maffacré le celèbre Marc-Annoise l'Ovreus grandpere du Triunwir. a Ce grand homme, dit par l'appure de l'est de l'appure de l'est de l

» étoit un pauvre homme populaire, le-

» quel ayant reçu dans fa maifon un des

» principuux perfonnages de Rome pour le cacher, & lui voolant füre la meilleure chere qu'il pourvoit de ce peu
qu'il avoit, avoya un fien valet en une
nuverne prochaine de fon logis, qu'otir
du vis ; & comme le valet ula & godia
» le vin plus foigneufement que de counume, & en demanda du melleur, le
naversire lui demanda pourqu'il n'en
perioli pas da nouvean & du commun,
Le valet vit pondifirmpement comme
Le valet ulti répondifirmpement comme
« fon familier ani, que 6m maire
« fofloyoit Marcus-Aumonius, qui s'ésoit
« Cife, pro Svil, par

Tome III.

» allé cacher en son logis. Le valet n'eut » pas plutôt le dos tourné, que le tavernier. » traitre malheureux & méchant, s'en alla » courant chez Marius, lequel étoit déjà » à table oit il foupoit. On le fit parler à » lui, & il lui promit de lui livrer An-» tonius entre ses mains. Ce qu'entendant » Marius, il en fut fi aife, qu'il s'ècria » tout haut, & frappa des mains l'une » contre l'autre, tant il fut joyeux, & il » s'en fallut bien peu qu'il ne se levât de » table pour aller lui-même en personne » jufques fur le lieu, ce qu'il cut fait, fi n fes amis ne l'eussent retenus. Mais il y n envoya un de ses Capitaines, nommé » Annius, avec quelque nombre de foln dats, auxquels il commanda qu'ils lui » en apportaffent tout promptement la tête. » Ils v allerent. & quand ils furent arrivés » au logis où le tavernier les guida, Ann nius demeura à la norte. & les fatellites n monterent en la chambre haute par les " deerés: & là, trouvant Antonius, fe » prirent à s'encourager l'un l'autre de le » tuer, n'ayant personne d'eux le cœur » d'y mettre le premier la main, parce » que le langage d'Antonius étoit une si n douce firene, & avoit tant bonne grace » en fon parler, que quand il commença » à les prêcher & à les prier, qu'ils lui n vouluffent fauver la vic. il n'y eut celui » d'eux qui eut le cœur si dur que de le » toucher, ni de le regarder feulement au n vifage: ains fe tenant tous les yeux » contre terre, se mirent à pleurer : par » quoi Annius voyant qu'ils demeuroient n tant à retourner, monta lui-même en la n chambre, où il trouva Antonius prèchant » fes foldats, & enx tous éblouis, & attenn dris par la douceur de son éloquence : » fi leur dit à tous vilenie, & lui courant

n fan même en fureur, lui coupa la stre né fa propre main. Annius, ajouar Felen Massim, lu preza l Marius, qui ente encore à table. Marius lui ente encore à table. Marius lui requi ente encore à table. Marius lui requi ente encore à table ente peut en fanç couloir for fa table, andes que le fanç couloir for fa table, amb en present le factor peine d'infolence. Après quoi fe levura avec empresentement, al la embraffie el emertrier
sous foutilé du fang du plus refpectable controva de Rome "n."

(29) Marcus, ou plutôt, comme l'appelle Cicéron , Publius Porcius , furnommé Laca, c'est-à-dire Lécheur, ésoit de la maifon Porcia, qui ne feroit pas fort confidérable, fi le mérite des deux Catons ne l'eût élevée au niveau des plus grandes. Elle étoit Plébéienne & originaire de Tufculum. Le nom des Porcius étoit dérivé des troupeaux de porcs, en quoi confiftoit leur principale richeffe, Mais on ne connoît perfonne de cette famille avant le bifaïeul de Caton l'ancien. Luca descendoit du Tribun Porcius Læca, Auteur de la fameuse loi Porcia, dont je donnerai bientôt le détail, fi néceffaire à l'intelligence de cette histoire. Il demeuroit dans un quartier de Rome fort reculé. ce qui rendoit sa maison propre aux assemblées secretes des conjurés. Il fut un de ceux qui, après avoir été condamnés felon la teneur de la loi Plautia, s'en allerent en exil.

(30) Lucius Calpurnius Pife Beflee; petit-fils de Calpurnius Beflea, Conful en 642, & Commandant en Numidie lors de la guerre de Jugurtha. Appien le nomme mal-à-propos L. Seftius. Pendant que les Plut, in Max, 788, Val-Max, VIII. 9.

2, & IX, 2, 2,

conjun's tramolent leur comptos, il fun nommi Tribund un Paugle, Junnée même du Confilit de Cictron. On paut juge du confilit de Cictron. On paut juge du celti qu'une telle Charge lui donnoit en pareil ess. Celt par ceur rifon qu'il tuc hargé de foulever le Paugle contre Cictron. Plaserpur place fon Tribunta mannée plus sard, sois le Confiliat de Silamus & de Murean. Ceux qui one en qu'en cei Plaserpur avoit manqué d'exactitude, n'out pas fit attention eux-mêmes cei Plaserpur avoit manqué d'exactitude, n'out pas fit attention eux-mêmes que les Tribuns enzant en Charge dés le commencement de Décembre, proificient toujours deux Confilias.

(31) Les Statiliens sont connus dés le temps de la séconde guerre Punique, où un Statilius commandoit les troupes de Lucanie à la bataille de Cannes. L'hitlorie ne nous apprend rien de plus sur L. Statilius, que ce qui le concerne dans l'affaire de la conssiration.

(12) Marcus Fulvius, surnommė Nobilior, c'est-à-dire plus connu. La maison Fulvia, l'une des meilleures & des plus illustres maifons Plebeiennes, étoit originaire de Tufculum : car je penfe qu'il faut traiter de fable la descendance qu'on lui donne d'un Prêtre, compagnon d'Hercule. Elle étoit nombreuse, & par conséquent puiffante; l'un étant inféparable de l'autre, fur-tout dans une République. Les principales branches font les Patus, les Centumalus . les Flaccus & les Nobilior. L. Fulvius Curvus étoit Conful en 412. La branche des Nobilior a eu quatre Confuls. deux Cenfeurs, & plusieurs autres Magiftrats. Le conjuré étoit probablement petitfils de l'un des deux Nobilior, Confuls, l'un en 595, l'autre en 601. Il ne faut pas le confondre avec un autre Fulvius, que fon pere fit mourir aufli-tôt qu'il eut pris

le parti de Catilina. Celui-ci étou Sénateur; au lieu que Nobilior, qui n'étoir que Chevalier romain, n'ayant probablement pas encore atteint l'âge d'avoir entrée au Sénat, ne fut puni pour cette affaire que huit ans après.

(13) Pallius Calinius, furnomme Gapino, Cellà-dire Cimbr cu getti rite, & Cimbro, Cellà-dire Cimbr cu Celle da mord, sioni dime finille originate de la ville de Gabie, & qui commença a le devenir puillame au temps de la conjuration, par les grads emplois dont intage un autre Gabinius, Confil de Intime ami de Catinia, dont il chercha à venger in mort, audib-soin que celle de fon parens, en perféctuata erusilement Ciciron Gabinius le conjuie avoit déja en peterdahinius le conjuie avoit de la production de la faction de la conjuie de la conjuie de la conjuie de la conjuie de la conjuit de la conjuie de la conjuie de la conjuie de la conjuit de

(34) Outre la grande maifon Cornelia. il y avoit à Rome une autre famille Plébéienne de même nom, de laquelle étoit, felon les apparences, ce Caius Cornélius, Il laiffa un fils, qui, quelques années après, fut l'un des accusateurs de Sylla dans cette même affaire de la conjuration : procédé affez furprenant de la part du fils d'un des conjurés, condamné aux peines portées par la loi Plautia. Outre toutes les perfonnes ci-deffus. Cicéron compte encore narmi les conjurés Quintus Magius Chilo, né d'une famille originaire de Campanie, qui avoit déià commencé à s'élever aux Charges, Tongillus, Publicius, Cincius, Munatius, Furius. Salluste nomme aussi ailleurs Septimius , Julius Ceparius , Umbrenus , Sitius , Pifon , Fulvius , Vulturiius , Tarquitius , Mallius , Flaminius , Fulvia , Sem-\* Cic. Divinat. 20.

VI. Ce n'étoit pas ici la premiere tentative de Catilina. Sous le Amre projet qu'il Confular de Tulle & de Lépide (36), Autrone & Sylla, con-avoit firi vec « P. vàincus d'avoir obtenu le Confulat par corruption des fuffrages, sylia. avoient été punis felon la rigeueu de la loi. Catilina, accufé de Sylia.

avoient ete puins tentina rigueur de la foir. Carinna, actueur concuffions (37), reçut ordre de fe défifter de la demande de cette même dignité, n'ayant pu être purgé de cette accufation avant le jour où les prétendans devoient donner leurs noms aux Magifirats.

Dans ce même temps il y avoit à Rome un jeune homme nommé Pison, de grande naissance, mais sans biens, factieux, téméraire, enclin à la sédition, autant par la dépravation de son cœur, que par le mauvais état de se affaires. Ce sur à lui que Catilina & Autrone s'ouvrirent du projet qu'ils avoient it d'assassance au Capitole, le premier de Janvier suivant, Jes

pronia. Le bruit courut auffi que P. Clodius, fi connu par fa haine déclarée contre Cicéron, & Calius, jeune homme de beaucoup d'esprit, dont nous avons tant de lettres dans le recueil de celles de Cicéron , avoient été du nombre des complices. Cicéron s'attache beaucoup à laver de ce foupçon Calius, qu'il regardoit comme fon éleve. Il ne nie pas que Cælius n'ait eu une jeuneffe affez vive. & n'ait été lié d'amitié avec Catilina. « Mais cette liai-» fon , dit-il , qui lui étoit alors commune » avec plusieurs autres personnes de pro-» bite, ne fuffit pas pour faire naitre » des foupçons contre un homme qui m'a » toujours été si vivement attaché, & que » je n'ai pas perdu de vue dans ce temps-» là " ». Pour ce qui regarde Clodius, qui étoit une vraie peste dans l'Etat, son caractere féditieux ne donneroit que trop lieu à ce foupçon, malgré l'éclat qu'avoient \* Cic. pro Calio.

fait dans Rome ses querelles précédentes avec Cailina; car il n'est pas sans apparence qu'ils ne se soit pas s'entre de puis ; s'en rél que Cicéron n'auroir pas manqué d'en faire à Clodius des reproches amers & fréquents, pour peu qu'il y est d'apparence qu'il est trempé dans ce complot.

Ajoutons à ce catalogue des conjurés quelques autres personnes soupconnées d'être entrées dans ce complot, telles que Crassus, Jules-Cisar, le Consul Antoine, & Paulus, frere de Lépide le Triumvir.

(35) Pompée ézan: abfent, Craftius, dont j'ài déjà parlé dans l'hifloire précédence, étois alors, fans contredit, l'hemme le plus puiffant qu'il y ett à Rome, par fon nom, par fer icheffes & par fon crédit. Nous verrons plus bas ce qui donna lieu de le foupçonner d'avoir trempé dans co complox.

deux nouveaux Confuls Torquatus (38) & Cotta (39); de prendre eux-mêmes les marques de cette dignité, & d'envoyer Pison avec une armée, pour s'emparer des deux Espagnes. Ce projet ne put avoir lieu ce jour-là. Quelques foupcons que l'on eût de leurs menées, les obligerent d'en remettre l'exécution au cing de Février suivant. Ce n'étoit plus alors des Consuls seulement, mais encore de la plus grande partie du Sénat qu'ils avoient résolu la perte. Peu s'en fallut que Rome ne sût francée dans fon propre fein du plus horrible coup qu'elle eût reçu depuis sa fondation : mais Catilina s'étant trop hâté de donner de l'intérieur du Palais le fignal du maffacre, avant que les conjurés fuffent arrivés chacun à leur poste, le coup sut encore manqué pour cette fois. Sur ces entrefaites, Pison fut envoyé en Espagne avec le titre de Questeur, & l'autorité de Préteur. Craffus, qui le savoit ennemi de Pompée, sollicita pour lui cette place, qu'il n'eut pas de peine à obtenir, le Sénat étant bien aife d'éloigner du centre de la République un homme dangereux: & les bons Citoyens, à qui la trop grande puissance de Pompée paroiffoit formidable, ne furent pas fachés de lui opposer le crédit de Craffus. Pison ne jouit pas long-temps de sa nouvelle Charge: il fut tué par quelques cavaliers Espagnols de son armée, à qui l'injustice, la hauteur & la cruauté de ses commandemens étoient devenues insupportables. D'autres affurent cependant que ce fut à l'instigation de Pompée, par de vieux foldats qui lui étoient attachés (40), vu que les Espagnols. quelques duretés qu'ils euffent effuyés de leurs Gouverneurs, ne s'étoient jamais portés à de tels attentats. C'est un fait douteux fur lequel je ne déciderai rien : je retourne à mon sujet.

miffaires nommès en 673, pour l'execution | reconnu son injustice à l'égard d'un homme

(36) Lucius Volcatius Tullus, d'une | des loix de Sylla. Il exerça en 678 le Trifamille peu connue, mais entièrement de- bunat du Peuple, & fut depuis refuié à vouée à Pompée, fut un des vingt Com- l'Edilité. Mais le Peuple ayant depuis de mérite. l'éleva au Confulat en 687. Sur la médaille on voit une proue de navire. L. VOLCATIUS. Q. F. TULLUS. RO-MA. Au revers, une tête d'Hercule ". Lipide, de la maison Æmilia, est le même qui, étant Questeur en 675, éternisa son nom , comme je l'ai rapporté dans l'hiftoire précedente, en faifant rebâtir en marbre l'ancien pont de bois du Tibre, qui porte encore aujourd'hui le nom de pont Emilien. Il avoit épouse une Cornèlie. célebre par la chafteté : & fut Conful avec Tullus en 687. Ceft, à vrai dire, en cette année que commence l'affaire de la confpiration; tous ees grands mouvemens, qui éclaterent sous le Consulat de Cicéron . se tramant sourdement, comme il le dit lui-même, depuis trois ans entiers. Ainfi les chofes yeulent être reprifes où nous les avons laiffées.

Gouvernement d'Afrique, fonecoit à demander le Confulat pour l'année fuivante 658. Autrone, P. Sylla, Torquatus & Cotta briquoient de à cette même dignité. Il alla, Gelon l'usage ordinaire, déclarer la prétention au Conful Tullus, qui en fit rapport au Sénat, Mais en ce misme temps les députés de la province d'Afrique avoient déjà devancé Catilina à Rome, pour se plaindre des terribles concustions qu'il avoit excreées dans son Gouvernement, Clodius Pulcher, le même mi s'étoit rendu fon accufateur dans l'affaire de la Vestale, le sut encore dans celle-ci, où il se chargea de poursuivre la demando des Africains. Le Sénat décida que tant que cette affaire ne feroit pas serminée ou appaifée, Catilina ne feroit point compté au nombre des compétiteurs, & qu'il falloit qu'il fatist'it à la regle ordi-\* Voy. nº. 6.

Catilina, nouvellement revenu de son

prétendant à une magistrature, de donner fon nom & de déclarer sa prétention à l'affemblée du Peuple, vingt-fept jours avant l'élection. Un homme charge d'une affaire criminelle, n'étoit pas recu à faire une pareille déclaration. Ainfi, Catilina ne voyant nulle apparence de pouvoir, avant le temps preserit, voir la fin de son affaire. qui effectivement ne fut terminée que long-temps après, fut forcé d'abandonner fa prétention. Cependant Autrone & Sylla continuoient à briguer de toute leur force, & avoient commencé des l'année précédente à corrompre les suffrages avec tant d'impudence, que le Conful Pifon avoit été obligé de faire contre les brigues une nouvelle loi plus severe, portant que toute personne convainene d'avoir corrompu les suffrages, non-seulement perdroit le fruit de fon election, mais de plus feroit chaffée du Sénat, & condamnée à une groffe amende \*. Maloré cette loi . Autrone & Sylla continuerent leurs menées, & furent nommés Confuls, au préjudice de Torquatus & de Cotta, par le suffrage universel de toutes les Centuries. Mais ceux-ci, mécontens de fe voir refuses, accuserent les deux nouveaux Confuls d'avoir acheté les fuffrages . & demanderent qu'ils fussent punis des peines portées par la loi Calpurnia, faite par Pison. Torquarus fut la partie de Sylla, & Cotta celle d'Autrone, Il falloit que la corruption füt bien maniseste, puisque l'élection sut caffée (chose qu'on n'a presque jamais vu arriver), & les deux accusateurs nommés à la place des accufés. Ce fut, dit Cicéron, un exemple terrible, mais néceffaire dans un tel temps, quoique peut-être dangereux

naire, par laquelle il étoit enjoint à tout

pour l'avenir . Il prétend que le plusgrand malheur de Sylla dans cette affaire, fut de s'y être trouvé mélé avec Autrone, homme méchant & odieux à tous les gens de bien \* \*.

Cependant Sylla, fous prétexte des jeux qui devoient être donnés au Peuple en exécution du testament du Dictateur fon oncle, ramaffa dans la Campanie une groffe troupe de Gladiateurs, mi'il envoya à Cacilius, Tribun du Peuple, frere de sa semme. Celui-ei proposa au Peuple une nouvelle loi, qui auroit rendu presque sans effet celle de Pison. Il comptoit la foutenir par la force . & la faire paffer à main armée. Mais il y eut au Sénat fur ce fujet des débats extrêmement vifs, & de plus grands encore, lorfqu'on se rendit à l'assemblée du Peuple. Autrone avoit ameuté la populace par ses émiffaires, & l'excitoit lui-même à la tête des Gladiateurs & des esclaves, par ses eris & par des menaces terribles contre le Sénat. Mais Pison fut intrépide, malgré les pierres & les batons qui volcrent de toutes parts en un instant, & foutint jusqu'au bout l'autorité de la loi, qu'il avoit publiée avee tant d'appareil au temps du Tribun Cornélius †, en criant à haute voix, & fe fervant de cette formule, qui ne se sait entendre, dit Ciciron, que dans les temps les plus oragoux, que tous ceux qui voudroient fauver la République, euffent à fe ranger de son côté. Tellement que la nouvelle loi proposce resta sans effet. Ciceron fait encore ici de nouveaux efforts pour justifier Sylla fur tout ceci. Il foutient qu'il n'avoit acheté des Gladiateurs, que parce qu'il en avoit en effet la commission de

fon cousin Faustus, fils du Dictateur, dont il produifit les lettres écrites, tant à Sylla qu'à L. Céfar, à O. Pompée & à C. Memmius, pour le même fujet : que le Tribun Cacilius fon beau frere ne vouloit rien de plus, en propofant fa loi, que remettre en vigueur les loix anciennes, adoucir ce que celles de Pison avoient de trop severes. & obtenir quelque modération des peines prononcées contre Sylla. Que le Préteur Merellus avoit été chargé de dire, de la part de Sylla lui-même, au Sénat affemblé à ce fujet dans le Capitole, que c'étoit malgré lui que l'on faifoit au Peuple une proposition propre à faire naître de la division entre les ordres. Il fait enfin un parallele avantageux à Sylla de fa conduite modérée & foumife dans fon malheur, avec celle d'Autrone, qu'il affure avoir été feul l'auteur de tout le tumulte excité à cette occasion. « Sylla, dit-il, a été si touché » de fa difgrace, a montré tant de respect » pour l'arrêt rendu contre lui , que depuis » il s'est réduit, pour ainsi dire, à un » exil volontaire, & s'est même séquestré » du commerce de ses amis, seule ressource » qui lui reftoit dans fon infortune. Ce-» pendant tout son crime est d'avoir defiré » trop ardemment ce qu'ambitionnent tous » les eens de fon nom & de fa naiffance. » A - t-il été plus coupable qu'un autre? » Il faut le croire. Mais certainement il » a été plus malheureux \* ». Tous les autres Ecrivains parlent de Sylla fort differemment. Selon ce qu'ils rapportent. Autrone & Sylla, outrès de dépit de leur aventure, s'aboucherent avec Catilina. dont le reffentiment n'étoit pas moindre. Tous trois ensemble formerent le premier

<sup>&</sup>quot; Cic. pro Cornel. & Asc. Ped. ibid. .. Vid. Cic. pro Syll. 22.

<sup>†</sup> Voy. l'hift. précédente. L. V. pag. 624.

que Cicéron nomme le petit poignard d'Efpagne. On pretend qu'ils firent entrer dans le complot Craffus & Céfar, alors Edile. C'est ce que Cicéron donne à entendre dans fa lettre à Accius, lorfqu'il lui écrit que Céfar s'est affuré pendant fon Confulat de la fuprème puissance, qu'il avoit táché d'usurper pendant son Edilité. Le projet de cette premiere conspiration étoit de fe défaire de tous les Sénateurs qui feroient odieux aux conjurés \*; d'élever Crassus à la Dictature, qui, de fon côté, nommeroit Céfar Général de la cavalerie; de donner au Gouvernement la forme qui leur plairoit, & de rendre à Autrone & à Sylla la dignité de Confuls, dont on les avoit privés. Le jour fut pris pour l'exécution, au dernier Décembre 687 \*\*, veille du jour où Torquatus & Cotra devoient entrer en Charge. Les conjurés fe rendirent au Sénat armés de poignards fous leurs robes, Mais Craffus, touché, foit de crainte, foit de repentir, ayant manqué au rendez-vous, Cefar ne donna pas le fignal convenu, qui étoit d'ôter fa robe de desfus ses épaules, & l'exécution sut renvoyée au cinq Février fuivant. Catilina, pour cette fois, fe chargea de donner le fignal, Cicéron lui parle ainsi de cette affaire. « Comment pouvez-vous foutenir » la lumiere, & vivre encore parmi nous, » après vous être montré, avec le poignard n à la main, dans une affemblée folemn nelle, où des fcélérats venoient avec » vous égorger les Confuls & les per-» fonnes de cette Ville les plus diffinn guées, qui durent la vie, en cette occan fion, à la bonne fortune de la Répus blique, & non pas à votre repentir ? \* Tit-Liv. epitom. 101.

\* \* Voy. Cic, pro Muren,

" Voilà (Oui l'ignore?) ce qui arriva le n dernier jour de Décembre, fous le Con-

» fulat de Lépidus & de Tullus; & il est » affez inutile de relever des faits fi con-

m mus & fi récens m.

Dans ces entrefaites, on eut quelque foupcon de ce qui se tramoit : de sorte que ce jourlà les conjurés voyant qu'on avoit mis à la porte du Sénat une garde confidérable, & Catilina s'étant même trop presse de donner le fignal, avantqu'ils ne fuffent tous raffemblés, ils ne se crurent pas affez nombreux pour ofer rien entreprendre. Les Confuls voulurent même faite retenir que la précaution de mettre une garde à la porte du Palais, n'avoit été prife que parce qu'il fe tramoit un complot contre l'Esat : ce qui auroit, à coup fûr, été fuivi d'une information fâcheufe. Mais un Tribun du Peuple s'oupofa à ce retenu \*. Peu de jours après, le Sénat jugea à propos d'éloigner Pifon, en lui donnant le Gouvernement d'Espagne, hors de l'ordre ordinaire de la distribution. En partant, il convint avec les conjurés que tandis qu'ils agiroient au dedans, & que Céfar fomenteroit à Rome tout ce qui pourroit produire une révolution dans l'Etat, il tâcheroit de faire foulever les Gaules & l'Espagne. Mais toute cette espérance s'en alla en sumée par la mort de Pifon. Tout le détail de l'hiftoire de cette premiere conjuration étoit contenu dans l'histoire de Tanufius, dans les édits de Bibulus, dans les harangues de Curion, & les écrits d'Afforius Nafon \*\*; Mais nous n'avons plus ces ouvrages †, Comme la plupart étoient faits directement contre Céfar, il n'est pas étonnant qu'il y

\* Dio-Caff. . Sueton. in Jul. 9. + Afc-Ped, in tog. candid,

foit

foit maltraite, peut-être à tort : car Salluste ne lui impute quoique ce foit fur ce fait. l'avoue que le filence de Salluste, ami intime de Céfar, ne prouve pas beauconp en faveur de ce dernier. Quant à Craffus, je remarquerai, une fois pour toutes, que ses richeffes immenfes, & le premier rang qu'il occupoit dans l'Etat, doivent donner lieu de penfer qu'il n'a réellement trempé ni dans l'un ni dans l'autre projet de confpiration, où il y auroit eu pour lui infiniment plus à perdre qu'à gagner. Tout au plus on peut dire de Crassus & de César que ces deux hommes ambitieux, mais habiles, laissoient, de dessein prémédité, courir à des infenses tout le risque d'une entreprife dont ils auroient bien fu recueillir tout le fruit. Pour ce qui regarde Svlla. Cicéron, dans fon apologie, paffe fort légérement sur cet article de la premiere conspiration; se contentant de dire qu'il s'en remet à Hortenie, chargé de la défenfe de Sylla à cet égard; que pour lui il n'est pas affez informé de ce fait, ne s'étant point mêlé pour-lors des affaires de l'Etat.

(17) Clodius, chargé de l'affaire des Africains contre Catilina, mit fon accufation en regle pardevant le Préteur prépose au tribunal des concussions. Le jour fut donné pour faire les informations & entendre les témoins. La loi portoit : « Dé-» fenfes expreffes à tout Magistrat, ou autre » personne en Charge, de rien exiger » ou accepter au-delà de ce qui lui étoit » attribué par la loi Porcia : ordre au Pré-» teur de faire à ce fuiet d'exactes infor-» mations chaque fois qu'un Magistrat » fortiroit de Charge, & de punir les » contrevenans, par la reftitution évaluée » en argent de tout ce qui auroit été pris, » & même par la peine de l'exil. fi le

seas le méritoit ». Le Conful Torquatus se chargea de la défense de Catilina; & il faut remarquer que c'étoit dans ce même temps que Catilina faifoit avec Autrone le projet de l'affassiner. Les Juges tirés au fort, felon l'usage, étoient prefque tous gens portes d'inclination pour Catilina, Pluficurs personnes des plus confidérables de l'Etat y joignirent leurs follicitations. Cicéron même se tint prêt à plaider pour Catilina, Comme Cicéron fongeoit alors à demander le Confulat, & qu'il n'ignoroit pas qu'il auroit Catilina pour concurrent s'il étoit absous, il espéroit se l'attacher entiérement par ce bon office. « Je compte, dit-il dans une lettre » à Anicus, que nous agirons de concert, » & qu'il aura la reconnoissance de se » joindre à moi pour éloigner tous nos » compétiteurs. Si cela arrive autrement. " il faudra s'en confoler ». Cependant il est certain que Cicéron changea de pensée, & ne plaida point pour Catilina, quoique l'Historien Fenestella le dise positivement. Asconius, qui soutient le contraire, en apporte des raisons sans replique. « Fai, » dit-il , un Mémoire qu'a dreise Cicéron » de tous ses plaidoyers, dans lequel il » n'est fait aucune mention de celui-ci. » D'ailleurs est-il croyable que lorsque » Cicéron se sut brouillé avec ses compé-» titeurs . & fit contr'eux dans le Sénat » un d'écours fanglant, il n'eût fait aucun » reproche à Catilina de son ingratitude, » lui qui en a fait de très-vifs à Antoine ; » à qui il avoit procuré un rang honorable " parmi les Préteurs, & au Tribun Mutius, » qu'il avoit tiré, par son éloquence, d'une » fâcheuse affaire ». Ferrati \* a cru pouvoir accorder Afconius & Fencitella, en \* L. 2. Epift, 12.

difant que ce ne fut qu'en 689 que Cicéron plaida pour Catilina; mais Ferrati ne paroît pas avoir bien su l'ordre ni le genre des affaires criminelles qu'a eu Catilina. Il auroit pu se décider sur la maniere dont Cicéron parle de celle-ci , dans 6 harangue pour Carlius, « Pendant ma » Préture . Catilina étois Gouverneur d'A-» frique. Il y a vexé la Province : il s'est » fouillé de toute forte de crimes & de » débauches: il a pillé nos alliés: il a violé » les loix , juíqu'à ne tenir aucun compte » des droits acquis aux parties par des » procédures régulieres, ou par des juge-» mens exprès. Il n'a même pu rentrer » en lui-même, lorfque le Sénat le notoit, n en son absence, par des décrets très-» graves, & le dépouillant de fon auto-» risé, ainsi que de sa dienité, le lis vroit, pour ainsi dire, enchainé aux » députés de la Province d'Afrique : lorf-» qu'on lui ôtoit toute efpérance. & même » toute penfée de s'occuper à fon retour » de sa prétention au Consulat, & que » les principaux personnages de l'Erat » avant à leur tête le Conful Volcatius. » déciderent qu'il ne lui seroit pas même » permis de se mettre sur les rangs ». Les principaux témoins contre lui étoient les Chevaliers romains, qui recevoient en Afrique les revenus de la République. Metellus Pius, dont il est si sonvent parlé dans l'histoire précédente, fut aussi entendu. Les villes d'Afrique produifirent leurs registres. D'un autre côté, Catilina répandit l'argent à pleines mains chez les Juges, & s'entendit fecrétement, à ce gu'on croit, avec Clodius fon accufateur. L'affaire fut jugée en 688. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit dans l'histoire précèdente sur la forme des Jugemens,

Des trois ordres, dont les Jures de ce procès étoient tirés, les Sénateurs furent contre lui , les Chevaliers romains & les Intendans du Trésor pour lui. « Ainsi Il » fut abfous, dit Afconius, par l'infamie » de ses Juges, à qui il avoit distribué » presque tout l'argent qu'il avoit pillé, " De sorte qu'il sortit de ce premier in-» gement auffi gueux que ses Juges l'étoient » auparavant, & fi hai du publie, que » tout le monde crioit qu'il en falloit faire » rendre un autre. Je ne rapporterai , » ajoute Cicéron, ni les vexations que » vous avez exercées dans votre Gouver-» nement, ni les informations faites à » ce sujet. Pnisque vous avez été absous, » il n'en faut plus parler. Mais il faut en » même temps démentir les registres d'une » Ville fans reproche, les Chevaliers ro-» mains, Metellus & l'Afrique entiere, » Quoi , your penfez que les Juees mil » vous ont abfous vous croient innocens l " O l'avengle , qui ne voit pas qu'ils l'ont » voulu réferver à une plus grande peine » que celle qu'ils étoient en droit d'in-» fliger » 1 D'autres Auteurs prétendent cependant que Catilina ne fut abfous que par l'infamie de Clodins son accusateur, qui fut lui-même foupconné de prévarication dans cette procédure : & que les Juges ne penferent pas qu'un homme infame lui-même en pût faire condamner un autre : ce qui produifit une espece de compensation \*

(38) Lucius Manlius, furnommė Torquatus, c'eft - à - dire porte - collier, de l'illuftre maifon Manlia, qui a donné des Confuls à Rome dans les premiers temps de la

\* Vid. Fenefiell, ap. Afcon. Cie. in tog. Candid, & pr. Syll. 29. Afc-Ped. in tog. Cand, & in Cornelian,

R'publique, étoit, été Céréna, « un homme de heacupu de mérite, étès agant dans ses discours, sige dans ses vigenens, & rempi de politife dans » toutes ses manieres » ». Il commandoit on Macédoine lannée de la conjument de Statt, rendu au rapport de Cérécna ». Il sera question de son distant senda se la conjument de la metal de la conjument de la conjument de la metal de la conjument de la metal en la conjument de la metal de Rome avec le collier. Roma the collier so Roma te la c

(20) Pai parlé ci - deffus de sa maison à l'article d'Orestille , & dans l'histoire précédente, à l'occasion de ses deux freres aînés Caius & Mareus , Confuls en 678 & en 679. Cotta avoit été Préteur fous le Confulat de Pompée, & fut enfuite Cenfeur avec Ifauricus fous celui de Cicéron, l'année de la conjuration. Il avoit le foible d'être sujet au vin. Cicéron, que son esprit railleur n'abandonnoit pas au milieu des plus grandes affaires, préfidant cette année à l'affemblée du Peuple pour l'élection des Confuls, étoit accompagné de Cotra. C'étoit au milieu du gumulte effroyable que Catilina excitoit contre Cicéron , qu'il avoit résolu d'assaffiner pendant l'élection. Celui-ci, pendant ses fonctions, eut soif, & s'étant fait apporter à boire, il recommanda à ses amis de le bien entourer, pour le cacher pendant qu'il boiroit, « de peur, » dit-il, que le Cenfeur Cotta ne me chaffe » du Sénat, s'il vient à s'appercevoir que » je ne bois que de l'eau ¶ ». La médaille

· Cic. Brut. 68.

\*\* Cie. in Pifon. 19. † Voy. nº. 7. ¶ Plut. in Cic, 1602. de Cotta représente d'un côte une tête de Vulcain avec sa tenaille. De l'autre, un aigle tenant la foudre dans ses surres. L. Cotta.\*.

(40) L'Espagne étoit pleine de gens dévoués à Pompée, qui y avoit long-temps commandé. Asconius \*\* parle comme Sal-Infte fur ce fait. Mais Tacite dit que Pifon périt par les mains des habitans de Termefte, ayant voulu enlever les deniers publics de cente Ville †. La querelle de Pison avec Pompée avoit fait un grand éclat. Ce dernier défendoit Manilius, de qui Pison s'étoit rendu accusateur. Pisou, irrité de voir que le crédit de Pompée alloit faire abfoudre un homme visiblement coupable, tourna contre lui toute sa colere. Emporté par la fougue de l'age & la pétulance de fon caractere, autant que par le feu de la plaidoirie, il reprocha perfonnellement à Pompée une infinité de chofes graves : fur quoi celui-ci lui ayant demande, pourquoi done, fi cela étoit, il ne le mettoit pas lui-même en justice? Donner-moi, lui repliqua Pifon, une garantie fuffifante que vous ne ferez pas la guerre civile; & avant que d'aller plus loin dans l'affaire de Manilius, je vous ferai punir vous-même comme vous le mériter ¶. Depuis cette querelle, Pompée & Pison furent irréconciliables. & les ennemis du premier fongerent à se servir de l'autre contre lui, quoiqu'ils le connussent pour un furieux & pour un fort mauvais fuiet. Caton même & Metellus le Crétique, qui avoient de justes raisons de se plaindre de Pompée, se joignirent à Crassus pour

\* Voy. nº. 8. \*\* In tog. Candid.

Wal-Max. VI. 2. 4.

G 2

VII.

Catilina rassembla donc, ainsi que je l'ai dit, une partie des femblie des Conjurés; & quoiqu'il leur eût souvent parlé en particulier, il comen de Ci. crut qu'il étoit à propos de leur renouveller se discours, & de eliminasserome les exhorter tous ensemble. Il les conduistr à l'endroit le plus plices, reculé de sa maison (41), & là, sans autres témoins que ses

complices, il leur parla de la forte.

" Si votre valeur (42) & votre fidélité ne m'étoient parfaite-

» ment connues, c'est en vain que la plus favorable occasion &

» l'espoir certain d'une grandeur future nous seroient offerts. Je » n'aurois garde de m'exposer aux hasards d'un avenir périlleux.

» avec des ames lâches ou irréfolues. Mais j'ai des preuves de

" votre courage & de votre attachement, si éclatantes & si

» réitérées, que je n'hésite plus à tenter l'entreprise la plus

» hardie & la plus glorieuse. Vous en partagerez les fruits,

» comme vous en aurez partagé l'exécution. Cette amitié folide,

» qui ne nous laisse à tous qu'une même volonté, rend aussi les

» biens & les maux communs entre nous.

» Je vous ai tous instruits en particulier des projets que je » roule dans mon esprit. Il s'échausse de plus en plus, quand

lui faire avoir le Gouvernement d'Espagne. 1 En quoi il faut déplorer tout à la fois, & le malheur des honnères gens de ce temps-là. qui se voyoient souvent obligés d'employer des movens fort pernicieux pour parer des coups plus preffans, & encore plus celui des Provinces à qui la République romaine envoyoit pour Gouverneurs les gens qu'elle trouvoit trop dangereux pour les garder chez elle. Il nous reste un beau monument du Gouvernement de Pison en Espagne. C'est une base de marbre à Rome sur laquelle on lit cette infcription. CN. CAL-PURNIUS. CN. F. PISO. QUÆSTOR. PRO-PR. Ex. S. C. PROVINCIAM, HISPANIAM. CITERIOREM, OPTINUIT, Cene infcrip-

cion, dan les mêmes termes employes par Sallefe, Quelle pre Propuents per son monte l'extérit de note et floriers dans te tires de diguiei. Acuius Calparnius, fumonmé Pifes, c'ell-à-dire Boulager, peu avoir de frere de Pfoin, Confui en 6/6, de oncle de Calparniu, femme de Cefe, n'Efon, de Proint. Lern, avoir de li lè d'une amidé fort érroite avec actifies. Sa mon pend déconcerve out n'e projet. Mais Callius de recours de la contra de la company d

» je considere le misérable sort qui nous attend, si nous ne » fommes nous - mêmes les auteurs de notre liberté. Depuis qu'un » petit nombre (43) de Grands se sont arrogés toute l'autorité » dans l'Etat, les Rois, les Monarques font fous le joug, les » Peuples, les nations ne semblent faites que pour être tribu-» taires de leur faste : tandis que nous autres, vaillans, bons » Citoyens, nobles ou Plébéiens, fommes indifféremment » regardés comme une vile populace, sans crédit, sans autorité, » lâchement affujettis à ceux qui trembleroient devant nous, fi » la République subsistoit encore. Les honneurs, les distinctions. » la puissance, les dignités, les richesses, ne sont que pour eux » ou pour leurs créatures. Ils nous ont laissé en partage les » dangers, les refus, les condamnations, la misere. Jusques à » quand, braves compagnons, fouffrirons-nous tant d'indignités? » Misérables jouets de l'infolence de nos ennemis, ne vaut-il » pas mieux périr avec gloire, que de perdre honteusement » une vie traînée dans l'opprobre & dans la servitude? Et " cependant, ô Dieux immortels! la victoire est entre nos » mains: nous sommes dans la force de l'àge: notre esprit est » dans fa vigueur. Que faut-il de plus pour accabler des » vieillards énervés par l'intempérance, & courbés fous le » poids des ans? Ofons seulement commencer, le succès nous » justifiera sans peine. Quel homme digne de l'être pourroit » en effet souffrir que tout l'argent fut entre des mains qui le » prodiguent, jusqu'à creuser des mers, jusqu'à raser des mon-» tagnes, pendant que nous manquons même du néceffaire? » Oui pourroit de sang froid les voir ajouter sans cesse les maisons » voifines à l'enceinte de leurs palais, pendant que nous n'avons » pas de quoi mettre à couvert nos Dieux domestiques? Ils » entassent les tableaux, les statues, les vases précieux : ils » élevent : ils démolissent ce qu'ils viennent d'élever : ils disper-» fent fans mesure leurs richesses, & semblent prendre à tâche

» de les anéantir, s'ans que l'excès de leur fafte puis evenir de bout de les épuiérs. Et cependant nous n'avons que pauveté » au dedans, que créanciers au dehors: le préfent eft affreux, » l'avenir plus terrible encore. Que nous refire-t-il? A peine nous a-t-on laiffe l'air miffrable que nous refpirons. Cen est rtop, éveillons-nous, mes amis. Voilà, voilà la liberté après laquelle vous foupirez, voilà la fortune, les honneurs & la gloire qui se préfentent à vous. C'est le prix que le fort promet aux vainqueurs. Sans doute l'entreprise, l'occasion, les hasfards, vos malheurs & les biens qui vous font affurés, vous partent bien plus haut que moi. Employez-moi comme Capitaine » ou comme foldat; ma tête ni mon bras ne tromperont jamais » votre espérance. Si je vous connois bien, & si le commandement a plus de charmes pour vous que l'esclavage, la dignité de Conful, où ie me crois édit élevé, le aissifera pas languir

» long-temps l'exécution de nos projets ». Ainsi parla Catilina (44); & ces hommes pervers, pour qui le plaisir de troubler un Etat tranquille étoit déjà un attrait affez grand, n'envifageant que malheurs pour eux dans le préfent & dans l'avenir, s'empressent de lui demander ce qu'il y avoit à faire: quelles feroient les conditions de la guerre. & le prix de leur révolte; quelles étoient les forces du parti, & les espérances dont on pouvoit se flatter. Ausli-tôt il leur promet l'abolition des dettes, la profcription des riches, les magistratures, le facerdoce, les dépouilles des Citoyens; enfin tout ce que la fureur des armes promet à l'infolence du vainqueur. Il les affure que Pison (45) en Espagne, & Nucerinus (46) en Afrique, tous deux instruits du complot, doivent y concourir à la tête de leurs armées: qu'il espéroit avoir pour collegue dans le Consulat Antoine (47), homme ruiné comme eux, & son intime ami, avec lequel il agiroit de concert (48), dès qu'ils seroient en place. Il joint à ses promesses mille imprécations contre les gens de bien: il appelle chacun des conjurés par fon nom; il le comble de louanges; il remontre à l'un fa pauvreté, à l'autre fon ambition, à plufieurs leur péril préfent & leur ignominie prochaine; aux foldats de Sylla leurs victoires paffées, & les fruits qu'ils en avoient recueillis. Il les renvoya ainfi pleins de grandes eſpérances, en les exhortant à l'appuyer de tout leur crédit dans la pourfuite du Confulat.

Il courut alors un bruit, qu'à l'imitation de ce qui se pratique dans les facrifices, Catilina, après la harangue, avoit fait boire à la ronde à fes complices du sang humain mélé avec du vin, espérant les lier tous entr'eux sous un secret inviolable, par la complicité d'un aétion pleine de sureur, & qu'il ne leur avoit découvert les circonstances de son projet, qu'après avoir exigé d'eux sur ce breuvage horrible des sermens & des exécrations afferuses. Plus leurs scroit expendant que ce fait, ainsi que beaucoup d'autres, avoit été supposé par les amis de Cicéron, qui crurent diminuer, par l'atrocité du crime des conjurés, la haine que sa conduite en cette affaire lui attira dans la suite. Quant à moi, cette anecdote si étrange ne m'a jamais paru suffissamment prouvée (44).

(41) La maifon de Carilina étoit finuée fu le mont Pa'arin , près de la bafilique d'Opimins , vis-à-vis du temple de la Concorde , bâti fur le mont Capitolin. Le terrein de cette maifon fit dans la fuite partie du Palais des Empereurs \*.

(43) Ce difcours elf du nombre de ceux que l'Hildorien a vifablement compore, felon l'ufige très-frèquent chez les Hildoriens Grecs & Latins , & non de ceux qu'il a inferès dans fon hildore, comme originaux répandus dans le public, d'après les perfonnes même qui les avoient tenus dans l'occusion, & comme pieces

\* Sucton, in Grammat. XVII. 3.

faifant partie de l'hitloire, utiles à conferver. Les ouvrages de Sallafte en contionnent beaucong de ce denirei genretmais il est chier qu'il et à pu forvoir & qu'ine n'à jumais public e qui s'ébni di & pussifdans les conférences fecretes, & les compless colleures des conjents. Les haraggors de Casilina & de Lépide, débitet dans le fecret, font donc des jeux d'éprit de l'Ecrivain şau lieu qu'il y a nout lieu de prétiemer que les haragges contraires de Câdrs, de Caton & de Philippe, débites en opinant dans le Siaux, & recennes par les Nouires du Siaux, font des pieces virsiblementer en fainales. Mais faust billoner virsiblementer en frailes. Mais faust billoner

Salluste d'avoir introduit Lépide & Catilina fur la fcene par des difcours direcht, où les acteurs exposeut eux-mêmes leurs fentimens & leurs projets, avec plus de chaleur que n'en auroit une narration fimple ? C'eft ce que les gens de goût se garderons bien de faire, ce me femble ; & je me suis dejà affez expliqué ailleurs fur les grands avantages de cette méthode directe, quand on ne l'emploie que dans des occasions où la vraisemblance n'en est pas blessee. Car j'avoue qu'il n'est guere puffible d'approuver les longues & fréquentes harangues, que tant de célebres Historiens mettent à la bouche des Généraux, à leurs armées au moment de l'artaque. Ce n'est ni le temps ni le lieu de faire briller fon éloquence en pure perte, puisqu'il cft impossible qu'un homme qui parle foit entendu d'une armée rangée en bataille. Quelque belles que foient ces pieces, elles font toujours au moins déplacées en pareil cas, qui ne permet qu'une exhortation vive & courte. Mais c'est fort mal-à-propos qu'on blame Salluste d'être tombé dans un défaut fi déplacé ; puisque, de tant de harangues que contiennent fes ouvrages, il n'v en a qu'une feule de cette espece : c'est la harangue de Catilina à ses troupes avant le dernier combat: encore est-elle affez courte, quoique trop longue, il faut l'avouer, pour l'occasion.

longue, il faut l'avouer, pour l'occasion. (4) Comme les plus puisfins perfonnages de Rome s'efforçoient alors de maineuit la forme ariflocratique de Gouvernment que Sylla avoit établie dans l'Ent, la fation populaire avoit contame de les appeller les fayt Tyann. C'évoit Lucullus & fon fiere, Cardius, Camilus, Hortenfe, Metelha & Philippe. Les Tribans & mures partifans de Catilina Lichobent de la marcha par de la faint a la chobent de la company partifans de Catilina Lichobent de

persuader au Peuple que Cicéron s'étoit dévoué à être le Ministre de ce Septemvirat \*.

« (44) Souvenez-vous, die Cicéron en » parlant pour Murena, du discours que » ce fcélérat tint aux affaffins qu'il avoit » raffemblés chez lui ». Il leur fit entendre « que des gens opprimés & mife-» rables ne pouvoient prendre aucune » confiance en ceux qui jouissoient d'une » fituation heureuse & florissante; qu'ils » ne trouveroient jamais de fermes dé-» fenfeurs qu'en la personne d'un homme » de tête, qui feroit lui-même opprimé, » Qu'ainfa ceux qui voudroient réparer » leur perte & les breches de leur for-» tune, n'avoient qu'à confidérer ce qu'il » ôfoit, ce qu'il pouvoit, ce qu'il fe de-» voit à lui-môme ; & que nul n'étoit » plus propre à être le chef des malheu-» reux, que celui qui jolgnoit à l'excès » du malheur une extrême intrépidité ». (45) On prétendoit que P. Sylla avoit envoyé Cincius dans l'Espagne ultérieure pour faire révolter cette Province. Ciceron affure que ce motif étoit fauffement imagine par les ennemis de Sylla, & que Cincius étoit parti pour l'Espagne avant qu'il fut question de la conspiration \* ". (46) Publius Sitius, furnommė Nuce-

(a6) Publius Sirius, (imromate Nacienae, edit-dice ausif et la ville de Nocera, fe trouvoir en finution de rendre de grands fervice à Carlina. Eunt pour-fuivi pour que que mauvaite sition, il serfuit de Rome & trouva le moyen de ramafére une petite armée, a vece laquelle la gland Æfépagne en Libye, où il fe rea-doit alors redoutable aux Provinces romaines; † Dans le temps des guerres \* Vey, Lidy, précédent. Éur. V. P., 5%; l. \* (C. pro. 5) (2. n. † 4, pl. 1, pl. 5).

civiles.

civiles, il fe donna à Cáire, & le fervir parfaitement bien en Numidie conve Saburra, Litentenna du roil Juba, & contre les Chefs du parti de Pompice. Il fi prilomieria Afanius & Faultus Sylla, fils du Dichareus. Il diffipa la flore de Scipion. Enfin, al fit une in rahifion par Arabion, fils du roil Manafels. Il filloir que Cicron en fil pas des amis de Nucerimus car il critt à Anticus "qu'il ne fauvrir vouloir una de Anticus "qu'il ne fauvrir vouloir una la Arabion de fa mauvrair a filien.

(47) Caius Antonius, furnommė Hybrida, c'est-à-dire Métif \*\* (ce qui s'eroit conjecturer qu'il étoit né d'une mere étrangere), étoit fils du célebre Marc-Antoine l'Orateur, & frere du Marc-Antoine le Crétique, mentionné dans l'h.ftoire précédente, & par conféquent oncle de Marc-Antoine le Triumvir. J'ai parlé de fa maifon. Antoine porta fes premieres armes fous Sylla, durant la guerre de Mithridate. En revenant de cette guerre, il repaffa par l'Achaie à la tête d'une partie de la cavalerie de Sylla, dont il se servit pour mettre au pillage cette Province alliée du Peuple romain. Les Grecs vinrent à Rome se plaindre de sa conduite pardevant M. Lucullus, Préteur préposé au tribunal des étrangers, Céfar, fort jeune alors, prit en main l'affaire des Grecs, plaida pour eux, & fit condamner Antoine. Les Grecs n'y gagnerent rien; Antoine refufa de se soumettre au juscment, & fit venir à son secours les Tribuns du Peuple, difant que la partie n'esoit par égale. Auffi lorfqu'il vint à entrer en lice contre Cicéron pour le Confular, cehii-ci fut bien lui reprocher « qu'un homme n de fon nom qui, plaidant dans fa propre \* L. XV. Ep. 17.

\*\* Plin. VIII. 57.

Tome III.

» Ville contre des étrangers dénués de » tout autre foutien, que de celui d'un » jeune homme qui plaidoit fa premiere » caufe, n'avoit pas cru la partie égale, " ne devoit pas non plus fe croire fait » pour le Confulat ». Il lui reproche encore d'avoir participé aux cruantés des proferiprions de Sylla. & d'avoir baffement cherché à lui faire sa cour, lors des jeux publics que donna le Dictareur, en conduifant un char dans le Cirque; occupation indigne d'un homme de son nom . Antoine eut ensuite une Charge d'Edile. Il acheva de se ritiner dans cette piace, par la folle dépense des jeux qu'il donna au Peuple. Il fit faire les décorations de son théatre toutes d'argent. Le résultat de ceci fut que ses créanciers firent vendre fes biens. Alors les Confeurs Gellius & Lentulus le chaiferent du Sénat en 683. tant par rapport au dérangement de ses affaires, que pour avoir pilé les Grecs, & fait refus de se soumettre au jugement rendu contre lui \*\*. Cependant cette magnificence d'Antoine, dans fon Edilité, ne lui fut pas inutile dans la fuite, pour obtenir les suffrages du Peuple, lorsqu'après être rentré au Sénat, il vint à demander le Confulat. Eile faifoit un des fujets d'inquiétude de Cicéron †, quoiqu'il eût luimême, durant fon Edilité, donné trois fois des speciacles au Peuple, mais avec une moindre dépense, « Croyez-moi, dit-il d » Galba, ces fortes de fêtes font plaifir » même aux gens qui ne voudroient pas " qu'on crut qu'ils s'y amufent. Vous-même » penfez-vous que cette décoration, toute Vid. Cic. & Afcon. in tog. Cand. Plut.

in Caf. 1299.

\*\* Voy. Phist. précéd. Liv. IV. pag. 440.

† Cic. pro Muren.

Н

» d'argent, dont vous vous moquez, ne n your ait pas fait tort, lorfque your » échouâtes dans la demande du Confulat » contre Antoine & moi »? L'histoire ne nous apprend pas comment Antoine s'y prit pour rentrer au Sénat : elle nous apprend feulement que malgré la note facheuse que lui avoient donnée les Cenfeurs, il ne laiffa pas de continuer à parvenir aux Charges dans les temps réglés, fans y apporter une meilleure réputation qu'auparavant. On nous le donne comme un homme fans courage, nové de dettes, perdu de débauches, & menant une vie infame avec la plus mauvaife compagnie de Rome. Il concourut avec Cicéron pour la Préture . & celui-ci ayant été nommé à la premiere place. Antoine le pressa avec inftance de la lui céder. C'étoit mal s'adresser. Mais Cieéron obtint pour lui, tant des autres concurrens que des fuffrages des Centuries, qu'Antoine, quoiqu'élu le dernier, pafferoit immédiatement après le Préteur de Rome & le Préteur des étrangers, c'est-à-dire qu'il auroit la premiere des huit préfidences des Tribunaux particuliers \* Antoine à cette élection faillit encore à se brouiller avec les Censeurs. Il avoit mis près du tableau où l'on marquoit les fuffrages, deux garnemens de la lie du Penple, Sabidius & Panthera, pour veiller, felon la coutume, à ee qu'il ne se sit pas d'équivoque à son préjudice. Les Cenfeurs fe formal ferent qu'un homme de sa naissance ne connût pas d'autres gens auxquels il pût donner sa consiance. Antoine, pendant sa Préture, devint amoureux de la petite-fille d'un ouvrier tra-

· Ascon-Ped. ibid.

vaillant aux currieres. Il Pacheta & Pemmena chez lui, où il l'entretint publiquement.\* La médaille d'Antoine se rapporte à l'origine que sa maison vouloit faire remonter jusqu'au prétendu Anton, sils d'Horcule. D'un côté, la tête de ce héros. RAD. De l'autre, la massile, l'arc & le carquois. C. ANTONUS. M. F.

(48) Il y a apparence en effet qu'Antoine, même avant que d'être élevé au Confulat, avoit connoiffance du projet de Catilina. Quelques Auteurs l'ont mis décifivement au nombre des eonjurés, & ont affuré que pendant fon Confulat il fut le principal agent de Catilina. Ce qui est certain, e'est qu'il le favorisoit en fecret, & qu'il appuya fortement un autre projet des Tribuns moins horrible, mais presqu'aussi dangereux. « Les Tribuns du » Peuple, dit Plutarque, mettoient en » avant des loix & édies, qui vouloient » au'on élût dix Commiffaires avec puif-» fance & autorité fouveraine par toute » l'Italie, toute la Svrie & autres pave » eonquis par Pompée, de vendre &

- » eonquis par Pompée, de vendre & alièner ec qui appartenoir à la Réput blique, faire le procès à qui bon leur s'embleroit, bannir & envoyer en exil, peupler les Villes, prendre l'argent au
- » tréfor de l'épargne , lever gens de » guerre, les entretenir & fondoyer tant
- » & si long-temps que bon leur sem-» bleroit. (Cétoit faire dix Dictateurs au » lieu d'un). Pour cette grande puissance,
- » il y avoit plusieurs hommes de qualité » qui adhéroient & favorisoient à ces
- » loix , mêmement le Conful Antoine , » dans l'espérance d'être un des dix Com-
- \* Qu. Cic. de petit. Conful. 2.
  - \*\* Voy. a. 9.

» missaires : & on pensoit qu'il savoit » bien alors la menée de Catilina, & » qu'il n'en étoit pas trop mécontent : ce » qui donnoit plus de crainte aux gens » de bien, que nulle autre chofe. C'est » pourquoi Cicéron, voulant première-» ment remédier à ce danger, fit moven » de retirer à foi Caius Antonius. Puis quand » il eut gagné celui-là , il réfifta hardiw ment aux Tribuns . les abaiffa & les fun-» planta par son éloquence . & sit rejeter » leur loi ». « Les Tribuns du Peuple .. » appuyés du Conful Antoine , homme du » même caractere qu'eux , vouloient, dit » Dion - Caffius , introduire mille nou-» veautés dangereufes. L'un vouloit qu'on » rendit la faculté de parvenir aux Charges » aux enfans des proferits, bannis de Rome » par les loix de Svila le Dicateur. L'autre. » qu'on rétablit dans leur dignité Autrone » & P. Sylla, qui avoient été condamnés » pour crime de brigue. Un autre pro-» posoit de supprimer toutes les anciennes » detres : un autre , de divifer de nouveau » entre les Citoyens les terres d'Italie & » des Provinces conquifes. Tous ces pro-» jets étoient secrétement inspirés par » Carilina, qui formoit alors le plan de » la conspiration. Non-seulement il avoit » gagné une partie des alliés, & du menu » Peuple, par l'espérance de la suppression » des dettes & du partage des terres, » mais il avoit fait entrer dans fes vues » des personnes fort considérables. Il se » fervoit à Rome, pour conduire toute » cette affaire, du Conful Antoine, & du » Préteur Lentulus Sura. Mais la fermeté » de Cicéron rendit inutiles toutes ces » tentatives des Tribuns ». Cicéron parle en ces termes de l'affaire concernant les enfans des bannis. « C'est à regret que je

» me fuis vu forcé de refufer les droits » de la patrie, & les privileges de Citoyens » à tant de jeunes gens bien nés & d'une » belle espérance ; mais que malheureuse-» ment leur fituation mettoit dans la né-» ceffité de renverfer la forme du Gou-» vernement présent, si jamais ils sussent » parvenus aux emplois \*. J'ai fait plus en » cette occasion. J'ai mieux aimé prendre » fur moi toute la haine de ceste affaire, » que de la laisser retomber sur le Sénat † ». Cétoit un grand coup contre les conjurés, que d'avoir empêché le détour des familles proferites: retour qui les auroit forcé , pour ainsi dire, à se joindre à Catilina, s'ils en cuffent voulu tirer quelque fruit. Plutarque remarque à cette occasion que quoique la nouvelle forme de Gouvernement qu'avoit établie Sylla n'eût pas d'abord été goûtée. on ne tarda pas d'en fentir l'utilité : que si d'un côté elle favorisoit l'aristocratie d'un autre elle affuroit le repos du Peuple, en lui ôtant les moyens de le troubler lui-même par un tumulte continuel, auquel il n'est que trop enclin : & qu'après tout, ceux qui vouloient changer cette forme , n'avoient en cela nullement le bien du Peuple en vue, mais leur feuls intérêts particuliers. Cette maxime judicieuse étoit fans doute mife dans tout fon jour. dans le discours que fit Cicéron sur ce fujet, & que nous n'avons plus. Pline en fait le plus grand éloge. Mais il nous reste trois harangues qu'il sit contre le Tribun Rullus, au svjet de la proposition de faire un nouveau partage des terres, laquelle tendoit aux mêmes fins de faire retomber le principal pouvoir entre les mains de la faction populaire. \* Cic. in Pifon. 2.

\* Cic. in Pison. 2. † Voy. l'hist. précident. L. I. pag. 391; H 2

On fait que l'ancien usage des Romains, lorsqu'ils avoient fait de nouvelles conquêtes, étoit de laisser une partie du territoire au peuple conquis, d'en distribuer une feconde aux foldats & aux pauvres Citoyens qu'on y conduifoit en colonie, & de mettre la troisieme en réferve pour le domaine & revenu de la République. Le nombre successif & prodigieux des conquêtes avoit incorporé d'immenses territoires en Europe & en Afie, à cette partie du domaine dont on tiroit la folde de tant d'armées & les autres dépenfes de l'Etat. Le Tribun Rullus proposa de réunir en Italie toutes ces possessions écartées, en les vendant, ainfi que les forèts du domaine, mal administrées, pour acheter des fonds en Italie qu'on partageroit entre les pauvres Citoyens; tellement que chacun d'eux se trouvât possèder dans son propre pays un héritage suffisant pour sa subsistance : de nommer par élection , dans une affemblée du peuple qui feroit tenue par Pun de ces Tribuns, dix personnes autorisces à faire cette vente, à toucher les deniers provenans, dont ils disposeroient pour de nouveaux acquets, & à qui les Commandans & Receveurs des Provinces remettroient ceux qui n'avoient pas encore été portés au tréfor, dont ils seroient ainsi valablement déchargés : que pour éviter dans l'élection le bruit & la confusion ordinaires, elle seroit seulement faite par dix-fept Tribus tirées au fort entre les trente-cinq. ( De cette maniere, il fuffisoit à Rullus d'en avoir neuf à fa disposition: elles lui affuroient la pluralité des dix-fept voix, fans qu'il fût même befoin d'appeller les huit autres quand les neufs premieres anroient eu voié pour la loi ): & que nulle personne absente de la ville ne seroit I sitoire, que ce Tribun vouloit lui tenir

éligible (Cétoit pour en exclure tacitement Pompée, alors Commandant en Afie ): que les dix Commissaires seroient accompagnés de Licteurs & aures Officiers de fuite : qu'ils auroient le droit de prendre des Auspices, & de nommer dans l'ordre des Chevaliers deux cents perfonnes pour faire exécuter leurs ordonnances dans les Provinces: qu'ils seroient conduire en Campanie ( excellent pays ) cinq cents Citoyens & habitans de Rome, dont chaque Décemvir en nommeroit cinq cents à qui le territoire de Capoue scroit parragé, & ainsi de même ailleurs dans les autres contrées, dont la répartition devoit être ordonnée: que le pouvoir des Décemvirs seroit abfolu pendant cinq ans dans toute l'étendue de l'Empire romain, & leurs ordonnances fans appel.

Sa proposition absurde & ruineuse pour l'Erar, favorifoit un nombre infini d'intéréts particuliers qui prévalent presque toujours fur le bien public. Elle donnois à quantité de gens l'espérance de faire un immense profit dans le maniement de ces fommes prodigicules, & d'acquérir des fonds pour eux-mêmes à bon marché: au menu Peuple, fi ardent à favorifer les loix agraires, la perspective d'obtenir une propriété: à la faction populaire celle de se relever par le crédit que lui donneroit cette grande affaire: aux partifans de Catilina l'affarance presque certaine de voir élèver dans Rome à cette occasion un tumulte effroyable qui alloit faciliter l'exécution de leur complot. Beaucoup de gens favorisoient donc la loi, toute pernicieuse qu'elle étoit, fur-tout les conjurés, & même le Conful Antoine. Ciceron n'ayant pu favoir au juste de Rullus ce que contenoit son requi-

fecret, aposta des émissaires dans tous les endroits où le Tribun s'en entretenoir, & vint à bout, par ee moyen, d'avoir à peu près la teneur de quarante arricles (d'autres difent de onze "), dont il étoit compofé, qu'il porta aussi-tôs au Senat affemblé dans le Canisole \*\*. Il n'eut pas de peine à lui faire voir qu'elle entrainoit en un moment, de toutes manieres, la ruine de l'Etat, ne fût-ce qu'en renouvellant la tyrannie des anciens Décemvirs. & mettant entre les mains de leurs fatellites tous les tréfors de la République. Ouelqu'un lui ayant objecté que, felon la teneur même de la loi, eet argent devoit être incessamment employé à des acquifitions de terres en Italie, a à la bonne heure, repliqua-tn il. mais connoiffez-vous tant de gens » curieux de se défaire de leur patrimoine » dans un auffi beau & bon pays? S'il ne » se présente point de vendeurs, il n'y » aura point d'aequéreurs : & fi vous de-» mandez ce que deviendra pour-lors » notre argent mis en de telles mains. n c'est de quoi, Seigneurs, je vous prie » instamment de n'en être pas en peine. » En donnant aux Décemvirs une autorité » absolue pendant cinq ans, vous les aurez n mis en état de ne vous en jamais rendre n compte. Datez du jour que la loi fera n reçue, la perte des domaines, des finan-» ces & de la liberté publique ». La loi ayant été presqu'unanimement rejetée par le Sénar, Cicéron lui ordonna de le fuivre fur la tribune ana harangues, ou il alloit monter pour parler au Peuple. Il y arriva comme Chef de l'Etat, avec tout fon appareil, & malgré les invectives des Tribuns & les elameurs de la populace,

\* Ferrat. in Leg. agrar, \*\* Cic. in Pif. qui regardoit Rullus comme un autre Gracchus, son bienfaicleux de Gou paron, il entreprit de démontrer à ce Peuple avide combien la loi étoit préjudiciable à di liberté à la fev virtuables intéries. Mais pour commeuter à s'infanter dans fa containe, il débute d'un non populaire, comme étant lui-même un Pikhéien d'origine, à peu prés dans ces termes;

« Je fuis, dit-il \*, le premier homme » nouveau que vous avez fait Conful de o notre temps : & par mon élection , yous n avez emporté une place dont la noblesse » étoit en possession, & qu'elle défendoit » de toutes fes forces: vous m'y avez » élevé avec un concours fi unanime de » vos fuffrages, que jamais aucun Parri-» cien n'y est monté avec tant d'éclat, & » ou'aucun Plébéien n'y est parvenu avec » tant de gloire. Et ce qui doit augmenter » mon attachement & ma reconnoissance » pour le Peuple, c'est que dans l'assemn blée faite pour mon élection, vous ne n vous éres point fervi de ces billets, qui n ne font que des témoignages d'une li-» berté focrete : mais vous m'avez porté à » cette haute dignité par des acelamations " & des vœux publics, qui me font peut-» être plus glorieux que la dignité même » dont vous m'avez honoré. Ainsi puisque » ie fuis un homme nouveau & un Pie-» béien, que je dois uniquement au Peu-» ple la dignité dont je fisis revêru, je » déclare hautement devant le corps entier » du Sénat, & devant tous les Patriciens. » que je ferai un Conful populaire, que » rien ne me fera fi eher pendant mon » Confulat, que les intérêts de ce Peuple » auquel j'ai de si grandes obligations. Et » j'empêcherai, fi je puis, qu'on ne ruine

\* 24, de Leg. agrat, trad, de Vertot.

» l'épargne dont il tire ses principales sor-» ces & fa subfastance en temps de guerre.

» Ce n'est pas que je désapprouve toun tes les loix qui concernent le parrage » des terres. Il y en a que je révere : je » conferve chérement la mémoire des deux » Gracques, de ces illustres freres qui faw crifierent leur vie pour procurer au \* Peuple des terres dont des particuliers n s'étoient emparés injustement. La loi » Sempronia fera toujours respectable aux p gens de bien : mais je ne puis fouscrire n à celles que propose Rullus, qui, pour » vous éblouir, fait une vaine montre des » terres qu'il n'est pas en son pouvoir de wous donner. Sous un prétexte fi plan-» fible, il veut ruiner la liberté & s'ériger » en tyran de la République. Cest ce que » je prétends vous faire voir à découvert : » & fi. aprés m'avoir entendu, vous n'è-» tes pas fatisfaits de la folidité de mes » preuves, je me défisterai de mon premier fentiment. Je recevrai de vous la n loi, i'v fouscrirai, & je me confor-» merai, comme Conful populaire, au so plus grand nombre des vœux du Peum ple m. Pour-lors prenant la loi, il la lut route entiere: & comme, en la combattant dans le Sénat, il s'étoit principalement attaché à lui faire sentir que la création de ces nouveaux Magistrats ruineroit entiérement l'autorité des Anciens, il s'étendit, fur-tout en parlant au Peuple, fur les articles qui pouvoient blesser sa liberté. & le droit que chaque Citoyen avoit de concourir, par fon fuffrage, dans toutes les

élections, & de décider, par fa voix, des loix qu'on devoit recevoir ou rejeter. « Le premier article de la loi, dit-ll, » ordonne que celui qui l'aura proposce » établifé des Décemvirs par les futirages " de dix-sept Tribus tirées au sort, & » que celui-là foit déclaré Décemvir, 211-» quel neuf Tribus auront déféré cette » dignité. Je demande d'abord pourquoi » ee Tribun audacieux ofe priver dix-» huit Tribus du droit de fuffrage. Y a-t-» il un feul exemple dans la République e qu'on air créé des Triumvirs on des » Décemvirs fans le concours des trente-» cina Tribus? Quel est le dessein de ce » Tribun, en voulans introduire une nou-» veauté fi furprenante dans notre Gou-» vernement? Vous l'allez voir tout à » l'heure : il n'a pas manqué de projets : » il a manqué seulement de fidélité envers » le Peuple romain. Il a manqué de jus-» tice, & vos droits & vos intérêts ne lui » ont pas été respectables, » Rullus veut enfuite que l'Auteur de

» la loi préside à l'assemblée du Peuple » romain, c'est-à-dire que Rullus ordonne » que Rullus tiendra l'affemblée. Le même » Rullus, qui ne veut rien abandonner à » tout le corps du Peuple romain, or-» donne qu'on tirera au fort les Tribus : " & comme il v doit préfider, & qu'il eft » très-heureux, il ne fortira de l'urne que n les noms des Tribus qui lui feront le » plus agréables & par une fuire de col-» lusion, ceux que ces neuf Tribus choi-» fies par Rullus auront nommés pour » Décemvirs, feront, fous l'autorité de » Rullus, nos Seigneurs & nos maitres, » & les maitres abfolus de tous nos biens. » Vit-on jamais un projet plus audacieux. » plus injuste. & plus oppose à sources pos » loix? Quel est l'Auteur de cette loi nou-» velle? Rullus. Oni est celui qui prétend » priver du droit de fuffrage la plus grande » partie du Peuple? Rullus. Qui est celui » qui a un secret tout prêt pour ne faire » fortir de l'urne que les noms des Tribus » où il croit avoir le plus de crédit ? Rullus, » Oui nommers les Décempies felon fes

» Qui nommers les Décenvus rélon fes » vues & fes intérés? Rullus. Qui fer le premier de cos Décenvus? Faut-il » le demander? Rullus. Enfin, qui fera le maire abfolie de rous les biens de l'Ear? » Le fent Rullus. Voilà, Mefficurs, comment on vous traite, vous qui étes les » maires & les Rois des nations : à peine » une fi honteufe prévariacion feroiselles » fouffere fous l'Empire d'un rysra, & souffere fous l'Empire d'un rysra, &

» dans une fociété d'esclaves ». Cicéron ayant táché d'exciter l'indignation du Peuple contre cette entreprise, sur fes droits les plus légitimes, passa aux différens articles de la loi. Il en examina fuccessivement l'injustice & les inconvéniens. Il répéta dans ce fecond difcours une partie de ce qu'il avois déià dit à ce fuiet en plein Sénat. Il ajouta qu'un homme fans autorité légitime, & après s'être fait élire Décemvir contre les formes ordinaires, se croiroit en droit de vendre le domaine de la République au prix qu'il voudroit, & à qui il lui plairoit. « Quel » brigandage , s'écrie le Conful | Oui doute » que le vendeur & l'acquéreur ne foient » fouvent qu'une même personne, quoi-» que le véritable acquéreur ne paroiffe » fur la fcene que sous un nom suppose? » Mais où se passera cette scene? Sera-ce » dans la place, à la vue de nos Citoyens, » comme les Confeurs en ufent quand ils » donnent à ferme les revenus de la » République ? Non, Mefficurs, Rullus & » fes collegues n'ont pas befoin d'un fi n grand jour. Ils cherchent des lieux obf-» curs qui favorisent leurs fraudes & leur » brigandage; l'Auteur de la loi, qui a n pourvu à tout, ordonne qu'ils auront » la liberté de faire cette vente en tel
 » endroit qu'il leur plaira ».
 Il revint le lendemain, ou quelques jours après, à la charge, par un difcours beau-

coup plus court que le précédent, mais nécessaire : Rullus ayant manœuvré dans l'intervalle pour faire revenir à lui le Peuple fort ébranlé, & que Cicéron trouva en effet moins disposé qu'il ne l'étoit la veille : mais enfin il le convainquit que cette loi ne pouvoit être reçue fans détruire la liberté populaire. & fans ruiner la République. La loi fut rejetée, & Cicéron ôta cette premiere ressource aux conjurés. (49) Cependant les historiens l'atteftent tous unanimement d'une maniere décifive. « Le fang humain , dit Florus , fut le gage exécrable de la conspiration. Ils en burent à la ronde ; horreur extrême, « s'ils ne l'euffent fait pour une plus n grande n. D'autres rapportent ce fair d'une maniere plus atroce. Selon eux. Catilina, pour s'affurer entiérement de fes complices, fit un facrifice en forme, égorgea en leur présence un enfant tira fes entrailles, leur fit à tous jurer deffus, par des fermens exècrables, d'être à jamais fecrets & fideles, & mangea enfuite ces entrailles avec eux. Plutarque le raconte de même. « Ces méchans féditieux s'é-» toient affurés & obligés les uns aux » autres par pluficurs moyens, & entre-» autres avoient tué un homme duquel ils » avoient mangé la chair enfemble », Jean d'Antioche dit la même chose dans l'extrait qu'il a fait en langue grecque de l'hiftoire de la conspiration, enriérement tiré de Salluste, inutile à rapporter dans mes notes, puifqu'il n'apprend rien de plus ". Voilà qui est bien précis : & l'histoire . Joan, Antioch, in excerpt, Val. v. 707.

#### HISTOIRE DE LA CONJURATION 64

rapporte deux faits entiérement pareils. L'un d'Appollodore, qui avant, comme Catilina, conjuré contre sa patrie, offrit en facrifice un jeune homme qu'il égorgea, & en fit manger les entrailles & boire le faug à ces complices \*. L'autre des deux fils de Bruurs, qui avant comploté avec les Aquiliens & les Vitelliens de faire renerer Tarquin dans Rome , les eoniurés fe promirent de fe lier tous par le plus horrible ferment, en jurant fur les entrailles fumantes d'un homme qu'ils égorgeroient, & en buvant fon fang \*\*. Cependant le filence total de Cicernn fur une circonftance aufft affreufe, forme, ce me femble, une preuve négative bien complette, que ce fait n'est, comme le remaique Sallufte, qu'un conte inventé après coup. Je ne laifferai pas néanmoins d'expliquer en deux mots quelles font les cérémonies qui ont pu être employées à ce barbare facrifice.

Tout traité étoit réguliérement précédé d'un facrifice officet de la manière fuivante Le Prètre conduifoit la victime à l'autel. & fe tenant dehout devant l'autel, il récitoit des prieres, accompagné d'un affiftant qui premoit attentivement garde que le célébrant n'omit rien dans l'ordre des prieres & des e iremonies. Un autreministre avoit soin que l'affemblée se tint dans un silence respectueux. Après la priere, le célébrant examineit foienenfement la victime, en portant un flambeau tout au tour; cette première ccremonie s'appelloit luftration, ( luftrare, circumferre), après quoi il posoit sur la tèse de la victime de la pâte falée & de l'encens male, ce qui s'appelloit immolation. ( mola ). Puis il faifoit fur la victime.

\* Diedor. L. XXII. in fragm.

\* \* Plutarg. in Publicol.

& antour de l'autel, des aspersions avec du vin, après en avoir auparavant goûté lui-même dans une fruenupe. & donné à goûter aux affiflans. Ceci fe nommoit libation , (libare ). Le Prêtre , enfuite , arrachoit quelques poils entre les cornes de la vicrine, qu'il jetoit au feu comme premiere offrande : & se tournant vers l'orient, il offroit aux Dieux la victime, en poffant obliquement le coureau tout le long de fon dos depuis le front jusqu'à la queue. Il s'en remettoit enfuite à des ministres fubalternes pour l'égorger ou l'affommer. Après le maffacre de la victime, le célébrant contiltoit les entrailles, pour juger fi les pronoftics qu'il en tireroit, felon fon art, feroient favorables; avant grande attention de ne toucher les entrailles qu'avec fon couteau, & non avec fes doiges, de peur de fouiller le facrifice. Alors les diverfes parties contractantes s'approchoient, faifoient ferment d'observer inviolablement le traité, dévouant ayec de terribles exécrations aux furies & aux Dieux infernaux, celui qui y manqueroit. On brûloit ensuite une partie de la victime fur l'autel, & les contractans mangeoient le reste ensemble. Les fieuriftes de notre fiecle ne feront pas fâchés de favoir qu'il étoit de la cérémoine de danfer & de chanter en mangeant la victime, pour repréfenter que toutes les parties de l'homme concouroient au facrifice. Le chant, par son expression, étoit la figure de l'ame ; & la danfe , par fes mouvemens, celle du corps. Il faut remarquer encore qu'après le facrifice . on laiffoit devant la flatne de la divinité une coupe pleine, moitié de fang, moitié de vin. Cette groffiere & dégoutante offrande. nommée affir ou potion affirée . étoit un

! Cato. R. Ruffec, 22, Leffus.

Du nombre des conjurés, étoit Quintus Curius (60), homme de naissance, mais d'une débauche si scandaleuse, que les Cen-découvre le feurs l'avoient honteusement exclus du Sénat. Cet homme, aussi complor à l'ulléger que téméraire, ne favoit pas mieux cacher les fecrets fe. Le bruit d'autrui que ses propres crimes, & se permettoit indifféremment on éleve Gi-

céron au Condu vin, & qu'ils burent à la ronde cerre fulat. étrange mixtion, en prononcant le ferment

de ces usages consacrès par l'ancienneté, qui se conservent lors même qu'ils sont devenus méprifables aux gens fenfes.

Tels étoient les rits en usage dans les facrifices offerts pour cimenter une alliance. Il y avoit un autre ufage fort ancien, de couper en deux la victime, & de faire paffer les parties contractantes entre les deux moitiés mifes fur un chemin. L'antiquité en fournit plusieurs exemples, dont le plus célebre est celui de l'alliance que Dieu voulut bien contrafter avec Abraham, « Abraham dit à » Jaoh , par où m'affurerai-je que cela est » ainfi? Jaoh lui dit: Prenez une vache, » une chevre, un bélier de trois ans, » une tourterelle & un pigeon. Il les » prit, les partagea par la moitié, & les » mit de côté & d'autre & vis-à-vis..... » Quand la nuit fut venue, voilà qu'un » four fumant, & une torche ardente paf-» foient entre ces animaux partagés par » moitié. Ainfi Jaoh fit alors alliance avec n Abraham \* n.

Le bruit public répandu fur l'affaire des conjurés, me fait penfer que les cérémonies qu'ils observerent dans leur sédération, furent portées au-delà des cérémonies ordinaires ci-devant mentionnées : quoiqu'il n'y ait pas d'apparence que l'horreur y ait été pouffée aussi loin qu'on le raconte. Mais il est vraisemblable qu'ils firent couler leur propre fang, dont ils firent une potion affirée, en le mélangeant avec . Genef. XV. o.

Tome III.

de confeiration. Cette formule de ferment & d'affociation, ancienne parmi les Peuples barbares, maintenue chez les Romains, comme on doit l'induire, tant de l'ufage de pofer la coupe affirée devant les flatues des Dieux, dans les cérémonies d'alliance ou de lettiflernium, que des termes exprés de Florus en cette occasion, pignus conjurationis fanguis humanus quem circumlatum pateris bibere, s'est conservée jufqu'à des fiecles peu distans du norre, Voiei ce que rapporte le Sire de Joinville. p. 94. « Ung Chevalier moult noble, du-» rant qu'il étoit à Cefaire, qui se disoit » être de ceux de Coucy... & difoit » icelui Chevalier qu'il falloit qu'ils &c » chacun de leurs gens d'une part & d'au-» tre se feissent feigner, & que de leur » fang ilz donnaffent à boire l'un à l'autre » en figne de fraternité, difans qu'ils étoient » freres, & d'un fang. Et ainfi le conn vint faire entre nos gens & les gens » d'icelui Chevalier, & mesterent de leur » fang avecque du vin . & en buvoient l'un » à l'autre, & ditoient alors qu'ils étoient » freres d'un fang. Et encore firent-ils une » autre chofe. Car ils firent paffer un » chien entre nos gens & eulx, qui étoient » féparés d'une part & d'autre, & décou-» perent tout le chien à leurs espècs ; » difans, que ainsi suffent-ils découpez, » s'ils failloient l'un à l'autre.

# 66 HISTOIRE DE LA CONJURATION

de tout faire, comme de tout dire. Il entretenoit depuis longtemps un commerce criminel avec une femme d'une naiffance distinguée, nommée Fulvie. Piqué de n'être plus aussi bien reçu d'elle, depuis que le dérangement de ses affaires le mettoit hors d'état de beaucoup donner à cette femme avide, il se mit toutà-coup à lui faire en fanfaron mille promeffes extravagantes; à la menacer de cent coups de poignards, fi elle ne le remettoit en possession de ses anciens droits sur elle; enfin, à se conduire avec elle plus infolemment que de coutume. Cette femme étant venue à bout de découvrir d'où provenoit l'arrogance de fon amant, ne crut pas devoir tenir fecret le péril qui menaçoit l'Etat, & fit fourdement transpirer dans le public ce qu'elle avoit appris, fans cependant nommer fon auteur. Une si terrible nouvelle réunit tous les fuffrages (51), dans l'envie d'élever Cicéron au Confulat. Jusqu'alors les Grands, ambitieux & jaloux, auroient cru profaner cette dignité (52), s'ils l'avoient conférée à un homme nouveau, quelque mérite qu'il eût d'ailleurs: mais l'orgueil & la jalousie céderent à la crainte du danger pressant. Cicéron (53) & Antoine furent défignés Confuls à la premiere affemblée du Peuple.

(10) Quintus Ceriua tioni d'une trèsbonne & ancienne maifon Phèbicene, qui devoit fon illudrasion à C. Corius Dennatur, Tribun du Pequi & Krois fois Conful. Ce for hai qui chaffi Pyrhus d'Italie. Q. Carius avoit de Quelleur, & fatchaffé du Steau pur les Confears Gellius & Lemaine ne 67s, a cuté e de masevalé confearage de la companya de la confearage Rome, & Carolis plan grouvement de reservationes de la companya de defaut de la forune, Il y employoic l'adentife "C. C-\*Fy. Filla précid. Lis. IF, pp. 440. pendam, comme for voit fci, ce méire ne l'enrichit pas. Il avoit fi mauvaife réquencion dans Rome, que Ciciron parlant du peu de cas que l'on faifoir de Themus Sc de Syllams, deux précendam au Confloit pour l'année 689, dis « qui on pour oir parier pour Carriss come "au "». Cel là le vai fennqu'on doit donner à cet endroit de la levera et qui enfé qui une plaintencie. M. J'Abbé Mongua ne pavoit pas avoit bien entendu per partier, l'autre de parlier, Errait "a bien fait une plus grande faute, de eroire que Curius étoit en effet un de précedun su conflict de coffe un des préceduns au Conflict effet un de préceduns au Conflict effet un de préceduns au Conflict effet un de préceduns au Conflict effet un des précedurs au conflict effet des précedurs des conflicts effet des précedurs des conflicts effet en des précedurs de la conflict des des conflicts effet en des précedurs des précedurs de la conflict des des des précedurs de la conflict de la co

<sup>&</sup>amp; Appian. II. 208.

<sup>.</sup> Licin. Calvi. fragm. ap. Afcon.

<sup>\*</sup> Cic. ad Att. 1. 1.



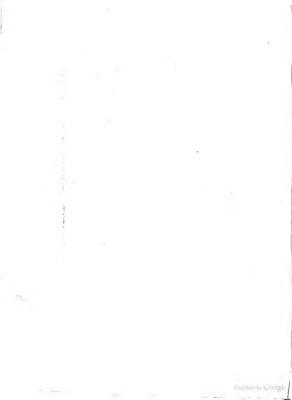

qui n'avoit pas même été Préteur, & qui se trouvoit alors bannt du Sénat par ordre des Cenfeurs. Dans un autre endroit . Cicéron raillant Pompée, dont il avoit lieu de fe plaindre; a fi vous voviez notre Prince » Arabe, marque-t-il à Atticus \*, il est » fi petit dans la difgrace, que Curius, tout » ruiné qu'il est, paroit un géant vis-à-vis » de lui ». Afcon - Ped. nous apprend que Curius fut condamné, fans nous dire pour quelle caufe. Mais parlant en cet endroit de la conjuration, on doit entendre naturellement que ce fut à ce fujet; ce qui feroit néanmoins fort fingulier, puisque ce fut lui qui la découvrit. Fulvie sa maitreffe étoit de la maifon dont j'ai parlé plus haut, Florus, qui la nomme une très-vile femme publique, a fans doute moins d'égard à fa naissance qu'à ses mœurs. Elle n'avoit pas craint en effet de donner des preuves bien publiques de fon infamie, lorfque dans un grand fouper que Gemellus donna an Conful Metellus Scipion & aux Tribuns du Peuple, elle, Mutia, & le petit Saturninus, se prostituerent aux convives pour mieux faire les honneurs de la fête \*\*. Papinien la nomme par inadvertence Julie, au lieu de Fulvie (fi ce n'est une faure de copiste ) dans la loi où il remarque à fon occasion que les semmes sont recues en témoignage dans les crimes de leze-Majesté †.

(51) Catilina, malgré le peu de fuccès de fa premiere tentative, « fongeoit encore, » dit Plutarque, à fe faifir d'un fort, pour » mieux parvenir au but de fon artente; » il demanda de nouveau le Confulat,

\* Ad Att. II. 17. \*\* Val-Max. IX. I. 8.

† Respons. ad Leg. Jul. Majestat. ff. Lib.

» ayant grande espérance qu'il seroit élu " avec Antoine, homme qui de foi-même » n'étoit pas pour commencer à faire ni » grand bien ni grand mal, mais qui pou-» voit ajouter beaucoup de force à un au-» tre qui l'eût mené. » Les plus honnêtes gens de Rome, augurant mal de l'union de deux pareils personnages, échaufferent encore par leurs confeils l'ambition naturelle de Cicéron, & lui perfuaderent fans beaucoup de peine, de folliciter lui-même le Confulat pour cette même année 690. Les prétendans se mirent donc sur les rangs cette fois-ci , plutôt encore qu'à l'ordinaire: ce fut des le dix-fept Juillet 688, qu'ils se présenterent en cette qualité au Peuple affemblé pour l'élection de fes Tribuns. Peu de jours auporavant il n'étoit pas bien für que Catilina pût faire valoir fa prétention. Ceci dépendoit de l'événement de son affaire criminelle contre les Africains. « Pour Catilina, dit Ciciron, fi n les Juges décident qu'il ne fait pas clair » en plein midi, je l'aurai certainement » pour concurrent » : en effet il fut abfous: & auffi-tôt après il fe mit fur les rangs. De tous les compétiteurs. P. Sulpitius Galba & lui étoient seuls de maison Patricienne, Les autres Candidats étoient, Antoine, Q. Cornificius, C. Licinius, L. Caffius, Cicéron, Cæfonius, Palican, Aufide & le Jurisconsulte Aquilius. Presque tous ceux-ci étoient de bonnes maifons Plébéiennes, qui avoient déjà poffédé des places confidérables dans l'Etat, à l'exception de Cicéron, fils d'un fimple Chevalier. & homme entiérement nouveau. Galba. Licinius, Cornificius & Aufide, étoient connus pour gens de mérite. Aquilius avoit outre ceci pardeffus eux l'avantage d'une grande réputation dans la feience du droit; chose qui donnoit alors un tout autre relief qu'aujourd'hui. Cassius . le même que nous avons vu dans la lifte des conjurés, n'avoit pour lui que sa naissance. Pour Cæfonins & Palican, ils n'étoient redoutables par aucun endroit. Mais de tous les prétendans, Antoine, Catilina, & Cicéron paroiffoient les plus en cridit. Le premier devoit le fien principalement à la grande répusation de Mare-Antoine l'Oraseur fon nere, dont la mémoire étoit en vénération dans Rome, Catilina & lui fe joignirent pour faire donner l'exclufion à Cicéron; & pour pouvoir acheter les fuffrages, Antoine vendit le peu de bien qui lui reftoit, confiftant presque tout en bestiaux: mais il retint les pâtres afin de pouvoir, en cas de befoin, mettre fur pied une troupe d'esclaves séditieux . & achera pour le même desfein des gladiateurs, fous prétexte qu'il vouloit encore donner un spectacle au Pcuple. Il se reposa fur Catilina du foin de briguer dans Rome. & s'en alla par toutes les villes d'Italie folliciter les habitans, « courant toutes les auberges, d.t Quintus, & ne payant nulle » part où il logeoit ». Mais leur principal apput étoit dans le crédit de Céfar & de Craffus, qui s'employoient ouvertement en leur faveur, moins par amitié pour eux, que par jaloufie contre Cicéron. Car il ne laissoit pas d'y avoir plusieurs gens de haute naissance, du nombre desquels étoient cesdenx-ci, qui fouffroient impatiemment de voir un homme fe foet au deffous d'eux aconérir de jour en jour plus d'autorité. En effet, la demande de Cicéron pouvoit paifer pour hardie, dans un temps où l'on avoit repris l'habitude de ne voir que de grands noms dans la lifte des prétendans ; depuis que Sylla, lors de fon pouvoir ab-

folu, avoit abattu toutes les espérances du Peuple, & remis les chofes fur l'ancien pied, de ne conferer les charges qu'à la haute noblesse. Malgré ceci néanmoins, la plus grande partie de la nobleffe, plus touchée de l'utilité publique que d'aucun autre motif, n'étoit pas moins favorable à Ciceron que le menu Peuple . Cicéron n'oue blia rien de ee qui pouvoit fervir à ses fins. Il jugca que le plus presse étoit de s'occuper de l'élection prochaine pour l'année fuivante 689, & de s'employer à faire nommer, parmi les compétiteurs de cette année, ecux qui feroient le plus à fa main. ou qui , s'ils n'étoient élus , pouvoient l'année d'après prévenir de dangereux concurrens,

Parmi les prétendans de 689, D. Syllanus, L. Céfar & Martius Thermus Figulus. étoient les plus confidérables. Thermus en particulier, quoique peu diftingué perfonnellement, s'étoit acquis la bienveillance du Peuple, en se chargeant de saire réparer le grand chemin Flaminien, ouvrage qui devoit être fini en 690. Ainfi il étoit de l'intérêt de Cicéron qu'avant ce temps Thermus füt élu avec L. Céfar, & ils ie furent tous deux en effet. Après ceci . Cicèron imagina de se faire donner par le Sénat quelque vain fujet de députation qu'on appelloit alors à Rome une ambaffade libre, vers Pifon . Gouverneur de la Gaule Nara bonnoife; afin d'avoir un prétexte honnète de paffer dans les villes de la Gaule Cifalpine, dont la plupart avoient droit de fuffrage à Roine \*\*. Il fit prévenir par Atticus tous coux qui se trouvoient en Orient à la fuite de Pompée. Enfuite il s'occupa à traverser Antoine & Catilina ses adverfaires, dont les brigues effrontées ne don-\* Cic. de Leg. agrar. II.

\*\* Cic, Epift. ad Anic. I. 1,

noient que trop de prife. Dans cette vue, il engagea le nouveau Conful L. Céfar à propofer une loi févere contre la brigue par argent : mais O. Mutius Orcstinus, Tribun du Peuple, s'étant opposé à la publication de cette loi, il fallut que L. Céfar fe restreignit à renouveller la loi Calpurnia , fur laquelle Autrone & Sylla venoient d'être condamnés deux ans auparavant. Le Sénat témoigna beaucoup de mécontentement de l'opposition du Tribun : ce qui donna occasion à Cicéron de s'élever lui-même contre fes compétiteurs. Il harangua en robe blanche contre Antoine & Catilina: leur reprocha vivement leurs mœurs, qui les rendoient indignes de la dignité de Conful, leurs brignes, l'impudence avec laquelle ils répandoient l'argent pour être élus, & fit beaucoup valoir la loi Calpurnia. Il attaqua auffi à mots couverts Céfar & Craffus, dans la maifon de qui les concurrens tenoient contre lui des assemblées secretes pendant la nuit, Il fit au Tribun Mutius des reproches amers de son ingratitude, a Est-ce bien » vous, s'écrie-t-il, qui ofâtes dire bier n que je n'étois pas digne du Confulat? » penfez-yous que le Peuple romain ne n fache pas auffi bien à qui il doit confier » fes intéréts que vous-même, qui me n choistes pour votre défenfeur, lorsque » Calemis vous accufoit de lui avoir fait un » vol? Sceroyez vous que celui qui a été » affez habile pour vous tirer d'un fi vilain » pas, ne le fera pas affez pour gouvern ner le saffaires toutes glorieufes de la Ré-» publique ». Non coment de ce discours, il composa ou tit composer par Quintus son frere un petit traite de la demande du Confulat, relativement aux circonflances actuelles. On n'omet rien dans ce traité de ce qui peut faire valoir Cicéron ou déprimer ses adversaires. On a grand soin de remarquer que dans le Gouvernement il a toujours peníé comme les grands & non comme la faction du Peuple : que fi quelquefois il lui est échappé des discours populaires, ce n'a été que pour obtenir l'appui de Pompée, « Personne ne pensera, » ajoute-t-on, que la missance des compéti-» teurs de Cicéron doive l'emporter fur » fon mérite perfonnel. Ouelque foient » les ancètres de Cassius, eût-on jamais » deviné qu'il demanderoit une pareille » place? Antoine & Catilina la difputent, » tous deux meurtriers dès leurs jeunesses, » perdus de débauches , & novés de det-» tes. Le premier, au lieu de rendre au " Peuple romain l'hommage & les folli-» citations qui lui font dues, a préféré de » conrir toutes les tavernes d'Italie pour » faire mille baffeffes à des municipaux. " Quant à l'autre, quel éclat ne tire-t-il » point de sa naissance? Elle est aussi il-» lustre ou peut-être plus que celle du prés cedent. Mais fon courage, vraiment » c'est tout autre chose. Antoine eraint » iufau'à fon ombre: Catilina au contraire » ne craint ni Dieux ni loix. En vérité la » concurrence n'est pas dangerense avec » deux pareils rivaux, moins illustres en-» core par leurs nobleffes, que décriés par " leurs crimes. Ce font là des concurrens » qu'un homme habile, éloquent, fage, » courageux, plein de probité & chéri n du Peuple, tel que Cicéron, doit moins » craindre que fouhaiter d'avoir. Y a-t-il » un feul C:toven affez ennemi de la pa-» trie, pour vouloir d'un feul fuffrage tirer » à la fois deux poignards contre la Répu-

» blique »? Antoine & Catilina, de leur

côte, répondirent à Cicéron par des haragues pieines d'inveftives. Elles roulent principalement fur fon peu de naiffance, à à ce que dit Afon-Ped, qui croit néannoins que ces deux difeours, ets qu'on les avoit de fon temps étoient deux pieces fuppofices & fabriquées après coup par les ennemis de Cierron.

C'est à quoi se passa l'espace de plus d'une année qui s'écoula jusqu'à l'élection. Galba avoit commencé le premier de tous à briguer avec beaucoup de chalcur. Mais trop d'empressement lui nuisit. On le refusa tout ouvertement, sous prétexte qu'il n'étoit pas possible de se dispenser d'élire Cicéron. Le jour de l'affemblée du Peuple, ce grand homme fut en effet nommé le premier . plutôt par les acclamations que par les fuffrages de toutes les Centuries \*. Antoine & Carilina furent enfuite ballottés de préférence fur les autres concurrens, & le refpect qu'on eut pour le nom de Marc-Antoine l'Orateur, fut cause que son fils l'emporta fur Catilina , de quelques Centuries. Lucullus, homme de tête & favant, n'at-

rendoir que l'événement de cerces affemblée du Preple pour arraper Carillian fue le meurure qu'il avoir commis dans le remps des proféripoires. Noté qu'il le vit échen des précisions, il lui interna l'accufation de la précision, et lui interna l'accufation d'aditifiant, inter l'accufation d'aditifiant, inter l'accuration Cerc d'accuration de l'accuration de la comme de l'accuration de la comme de la

Catilina. Le neveu fut plus heureux. L'accufation de Lucullus n'eut pas le fincrès qu'il en attendoit, & ee ne fut pas fans éronnement qu'on vit abfoudre un homme dont le crime étoit fi manifelte.

(52) Cicéron, tout digne qu'il étoit de cette éminente place, fut fort heureux de pouvoir y parvenir, dans un temps où la naissance étoit regardée comme le degré le plus nécessaire pour s'y élever. Il se plait fouvent à retracer les circonflances de cette élection, si flatteuses pour sont amour propre. « Pai le premier, dit -il . » franchi cette barriere que la haute no-» bleffe avoit mis entr'elle & nous . & » ramené l'ancienne façon de penfer , » felon laquelle le mérite & les fervices » rendus à l'Etat, étoient un auffi bon titre n que la naiffance, pour prétendre aux » dignités. Dans un temps où l'ufage établi » par Sylla fembloit me donner l'exclusion, » &c où je me trouvois en concurrence » avec deux Patriciens, l'un fort confi-» déré, l'autre fort entreprenant, je l'ai » emporté en crédit fur Galba & fur Ca-» tilina, par le nom que je m'étois fait. » Mon élection a même été accompagnée » de eirconflances qui n'étoient jamais » arrivées. On a vu quelquefois des hommes » nouveaux, après de grands travaux, de » longs fervices, une pourfuite affidue » & fouvent inutile, s'élever au Confulat » dans quelqu'occasion singuliere, long-» temps après avoir exercé la Préture. & » après l'age fixé par les loix. Moi feul » j'ai obtenu cette dignité auffi-tôt qu'il » m'a été permis d'y prétendre, dès la pre-» miere fois que je l'ai demandée, & » immédiatement après ma Préture. Je fuis. n dit-il ailleurs, en parlant au Peuple, le » premier homme nouveau que vous ayez

1

<sup>\*</sup> Cic. Leg. agrar, II. II. in Pifon, 1,

» fait Conful de notre temps; & par mon » élection, vous avez emporté une place » dont la noblesse étoit en possession, & n qu'elle désendoit de toutes ses forces, » Vous m'v avez élevé avec un concours » fi unanime de vos fuffrages, que jamais » aucun Patricien n'v est monté avec tant » d'éclat , & qu'aucun Plébéien n'y est » parvenu avec tant de gloire. Et, ce qui » doit augmenter mon attachement & ma » reconnoissance pour le Peuple, c'est que » dans l'affemblée faite pour mon élection , » vous ne vous êtes point fervi de ces » billets, qui ne sont que les témoignages » d'une liberté fecrete : mais vous m'avez » porté à cette haute dignité par des acclan mations & des vœux publics, qui me » font peut-être plus glorieux que la di-» gnité même dont vous m'avez honoré. " Ce ne fut point, comme à l'ordinaire, » la voix du crieur public qui annonça » que l'étois premier Conful; ce sur le cri » général du Peuple romain. Ainsi puisque » je suis un homme nouveau & un Plé-» béien, que je dois uniquement au Peu-» nle la dienité dont le fuis revêru , le » déclare hautement, devant le corps en-» tier du Sénat, & devant tous les Patri-» ciens, que je serai un Conful populaire, » & que rien ne me fera fi cher pendant n mon Confulat, que les întérêts de ce » Peuple à qui j'ai de si grandes obligan tions " ».

(51) C'est ici le vrai héros de cente tragédie. Je n'ai garde de m'étendre, autant que je le pourrois, sur un homme si fameux. Mais je ne puis m'empêcher de dire combien je fuis étonné qu'il y ait tant de gens affez mal instruits de l'histoire, pour refter encore dans ce faux & mépri-

\* Vid. Cic. pro Muren. de Leg. agrar. &c. 1

fable préjugé, que Cicéron étoit un homme fans courage. Cicéron a été non-seulement un savant homme, mais un très-grand homme d'Etat, d'un cœur également héroique & courageux. Il est vrai qu'il n'a pas été un guerrier célebre. Quoiqu'il ait commandé des armées en chef avec fuccès. la réputation sur cet article est entièrement éclipfée par celle de plufieurs de fes contemporains, plus illustres que lui à cet égard. Mais n'y a-t-il que la guerre où l'on puisse montrer du courage? Combien de guerriers intrépides dans un combat, n'osent , lorsque leur devoir ou l'utilité publique le demandent, affronter la difgrace d'un Ministre? Et y a-t-il plus de grandeur d'ame à craindre la perte de fa faveur, que celle de sa vie? Mais cette derniere espece de crainte, entr'autres, étoit même celle dont Cicéron étoit le moins susceptible: & c'est une chose à remarquer, qu'il faut bien une autre intrépidité pour affronter la mort dans une Ville, au milieu d'un tumulte populaire, que pour s'exposer aux dangers de la guerre. Que l'on se souvienne à ce sujet d'un mot du Grand-Condé, rapporté par Mile, de Montpensier, & de la maniere haffe, mais extrêmement plaifante, avec laquelle ce grand Prince exprimoit la peur qu'il avoit dans certaines occasions de tumultes populaires. Rien ne fait mieux l'apologie de Cicéron sur cet article, que la conduite même qu'on lui va voir tenir dans toute l'affaire de la confpiration, où il ne cessa pas un moment de courir le plus grand rifque pour fa vie, pour fa famille & fon bien, & même pour sa réputation & fes emplois; articles qui l'intéressoient bien autant que les précédens. Je vais donner en peu de mots une idée de ce qui regarde sa personne & le reste de son caraftere.

Les histoires anciennes vont toutes d'une extrêmité à l'autre, fur la naiffance de Marcus Tullius, furnomme Cicero (pois chiche). Tandis que les unes le font deseendre du roi Tullus Hoftilius, ou de Tullius Attius, roi des Volsques, les autres font naitre fon pere dans l'attelier d'un foulon. L'une & l'autre de ces opinions paroiffent également s'écarter de la vérité. Il est certain qu'il passoit de son temps à Rome pour un homme de naissance médiocre. Lui-même, chez qui la modestie n'étoit pas une vertu dominante, ne fe fait valoir nulle part fur cet article, & no répondit même jamais directement aux reproches perpétuels que ces adverfaires lui faifoient là-deffus. Il n'en faut pas d'autres preuves que ses deux fameuses repliques. Pune à Metellus Nepos, dont la mere avoit été plus que galante, qui lui ayant demandé, d'un ton de mépris: Qui est ton pere? Cicéron lui répartit fur-le-champ : Oui eft le tien? L'autre, à un autre homme de haute naiffance, lequel lui reprocha qu'il étoit le premier de sa race : 6 toi. repliqua Cicéron, le dernier de la tienne. Plurarque jugo copendant qu'il falloit que le premier de fa famille, qu'on furnomma Ciciron, fut quelque personnee potable. puisque ses descendans retinrent ce surnom, quoique beaucoup de gens s'en moquaffent. On confeilla même à Ciceron, lorfqu'il commençoit à s'élever, de quitter ce furnom. Mais il repliqua qu'il vouloit le rendre aussi illustre que ceux des Scaures & des Catules, dont l'origine n'étoit pas plus noble.

Ouant au nom de fa famille, Tullius, il est du genre de ceux qui ont une ori-

gine géographique tirée du local. Le Grammairien Festus l'explique comme synonyme de rivus, rivuleius, filanus, & nous 20prend que, dans l'ancien langage du pays, il fignifie proprement le jet d'une eau qui fourdit , s'éleve & fe courbe en arc . Peut-être nous indique-t-il par-là qu'on difoit autrefois aqua tullia, pour aqua fe attollens. Ce nom répond aux noms propres de notre langue françoife, la fontaine, la fource, la riviere, du ru ffeau, &c.

Il naquit au bourg d'Arpos en 647, fous le Confulat de Servilius & d'Attilius Serranus. Il fut certainement fils de Tullius Cicéron, Chevalier romain, & de Helvie, fille d'une très-bonne maifon, & petit-fils de Tullius Cicero, & de Maria Gratidiana, proche purente du fameux Marius, lequel étoit aufi natif d'Arpos. Son pere le fit élever à Rome, où L. Craffus prit foin de fon éducation, Dès fa premiere jeunesse, il étudia la philosophie académique, qu'il fuivit toute fa vie, fous Philon: & le droit public, fous Mutius Scevola, Prince du Sénat. Puis lorsqu'il fut en âge de porter les armes, il alla fervir a la guerre des Marfes fous Sylla. Mais dés qu'il vit Sylla bouleverser la République par des féditions & des guerres civiles, il quitta les armes pour s'adonner entièrement à l'éloquence. L'événement du procès de Roscius Amerinus, fils d'un proferit, qu'il eut le courage de défendre & le talent de gagner contre un homme appuyé de toute la faveur de Sylla, lui donnant tout à craindre du ressentiment de ce tyran, il alla demeurer à Athenes, réfolu d'y paffer le refte de fa vie à l'étude de la philosophie, s'il se voyoit déchu de l'espérance de parvenir au Gouvernement. . Feft, V. Tullius.

Mais, fur ces entrefaites, fon ennemi étant 1 mort, il se remit à cultiver l'éloquence, « comme un outil nécoffaire à qui se veut » entremettre aux affaires de la chofe pu-» blique », & furpaffa tellement tous les Grecs, même à haranguer dans leur propre langue, que les larmes en vinrent un jour aux yeux à Apollone. « Bien, disoit-il aurap-» port de Plutarque, ai-je à avoir compassion » de la pauvre Grece: le favoir & l'élo-» quence étoient les feuls biens que nous » cussent laisses les Romains. Les voilà » conquis & transportés à Rome. Et de » vrai , c'a été le personnage qui a le » plus fait connoitre aux Romains com-» bien l'éloquence ajoute de platfir & fait » trouver doux ce qui est honnète; & que » le droit & la raifon font invincibles » quand on les fait bien dire ; & qu'il faut » que celui qui veut faire devoir d'homme » fage au gouvernement d'une chose pu-» blique, use toujours, non-seulement de » fait, préférant ce qui est utile à ce qui » chatouille ou flatte la multitude, mais » de paroles austi cherchant à faire que » ce qui est utile ne soit déplaisant ». Cicéron, de retour en Italie, fut fait Questeur en 680, & eut le département de Sicile. Il s'y gouverna si bien, que les Peuples de sa Province & ceux de la capitale furent également contens de lui. Revenu à Rome, on le fit Edile, fans qu'il eût auparavant passe par le Tribunat du Peuple, qu'il négligea de demander, pour mieux faire fa cour à la faction des Grands. Dès-lors fon mérite & le befoin qu'on avoit de fon éloquence, lui acquirent une fi haute réputation, que fon crédit alloit de pair avec celui de Craffus & de Pompée, & que tous les matins fa cour n'étoit pas moins nombreuse que celle de l

ces deux plus puissans hommes de l'Erat. Pompée même le cultivoit exaftement, pour s'aider de fon entremife à l'accroiffement de fa propre autorité : & Cicéron , flatté de se voir recherché par un homme de cette confidération, ne le fervit que trop bien pour l'intérêt de l'Etat & pour le fien propre. Voilà fur quel pied Cicéron éroit dans Rome, au temps dont Salluste écrit l'histoire. Chéri du Peuple, confidéré par le Sénat, il ne lui falloit pas de moindres avantages pour pouvoir, malgré l'obscurité de ses ancêtres & la jalousie des Grands, s'elever auffi haut qu'il le fit, dans un temps où l'esprit de Sylla, tout-à-fait contraire aux gens de peu de maiffance, régnoit encore dans Rome. Peu d'années auparavant, en 687, Cicéron avoit été Préteur avec le même Antoine, qu'il eut encore pour collegue dans le Confulat, Des dix Préteurs qu'on élifoit chaque année. Cicéron fut nommé le premier; distinction fort confidérable, puifqu'elle donnoit le département de Rome.

Cicéron avoit la tête belle, la physionomie gaie & le visage agréable; comme on le peut voir, par le feul portrait qui nous reste de lui, chez le Duc Mathéi, à Rome, Il étoit très-délicat, & recherché, jusqu'à la superstition, sur le soin de sa personne & de sa famé. Il est vrai qu'il vint à bout, par le régime, de fortifier affez fon tempérament, naturellement foible, & fon estomac, qui étoit très-mauvais, pour foutenir fans maladie les grands travaux qu'il eut à fupporter dans la fuite. Il étoit fobre, & vécut d'abord honnètement, fans superfluite, avec ses amis, de fon bien qui n'étoit pas fort confidérable, & de celui de Terentia fa femme, qui pouvoit monter à environ 2500 marcs

Tome 111,

d'argent. Depuis, fon bien s'accrut affez, pour donner lieu aux mauvais discours de ses ennemis. Mais ils ne pouvoient guere être plus mal fondés. Son défintéreffement fut entier, non-seulement avec les gens qui eurent besoin de ses ralens, mais encore avec les Peuples de fon Gouvernement : chose presque sans exemple à Rome de son temos, a Car alors, dit Plutarene. » ceci étoit venu au point que les Capi-» wines & Gouverneurs que l'on envoyoit » pour régir les Provinces, estimant que » c'étoit couardife que de dérober, ravif-» foient ouvertement par force. Er dans » un siecle auquel la prendre n'étoit pas » réputé mal fait, ains celui qui le faifoit » modérément en étoit aimé; lui , au con-» traire, montra un grand mépris pour w l'argent. & fit connoître une grande » humanité, douceur & débonnaireté qui » étoient en lui ». Dans son Gouvernement de Cilicie, il ne voulut pas même recevoir l'argent que la Province avoit coutume de donner au Gouverneur & à ses gens. S'il ne chercha pas à briller, autant que les autres Gouverneurs, par la magnificence de sa table, il eut soin du moins qu'elle füt telle que tous ceux qui voudroient venir manger chez lui, y puffent être reçus poliment, convenablement, & fans pouvoir dire qu'ils euffent en rien contribué à la dépense. On peut encore citer, en faveur de sa façon de penser sur ce point. l'exactitude qu'il eut, lorfqu'il se fut déterminé à prendre le parti de Pompée, à rendre auparavant à César cent mille écus qu'il lui devoit. Celui-ci lui avoit prêté certe somme pour les frais de son triomphe. Car Cicéron, dans fon Gouvernement de Cilicie, ayant été déclaré Empereur par son armée, après une batzille où il défit les barbares du mont Amanus, follicita le triomphe à son retour. Mais, sur ces entrefaites, arriverent les troubles elvils, qui donnerent de toutes autres affaires. Les Villes de sa Province firent, en différens temps, frapper plusieurs médailles en son honneur. On les trouvera dans le recueil de Morel. Je ne donne ici que celle où l'on voit le type fort ordinaire de Castor & de Pollux, courant à cheval. M. Tullius, M. F. Cicero, Aurevers, la tête de Rome, ROMA \*.

Dans le Gouvernement de la République, Rome n'eut guere de plus honnéte homme ni de meilleur Citoven. Quoigu'il fut un homme nouveau, son inclination le portoit du côté des nobles, plurôt que du côté du Peuple, fans v méler cependant d'efprir de faction , qu'autant qu'il croyoit les chofes avantageufes à fa patrie. Cicéron l'aimoit affectueusement. Mais il l'aimoit pour lui-même, & ne pouvoit, fans s'affliger à l'excès, se voir éloigné des affaires; à quoi l'ambirion avois fans doute beaucoup de part. La sienne avoit ceci de particulier, qu'encore que dans ce qu'il faisoit il n'envisageat que le seul bien de l'Erar, fans égard à fon utilité particuliere, il avoit la vanité de vouloir que ce bien se sit par lui, & non autrement; inférieur en ceci à Caton, qui, lorsqu'il avoir jeté les yeux fur la République, ne voyoit plus rien autre. Ce foible de Cicéron, joint à la bonté de fon cœur, qui lui perfuada que les gens qu'il aimoit avoient un pareil retour pour lui, le rendit la dupe éternelle de tous ceux qui voulurent lui témoigner de l'amitié, ou lui faire crotte que c'étoir lui qui faifoir tout. Cest ainsi que le jeune Auguste, à l'âge de dix-huit

ans, mena comme un idiot cet homme vieilli dans les affaires publiques, s'èleva par son crédit à l'Empire, puis le facrifia; on fait avec quelle indignité. En un mot, on peut dire de Cicèron que s'es intentions étoient meilleures que son jugement.

Il fut affez adonné aux femmes, & , felon fon caractere, il se laissa facilement mener par elles. Terentia le maitrifoit abfolument. Il fut fort amoureux de Clodia, fœur de Clodius le féditieux, femme de Martius Rex. Quant à sa fille Tullie, on lui reproche d'avoir eu pour elle une tendresse qui paffoit les bornes de celle d'un pere pour fa fille; & les regrets excellifs qu'il donna à fa perte, allerent jusqu'à l'idolâtrie. Il vouloit lui élever un temple. Mais ceux qui ont perdu des perfonnes dignes de la plus vive amitié, favent jufqu'où peut aller alors la fenfibilité du cœur, & qu'il ne faut pas juger d'une personne par les excès momentanés où se porte une imagination affligée. Après avoir répudié fa femme, il fe remaria, quoiqu'agé, à une jeune personne fort jolie, dont la naissance ne convenoit point à sa dignité. Mais le principal reproche qu'on lui fasse, est d'avoir eu le cœur timide. J'ai déjà montré combien ce reproche est mal fondé, & ce qu'on va voir bientôt le prouvera mieux que tout ce qu'on pourroit dire. Ceux qui font bien au fait de l'histoire, l'accuseront, non d'avoir eu le cœur foible. mais d'avoir eu l'ame vaine & l'esprit irréfolu. Son cœur étoit affez ferme, mais fa tête n'étoit pas fi forte. Admirable lorfqu'on l'appuyoit, il ne trouvoit plus les mêmes ressources en lui-même, des qu'il fe fentoit abandonné; foible ordinaire des gens nourris dans l'esprit de la cour ou des factions. Alors il devenoit d'une étrange

irréfolution à prendre fon parti fur tout. Delà fon découragement dans l'affaire de Clodius, où il est louable cependant d'avoir mieux aimé céder, qu'expofer fon pays au ravage d'une guerre civile, où il feroit certainement demeure vainquent. Delà fes inquiétudes dans l'occasion où il périt, jusqu'au moment où il vit la mort certaine ( car alors il la recut avec intrépidité); ses regrets & ses incertitudes lorsqu'il fallut abandonner l'espérance du triomphe, & se décider entre César & Pompée. Il fait pitié dans les lettres qu'il écrit là -deffus à Attieus. Tous les jours c'est une résolution nouvelle. Elles se terminerent par prendre un mauvais parti . comme lui remontra Caton, en lui difant qu'il devoit, pour l'intérêt de l'Etat, demeurer neutre : n'y ayant que lui dans Rome affer accrédisé pour fe rendre médiateur entre ces deux fameux rivaux. Que s'il a ménagé & même flatté Céfar & Auguste , ce ne fut nullement par lâcheté de cœur: mais parce qu'il reconnoissoit qu'au point de défordre où les choses étoient parvenues, la liberté publique n'étoit plus qu'une licence énorme. Du moins Brutus, quoiqu'aigri contre lui à ce fuiet, ne lui reproche autre chose, que « de ne pas tant » chercher à remettre Rome en liberté, » qu'à lui procurer un mairre doux & » gracieux ».

Ciciron avoit dans la focieté le défaut d'être railleur à l'excès, même fur le compre de fes amis, quoique fort effentie d'ailleurs : ce qui lui antira quelquefois des querelles. Outre ceci, dit Planaque, « il » fe rendit lui-même odieux, & acquit » la male-grace de plusfeurs, non pour au- cune mauvaife adion qu'il est faite ou senté de faite, mais feulement parce

» qu'il se louoit & magnifioit trop lui-» même. Car il ne se faisoit assemblée ni » du Peuple, ni du Sénat, ni de juge-» ment, où l'on eût la tête rompue d'ouir » à tout propos ramener en jeu Catilina » & Lentulus: iufqu'à remplir fes livres » & les œuvres qu'il composoit de ses » propres louanges; ce qui rend fon lan-» gage & fon style, qui autremem est si » doux & agréable, ennuyeux & déplai-» fant à tous ceux qui lifent. Car toujours » il faut que cette fâcherie y foit attachée , » comme si ce malheur étoit see, de lui n ôter toute la bonne grace ». Encore aujourd'hui ceci le rend fans cesse un sujet de raillerie. Mais Quintilien, mieux inftruit que personne, avant vécu dans un temps affez voifin, penfe tout différemment. Il juge que la nécessité où Cicéron se trouvoit à chaque instant de repousser les traits de l'envie, que lui avoit attiré l'affaire de la conjuration, ou de défendre eeux qui lui siderent à la réprimer, l'obligeoit sans cesse de reparler de cette affaire. & de rapporter tout ce qu'il avoit fait en cette occasion de glorieux & d'utile pour fa patrie \*. On ne peut nier cependant que Cicéron n'aimat à se vanter; & il est le premier lui-même à badiner avec ses amis de son foible naturel à eet égard. Quant à ses sentimens sur la divinité . la

nature de l'ame , la vie future & la religion de son pays, ils ne sont pas faciles à démêler. Toute opinion là-deffus lui est bonne à foutenir, pourvu qu'il ne prononce en faveur d'aucune. Remarquons ici une incommodité presque continuelle qu'on éprouve à la lecture des ouvrages de ce favant homme, laquelle est fee, comme dit le bon traducteur de Plutarque, de . Quintilian, II. t.

faire perdre patience au lefteur; c'est qu'on ne peut presque jamais s'assurer de la véritable façon de penser de l'auteur. Les livres de philosophie sont des conversations entre diverles personnes qui disputent successivement fur le pour & le contre, avec tout l'esprit du monde, sans rien décider. Dans ses harangues, il parle souvent des affaires publiques, bien moins comme il penfe, que comme il est nécessaire d'en parler pour la réuffite de l'affaire qu'il traite. Cest le métier d'un politique & d'un homme d'Erat : on ne fauroit lui en faire de reproche. C'est néanmoins une chose déplaisante, que d'avoir à imaginer que les discours d'un homme qu'on estime. ne font pas d'accord avec ses sentimens. Il faut donc recourir, pour les affaires publiques, à ses lettres, où il parle naturellement: & pour les chofes de morale & de philosophie, à l'admirable traité des devoirs de la vie civile, qu'il a écrit pour l'éducation de fon fils. C'est là où parmi les préceptes judicieux de la plus faine morale, on retrouve fa véritable facon de penfer, & le caractere d'un grand homme & d'un parfait honnête homme sout à la fois. Cicéron n'a pas été loué autant qu'il l'approit dû être par les fameux Ecrivains du fiecle d'Auguste, qui avoient presque été les témoins de sa gloire. Une basse frayeur de déplaire à Auguste, qui l'avoit proferit, leur a sermé la bouche. Ce reproche tombe plus fouvent fur Salhifte que sur un autre. Je le crois cependant peu fonde à fon égard : & j'ai donne ailleurs les raifons du peu d'étendue qu'il donne à l'élore de Cicéron. Mais on est indigné de voir que, par une miférable politique, Virgile n'ait pas ofé le nommer dans fon Encide, foit parmi les hommes illuftres

Ce coup déconcerta terriblement la plupart des conjurés. La rage de Catilina n'en devint cependant que plus forte (54); il fes par Catiremua ciel & terre pour réuffir. Il fit faire fourdement des amas de Sempronia. d'armes dans les endroits de l'Italie le plus propres à ses desseins. Mallius fais Il emprunta de l'argent de toutes parts, tant fous fon nom que turie. fous celui de ses amis, pour l'envoyer à Fésule à un certain Mallius (55), qui depuis leva le premier l'étendard de la révolte. Il féduisit grand nombre de gens de toute espece, & même plusieurs femmes (56) qui, ayant dans leur jeunesse soutenu leur dépense par le haut prix qu'elles mettoient à leurs faveurs, se trouverent accablées de dettes, quand l'âge, qui n'avoit pas mis fin à la diffipation, en eut mis une aux moyens

d'acquérir. Catilina prétendoit se servir d'elles pour attirer les esclaves dans son parti, mettre le seu dans la Ville, gagner les maris ou s'en défaire. La plus considérable d'entr'elles étoit

qui ont fait tant d'honneur à la République of oit lorfqu'il dépeint Catilina dans le Tartare, toujours penché fur le bord d'un abyme. Tite-Live, quoique contemporain d'Auguste, a été plus juste & plus courageux que Virgile. Au Livre CXX de fon histoire, où il racontoit les circonftances de la mort que ee fameux proferit recut avec tant d'intrépidité, il faifoit fon éloge, dont nous n'avons plus qu'un fragment concu en ces termes: « Céroit un » grand homme, une ame active & vigou-» reuse, vraiment digne de sa haute répu-» tation. Il n'y auroit qu'une éloquence » pareille à la fienne ; il n'y auroit qu'un » autre Cicéron capable de louer comme » il mérite de l'être ». Vir magnus, acer, & fane memorabilis: ad cujus laudes fequendas Cicerone laudatore opus fuerit, Au reste, cette crainte de déplaire à Auguste étoit mal fondée. Ce Prince n'étoit mal-

honnère homme que quand ses intérèts l'exigeoient ; naturellement porté d'ailleurs à la douceur & à la bonté. Il voulut réparer fon indigne procédé envers Cicéron, en parrageant avec fon fils la dignité de Conful, auffi tôt après la mort de Marc-Antoine; comme pour faire entendre qu'Antoine avoit été feul coupable de la cruelle vengeance exercée contre ce grand homme. Cependant la crainte qu'on avoit de lui sur l'article de Cicéron, étoit un fentiment si bien répandu, qu'un jour le jeune Céfar, son petit-fils, lifant un traité de Cicéron, & voyant approcher son grandpere, voulut cacher le livre, de peur qu'Auguste ne se fachat contre lui. L'Empereur s'en étant apperçu, regarda ce que c'étoit. Fort bien, lui dit-il : c'étoit un favant homme, un grand homme, mon fils, & qui aimoit fort fon pays,

## 78 HISTOIRE DE LA CONJURATION

Sempronia (57), femme qui avoit fouvent donné des marques d'une audace au dessus de son sexe (58). Elle avoit de la naissance, ne manquoit pas de beauté, & avoit eu d'un mariage heureux des enfans bien nés : elle possédoit également bien la langue grecque & la fienne, favoit chanter & danser avec plus d'art (50) qu'il n'est bienséant à une honnête femme. Tous ces petits talens, qui peuvent servir d'éguillon à la volupté, lui étoient bien plus chers que son honneur & que la vertu. Il n'est pas aifé de décider si elle ménageoit moins son argent ou sa réputation; elle pouffoit le libertinage au point de rechercher encore plus fouvent les hommes qu'elle n'en étoit recherchée. Elle avoit plus d'une fois violé fa foi, nié des dépôts, trempé dans des assassinats. Enfin, la débauche & l'indigence l'avoient précipitée dans un abyme de crimes. Au furplus, fon esprit étoit charmant : elle faisoit joliment des vers, railloit agréablement, favoit tenir, selon les convenances, des propos vertueux, tendres ou libertins; en un mot, elle étoit pleine de graces & d'enjouement.

Cependant (60) Mallius travailloit à foulever les Peuples d'Etrurie. Il y trouvoit de grandes facilités (61). Depuis que Sylla les avoit dépouillés de leurs héritages, la mifere & le reflentiment leur faifoit fouhaiter une révolution. D'ailleurs cette Province fourmilloit de brigands, au nombre defquels il faut compter les nouvelles colonies de foldats de Sylla, à qui la débauche n'avoit déjà plus rien laiffé de leur immente butin.

a (54) Non, lui dis Cictron, n'espèrons pas 22 que vos détordres vous fassent horreur, 23 que vous redoutiez la sévérité des loix , 25 que vous ayez égard au bien public. Ja-25 mais la honte ne vous éloigna d'une

mais la honte ne vous éloigna d'une mauvaile action, jamais la crainte ne vous sit éviter un danger, jamais la raison ne put rien sur votre sureur », (55) Caius Mallius, Capitaine de cent hommes, & bon homme de guerre, qui avoit parfaitement bien fervi dans les armées de Sylla. C'étoit un vieux Officier endurci à la friigue & aux travaux militaires, mais grand débauché, & qui, après avoir diffipé à de mauvrais ufages les biens immenfes qu'il avoit gages la ux troubles exivils, fouhaitoit par cette raison de les voir renaitre \*.

- a (56) Catilina, dit Appien, avoit tiré n beaucoup d'argent des femmes de cette n effece, dont pluseurs ne s'étoient engagées dans le complot, que par l'espèn rance de devenir bientôt veuves n.
- (57) La maison Sempronia étoit Plébéienne, à l'exception de la branche des Arratins, Patricienne, qui a eu un Conful en 217. Cette maifon n'étoit pas moins ancienne & puiffante que nombreufe. Elle avoit quantité de branches confidérables, dont la plus célebre est celle des Gracques. Sempronia avoit époufé D. Junius Brutus, Conful en 676, dont elle eut un fils de même nom, qui fut l'un des meurtriers de Céfar, mais qu'il ne faut pas confondre avec le fameux Brutus, l'ame de cette intrieue. Certains Commentateurs ont affuré que Salluste s'étoit trompé, en faifant Sempronia femme de Brutus. Ils fe fondent fur ce que la femme de Brutus s'appelloit Polla, & fur la disproportion d'age qui fe trouve entre Sempronia & Brutus, que Céfar, dans fes mémoires, appelle un jeune homme. Mais outre que Brutus auroit pu avoir deux femmes, c'est probablement du fils, & non du mari de Sempronia, que Céfar a parlé. Ainfi ces conjectures mal fondées ne sont rien moins que fufficantes pour accufer d'erreur un Historien exact & contemporain, qui connoissoit mieux Brutus que ceux qui ont vécu feize fiecles après lui-
- " (58) L'esprit hardi d'une semme vo-» luptueuse & impudique telle qu'étoit » Sempronia, cût pu faire croire que son
- n audace alloit à tout entreprendre en n favour de ses amours : mais comme cette
  - \* Dis Caff. XXXVII. 26.

- » forte de hardieffe est peu propre pour les » dangers où l'on s'expose dans une con-
- » juration, Salluste explique d'abord ce » qu'elle est capable de faire, par ce qu'elle
- » a fait auparavant, qua multa sapè virilis » audacia facinora commiserat. Voilà l'es-
- » audacia facinora commiferat. Voilà l'ef-» pece de fon audace exprimée. Il l'a fait
- n chanter & danfer, non avec les façons, n les geftes & les mouvemens qu'avoient
- » à Rome les chameuses & les baladines, » mais avec plus d'art & de curiosité qu'il
- » n'étoit bienseant à une honnête semme : » pfallere & faltare elegantius quam necesse
- » ste proba. Quand il lui attribue un esprit » affez estimable, il dit en même temps » en quoi consistoit le mérite de cet esprit,
- n en quoi contutoit le merste de cet esprit, n caterum ingenium ejus haud abfurdum, n versus facere, jocos movere, sermone uti n vel modesto, vel molli vel procaci.
- (59) Li danfe chez les Romains faicio: un partie de l'éducation des femmes de qualité. Mais ils la vouloient excémenten yave & fans aucun art, selle qu'elle écoit en ufage dans les cérémonies farcies, ou les matrones portoient les influtumens du facifice avec une cerarine démandre cadencée. Cependant, long-temps avant Sallule, on fe plaignoit à cet égard de la ceruption des mœurs. « On apprend la puntification des mœurs. « On apprend la puntification des mœurs. » (De apprend la puntif
- » & à jouer de toutes fortes de petits » instrumens frivoles; ce que nos auciens
- » auroient regardé comme fort mal-féant.
  » Mais, ce qu'il y a de pis, on les fait » danfer dans des spectacles publics, avec
- » des baladins de profession ou autres gens » mal famés, qui leur montrent des pas
- " St. Eviemont.
- \*\* Fragm. orat. Scipion. African. contr. Gracch, ap. Macrob. Saturn, III. 14.

# HISTOIRE DE LA CONJURATION

Avec de tels fecours, Catilina perfiftoit à folliciter le Con-Fulvie découfulat (62) pour l'année suivante, persuadé que s'il y pouvoit tiona Cicéron. réuffir, il gouverneroit Antoine à sa fantaisse; & cependant il

Conful. Le Sénat lui donne VOITS.

(60) J'ai été obligé ici de transpofer | despleins pou dans ma traduction plusieurs phrases de l'original. Notre Auteur, dans cet endroit, ayant mis peu d'exastitude dans l'ordre des faits, il ne m'auroit pas été possible, fans ce lèger changement, de faire fuivre au Lecteur, dans mes Notes, le fil véritable de cette histoire.

a (6t) Les complices de la conjuration, » qui, du commencement, dit Plutarque, » s'étoient un peu refroidis pour la peur » qu'ils avoient eu de l'élection de Cicc-» ron, recommencerent de nouveau à » prendre cœur en se trouvant ensemble, » & s'entr'encourageant de mettre la main » à l'œuvre plus hardiment, avant que » Pompée fût de retour, lequel on disoit » être en chemin avec fon armée. Mais » fur tout les foldats qui avoient été à la » guerre fous Sylla, s'étant écarrés eà & » là par toute l'Italie, & la plupart d'entre » cux, même les plus belliqueux, érant » répandus & femés par les villes de la » Toscane, follicitoient & hâtoient Cati-» lina, se promettant bien qu'ils auroient » encore une fois des richeffes toutes » prèses à piller & à dérober à leur plaisir : » ees foldats ayant pour leur Capitaine » un nommé Manlius, qui avoit eu autre-» fois charge notable fous Sylla, s'emen-» doientavec Catilina & s'étoient trouvés » à Rome pour lui aider à sa brigue, &cc. »

L'Errurie fait une grande partie de la Tofcane & des Etars du Pape, de ce côiélà. Le Picenum est maintenant la marche d'Ancône, & partie de l'Abruzze, Picegum, fon ancienne Capitale, ne subsiste

plus. On en montre les ruines près de Fermo. La plupart des Villes de ce pays & de l'Etrurie penchoient entièrement du côié des eoniurés. De ce nombre ésoient Aretium, Reate, Forum Aurelium, & divers autres, mais fur-tout Féfules, C'eroit une des plus anciennes & des principales villes d'Etrurie, Svlla, lors de son resour d'Asic, distribua vingt-trois légions (d'autres difent jufqu'à quarante-fept ) dans diverses villes d'Italie, principalement à Capoue & à Féfules, qu'il réduifit exprés en colonies: chose très-sacheuse pour les habitans de cette Ville. Austi fut-elle la premiere de soutes à se révolter. Cest anjourd'hui un bourg peu distant de Florence, nommé Fiezoli. Je me fouviens d'avoir vu cette bourgade, en la traverfant, toute peuplée de tailleurs de pierres. les plus habiles de l'Europe. La plus belle menuiferie n'est pas mieux finie que leur ouvrage. C'est là où le Comte Buonarota, fi connu fous le nom de Michel-Ange, fut élevé dans son enfance, & prit, parmi les gens de ce métier, le goût naturel qu'il avoit pour tailler de la pierre. Vigenere rapporte qu'il l'a vu à l'âge de foixante-dix ans s'impatienter un jour contre des ouvriers qui dégroffissoient une statue, faisir lui-même le cifeau , & frapper d'une telle furie, qu'à chaque coup il enlevoit des écailles de marbre larges comme la main. tout ras, de la marque qu'il avoit tracée avec fon crayon. Il fit plus d'ouvrage en un quart d'heure, que ces deux garçons n'en auroient fait en deux heures,

cherchoit

cherchoit tous les moyens de tendre des embûches à Cicéron, qui, de son côté, ne manquoit ni d'adresse ni de prévoyance pour s'en garantir. De concert avec Fulvie, ce Conssil détermina Curius, par les plus belles promesses, à lui révéler tout le projet de Catilina: il céda son Gouvernement (63) à son collegue Antoine, pour l'engager à ne se pas détacher du parti de la République. Il n'oublia pas non plus de pourvoir à sa propre stireté, en se faisant suivre, comme sans dessein, par un bon nombre d'amis & de cliens.

Il apprit bientôt la nouvelle des mouvemens de l'Etrurie, & fa fituation ne devint par-là que plus embarraffante. Comment préferver Rome du danger, s'il s'en éloignoit? Comment s'inftruire (64) à fond des forces & des defleins de Mallius, s'il y reftoit? Il prit donc le parti de rendre compre (65) au Sénat d'une affaire qui déjà commençoit à faire du bruit dans le public. Le Sénat auffi-tôt rendit le décret (66); remede ordinaire des grands maux de l'Etat; que leu Confuis veilleffent au falut de la chofe publique. Les termes confacrés de ce décret, donnent aux Magisfrats l'autorité la plus écredue & un pouvoir illimité (67), tant à l'armée que dans Rome: ils peuvent lever des troupes, faire la guerre, commander abfolument, tant aux Ctoyens qu'aux alliés, & les juger fouverainement: ce qui, dans tout autre temps, n'est point permis aux Confuls, fans un ordre eurorès du Peuple.

(6a) Cétoit la roifeme fois qu'il follicitoit cente importanne place. Après t'ètre vu refufe l'année précédente, auffi-éle que la fin de fon affaire criminalle lai permit de fe remette der les rangs, il fe remit à brigner pour la prochaine décline, & fit cette fois-ci les derniers éforts pour réuffir: certain que de la dépendoit principalement le facció de fa conférsion. Il

fe lia encore plus étroitement avec le Confal Antoine, qui lai promis, de mois 31 faut l'en rovire, de l'appayer en tout. Il répandir l'argent à pleine main; il fit venir d'Euraire quantité de vieux foldats de Sylls; manda à Rome une parrie des bourgeois de Féliele & d'Arezzo, villes qu'il avoir gegotes par le moyen de Mailius, & marché dans Rome au milieu de

Tome III.

eette troupe, qui rappelloit aux bons Citoyens les temps affreux & trop prochains de la tyrannie de Sylla. Il avoit pour concurrens Serv. Sulpitius, L. Licinius Murena, & D. Junius Syllanus, qui avoit déjà échoué en 689 ; ainfi c'étoit celui qu'il craignoit le moins. Pour Sulpitius, il le comptoit plusôt au nombre de ses victimes qu'au nombre de ses compétiteurs : & quant à Murena, il se promit de l'éloigner bientôt par une accufation de brigue, qu'il se préparoit à lui intenter, de concert avec Sulpitius & Caton. Enfin, a entouré d'un gros » de jeunes téméraires, suivi de coupe-» jarrets & d'espions, il se montroit plus » actif & plus joyeux que jamais. Son » vifage marquoit la fureur, le crime étoit » peint dans ses yeax, sa bouche ne res-» piroit que l'arrogance. L'affaire lui pa-» roiffoit décidée, & la puissance souven raine pour jamais fixée dans fa maifon ». D'un autre côté, Cicéron ne fe donna pas de moindres mouvemens pour le traverfer. Il fit paffer au Sénat une loi nouvelle contre les brigues, explicative de la loi Calpurnia, & plus févere encore, portant « que ceux qui auroient distribué de l'ar-» gent dans les Centuries, qui se seroient » fait suivre en troupe par des gens apos-» tés, qui auroient attiré à Rome des » étrangers dans le temps de l'élection, » on entretenu fans néceffité des troupes » de Gladiateurs, seroient censes être » contrevenus à la loi Calpurnia : qu'on » feroit à ce fujet des informations par-» devant le Préteur; & que les coupables » convaincus, foit qu'ils euffent agi pour » leur propre compte ou pour le fervice » d'autrui, seroient punis, outre l'amende » ordinaire, par dix ans d'exil ». L'effet

fingulier. Il ne retomba pas fur Catilina; que Cicéron avoit cu en vue, mais fur Murena, intime ami de Cicéron, que Sulpitius & Caton accuferent de corrompre les suffrages. Mais Cicéron soutint que Murena n'étoit point dans le cas de la contravention portée par sa loi, dont il favoit l'esprit mieux que personne; & se tint prèt à plaider pour cet accusé. Il le fit en effet dans la fuite, même fans trop de ménagement pour Caton fon ami, qu'il railla indirectement fur sa philosophie auftere. Dans fon discours, il se moqua si plaifamment des Stoiciens & de leurs étranges & extravagantes opinions, qu'il fit rire tous les Juges de Murena, Caton lui-même ne put s'empêcher d'en fourire. mais de mauvaife grace; « Vrais Dieux. " dit-il nous avons là un plaifant Conful "! Ciceron iugeant encore que plus il gagneroit de temps, plus il acquéreroit de preuves contre Catilina . & se voyant le maître. par sa place, de fixer le jour de l'élection à laquelle il présidoit, il la différa de jour en jour, depuis la fin de Juillet jusqu'au 40 Octobre, Catilina, qui vit aisement qu'on n'avoit que lui pour objet, réfolut, pour lever toute difficulté. d'affailliner Cichron & tous fes compétiteurs . le jour même de l'élection . au milieu de l'affemblée du Peuple.

Tant de démarches de part & d'autres caufoient extérieurement une terrible agitation dans Rome, fans qu'on fût trop à quoi tout cela tendoit. Bientôt elle devint plus forte encore. Car, fur ces entrefaites, Curius découvrit à Cicéron & la confpiration & le projet qu'on avoit fait de l'affaffiner. En même temps Fulvie fe mit auffi à divuleuer, à mots converts, ce que lui avoit appris fon amant. Mais de la publication de cette loi fut fort ceci n'étoit point encore affez, pour que

Cicéron pût rifquer de faire éclater une affaire de cette importance. Caton feul ofa le premier, fur ce bruit public, s'élever & menacer Catilina en plein Sénat. Catilina lui repliqua audacieusement que « si l'on » allumoit un incendie contre lui, il l'é-» teindroit non par l'eau, mais par la ruine ». L'éclat d'une réponse si hardie conduisit naturellement Catilina & fes complices à précipiter leur entreprise. Ils convincent ensemble de l'exécuter le 26 Octobre fuivant, & que, dès le 24, Mallius prendroit les armes en Toscane, pour marcher vers Rome en cas de besoin, « Mais tous » leurs confeils, dit Plutaroue, & toutes » leurs délibérations, comme d'hommes » étourdis qui ne se trouvoient jamais » enfemble; finon en ivrognant avec folles » femmes, étoient facilement découverts » par Cicéron, qui les alloit épiant & re-» cherchant avec grande follicitude, fobre n ingement. & fens fort aigu & clairn voyant. Car il avoit mis plusieurs gens » au guet à leurs trouffes, qui les fuivoient » à la trace pour découvrir tout ce qu'ils n projetojent, & même il parloit fecréten ment à quelques gens auxquels ils fe » fioient, & pensoient être participans de » leur conjuration ». Tant qu'enfin s'étant mis au fait de tout le détail de leur entreprife, il crut devoir d'autant moins différer à la découvrir au Sénat, que l'affemblée du Peuple, où l'on devoit l'affaifiner, devoit être tenue le lendemain.

(6) Les deux Provinces dont le Sénat avoit décidé qu'on donneroit cette année le Gouvernement aux Confuls, étoient la Gaule Cifalpine & la Macédoine. En les tirant au fort, felon l'ufage, la Macédoine échut à Citeron. Mais, comme ce Gouvernement étoit beaucoup plus lucratif que l'autre, Cicéron fachant que les dettes immenses d'Antoine le faisoient pencher vers le parti de Catilina, il espéra de le ramener, en lui donnant un moyen de les acquitter \*. Il fit donc un échange avec lui . & reprit la Gaule Cifalpine. « Par le moyen » de ce bénéfice, dit Plutarque, il gagna » Antoine comme un joueur de farces n mercénaire, lui faifant promettre, pour » le bien de la chose publique, qu'il le n feconderoit, & ne diroit rien que ce » qu'il lui feroit dire ». La Questure ou l'Intendance de la Macédoine étoit tombée en parrage au Questeur Sextius. Cicéron fe fervit de lui utilement, comme d'un furveillant fur la conduite d'Antoine. « Sextius, dit-il, n'avoit que le nom d'In-» tendant d'Antoine. Il étoit en effet le » mien. Je ne veux pas rendre un compte » public de tous les avis fecrets qu'il m'a » donnés, de toutes les fages précautions » qu'il a prifes pour prévenir le mal. Je » me dois à moi-même cette délicatesse, » de fupprimer un détail peu honorable à » un homme qui a été mon collegue. On n fait affez qu'au milieu de la terreur gén nérale que donnoit la conjuration, Ann toine n'a jamais voulu dire un feul mot » qui pût diminuer les foupcons qu'on » avoit fur fon compte; & que ce n'est » pas même fans peine qu'on a pu le » résoudre à taire au moins ses semimens. » Si l'on a donné des éloges à la parience » avec laquelle j'ai fupporté un pareil n collegue, à la prudence qu'il a fallu pour » le retenir, & l'habileté avec laquelle je » me fuis tenu, pour ainfi dire, entre la » République & lui, fans nuire aux inti-» rêts de l'une ni de l'autre, ie dois dire » que Sextius mérite de les partager; & . Dio - Coff. ibid.

n que dans toute fa conduite auprès du » Gouverneur de Macédoine, il a joué » le rôle d'un excellent Citoven ».

u (64) Dans un péril si général, si » cache, fi preffant, dit Ciceron, je m'in-» formois de tout , l'apprenois beaucoup » de choses, je n'en croyois que peu, & » n'en négligeois aucune ».

(65) Ce fut donc le 19 Octobre que Cicéron affembla pour la premiere fois le Sénat sur cette affaire. Après lui avoir dé-

claré que Mallius devoit dans quatre jours faire foulever la Tofcane, il ajouta que cet homme n'étoit que le ministre de gens bien plus confidérables, qui, dans Rome même, tramoient un horrible complot, dont il fit le détail, fans s'expliquer ouvertement fur les perfonnes, mais défignant Catilina, de maniere à ne pas s'y méprendre. Le discours de Cicéron fit sur les esprits des impressions toutes différentes. Quelques-uns, faifis de frayeur, fe hâterent, au fortir du Sénat, de s'éloigner de Rome, Mais il ne perfuada pas le plus grand nombre des Sénateurs, qui foupçonnerent leur Conful de charger Catilina de beaucoup de chofes peu vraifemblables, à cause de la vieille haine qui étoit entre eux. « Il y avoit, dit Plutarque, affez » d'indices qu'il se sormoit une conspi-» ration; mais il n'y en avoit pas encore » affez, pour convaincre un homme anffi » confidérable & auffi redouté que l'étoit n Catilina n. Le Sénat se contenta d'ordonner que l'affemblée du Peuple, pour l'élection des nouveaux Confuls, ne se tiendroit pas le lendemain, afin que le Sénat pût s'affembler lui - même pour délibérer for l'affaire que le Conful venoit de rapporter. Cicéron, fort furpris de na pas

comproit d'y trouver, commenca lui-même d'entrer en crainte, de ne plus fortir feul comme auparavant, mais de ne marcher par la ville qu'accompagné de ses amis, qui se raffemblerent autour de lui en st grand nombre, que lorfqu'il traverfoit la grande place, elle étoit prefine toute remplie de la troupe qui l'escortoit. Voici comment il s'explique lui-même fur les pieges que lui tendoit Catilina, & fur les mefures qu'il prit pour s'en garantir, « Pour » ce qui me regarde personnellement.

- » avant & depuis mon Confulat, je me » fitis contenté de prendre des précautions » fecretes pour rélister par moi-même à
- » toutes vos attaques. (Il parle à Catilina). » Lorsque vous fites le projet de nous » affaffiner à l'affemblée du Peuple, vos
- » compétiteurs & moi, j'évitai l'éclat & » je n'employai que le fecours de mes
- » amis. Toutes les fois, en un mot, que » yous n'en avez voulu qu'à ma vie . ie
- n ne vous ai oppose que mes propres » forces. Combien de fois, & avec quelles
- » précautions n'ai-je pas évité des pience » si adroitement tendus, qu'ils paroissoient
- » inévitables? On me découvroit jusqu'à » vos moindres penfées. Et cependant vous
- » roulés toujours les mêmes projets dans
- » votre esprit. Ce poignard dont vous ètes » armé, actuellement que je vous parle,
- » combien de fois vous l'a-t-on arraché?
- » Vous le gardez cependant ; & comme » si c'étoit un courezu destiné à immoler
- » une victime facrée, il femble que vous n foyez obligé à le rougir du fang d'un
- " Conful ". L'affemblée du 19 Octobre ne fut pas la premiere fur cette affaire de la confpiration, s'il faut ajouter foi au fait fuivant, voir dans le Sénar toute la chaleur qu'il rapporté par Suctone \*. Il dit que pendant

. Sueton, in August. 94.

qu'on la traitoit au Sénat, Offavius, pere de l'Empereur Auguste, arrivant un peu tard à l'affemblée, donna pour excuse que sa semme venoit d'accoucher. Sur quoi P. Nigidius, homme très-verse dans la conpoissance des astres, s'étant informé de l'heure précife à laquelle elle étoit accouchée, il s'écria devant toute l'affemblée ( de forte que c'est un fait public & connu de toute la Ville) que le maître du monde venoit de naître en cet instant. Suetone donne ailleurs le jour de la naissance d'Augufte , au tx4. Cal. Octobre ( 22 Septembre ) de cette même année 690. C'est un bon homme fimale & crédule, qui, de bonne foi, fans discernement, raconte beaucoup de bruits populaires, fur-tout à cette occafion-ci des présages sur la grandeur future du jeune Octave. Ce qu'il rapporte des deux fonges de Catulus fur le même fujet, lors de la dédicace du Capitole \*, s'accorde mal avec les dates. Car, felon ce qu'il en dit . le jeune Octave étoit alors un écolier . & felon toute apparence, la dédicace du Capitole est antérieure à sa naissance, dont la date certaine est 600.

Les inquiétudes de Ciécino fur e que le Sinat édéciéros le lendemain, furent un peu calméen per un coup de hafard inépéré. Cembre jour, fuir les deux heures après minuit, Craffau, Marcellina & Merilla Sélpon, vincent frasper à la porte, & donnecent ordre au portier d'alter incention de la partier de la porte, de donnecent ordre au portier d'alter de la porte peut que affaire de la voient à parler pour une affaire de la centire conféquence codéronistemant levis, comment et la porte un paque il se des la porte de la porte del porte de la porte de la porte del porte de la porte della porte della porte de la porte della porte della porte della porte de la porte della porte

vu que par la premiere de ces lettres, laquelle n'ioti point foufcrite, on lui donoit avis de fortir de Rome Inceffamment, parce que Catilina y devoit bienub faire un grand mafficre, il n'avoit pas cru devoir ouvrir les autres, & qu'il les lui approrit telles qu'il les voit reques. Carflus en ufoit de la forte, sant par craine du péril, que pour fie jutilére des foupcons que donoitent fur lui les listinfont qu'il avoit avec Carflina. Céctoon, après avoir délibér avec Carflins d'êt en qu'el cus, juges que donoitent de la four en parell cus, juges que qu'il avois à faire en parell cus, juges plus convenible de n'ouvrir les lettres qu'en plint Schar.

Le lendemain 20, le Sénat s'affembla de grand matin dans le temple de la Concorde. Catilina s'v trouva lui-même. Cicéron commença par distribuer les lettres toutes fermées, à ceux auxquels elles s'adreffoient, leur commandant de les lire tout haut. Ces lettres, toutes unanimement, marquoient qu'il se tramoit une conspiration dans Rome, De plus, Q. Martius, homme d'autorité & qui avoit été Préteur. dit qu'on lui avoit écrit qu'il y avoit des attroupemens de gens de guerre en Tofcane, & que Mallius, avec une groffe troupe de foldats, tenoit la campagne aux environs des Villes de ce canton, n'attendant pour agir que la nouvelle de quelque mouvement qu'on devoit faire à Rome. Alors Ciceron enjoignit à Catilina de répondre sur ce qu'on lui imputois, & sur l'agitation qu'il caufoit dans la Ville, Catilina, foit impudence, foit perfuafion qu'une partie du Senat ne demandoit autre chose qu'une révolution dans l'Etat, foit pour se montrer intrépide aux gens de son parti. repliqua d'abord qu'il n'avoit rien à répondre, finon que la République avoit deux

Le jour de l'élection des Consuls arrivé, Catilina voyant canuna re-pand fes émif. que sa demande n'avoit pas eu plus de succès (68) que les pieges talie. Affem- corps, l'un foible, avec une mauvaife tête, ;

jurés chez Læc-

blée des con- l'autre vigoureux & fans tête : mais que tant ou'il vivroit, ee corps fauroit bien où trouver une tête. L'infolence d'une telle réponfe fit frémir d'indignation une partie du Sénat. Catilina s'en appercevant, baiffa le ton, & zioura que sa conscience ne lul faisoit aucun reproche : qu'il ne refusoit pas de se défendre selon les formes de la justice : qu'il alloit s'y apprêter, & que dans l'intervalle, fi l'on avoit peur qu'il ne s'enfuit, il iroit se mettre à la garde de tel membre du Sénat qu'on voudroit lui nommer. En même temps il se tourna du côté de Lépide, & lui offrit d'aller loger chez lui. Lépide se hata de le refuser. « Eh bien, » reprit Catilina, j'irai, fi l'on veut, chez » Cicéron lui-même ». Cicéron répartit brufquement que ne fe trouvant pas en füreté dans la même Ville avec lui, il fe garderoit bien de vivre fous un même toit. Alors Catilina fortit du temple de la Concorde, alla de lui-même se présenter chez le Préteur Celer, qui lui refusa fa porte, & delà chez Marcellus, qui confemit à le recevoir. Le Sénat, fans rien décider personnellement contre Catilina. donna ordre aux Confuls de veiller au falut de la chose publique. Ce décret solemnel étoit le remede qu'on employoit dans les grandes occasions, qui demandoient du fecret & de la promptitude. Il donnoit aux Confuls une autorité presqu'égale à celle d'un Dictateur, en les rendant maîtres de tout décider par eux-mêmes. Mais bien que par-là Cicéron se vlt revêtu du plus grand pouvoir que pût recevoir un Conful, la réfolution du Sénat lui parut encore trop foible en une circonftance auffi grave. « Tant de foiblesse, dit-il, ne vint que » de ce qu'une partie du Sénat craignois » trop. & de ce que l'autre n'avoit rien à n craindre n.

u (66) Catilina, s'écrie Cicéron en par-» lant de ce décret, le Sénat a rendu contre » vous un arrêt terrible. La République » ne manque pas de confeils, ni cette » auguste compagnie d'autorité. Cest d'un » Conful: ie le dis à ma honte : c'est d'un » Conful que nous manquons. Scipion, » de son autorité privée, sit périr Gracchus » pour quelques légers attentats contre la » République. Et moi, qui fuis le chefde » l'Etat, j'épargne Catilina, qui veut rem-» plir l'univers de flammes & de carnage, » Opimius & Valerius, tenant autrefois » le rang où je fuis . & avant recu . comme » moi l'ordre du Senat de veiller au falut n de la chofe publique. l'exécution fut-elle » retardée d'un seul jour? Cependant il » v en a vingt que je tiens en suspens » l'autorité du Sénat. Son arrêt refte dans » les registres comme une épée dans le n fourreau. Il vous condamne à mort. » Vous vivez néanmoins, & vous vivez » non pour modérer, mais pour redoubler » votre audace ».

a (67) Ciceron, dit Plutarque, ayant » été ainsi élu à Rome Consul de nom. » mais, dans la vérité, Dictateur avec fou-» versine autorité & puiffance de toute » chose contre Carilina & ses complices, » vérifia l'oracle de Platon , lequel a dit n qu'alors un Etat fera à la fin de fes n miferes & malheurs, quand par quelque n bonne & divine forune, grande puiffance n jointe à fageffe & justice, se trouveront n dans le même fujet n.

où il comptoit faire périr le Consul, résolut d'en venir aux dernieres extrêmités, & d'emporter à force ouverte ce qu'il n'avoit pu se procurer par l'intrigue. La honte ni la mauvaise issue de fes premieres manœuvres ne sont pas capables de l'en détourner. Il donne à Mallius le commandement dans Féfules & dans toute cette contrée de l'Etrurie. Il envoie Septime dans le Picenum. Julius dans l'Apulie (69), & d'autres dans chaque endroit où il croit à propos d'avoir des intelligences. Il ne se donne pas lui-même de moindres mouvemens (70) dans Rome. On le voit poursuivre le Consul, préparer le fer & la flamme, poster des gros de gens armés dans les principaux quartiers de la Ville. lui-même être à leur tête tout armé (71), exhorter l'un, donner ses ordres à l'autre. Il court, il s'empresse; le jour, la nuit, les fatigues, rien ne l'arrête. Voyant enfin que tous ces travaux (72) ne produisent rien, tout-à-coup, par l'entremise de Læcca, il raffemble au milieu de la nuit les principaux des conjurés, leur reproche leurs irréfolutions; leur apprend que Mallius est à la tête d'une troupe toute prête à prendre les armes; que plusieurs autres Chefs se sont rendus dans les meilleures places d'Italie; que la guerre va commencer, & qu'il feroit déjà lui-même à l'armée, s'il avoit pu se défaire de Cicéron qui traverse tous ses projets. Ce discours n'auroit pas fusfi pour vaincre l'incertitude & le trouble des autres conjurés, fi Varguntéius, Sénateur, & Cornélius, Chevalier romain, n'eussent promis d'aller le lendemain matin, avec quelques gens armés, chez le Consul, sous prétexte de lui rendre leurs devoirs, & de le percer de coups dans sa propre maison, Curius, à la vue du péril qui menaçoit Cicéron, se hâta de l'en faire avertir par Fulvie: & celui-ci leur ayant fait refuser sa porte, les affassins ne retirerent d'autre fruit de leur projet, que la honte de l'avoir entrepris.

(68) Je ne crois pas que rien carastérife que de voir, après tout l'éclat qu'on vient mieux l'esprit des anciennes Républiques, de lire, Catilina reparoitre, comme si de

rien n'étoit, le lendemain 21 Octobre à l'affemblée du Peuple, pour se faire nommer Conful, & pour affaffiner Ciceron. Il arriva au champ de Mars, accompagné de tous les conjurés, qui s'étoient armés fous leurs habits de Ville, & d'une grande foule de braves à sa dévotion. Autrone s'y rendit aussi avec sa suite ordinaire d'esclaves Re de Gladianeurs, Cicéron, de fon côsé, partit de chez lui pour s'y rendre escorté de la plupart des bons Citoyens, & d'une prodigieuse quantité de jeunes gens qui vinrent dès le matin à fon logis lui offrir leurs fervices, ayant à leur tête ce même Clodius, qui depuis devint l'ennemi mortel de Cicéron. Le Conful, avant de fortir de fa maifon, s'étoit muni d'un corps de cuiraffe fous fa robe de pourpre, qu'il laissa exprès lâche au collet, de maniere qu'on nouvoit voir le haut de la cuiraffe, pour faire connoître à ceux qui le verroient paffer, le péril qu'il couroit. Il traversa dans cet équipage une bonne partie de la Ville, depuis fa maifon, fituée au pied du mont Palatin, près de la rue de Scaurus, jufqu'au champ de Mars. Toutes ces démarches, qu'il affectoit de faire publiquement pour rendre odieux Catilina, curent l'effet qu'il s'en étoit promis. Le Peuple s'indigna vivement de voir fon Conful en danger; courut en foule se ranger autour de lui, pour le défendre contre ceux qui voudroient l'attaquer; de forte que les conjurés fe trouvant trop foibles, n'oferent rien entreprendre, Il n'est pas besoin de dire que les mouvemens que tout ceci fit dans la place, ne rendirent pas l'affemblée favorable à la prétention de Catilina. D'un autre côté. Servius Sulpitius, l'un des prétendans. effrayé de tout ce tumulte, s'étoit défifté de sa poursuire. Murena profita du défordre,

Il fur nommé le fecond, & Silanus Is premier. Ainf Catilina, pour une troifieme & derniere fois, fe vir déclus de l'efgèrance de parvenir au Confular : & Cicéron, au forrir de l'étélion, lui dir, given le fait-fant exclure, il avoir au moins gegoé que la République suuroit biende un exilé & un chef de brigands pour ennemi, au lieu d'un Confil.

(69) Ce Caius Julius porte un beau nom, fans être pour cela plus connu. Il ne faut pas croire qu'il fut de la maifon Julia: car Sallufte l'auroit nommé dans le nombre des principaux conjurés. Pour ce qui regarde Septimins, il y avoit à Rome une famille Septimia affez bonne, de laquelle on croit que l'Empereur Septime Severe tiroit fon origine. Mais il n'y a pas d'apparence que celui dont il est question ici fut de cette famille. C'étoit un homme de peu de confidération, natif de Cameria, colonie dans l'Umbrie, aujourd'hui Camerino, dans le Duché de Spolette. L'Apulie, où Catilina envoya Septime, forme au-Jourd'hui la Capitanate, les territoires de Barri & d'Otrante , & partie de la Bazilicate dans le royaume de Naples.

- « (70) Je n'appréhendois guere, difoit » dans la fuite Cicéron en parlant de ceci, » la pareffe & les longs fommeils d'un » Lentulus, la groffeur monftrueuse d'un
- " Caffius, la téméraire fureur d'un Cé-" thégus, Mais tout étoit à craindre de " Catilina & de lui feul, Il étoit instruit
- » de tout; il se glissoit par-tout; il abor-» doit toutes sories de personnes, il son-
- » doit toutes fortes de perfonnes, il fon-» doit toutes leurs pentées, il leur en fai-
- » foit naitre : capable de concerter un » crime, de le perfuader, de l'exécuter, » il avoit pour toutes fes intrigues des
- » il avoit pour toutes fes intrigues des » confidens toujours prêts à lui obéir: après

» leur avoir donné ses ordres, ne se repon fant pas emiérement fur leurs foins, il » s'appliquoit lui-même, il mettoit la main » à tout : actif, laborieux, patient, il ne » craignoit ni la faim, ni le froid, ni la » foif. Je vous avoue, Seigneurs, que fi » je n'avois pas éloigné un homme si re-» muant, fi déterminé, fi audacieux, fi » adroit, fi attentif, & fi inclnieux à » faire jouer tant de ressorts pour réussir » dans ses déteslables projets, je n'eusse » pas aisement détourné l'orage qui gron-» doit fur vos tères. Il n'auroit pas fans » donte différé jusqu'aux Saturnales la » ruine de la République. Il ne l'auroit » pas annoncée du moins fi long-temps » auparavant; il n'auroit pas laiffé tomber » entre nos mains des lettres qui le dé-» mafquerent. Malgré toute ma vigilance, n maleré tous mes efforts, s'il fût demeuré » à Rome jusqu'à présent, le moindre mal » qui nous feroit arrivé, auroit été d'en n venir à un combat; & certainement » nous n'aurions pu, tandis qu'il auroit été » parmi nous, pourvoir à notre fiireté » avee tant de loifir, de filence & de и героз и

(71) Cétoit une chose hors d'usage à Rome, où les Officiers militaires même ne portoient jamais d'armes.

(2x) Ce ne fur pas d'abord d'une manice sulfi publique que le rapporte lei Silutte. Depuis qu'il fe fin renire cher Marcellus, il ingra à propos d'évier l'écht pandant quelques jours, pour affoiblir les fouçous qu'on avoit de lui, jufqu'à ce que fon projet file en char d'échare, Mair rien n'avançois. Antoine Ces Dion vous abfolument qu'il fir du nombre des conjurès), d'ài ninimité, bifioti fur rout. Lenniule, namerllement practicus, p'èy

Tome III.

mettoit pas affez d'activité. De forte que Catilina, malgré le nombre de ses agens, se voyoit obligé de tout conduire par luimême. A la vérité, le 26 Octobre, jour auguel il avoit résolu de faire son coup. il sut si bien observé par Cicéron, & serré de fi près par Marcellus, qu'il lui fut impossible de rien entreprendre dans Rome. Mais il trouva moven de prendre jour avec Mallius, pour se rendre au camp; de lui faire tenir une aigle militaire d'argent, qu'il avoit confacrée depuis longtemps dans fa maifon , pour l'exécution do fon projet, & de faire filer du côté de la Toscane une partie de ses troupes, qui eurent ordre de l'attendre à Forum Aurelium. Il dreffa aussi une entreprise pour s'emparer de Preneste, eolonie importante, la nuit du premier Novembre. Par bonheur Cicéron l'avoit prévenu, & le eoup fut manqué. Enfin la nuit du 6 au 7 Novembre étant venu à bout de s'échapper de chez Marcellus, il se rendit à la maison de Lucca, où tous les conjurés l'attendoient. Il avoit indiqué le rendez-vous dans cette maifon, fituée rue des Taillandiers, dans un quartier de Rome fort reculé, & tout entouré de bosquets & de jardins. Ce fut là qu'il leur déclara font dessein d'aller se mettre à la tête des troupes raifemblées par Mallius, & qu'il prit avec our les dernieres melures for ce qu'on exécuteroit en fon absence. Il leur indiqua les divers endroits où il avoit caché des amas d'armes. Il leur remit quantité de lettres qu'il venoit d'écrire aux Viiles municipales, On regla qu'Autrone partitoit avec lui pour l'Etrurie; que Lentielus, qui, étant Préteur, ne pouvoit fans focipcon s'éloigner de Rome, y refleroit comme chef de l'entreprife; que Cethéque

fe chargeroit du maffacre, & Caffius de l'incendie; que Cornélius iroit le lendemain matin affassiner Cicéron dans sa propre maifon \*. Mais fur ceci, il faut entendre Cicéron lui-même. « Où passitesn vous, dit - il d Catiling, la nuit qui a n précédé la derniere ? Penfez-v. & vous » m'avouerez que je veille avec plus de » foin au falut de Rome, que vous ne p veillez à fa ruine. Je vous dis que cette m nuit-là vous fûtes chez Læcca, où plun ficurs de vos complices vous joignirent. » Ofcz-vous en disconvenir? que ne ré-» pondez-vous? Il me fera aife de vous » en convaincre 6 vous le niez; car je » vois dans le Sénat des gens qui étoient » de certe affemblée? O Dieux immortels! » où fommes-nous? qu'est devenue au-» jourd'hui norre République? quelle est » la Ville que nous habitons? Parmi nous, » oui, Seigneurs, parmi nous, dans ce » lieu auguste, le plus faint de l'univers, » il y a des gens qui ont conspiré votre » mort & la mienne, la ruine de l'Empire " & celle du monde entier. Je les vois. » moi qui fuis Confiel; je prends leur avis » fur les affaires préfentes : & au lieu » d'employer le ser pour châtier leur au-» dace, ie n'v emploie pas même les » paroles. Mais, Catilina, pourfuivons. » Vous passates donc la nuit chez Læcca; » vous y partageâtes l'Italie entre vos » amis; yous leur affignales leurs poftes; » yous choisites & ceux qui resteroient » ici & ceux qui vous fuivroient; vous » marquites les quartiers de la Ville où \* Vid. pro Syll. 18, Toutes les circonflances de cette affaire, expportées dans les Notes, font tirées des discours de Cicéron, temas pour-lors

contre les complices, ou depuis, relativement à

leur complot, de Plutarque, de Doon-Caffins,

& Appien, Sec.

» fonnes plus confidérables. Céthéeus & » Martius; Appien, Lentulus & Céthégus; » un autre. Varguntéius) se chargerent » volontiers de lever cet obstacle, & de » venir le matin, fous prétexte de me » faluer, me poignarder dans mon lit. A » peine votre affemblée est-elle rompue, » qu'on m'instruit de toutes ces particu-» larités (Il fut averti par Fulvie). Je » redouble auffi-tôt la garde de ma maifon : » & quand ceux-là même que j'attendois » de votre part se présentent à point » nommé pour me faire leur compliment, » on les prie de se retirer. Seigneurs » voilà où j'en fuis, ajoute-t-il. Je fuis » un Conful infortuné à qui perpétuelle-" ment on a tendu des pieges, même dans » le barreau, où repne la juflice; même » dans le champ de Mars, confacré par » les aufpices du Confulat; même dans le » Sénat, dont l'autorisé est l'appui de tons » les Peuples de la terre; même dans ma » maifon, quoique les maifons foient des » afyles inviolables; même dans mon lit, » où les autres hummes trouvent du repos; » enfin, jusques fur ce siege respectable. » que j'ai l'honneur d'occuper. Je le vois » bien, Seigneurs, je me fuis aure pour o toujours d'implacables ennemis. Mais » j'espere trouver un asyle & pour moi » & pour ceux qui m'appartiennent, non-» sculement dans la vive reconnoissance » de tous les Romains qui me devront » leur falut, mais dans l'éternel fouvenir » de toutes les nations du monde qui s'y » trouvent intéreffées. Cette importante

" l'on devoit mettre le seu; enfin, voirs

» dites que fi vous tardiez à vous mettre

» en campagne, c'est qu'on ne s'étoit pas

» encore défait de ma personne. Alors deux

» Chevaliers ( Plutarque nomme deux per-

Peu de jours après, le Sénateur Senius lut en plein Sénat des lettres (73) qu'il recevoit de Fésule, où on lui marquoit soulévement. que Mallius avoit pris les armes le 24 Octobre (74), à la tête Prodiges. Le Senat envoie d'une troupe nombreuse (75). D'autres rapporterent que les des forces en esclaves s'étoient révoltés dans l'Apulie, & qu'on faisoit à Capoue des amas d'armes & des attroupemens féditieux (76). D'autres encore, comme il est ordinaire en pareil cas, débiterent qu'il avoit paru des prodiges & des phénomenes (77), avantcoureurs de tant de maux. Sur cet avis, le Sénat, par un fecond décret, chargea Martius (78) de la défense de Fésule, & Metellus de celle de l'Apulie & des Provinces voifines. Ces deux Généraux, revenus de l'armée, attendoient hors des murs de Rome l'honneur du triomphe, que retardoit la cabale de certaines gens accoutumés à ne rien accorder de juste ni d'injuste qu'à prix d'argent. On envoya aussi deux Préteurs, Rusus (79) à Capoue (80), & Celer (81) dans le Picenum, avec pouvoir de mettre sur pied des armées telles que l'exigeroient la circonstance & les forces du parti contraire. Le même décret promettoit la liberté, avec cent mille HS. (82) de récompense, à un esclave qui donneroit quelque lumiere sur la conspiration; & le double de la fomme, si c'étoit une personne libre, avec le pardon d'y avoir trempé. Il portoit encore qu'on distribueroit (83), suivant le besoin, des troupes de Gladiateurs dans

p union des Sénateurs avec les Chevaliers . 1 » jointe à la bonne intelligence de tous » les Citoyens, fera capable de me dé-» fendre contre les plus violens efforts-" Auffi, Catilina, tant que vous n'avez » attaqué que moi, je ne vous ai opposé » que mes propres forces; ne doutant guere » néanmoins que ma perte n'entraînât celle » de l'Etat. Mais aujourd'hui vous atta-

» quez Rome ouvertement. Vous avez

n juré la ruine de nos temples & de nos

" toute l'Italie, &c. " Les deux affaffins envoyés par Catilina infuterent long-temps à la porte de Cicéron, à ce que rapporte Plutarque; ils fe répandirent en injures contre fes gens, fur ce qu'ils ne les laiffoient point entrer : ce qui ne fervit qu'à les rendre plus fuspects.

M 2

» maifons: vous nous menacez de nous

» paffer tous au fil de l'épée; vous ne

» voulez faire qu'une folitude affrente de

### HISTOIRE DE LA CONJURATION

Capoue, & dans les autres Villes municipales; & qu'à Rome on poseroit pendant la nuit des corps-de-gardes commandés par les Magistrats inférieurs,

(73) Il n'y eut que ces lettres qui ouvrirent enfin les yeux au public fur le projet des conjurés. Encore beaucoup de gens s'obstinoient - ils à croire qu'on exagéroit les chofes, & que tout ceci n'étoit qu'une querelle de faction, ordinaire à Rome entre les grands. Tellement que Cicéron, qui ne nouvoit nommer fes auteurs, fans perdre leur confiance, ne favoit comment s'y prendre pour faire revenir le Peuple de ce préjugé, dont on verta qu'il finit par être lui-même la victime.

# (74) Yous vous fouvenez, Catilina, » dit Ciceron, de m'avoir oui-dire en plein » Sénat, le 19 Octobre, que dans quatre » jours Mallius, le ministre de votte fu-» reur, devoit prendre les armes. Ne » m'avoit-on pas découvert, non-feule-» mentun attentat fi énorme, fi incroyable, » mais encore, ce qui est plus fingulier, » le jour précis qui y étoit destiné?... Oui, » je fais à qui l'Apulie a été affignée, qui » doit commander en Etrurie, qui doit fe so rendre dans le Picenum & dans la » Gaule, qui a pris la commission du » maffacre & de l'incendie.... Comment » donc excuser davantage ma foiblesse & » ma lenteur, à la vue d'une armée ennen mie, campée dans les détroits de l'E-» trurie, & dont le nombre augmente » tous les jours, à la vue du Général de n ces troupes, qui est dans l'enceinte de » nos murailles, que nous voyons dans le » Sénat, & qui à toute heure forme de » nouveaux deffeins contre nous »?

(75) En même temps que Cicéron em-

jurés, il ne parloit au Peuple de leurs forces qu'avec mépris, pour ne pas l'effrayer, ou ne pas trop enhardir les malintentionnés. « Qu'est-ce, lui dit-il, que » toute cette armée composée de vieillards » défespèrés, de payfans mal disciplinés, » de banqueroutiers & de mendians, en » comparaifon de nos légions de la Gaule » & du Picenum, commandées par Me-» tellus, & des recrues que nous faifons » tous les jours? Je ne veux que la lueur » de nos armes, ou plutôt que lui montrer » un simple édit du Préteur, pour la mettre

dans le Sénat l'horreur du projet des con-

» toute en fuite ». (76) Un incident étranger à l'affaire avoit excité quelque tumulte en ces quartiers. Lorfque le Dictateur Sylla y cnyoya des colonies, P. Sylla fon neveu fut un des Triumvirs nommés pour les y conduire. On en plaça une à Pompéi, ville fituée au pied du mont Vésuve, sort voifine du lieu où l'on vient de découvrir la ville fouterreine d'Herculane. Oucloues années après, les anciens habitans eurent dispute avec les nouveaux Citoyens, ne youlant pas fouffrir que ces nouveaux venus euffent comme eux voix active & patfive dans les élections aux magifiratures de la Ville, Quoiqu'ils élevaffent mal-à-propos cette difficulté, & que P. Sylla cút luimême placé la colonie à Pompéi, on crut qu'il avoit été l'auteur de cette division, & qu'il foutenoit fous mains les anciens habitans, dans l'espérance de les attirer au parti des conjurés. Ce fut dans le même ployoit toute fon éloquence à faire fentir l temps qu'il envoya dans ces cantons un

nommé Balbus, affranchi de Faustus Sylla son cousin, ou de Cornélie fa fœur, semme de Nonnius Balbus, avee commission d'y faire un amas d'armes, & d'acherer une groffetroupesdeGladiateurs\*, fous prétexte de donner au Peuple les spectacles ordonnés par le testament du Dictateur, comme on l'a lu dans l'histoire précédente. Il faut favoir que la famille Nonnia des Balbus avoit un grand crèdit dans ce Pays-là. Je me rappelle que pendant que j'y étois, on découvrit à Herculane plufieurs statues de gens de cette famille, avec leurs inferiptions; entr'autres une petite flatue équeffre en marbre de Nonnius Balbus, chef-d'œuvre de feulpture, égal, en vérité, peut-être même fupărieur, pour le fini & la perfection du travail, à la statue équestre du Marc-Aurele en bronze, placé dans la cour du Capitole. On n'ignore pas que la même ville de Pompéi, dont je viens de parler, a tout récemment été découverte aprèeclle d'Herculane, Il oft bien étonnant que dix-fent fiecles se soient écoulés, avant que le hafard n'ait fait découvrir cette dernicre Ville, qui ne se trouve enterrée que de deux à trois pieds fous le fol actuel.

(27) On raconois qu'on avoir vu de apparidons de fiorires, des vois d'affentas incomins on de maturais augure : qu'on avois faut en deves lieux des remblemens de terre : qu'il avoit paru dans le Ciel des feut épouvambles du chei de l'oute par de la light de l'apparité de de l'apparité de de l'apparité de l'a

abattu une partie du bâtiment, renverfé la statue de Jupiter, brisé celle de Pinarius Natta, fondu les tables d'airain où les loix étoient gravées, & frappé un grouppe de bronze, repréfentant la louve qui allaite Remus & Romulus. Ce grouppe est encore au Capitole, où il fut placé il y a environ vingt-un ficcles, par les doux Ogulnius, Ediles Curules, l'an de Rome 458. Ils employerent l'argent des amendes à faire ieter en bronze ce monument \*. On le voit aujourd'hui dans le même état où la foudre le mit pour-lors. J'y ai remarqué, avec curiofité & fatisfaction, le coup de tonnerre qui glisse le long des côtes, & a fondu une partie de la cuiffe. Les Romains, épouvantes de cet évênement, firent venir des devins d'Etrurie, qui pronoffiquerent des malheurs de pluficurs especes, & donnerent fort serieusement des remedes pour les prévenir. Dion rapporte une autre espece de présage funcile. arrivé dans une circonstance dont le ne me rappelle pas d'avoir vu d'exemple ailleurs. On confulta l'année précédente ce qu'il appelle l'augure du falut, effece de divination qu'on employoit lorfque la République étoit dans une paix complette, pour favoir si les Dieux approuveroient qu'on leur en demandat la continuation. Il y avoit tous les ans un jour destiné à cette cérémonie. Mais il falloit, pour l'accomplir, que dans tout le cours de l'année la République n'eût levé aucune armée; qu'il n'y eût eu ancune action militaire : que pas un de fes alliés ne se fut déraché d'elle, & qu'elle n'eût été troublée au dedans par aucune division domestique. Ces circonflances étoient si rares, que prefeue iamais on n'étoit dans le cas de \* T-Liv. X. 23.

consulter l'augure du faint. L'occasion s'en présenta néanmoins en 689. L'augure Appius Clodius, chargé de la cérémonie. rapporta que les pronoftics n'avoient jamais éré fi funcites, & que tout préfageoit une terrible révolution au dedans de l'Erat \*. Cicéron se servit habilement de ces circonstances, qui font un merveilleux effet fur l'espriz du Peuple, pour lui persuader que toute cette affaire de la découverte de la conspiration, avoit été conduite par les Dieux d'une maniere miraculeufe. u Ne croyez pas, lui dit-il, que je m'atn tribue la gloire de tous ces événemens. n On juge affez, Romains, qu'ils font n au dessus de la fagesse humaine, & n qu'il faut que les Dieux immortels n m'aient conduit, m'aient foutenu en w cette occasion. I's nous ont secourus d'une » maniere si admirable, que nous avons » pu en quelque façon la voir de nos so propres youx. En effet, pour ne rien n dire ici de ces feux nocturnes qui parun rent vers l'occident, de ees foudres » épouvantables, de ces tremblemens de » terre, de mille autres fignes merveilleux n qui pendant mon Confulat ont été autant n d'avertiffemens que les Dieux fem-» bloient nous donner : fouvenez-vous, je n vous prie, de certains prodiges arrivés » fous le Confulat de Torquatus & de Cotta. » Les tours du Capitole, frappées alors » du tonnerre, les images des Dieux emn portées, les flatues de nos ancêtres ren-» verses, l'airain où étoit gravé nos loix n fondu entiérement, la foudre tombée n même fur la flattie dorée qui repré-» fentoit notre fondateur encore tout petit, w & fuçant les mamelles d'une louve. \* Cic. de Divinat, I, 12, Plut, Dio-Caff. Plin. II. 12.

» On fit venir de toute l'Etrurie des de-» vins qui répondirent que tous ces pré-» fages annonçoient des incendies, des n maffacres, des cuerres civiles & domef-» tiques, l'anéantiflement des loix, la dé-» cadence de notre Empire : à moins » que les Dieux, quand nous les aurions » une fois appailés, ne s'employaffent n eux-mêmes à fléchir le destin. Là-dessus » on commenca des ieux publics qui fu-» rent continués pendant dix jours, & on » n'oublia rien de tout ce qui pouvoit » calmer la colere des immortels. Ces » devins ajouterent ou'il falloit ériger une » plus grande flatue à Jupiter, l'exhauffer, n & au lieu qu'on avoit mis l'autre du » côté de l'occident, sourner celle-ci vers » l'orient : que si elle regardoit le lever » du foleil, la place publique & le palais, » ils efpéroient que le Sénat & le Peuple n romain découvriroient les perfidies qu'on » tramoit contre l'Erat, Il est vrai que » dès-lors cet ouvrage fut ordonné par les » Confuls : mais on y a travaillé fi len-» tement, que la statue n'y est placée que » d'aujourd'hui. » Ne faudroit-il done pas être bien inn fenfe, bien téméraire, bien ennemi de » la vérité, pour ne pas convenir que = tout ce que nous vovons est un pur » effet de la volonié & de la puissance

» Que ees spectacles furent effrayans?

in feels, bien tenfezire; ben ernemi de la virilé, pour ne pas convenir que not ce que nots voyons el un pur effect de la volonté & de la puifface de Dieux Z cra quand ces devrin nous prédiciones des mafacers & des inemdies, l'incemité de arien le rendois alors nicroyable à bien des gens : il s'eff poutrant rouvé des Ciroyers qui nonículement y ons penés, mais qui l'ont entrepris y ous n'en doutre plus. Conment ne point admirer ici la fenfalle protediant ciros i en doutre plus. Cons que ce matin, alors même qu'on posoit » cette flatue, les conjurés & Jeurs délan teurs passoient sur la place pour aller » par mes ordres au temple de la Conn corde, & que du moment qu'elle a été » posce & tournée vers le Sénat, nous » avons découvert jusqu'aux moindres » circonfrances de leur conjuration? Ceft » aussi, Romains, ce qui doit redoubler » votre animofité & leur châtiment, puif-» qu'il paroît que, non contens de réduire » nos maifons en cendres, ils en vouloient » aux temples facrés. l'aurois tort, encore » une fois, de vous dire que vocre bon-" heur est mon ouvrage, Cest Jupiter, » c'est Jupiter qui a sauvé ce Capitole, » qui a fauvé ces temples, qui vous a » fauvés. Toutes les précautions que i'ai p prifes pour faire échouer de fi traviques » desfeins, les Dieux immortels me les » avoient inspirées ».

(78) Martius Rex, & Metellus le Crétique, ci-devant Condus, l'un en 684 & Fautre en 685 °. Comme ils attendoient aux portes de Rome l'honneur du triomphe, ils avoient conservé avec eux leurs troupes, qui n'étoient point encore licenciées.

(79) Quinsus Peoplius, furnomabe Rijus (1 et va.), nêvoir pas de même famille que le grand Pompée, comme je trà remarqué dans l'hidrôre préclèmen. Il trioi fon origine é Aulus Pompéins Rufas, dont le fix Quinns fut Confid en 6 rs., pais Gouverneur d'Eliques. Ce densire billi deux fix ju hur Prèteur en 6,41, pais Confid deux ans après avec Sylla, continua la branche des Rufas, dom Geroit Rufas, qui fut Traban du Peeple avec Sallule en 200, comme nons le versons

\* Voy. Thift. pricidente,

dans la vie de celui-ci. L'autre, nommé Anlus, fit la branche des Bishynicus, & eut pour fils Rufus, dont il eff ici queftion. « Cétoit, dit Cictous, un homme of dune probité reconnue & fort exalt à » fon devoir " ». Pompiis, femme de Cefar, fi connue par fon aventure galante avec Clodius. vicin fi four ou fe coufine,

(80) On craignoit fur-tout que les conjurés ne se rendiffent maîtres de cente Ville confidérable, où il y avoit de grands mouvemens. Cicéron y envoya auffi le Ouesteur Sextius, Aulanus, Tribun militaire de l'armée du Conful Antoine, venoit d'y arriver, & fomentoit ouvertement la rébellion, comme il avoit précédemment fait à Pefaro, & dans la Gaule Cifalpine. Mais Sextius le chaffa de la Ville; & soupçonnant que ce n'étoit pas sans quelque mauvais desfein que Marcellus, sous prétexte d'un pur amusement, exercoit aux armes un nombreux cortece de, domestiques qu'il avoit avec lui, il l'obligea auffi d'en fortir. De cette maniere . la tranquillité fut rétablie dans la Ville, au grand contentement des bons Choyens, qui en rendirent graces publiquement à Sextius, & firent à Cicéron une députation folemnelle; avouant que c'étoit à fa prudence que la Ville étoit redevable de fa confervation \*\*.

(81) Perfonne, après Cicèron, n'a joude un plus grand fulc dans cette affaire, & ce mérite mieux d'être consu que Quittur, Metellas, furnosmaté Celter (prumpt), à canté de la promptirude avec luquelle, peu de jours après la mort de fon pere, il fir préparer les fépetheses qu'il donnoit au Peuple à cette occasion †. Il évoit de "Cite, pro Cellis."

\* \* Cic. pro Sext, † Plut, in Renal.

l'illustre maison Cacilia, & de la même branche que le conquérant de Numidie & que celui de l'Espagne; mais d'un rameau différent, qui avoit pour tige Metellus, furnommé le Macédonique. Son pere, Metellus Nepos, Conful en 655, ent denx fils. Celer. & Nepos défigné Tribun du Peuple, cette même année 690. Il fera bientôt question de ce dernier dans cette histoire. Leur mere, femme dont les galanteries avoient fait beaucoup d'éclat, fe remaria à Mintius, dont elle eut Mutia, femme du grand Pompée \*. Celer fut un des plus honnètes hommes, des plus fermes, & des plus habiles de fon temps. « Nous n'en avons guere vu de pareils à » lui, dit Cicéron ». Son zele pour l'Etat le transportoit au point qu'il n'hésita pas de dire un jour en plein Sénat qu'il tueroit de sa main, sans formalité, un Consil qui auroit de mauvais desseins contre la République. Il fut fait Préteur en 690, & il avoit été reçu précédemment dans le college des Augures, place non-sculement diffinguée par le petit nombre de gens dont ee college étoit compose, mais qui, entre les mains d'un habile politique, pouvoit devenir un instrument utile dans une République, où les affaires de l'Etat avoient une liaifon intime avec celles de la religion. Celer en fit ufage dans l'occasion fuivante. Annès que Catilina & ccux de fon

qu'ils avoient formée d'obtenir le rappel des familles bannies, & de faire ordonner un nouveau partage des terres entre les Citoyens, ils tenterent une autre voie propre à troubler le Gouverneuneut préfent. Jules-Céfar exeita le Tribun \* Vey, vom, I. l'arbre généalogique de cutte millon.

parti eurent échoué dans l'entreprife

Labienus à accufer de rébellion Rabirius, au fujet du meurtre de Labienus fon oncle & de Saturninus, Tribun fediticux, que Rabirius avoit effectivement tué trentefix ans auparavant, dans le temps des difcordes de Marins & de Sylla. L'affaire fut portée pardevant le Préteur, Préfident au Tribunal de la rébellion (perduellionis), à qui le fort donna César pour assissant. Car, felon la remarque de Cicéron, ceux qui préfidoient au tirage des Juges ou des Gonverneurs de Province, ésoient quelquefois très-houreux; & il ne fortoit de l'urne que les noms qui leur étoiem agréables. Céfar condamna impitoyablement Rabirius, malgré tous les efforts d'Hortenfe fon défenfeur. On out foin d'employer dans tout le cours de cette affaire une forme qui tendoit visiblement à troubler celle du Gouvernement préfent. & à ruiner l'autorité du Sénat, fur-tout en un article mes-effennel aux conjunis : 8: e'eff ici, à mon gré, le plus fin trait de politique qui ait été mis en usage de la part de ces confoirateurs. Car ils n'en vouloient pas tant à Rabirius même qu'à une des prérogatives du Sénat le plus capable de puire à l'exécution du complet : elle confifloit à faire armer en un inflant toute la Ville, lorfou'il lui plaifoit de donner, par un décret folemnel, un plein pouvoir aux Confuls. C'étoit en vertu d'un parcil décret que Rabirius avoit agi, & qu'on s'étoit quelquefois défait fans formalité d'un Magistrat factioux. Or, rien n'étoit plus effentiel pour les conjurés, que de faire abolir une pareille torme de procéder : car, en effet, un pareil plein pouvoir fut donné à Cicéron. Un grand corps tel que le Sénat n'agit que lentement. Mais un plein pouvoir donné aux Corfuls, pouvoit ruiner

ruiner l'effet des plus longues intrigues, rendre inutile la faveur du Peuple. & prévenir un coup de main tout prêt, par un autre encore plus fubit. Auffi le Tribun Labienus se récrioit-il lei fortement contre cet usage, & le représentoit comme une infraction dangereuse des loix, qui donnoit au Sénat un pouvoir arbitraire fur la liberté & même fur la vie des Citovens. L'abolition de cet ufage devenoit une fuite presque nécessaire de la condamnation de Rabirius, qui venoit d'appeller au Peuple du jugement du Préteur. Le Conful Cicéron plaida pour lui, & ayant avancé dans fon discours une proposition extraordinaire, il s'éleva dans l'affemblée une grande huée contre lui. Alors Cicéron s'interrompant fans se troubler : Peuple . cria-t-il. vos cris ne m'ebranlent point : ils me raffurent, en me faifant voir combien est petit parmi vous le nombre des mal-intentionnés. Les honnétes gens qui se taifent ici ne m'euffent jamais pris pour Conful, s'ils m'euffent eru capable d'être trouble par une infulte fi meprifable. Alors il s'éleva une seconde huée. Voyer, dit Giceron, combien ce second eri est plus foible que le premier. Retenez vos voix, qui ne font que prouver votre imprudence & votre petit nombre. Cependant maleré toute la fermeté avec laquelle Cicéron continua, la faction de Catilina étant la plus forte dans l'affemblée du Peuple, le jugement de condamnation alloit infailliblement être confirmé, si Celer, se jetant au milieu de l'affemblée du Peuple, n'eût crié que les augures étoient contraires. Mais comme il ne vit pas que ce discours fit sur les esprits une impression affez prompte, perfuadé d'ailleurs que le jugement qu'on alloit rendre étoit d'une injustice également

Tome III.

criante & dengerente, il cornet, avane que les fuffinges ne fuffient ouverns, arracher Ptendard planté fur le mont Panicule; el espece de formalist forcte, funs laquelle il ne pouvoir y avoir d'affemblées légisites, Chaque antoin a fon efece de fingendision qui la frappe, quoique fort méprishès uny your des autres antoins. Afini le Feuple qu'il chiperqui plus l'étendard, puffiche de Rabinius en rehà la ", de les patients de Catillia échouerent encere dans ce projet.

Peu après cet événement, Celer fut nommé Gouverneur de la Gaule Cifalpine. Ce Gouvernement appartenoit à Cicéron, qui l'avoit échangé avec Antoine contre celui de Macédoine. Mais Cicéron avant depuis fait réflexion qu'il étoit plus avantageux pour l'Etat qu'il ne s'éloignit pas de Rome dans la circonstance présente, il céda ce Gouvernement à Celer fou intime ami, sur le secours de qui il comptoit principalement dans une conjoncture fi critique : ou pour parler plus juste, co Gouvernement étant retombé, par le refus de Cicéron, dans la distribution générale. celui-ci obtint d'Ampine, qui préfidoit à la distribution, qu'il le feroit adroitement tomber à Celer, lorsqu'on les tireroit au fort, Comme la Gaule Cifalpine étoit une Province confulaire, Celer eut en même temps le titre de Proconful, Je remets à parler, dans l'occasion, de rout ce qu'il fit en cette place pour étouffer les reftes de la conspiration.

Pompée, à son resour d'Asie, sit nommer Consul Celer son beau-frere, pour l'an 693; dans l'espérance de faire passer par son moyen grand nombre de prétentions

\* Dio - Caff. XXXVII. 24.

extraordinires. Mais il comorifior mal laviere met de Celler; surre que celuci: al variere de pilens injum de méconetenenen course. Pompée, qui avoir mal-honaltement fair divorce aves Nutat fa fosur, quoriqu'il en « cit des enfams \*. Votre Celer, ¿ciri Ciricina d'Anies, eff un excellent Cons fal. Je n'y rouver iren 1 redire, finon qu'il n'aime pa à recevoir de la Gsule n des nouvelles pacifiques. On voir qu'il a mine le riomphe. Mais je voudois qu'il n'imme par pomphe. Mais per voudois qu'il n'imme projet per l'enviere l'enviere qu'il en 2 à cel près, c'ett un homme admirable \*\* ».

Celer eut péanmoins dans cette place une contestation légere avec Cicéron, à cette occasion-ci. On prenoit dans l'ordre des Chevaliers une partie des Jages des affaires particulieres. Il y avoit fi longsemps que l'on se plaienoit à Rome de la corruption des l'uges, fur - tout de ceux de get ordre, que Celer, joint à Craffus & à Caron, proposa au Sénat d'en faire informer. Tout l'ordre des Chevaliers reffentit vivement cette injure, quoiqu'il n'osat le témoigner ouvertement. Mais il eut recours à Cicéron fon appui ordinaire. Cétoit à fon crédit que cet ordre devoit le point de confidération où il étoit alors parvenu. Cicéron s'éleva de toute sa force contre la proposition faite au Sénat. Il foutint que l'événement, quel qu'il fût, ne pouvoit manquer d'être plus dommageable qu'ntile à l'Erat : que dans les temps orageux, la prudence vouloit qu'on fermât les yeux fur de certaines chofes : mi'on alloit aliéner tout le corps des Chevaliers, & détruire en un instant le fruit de tous les foins ou'il avoit pris durant fon Confulat, pour former entr'eux & le Sénat

\* Dio-Caff. XXXVII. 21,

une liasson érosite, à lapuelle la Répuilhique avoit dis son faut dans le rende la conjuration : qu'il n'y avoir que cener anion des ordres qui plé soureir que entre quelque tempe un East penchaux visiblement à fi ruite. Nous s'avous plus de porte dans une lettre de l'est per de dissour de Cicèros, que ce qu'il en rapporte dans une lettre à Articus ? Nous l'avous plus de la répuis de l'estre de l'estre de l'estre de l'abondance & gravité, dans une cautérié, dans une cautérié de Celer, hommes incapables de mênagement connaires à la dévoirserie à la dévoirse de l'estre de l

Ce fut fous le Confulat de Celer que fe forma eette fameuse ligue entre Pompée. Céfar & Craffus, connue fous le nom de Triumvirat, qui aboutit à la perte de la République \* \*. Celer en prévit l'événement & mourut accablé de douleur dans la fleur de fon age, en 694, fous le Confulat de Céfar & de Bibulus. « J'ai vu, s'écrie » Cicéron, cet excellent Citoven, dont » les honnètes gens ne peuvent tron re-» gretter la perte, dans les derniers inf-» tans de sa vie , dans ces momens où les » maux du corps étouffent toutes les pen-» sces de l'esprit, je l'ai vu n'être occupé » que de la République, frapper de la » main le mur de la ruelle de fon lit. » mitoyen entre Catulus & lui, appeller » à haute voix ce grand homme; puis, » rejetant les bras vers moi, me recom-» mander le falut de Rome, & m'an-» noncer les terribles tempêtes qui alloient n s'élever n. Sa maladie ne dura que trois iours : on ne douta pas à Rome que fa femme ne l'eût empoisonné. Cétoit une fœur de Clodius, fort décriée par fes \* Epift. I. 17.

<sup>. \*</sup> Epift. ad Att. I. 20.

<sup>\*</sup> Epift. I. 17. \*\* Horat, Od, II. 1.

mauvaises mœurs. Elle étoit elle-même coufine germaine de fon mari, fille d'une Cacilia, fœur du pere de fon mari. Sa premiere galanterie avec fon propre frere. fut suivie d'une longue intrigue avec le Poète Catulle, qui l'a tant célébrée fous le nom de Lesbie. Celer voyoit ce commerce avec impatience. Il étoit quelquefois de mauvaife humeur, quoiqu'il n'osit rien dire à sa femme sur le sujet qui la canfoit. Il étoit foible dans son domestique. & táchoit, pour avoir la paix, de dévorer un chagrin que ses amis n'appercevoient que trop. a Cétoit, dit Cicéron, l'homme » du monde le plus ferme, hors de chez » lui ». Clodia, après la mort de son mari. s'entèta d'un jeune homme d'une fort belle figure, nommé Cællus, qui lui coûra heaucoup d'argent. C'est le même dont i'ai déjà parlé. Celni-ci l'ayant quittée au bout de quelque temps, elle lui redemanda l'argent qu'elle lui avoit donné. Sur le refus qu'il fit de le rendre, elle l'accufa en justice d'avoir tenté de l'empoisonner. Ciceron, dans le plaidoyer qu'il fit pour Calius fon ami, déploya tout ce que la raillerie a de plus vif & de plus délicat. Il n'v a rien d'aussi agréable ni de plus amufant à lire que cet ouvrage. Mais fur la fin, il reprend le con véhèment, & déclame contre l'audace de cette femme. qui ofe accufer quelqu'un de poifon, tandis que les murs mêmes de sa maison crient vengeance contre fon crime domeftique ". A la fin les débauches de Clodia devinrent si scandaleuses, qu'elle se vit également méprifée du public & de fes amans. Catulle badine agréablement avec Cælius, fur ce que leur commune maitreffe étoit devenue si commune. On l'appelloit

· Cic. pro Cal. 24.

à Rome la Clytemnestre à quatre deniers. par allusion, tant à l'empoisonnement de fon mari, qu'à une aventure qui lui arriva un jour avec un de ses galans, qui, an lieu d'une bourse pleine d'or, lui en donna une pleine de doublons de cuivre \*. Celer n'eut de Clodia qu'un fils unique, qui mourue fans possérité dans le temps des guerres civiles, ayant fait fon héritier un Préteur nommé Carinas, homme peu connu, & qui n'étoit pas son parent, Ainsi tous les biens de cette illustre famille passerent à une famille étrangere, quoiqu'elle fût alliée aux plus grandes maisons de Rome \*\*. Pendant que Celer étoit Gouverneur des Gaules, il lui arriva une chose qui pourra paroître incroyable. Cependant Cornélius Nepos, auteur fidele qui la rapporte, semble la tenir de sa propre bouche. Il dit que le roi des Sueves fit présent à ce Proconful de quelques étrangers qui avoient fait naufrage fur les côtes d'Allemagne, & que l'on connut par leur récit qu'ils étoient Indiens, & que la tempête les avoit pouffés des mers des Indes jusqu'à eette côte. Les anciens Géographes concluoient de ce fait que l'océan entoure entiérement la terre †. Mais on auroit dû nous apprendre plus précisement de quelle région de l'Inde venoient ces étrangers 1 & en quel endroit d'Allemagne ils aborderent. On ne peut pas s'imaginer que dans un temps où l'on employoit ni l'art ni les précautions nécessaires aux voyages de fort long cours, des Indiens aient pn venir de Sumatra à Hambourg, fans périr mille fois de faim en chemin. Le trajet d'Amérique est moindre. Mais comment

. Ozintilian, VIII. 6. Plut, in Cic. 1604. \*\* Val-Max. VII. 8. 3.

† Plin, II, 67. Pomp-Mel. III. 1. N 2

croire que les canots de ces barbares y euffent pu réfifter? Ainfi, au cas que le fait soit véritable, il seroit plus naturel de croire que c'étoit des bâtimens Chinois ou Japonois venus par les mers du nord. Cependant, aujourd'hui que la navigation est infiniment persectionnée, nous n'avons pu encore trouver un paffage pour nous rendre d'Europe aux mers de la Chine par celles du nord. On va bien du Texel à la côte orientale de la Zemle, & d'autre part, de l'embouchure du fleuve Léna au Japon. Mais il reste intermédiairement en Sibérie le petit espace de terre entre les deux rivieres Tamura & Pialiga, que les vaiffeaux n'ont pu encore doubler. Au refte, on ne nous dit pas ce qu'il y auroit de plus effentiel à savoir dans un fait si important. Ces étrangers étoient-ils parvenus en Allemagne par les mers du nord, ou par les côtes d'Istrie, au fond du golfe Adriatique? Ne pouvoient-ils pas aussi être venus de l'Asie par la mer Caspienne, puis par l'Euxin, & en remontant le Danube? Pour moi je croirois volontiers que ces étrangers, faute de pouvoir mieux s'expliquer, se firent mal entendre, & qu'on prit pour Indiens des gens qui ne venoient pas, à beaucoup près, de fi loin. Mais c'est sans vouloir nier que des ce temps-là, & même fort antérieurement, les Indiens & les Arméniens, grands commerçans, faifoient dans l'Afie, pour leur trafic, des courfes fort éloignées, qui nous font inconnues. L'ancienne hiftoire de la haute Asie est une grande matiere de littérature, toute neuve encore pour nous. Elle éclairciroit beaucoup de chofes. Aujourd'hui que l'accès de ces régions commence à s'ouvrir, il feroit fort important de s'occuper à en découvrir le

monumens, & à en raffembler les maté-

(82) Cette marque, Hs. fignifie fefterces, c'eft-h-dire deux 6 demi, par où les Romains entendoient deux as & deni. Le mot festertius ou femistertius fignifie à la lettre trois moins un demi. Le figne H fignifie, par les deux lignes 11, deux as. & par la barre - qui les joint, un demi as: ainfi H deux & demi : & Hs explique que les deux & demi font le festerrius. Dix as faifoient un denier : quatre HS faisoient de même un denier. Huit deniers, drachmes ou gros, pefoient une once d'argent : trente-deux H\$, de même une once d'argent; ce qui est autant aujourd'hui qu'un de nos écus de 6 liv. Ainsi cent mille sefterces font vingt-cinq mille deniers ou trois mille cent vingt-cinq onces d'argent. La livre romaine étoit de douze onces, au lieu que la nôtre est de feize. Il faut toujours expliquer les monnoies anciennes par la valeur du poids. & non par valeur numérique de livres, qui n'est qu'un nom arbitraire qui varie selon les temps & la volonté des Souverains de chaque Erat. Le poids, le titre, la valeur numéraire, ont varié dans les temps anciens comme dans les modernes: on ne peut donc estimer que la valeur réelle par le poids, en prenant une proportion movenne & ordinaire. Ainfi quand i'ai dit dans les notes larines que pour la facilité du calcul on avoit coutume d'estimer le HS deux fols, plus ou moins, de norre monnoie, & les 1000 HS. 100 liv. il faut entendre, de notre monnoie du fiecle paffe, & de ce que les commerçans appellent argent courant de l'Europe, Car depuis le système de 1720, les choses ont fort changé en France, où l'espece est ordinairement plus haute que

Tant de mouvemens changerent tout-à-coup la face de la XIII.
Ville. La joie & les plaifirs qu'une longue paix y avoit fait Roose Caulirégner, furent convertis en une morne triffelfe. On court, on mivetau sès'empreffe: on ne fait plus à quels lieux, à quels gens fe fier: Roose.
on tompt la paix fans faire la guerre: chacun mefure le péril à
fa crainte. Les femmes fur-tout, à qui les alarmes de la guerre;
qui ne fe faifoit que fur les frontieres de ce varle Empire,
étoient moins connues, se lamentent, levent les mains au Ciel,
lui demandent graces pour leurs petits enfans, questionnent
tous cœux qu'elles rencontrent, oublient jusqu'à la parure & aux
plaifirs, pour ne songer qu'au falut de l'Exat & au leur propre.

Malgré tant de précautions, le cruel Catilina n'abandonnoit point fon projet. Paulus venoit de le citer en justice aux termes de la loi Plautia (84). Sur quoi, pour mieux couvrir fes deslieins, & comme pour se justifier d'un bruit injurieux, il osa bien venir prendre sa place au Sénax. Ce sur la que Cicéron, saifi, soit d'épouvante à son arrivée, soit de coltre à la vue, prononça sur-le-champ cette harangue (85) soudroyante, & si remplie de zele pour l'Etat, qu'il a depuis donnée au public. Si-tôt que le Consul eut cesse de parler, Catilina, préparé au rôle qu'il devoit jouer, répondit d'un air touché & d'un ton humble (86), qu'il suppsioit le Sénat de ne pas le spupçonner légéremans; que sa naissance & son ducation téoine assertements que sa naissance de son pas de connuer.

dans les autres pays. La valeur numérique s de l'écu ou once d'argent, qui n'étoit guere plus de 3 liv. fous le regne de Louis XIV. étant monté à 6 liv.

- « (83) Fai pourvu à la fûreté de la
   » Ville, dit Cicéron au Peuple romain,
   » fans vous causer ni trouble ni embarras.
- » Les colonies & les Villes municipales
- » font averties de l'évasion nocturne de p Catilina, & se garantirent aisement de
- » fes infultes. Les Gladiateurs , qu'il efpèn roit avoir en grand nombre de fon côte, » font mieux intentionnés que beaucoup » de Patriciens : en tout ces je faural les » teoit dans le devoir. Metellus , que j'ai » envoyé par avance dans les terres des » Piceniens & des Gaulois , accablera notre
- » ennemi, ou du moins réprimera fa fu-» reur ».

pour qu'on ne prit point contre lui d'impressions désavantageuses : qu'un homme de son nom, dont les ancêtres avoient prodigué leur sang pour la République, avoit d'affez justes espérances de s'élever aux premiers rangs, fans qu'il crût avoir befoin, pour y parvenir, de bouleverser le Gouvernement; & qu'il n'étoit naturel d'imaginer ni qu'un Patricien pût trouver son intérét dans la ruine de l'Etat, ni qu'un Citoyen à demi étranger, tel que Cicéron, fut fort propre à en être le défenseur. Il éleva ensuite sa voix, & en venoit aux invectives, lorsqu'on se mit à frémir tout haut (87), & à l'appeller traître & parricide. Alors se levant avec transport: « Oui, dit-il, on me pousse donc ainsi dans le précipice! Eh » bien, si mes ennemis allument le feu contre moi, j'étoufferai » l'incendie par la ruine (88) »; & se dérobant du Sénat, il s'enfuir dans sa maison (89). Là, roulant diverses pensées dans sa tête, considérant que les pieges qu'il tendoit au Consul ne réuffissoient point; que les gardes qu'on avoit posées garantiffoient Rome de l'incendie, il ne vit rien de mieux à faire que de renforcer son armée, pour prendre ses avantages avant que les légions que levoit la République fussent en état de s'y oppofer. Il partit (90) donc fur l'heure de minuit, fuivi de quelques gens, pour se rendre au camp de Mallius, laissant à Rome (91) Lentulus, Céthégus & quelques autres des plus entreprenans, pour groffir le parti par leurs intrigues, hâter la perte de Cicéron, préparer le massacre, l'incendie & les autres horreurs d'une guerre civile; les affurant qu'il seroit bientôt aux portes de la Ville, avec une armée capable de les appuyer.

les violences, font rapportés dans l'histoire précédente, an 675. Ce fut en vertu de cette loi que l'on procéda dans tout le cours de l'affaire de la conspiration, & qu'une partie des coupables qui avoient échappé au dernier supplice, furent punis par l'exil. | quatre ans après. Mais c'étoit un usage

(84) Les articles de la loi Plautia contre | Lucius Æmilius Lepidus Paulus, fils du Conful Lépide, qui fit la guerre civile de 675, & d'Apuleia, fut le premier qui eut la hardieffe d'amaquer les conjurés par les voies ordinaires de la justice. Il étois si jeune alors, qu'il ne fut Questeur que ordinaire à Rome, que de jeunes gens qui vouloient se faire un nom en entrant dans le monde, entreprenoient, contre de grands Seigneurs, des affaires personnelles, relatives au droit public, Cicéron traite Paulus d'excellent Citoyen, d'homme né pour la conservation de la République, & qui avoit fait exiler, avec le secours des loix, des (célérats, ennemis domefliques & traitres à la patrie . Paulus joua un très-grand rôle dans les affaires d'Erat, au temps du Trinmvir Lépide fon frere. Il fut, avec Cicéron & L. Céfar, une des trois personnes que les Triumvirs se facrifierent réciproquement dans l'accord qu'ils firent près de Modene. Il avoit époufé une Cornélie, fille de Nafica & de Scribonie, femme d'Auguste. Il en eut cette Emilie. dont le Grand Corneille a fait un des personnages de la tragédie de Cinna. Cest par erreur qu'on a mis dans la table du nom des Acteurs, fille de Thoranius,

(85) Elle fut faite fur-le-champ par Cicéron, fans aucune préparation, à l'affemblée du Sénat, convoquée dans le temple de Jupiter-Stator le 8 Novembre. En effet, il n'y avoit guere lieu d'imaginet que Catilina poufferoit l'impudence jufqu'au point de se trouver lul-même à cette affemblée. Non-feulement il v vint; mais avec lui une partie des conjurés, qui s'étoient trouvés deux jours auparavant chez Lecca, La colere de Cicéron, déià fort aigrie par la visite qu'il avoit reçue la veille de Cornélius, dut alors être montée à fon plus haut degré. Son danger personnel se trouvoit joint à celui de l'Erat, qui, tout feul, étoit un motif affez puiffant pour irriter une ame comme la fienne, vraiment grande, vraiment couraceufe, hé-\* Cic. in Vatin. 19.

roique & paffionnée pour le bien public. Pour ce qui est de la fraveur dont Sallusté femble ici le taxer, il ne paroit pas qu'on en puiffe raifonnablement accuser un homme qui garde aussi peu de ménagement contre son ennemi, Sa harangue est presfante & d'une extrême énergie. Quel talent avoit pour la parole un homme qui, fans préparation, a fu parler avec une si grande force | Quintilien la donne comme un excellent modele d'une éloquence enflammée & véhémente. Cicéron lui-même, dans fon livre de l'Orateur, en parle à peu près fur le même ton. « Le genre pathé-» tique enflammé, coupé, véhément, » eft, dit-il, d'une grande reffource dans » les causes qu'il faut emporter d'emblée. » On y rélate très-rarement, Pal quel-» quefois terraffé par là , du premier coup , » mes adverfaires. Catilina n'ofa jamais » me répondre, quand je l'employai con-» tre lui au Sénat, quoique ce fût l'homme » du monde le plus audacieux \* ». On en jugera par ce début, qui fera voir en même temps comment ces maitres du

» Julgues à quand, Carillan, prévende sur donc abutel de novre patience l'Julques à quand veur-un nois rendre le 
joure de la frouvre l'on impudence eft 
donc égale à ra studirist. Quoi t ce 
grades poste de muit dans le palsi 
e feminelles dispertées dans la Ville, ce 
feminelles dispertées dans la Ville, ce 
ce limit fortigatelles de ce afyle facté 
où no nois premete place, ce ville 
ce limit frespellacle, cer afyle facté 
où no nois premete place, ces ville 
invitas, ces yeur fairs fur ou, n'our ries 
que res infames projen font découverer. 

"Cr. Orany, "J. Leura, Phacelles."

monde se traitoient en plein Sénat.

n eu ne remarques pas que tes trames abo-» minables font connues de ceux même » qui gardent le filence? Ce que tu fis » hier, ce que tu délibéras avant hier, » le lieu où l'on s'est assemblé, les gens » qui s'y font trouvés, les difcours qu'on » y a tenus, crois-tu qu'aucun de nous » les ignore? O fiecle! à mœurs! le Sé-» nat entend de pareilles chofes; le chef » du Sénar Jes voit. & le traître respire » encore. Que dis-je, il respire, il est » affis parmi nous; il a part au secret de » l'Erst; il marque, il destine de l'oril » chacun de nous à la mors. Lâches que » nous fommes, croyons-nous fatisfaire » au cri de la République, en parant les » traits de ce furieux? Non, non, Cavilina, » mon ordre devroit t'avoir dejà fait traioer » au supplice. & avoir écrasé ta tête de » la foudre que tu prépares aux nôtres... » Comment excufer davantage ma foibleffe » & ma lenteur? Si dans ce même instant » je te faifois ôter la vie, les bons Ci-» toyens ne me diroient pas que i'agis avec » cruauté, mais que j'ai agi trop tard. l'ai » cependant des raisons pour différer ta » mort. Oui, tu vivras jusqu'à ce que je » ne voie plus ici d'homme affez méchant, » affez scelerat, affez semblable à poi, » pour la trouver injufte. Tu vivras tant » qu'il te reftera un partifan; maistu yivras » comme tu fais, touiours environné de » gens qui t'observeront. Il y sura des yeux » & des oreilles invisibles pour toi, qui » me rendront un compte exact de toutes » tes paroles & de toutes tes actions. » Ou'esperes-ru davantage? La nuit même, » avec toutes ses ténebres, n'a pu cacher » tes affemblées criminelles. La voix de » ses complices a percé les murailles, Tout o est fu, tout est découvert. Le public n'in gnore plus rien. Crois-moi, ne l'occupes » plus de maffacro ni d'incendies. On te sierne de souse part. Tes innigues font » plus claires que le jour... Ainfi, va, » fuis, que rien ne l'arrète. Plus de fecret, » plus de moisgement. L'iver-toi, il elt » temps, aux dernieres reflources de ta » freuer...

» M'entendez-vous, Catilina? fortez de » Rome. Les portes font ouvertes. Partez. » Déjà l'armée de Mallius est dans l'im-» patience de poffèder fon Général. Emn menez tous ceux de votre faction. Pur-= gez la Ville. Il faut que je voie entre » vous & nous toute l'épaisseur de nos » murailles. Vous ne fauriez être iei plus » long-temps. Non fans doute, je ne le » permettrai , ne le fouffrirai , ni oe l'enn durerai.... Si se ne suis pas tout-à-fait n les rigoureufes maximes de nos ancêrres, » je prendraj une voje plus douce, mais » aussi plus efficace. Je dis plus efficace; » car si je vous ôrois la vie, vos comn plices croiroient l'affaire affoupie, Mais » fi vous fortez avec eux, Rome enfin fe » trouvera délivrée de tout ce qui infcôte » l'air que nous respirons. Quoi, Catilina, » vous hésitez! Resusez-vous de faire par » mon ordre ce que vous alliez faire de » votre propre mouvement? Je vous dé-» clare ennemi de l'Etat. Je vous ordonne, » en qualité de Conful, de fortir de Rome. n Vous me demanderez, est-ce pour aller » en exil? Quant à ce point, je ne vous » l'ordoone pas; mais je vous le confeille. n Car enfin, dites-moi, quels charmes n yous arrêtent ici, où il n'y a personne, n à vos complices près, qui oe vous » craigne où vous haiffe.... Si votre pere n ou votre mere vous haiffoient, & qu'il » ne vous reftat aucune espérance de

» gaener leur amitié, ne vous éloigneriez-» vous pas de leurs yeux? Or, la patrie. » qui est notre commune mere, vous hait » & vous redoute, convaincue que depuis » long-temps vous ne fongez qu'à la per-» dre, Devez-vous donc méprifer fon » autorité, ne point déférer à fon juge-» ment, vous moquer de fa vengeance.... » Vous me direz peut-être, rapportez » cette affaire au Schat: s'il me condamne n an hanniffement, i'obéirai. Je ne la ran-» porterai pas. Ce feroit prendre contre » yous un parti trop cruel & peu conso forme à mon humeur. Mais, par un n autre biais, ie vais vous faire entendre » l'opinion qu'a de vous cette auguste » compagnie, Partez, Catilina: mettez fin » à nos alarmes; si vous attendez qu'on » yous parle clairement d'exil, on le fait : » partez. Hé bien, remarquez-vous le n filence de tous les Sénateurs ? Ils con-» fentent à votre départ : ils ne difent mot. » Voulez-vous qu'ils parlent ? Leur filence w ne parle-t-il pas affez ? Ah! fi j'en avois » dit autant à Sextius ou à Marcellus. » le Sénat ému auroit bien vite fait écla-» ter fon indignation & fa colere. Mais, w pour vous, il fe tait; en fe taifant, il » approuve mon discours; en ne disant p mot, il prononce l'arrêt de votre con-» damnation. Tel est donc l'avis de ces » Magistrats, dont vous seignez de res-» pecter le rang, tandis que vous êtes » prêt à ménager si peu leur vic. Tel est » aufi le fentiment de tous ces illustres » Chevaliers, & de tant de zélés Citovens » qui nous environnent. Vous avez pu » entendre de votre bouche ce qu'ils » penfent de vous; & quoique j'aie eu » jusqu'ici bien de la peine à vous garantir » de leurs justes emportemens, je me fais

n pourrant fort de vous en faire accom-» pagner jusqu'aux portes de la Ville; " quand vous en fortirez ... Mais fi Rome. » qui m'est plus chere mille sois que ma » vic, fi toute l'Italie, fi la République » entiere disoit: A quoi pense Ciceron? » un homme qu'il reconnoît nour l'ennemi » de l'Etat, qui va se mettre contre nous » à la tête d'une armée, qui déià est attendu » dans le camp ennemi, qui est l'auteur » de l'attentat & le chef de la conjuration. » qui a foulevé, enrôlé tous les efclaves. » tous les fcélérats, il fouffrira que cet » homme s'échappe; de forte qu'il paroiffe » lui avoir livré Rome, bien loin de l'en » chaffer? Pourquoi ne le pas charger de » chaînes? pourquoi ne le pas faire trainer » au fupplice? Ou'est-ce qui retient Ci-» céron? Est-ce la coutume de nos ancê-» tres ? Mais plufieurs d'entr'eux, de » leur autorité privée, ont fait mourir de » pernicienx Citoyens. Est-ce l'équité des » loix qui prescrivent des ménagemens » à l'égard des Citoyens romains? Mais » ces fortes de privileges ne furent iamais » faits pour les traitres. Est-ce le péril où n sa fermeté peut un jour le jeter ? Mais n quoi l'après les faveurs qu'il a recues du » Peuple romain, qui fans égard à fa » naiffance, l'a élevé si promptement & » par degré à la premiere Charge de la » République, la crainte lui fait oublier » nos intérêts? Dailleurs, s'il faut crain-» dre les fuites que peuvent avoir la ri-» gueur & la févérité, la foiblesse & la » làcheté en auront-elles de moins fâcheu-» fes ? & quand la guerre defolera l'Italie. » quand nos villes feront en proje, quand » le feu confumera nos maifons, fera-t-il » à couvert de la vengeance publique? » Voici ma réponse aux plaintes de la

Tome III.

w patrie, & de tous ceux qui ont les » mėmes fentimens. Seigneurs, fi j'avois » cra que pour le bien de l'Etat il fût » à propos de faire mourir ce Gladiateur w je ne lui aurois pas laisse une heure de » vie. Car enfin, fi autrefois de grands » hommes ont illustré leur nom, loin de » le fouiller , par la mort de Saturninus , n des Gracchus, de Flaccus, & de plu-» fieurs autres ; fans doute je n'ai pas dû p craindre que pour celle d'un parricide la » haine publique rejaillit fur moi. Et quand o ce malheur arriveroit , la haine , que la » vertu feule nous attire, n'eft plus telle à no mon fens; mais un furcroit de gloire. n Il y a cependant encore dans le Sénat so quelques perfonnes qui ne voient pas nos dangers, ou qui tâchent de les difp funuler : & comme leur lácheté a nourri » d'abord les folles espérances de Carilina, n leur incrédulité a fortifié ensuite sa con-» juration; de forte que leur exemple a n entraîné non-feulement les mauvais Ci-» toyens, mais beaucoup d'autres qui ont » peu de connoissance des affaires, Or . n si je traitois Catilina à la rigueur, ils » m'accuseroient de cruauté & de tyso rannie : au lieu que s'il se rend au » camp de Mallius, comme il en a formé » le deffein, je vois que les moins éclai-» rés feront convaincus de fon crime, & » que les plus méchans n'oferont le ré-» voquer en doute. Ajoutons que la mort » auroit bien affoupi le mal pour un temps ; no mais qu'elle ne l'auroit pas guéri : au » contraire, s'il va lui-même où je dis, » & qu'il y attire ses partisans de Rome, » & les feélérats qu'il a raffemblés de toute s part, non-feulement nous étoufferons » cette peste de la République , mais a nous tarirons auffi les anciennes fources s temps. Ne tardez done plus Canlina.

» Seigneurs, que ce foit ici une conspira-» tion subite. Il y a long-temps qu'elle se » trame; & je ne fais d'où vient que » fous mon Confulat les crimes , l'auda-» cieuse fureur paroissent, si j'ose ainsi » dire, en leur maturité. S'il n'en coû-» toit la vie qu'au chef de ces brigands. » nos peines & nos frayeurs cefferoient » en apparence, tandis que le malferen-» fermeroit dans les entrailles de la Ré-» publique. Comme une personne qui est » attaquée d'une fievre violente, se croit » foulagée en buvant de l'eau froide dans » fon accès, & que par-là elle s'attire un n redoublement plus fort, de même la » mort de ce parrieide nous donneroitun » peu de relache; & ses complices qui » refleroient, nous feroient resomber » dans un état plus terrible que celui d'où nous fortirions. " Oue les méchans se retirent donc an » plutôt; que féparés des bons, ils faffent » un corps à part; qu'il y ait, comme » j'ai dit fouvent , une nsuraille entre les » uns & les autres , qu'ils ceffent de ten-» dre des pieges au Conful jusques dans » fa maifon, d'environner celle du Pré-» teur, d'affiéger le Sénat, de préparer

» des torches pour nous brûler , qu'enfin

» on life fur le front de tous les Romains

» les vrais fentimens qu'ils ont pour la

» Patrie. Fole vous affirer, Seigneurs,

n & vous devez l'attendre de mon appli-

» cation, de votre autorité, de la valeur

» des Chevaliers, des efforts unanimes

» de tous les fideles Citoyens, que cette

» farale confpiration, par la fortie de Ca-

» tilina, va être découverte, mife dans

» tout fon jour, arrêtée & punie en même

» de tous nos maux. Car ne croyez pas.

» Ne tardez plus à commencer la guerre » impie où vous étes appellé par la fu-» reur & attendu par la mort ».

» (86) Après avoir été presqu'affassiné » chez moi , dit Cicéron , l'affemblai le » Sénat dans le Temple de Jupiter, où » je déclarai tout ce qui s'étoit paffé. Quelw que hardi que foit Catilina, il fut fur-» pris & n'ofa me répondre , convaincu » par le témoignage secret de sa conscien-» ce: de forte que je continuai de rap-» porter au Sénat tout le plan de la conf-» piration, Je m'apperçus qu'il ne favoit » où il en étoit, qu'il ne trouvoit rien à » repliquer; je lui demandai enfin qu'est-» ce qui arrêtoit son départ prémidité ». Plutarave dit au contraire , comme Salluffe . qu'il voulut repliquer ; mais que quand il commença à parler, « il ne put oncques a avoir audience pour le grand bruit qu'il » s'éleva contre lui », Cependant il nous refle une réponse affez longue, prétendue faite par Catilina en cette occasion; mais fabriquée fous fon nom en langage du Bas-Empire par quelque Sophiste si ignorant, qu'il se sert, en parlant au Sénat, du mot Ouirites. Il v a auffi quelques autres fautes groffieres contre la vériré de l'histoire. Je ne m'arrêterai pas à faire un plus long détail de cette piece supposée. (87) Lorsque Catilina entra dans l'af-

femblée du Sénat, perfonne ne se leva pour le siluer. Quand il voellut prende place, tous ceux qui évoient affis de ce chét-là quinterent leurs sieges, sk laisterent la place voide ? « Voilà, sui di » sitt qui que ce soit. Pour moi s'p'àvois auss la de mes dometiques que » vous l'étes de vos conciovyens, je dè-"Pluares!

» ferterois certainement ma maifon ».

(88) Salluste s'est trompé dans cette circonstance, & fon autorité a trompé Florus après lui \*. Catilina avoit fait cette réponfe à Caton plusieurs jours auparavant, dans une autre affemblée du Sénat, l'ai déià remarqué que cet Auteur n'est pas fort exact, fur-tout dans l'ordre des fairs. Le témoigrage de Cicéron, par les mains de qui toute l'affaire a paffé, eft préférable à celui de Salluste, quoique contemporain. Il faut, comme le remarque ici Muret, lire avec plus de précaution encore les Historiens Grecs, tels que Plutarque, Dion & Appien, qui ont écrit des choses qui ne se sont passes ni dans lenr pays ni de leur temps. l'aurois pu dans mes Notes latines relever un affez grand nombre d'erreurs de Plutarque & de Dion; car Appien mérite peu qu'on s'y arrête. Mais ce commentaire n'étoir déià que trop long; & Cicéron, que je joins toujours à eux, leur sert affez de correctif, Auffi voit-on que dans les notes françoifes, quand je suis dans le cas d'employer les paroles d'un ancien Auteur, je ne me fers guere que de celles de Cicéron . de qui les autres ont emprunté ce qu'ils rapportent de plus certain.

(89) Catilita dementoit près de la basilique d'Opimius dans le quartier du mont Palatin, qui fait face à la grande place de Rome, où est aujourd'hui le jardin Farneze. Sa maison si depuis partie du Palais de l'Empereur Auguste.

« (90) Quoiqu'on n'eût ofé faire arrêter » Catilina, dit Appien, beaucoup de gens » ne trouvant pas encore les chofes affex » claires, il commença lui-même à entrer » en crainte; & jugeant que la réuffie « Ved. Flor. IV., t. Val-Max. IX. II. 3. » de son projet dépendoit toute entiere » de la promptinde, il partit la nuit sui-» vame pour Fésule, où il avoit déjà en-» voyé de grosses sommes d'argent, pre-» nant le tivre de Proconsul (ou, comme » rapporte Dion, de Consul), & faisant » des levées de soldats va-rout où il pafdes levées de soldats va-rout où il paf-

Foit. Il envoya une partie de fa troupe

Pattendre fur le chemin Aurélien. Il

Fortit de Rome, dir Platarque, fuivi de

rois cents hommes armés, précédé des

Licleurs, des faifeaux & autres marques de la Magifitature. Sur la route,

il follicia les places à la révolte, &

arriva au camp de Mallis avec prés

» de vingt mille hommes. Ainfi la guerre » fut ouvertement déclarée ».

Il paroitra bien furprenant qu'au lieu de faire arrêter Catilina fur tant d'indices , on ait pris le parti dangereux de le laisser aller joindre fon armée. Mais les anciennes Républiques ne se gouvernoient pas selon nos mœurs. Dans nos monarchies, l'autorité d'un feul homme, qui décide de tout fans avoir aucun compte à rendre de fes démarches, fuffit pour arrêter un trouble dans son principe. A Rome il n'auroit été ni facile ni trop conforme aux loix d'emprisonner ainsi un Citoyen d'une grande confideration, fi puiffant d'ailleurs & fi appuyé, qu'on n'auroit peut-être pas évité, en l'arrétant , d'allumer le feu dans la Ville, où ses partifans pouvoient éclater de toute part. Ce n'étoit pas ici une affaire particuliere. Tont l'Etat s'y trouvoit mélé: l'Ordre du Peuple se figuroit que le projet n'avoit d'autre but que de lui faire reprendre son ancienne supériorité. Parmi les Grands, les plus entreprenans vouloient s'en servir pour se mettre à la tête des affaires. Les gens foibles ou indifférens

ne vouloient pas se persuader qu'il sût tel qu'on le publioit : & Cicéron, convaincu îni-même de la réalité de la conjuration. n'avoit pas encore en main de quoi la prouver clairement à ceux-ci. Dian rapporte que les mesures qu'on avoit prises le 19 Octobre, ayant obligé les conjurés à conduire plus fourdement leur intrigue pendant une quinzaine de jours, il s'éleva auffi-tôt de terribles murmures contre Cicéron - qu'on accusa d'avoir fait un grand éclat fur peu de chofe, & d'avoir penfè mettre par fon imprudence le feu dans l'Etat. Cicéron n'eut donc point d'autre parti à prendre que celui d'éponyanter Catilina, en lui faifant voir que tout fon complot étoit découvert, & par-là de l'obliger à fortir de Rome avec ses complices : ce qui éloignoit le péril du centre de la République. Il forçoit à se démasquer des gens contre qui on manquoit de preuves. qu'il auroit été dangereux d'arrêter, & que les loix ne permettoient pas de mettre à mort. Cependant, quoique ec parti sut le moins violent de tous, & que, selon la remarque de l'excellent Auteur de la nouvelle vie de Cicéron, il faille reconnoître que la prudence humaine ne pouvoit raifonner plus jufte, ni affurer par des voies plus fages la confervation de la République, dès le moment qu'on fut à Rome le départ de Catilina, on eria que Cicéron l'avoit exilé, & il fallut que celui-ci fe justifiat sur ce point. Il convoqua le Senat le lendemain o Novembre, & pendant qu'on se rassembloit, il monta sur la tribune aux harangues, où il parla au Peuple en ces termes:

« Oui, Romains, Catilina est parti; ee » monstre écumant de rage, qui ue respi-» roit que le crime, qui avoit juré la perte

» de la patrie, qui menaçoit de mettre n tout à seu & à sang. Nos reproches ont » enfin, ou cause, ou favorise, ou accom-» pagné sa suite. Rome, d'où il vient de » s'échapper, ne conferve plus dans l'en-» ceinte de fes murs le furieux qui pré-» tendoit les abattre. Unique auteur de » nos troubles domeftiques, il ne fera » plus au milieu de nous pour les fomenn ter. Détormais tranquilles dans le champ » de Mars, dans le Sénat, dans toutes nos » affemblées, dans l'intérieur de nos mai-» fons, nous n'aurons plus devant les » veux & à nos côtés le poignard horrible so dont il vouloit à toute heure nous p percer le fein. Nous lui avons enlevé » son noste en lui ôtant la ville de Rome. » C'est à présent un ennemi déclaré, con-» tre qui nous prendrons les armes légitin mement & fans obstacle. La nécessité où » nous l'avons mis de fortir de fon em-» bufcade fecrete, & de lever publiquen ment l'étendard de son brigandage, est » un coup inespéré, qui décide absolument » de la victoire. Quelle a été fa douleur, » de quitter Rome fans l'avoir réduite en » cendres, d'y laiffer encore des habitans » sans les avoir passes au fil de l'épéc, » d'être chaffe & défarmé par ceux-là » même qu'il se flattoit d'égorger! Il ne » lui refte maintenant que la honte, les » regrets, le défefpoir. Il tourne fans ceffe » les yeux vers la proie qu'il a manquée; n ses gémissemens redoublent à la vue de » certe Ville, qui femble au contraire n s'applaudir de fon départ, & pouffer en » l'air mille cris d'alégreffe. » Mais s'il paroit à quelque Citoyen

» Mais s'il paroit à quelque Citoyen » zélé, comme tous le devroient être, » que je triomphe mal-à-propos de la p fuite de Catilina, & que j'aurois mieux

» fait de l'arrêter; fachez, Romains, que » les conjonctures où je me trouvois ne » m'ont pas laisse maitre de mes actions, » Il falloit depuis long-temps lui avoir » fait fubir les plus rigoureux fupplices : » & je fais que l'exemple de nos ancetres, » la févérité de nos loix & la République » me demandoient sa mort. Mais comn bien y avoit-il de gens parmi nous » qui prenoient pour des fables tout ce » que je leur disois ? Combien qui ne n s'appercevoient nullement de nos dan-» gers? combien qui cherchoient à ex-» cufer les coupables? combien qui, par » méchanceté , les favorifoient ? l'ajoute » que fi la conspiration avoit pu s'éteindre » dans le fang de leur Chef, je l'aurois » fait couler : au hafard de me faire des » ennemis; au hafard de périr moi-même. » Mais prévoyant que, fi i'en ufois de la n forte avant que Rome fût entiérement n convaincue de fon crime, fes amis m'acn cableroient & m'ôteroient les moyens " de pourfuivre fes complices, i'ai cru » devoir amener les choses au point que » fon attentat fût public & avéré, pour n vous obliger à le combattre. » Je fouhaiterois même qu'il eût faie

» fortir avec lai un plus grand nombre de fea partifiari doi il vous el afié de conclure que je craim peu les fuires de non trasfon. Plara uz Dieux que cous l'autileri accompagnel II s'eft fait fuive de Publicius de Munanis, que les débusches ont rainé, de Tonglian, que les débusches ont rainé, et le montré de la constant de la con

» ce que l'audace peut inspirer. ... Ceux a qui restent parmi nous, que je vois » briller dans les affemblées, qui ont » même la hardiesse de paroitre au Sénat, » qui font parfumés & couverts de pour-» pre, ce font ceux-là que je crains; je » voudrois qu'ils fussent au camp de Ca-» tilina: & jufqu'à ce qu'ils y foient, ce » n'est pas au dehors, c'est au dedans qu'il n fant chercher l'ennemi. Je les crois » d'autant plus à craindre, qu'ils me favent n informé de leurs mauvais deffeins, & » ne s'en alarment pas.... Ils ne doutent » pas qu'on ne m'ait découvert toutes les » mesures qu'ils prirent la nuit précédente, » & que je n'en aie fait un fidele rapport » au Sénat. Leur Chef en a été fi effrayé, » que d'abord il a disparu : qu'attendent-» ils donc? Ils feroient dans une erreur n groffiere, s'ils croyoient que mon in-» dulgence dût être toujours la même. Je » fuis venu à bout, comme le le fouhai-» tois, de faire voir aux plus incrédules » la vérité de la conjuration; à moins n qu'on ne veuille dire que ceux qui fui-» vent l'exemple de Catilina, ne se pro-» posent cependant pas la même fin que » Catilina. Il n'y a donc plus de grace à » espérer: le crime est trop grand : les » coupables feront traités à la rigueur. " Tout ce que je puis leur accorder, c'est » de ponvoir se retirer au plutôt. Ou'ils » se rendent aux empressemens de Cati-» line i il fe meurt en leur abfence. Je » leur enseignerai par où il a passe : il a » pris le chemin Aurélien : pour peu qu'ils » fe hâtent, ils le joindront avant la nuit. » Heureuse la République, si elle se dé-» livre enfin de cet amas de corruption.... » C'est dans nos entrailles que le mal est » renfermé; le danger est au dedans; la

» les combattre; j'affronterai la haine des » méchans; & avec un zele aussi prudent » que serme, je guerirai ce qui donnera » quelqu'espérance, je retrancherai ce qui » fera incurable. Que les partifans de » Catilina se retirent done, ou qu'ils de-» meurent ici en paix : ou s'ils ne veulent » ni l'un ni l'autre, qu'ils s'attendent à » ètre sevérement punis. » On public que j'ai exilé Catilina. " Oui fans doute! Je fuis un Conful dont » un mot fuffit pour exiler un Citoven. » Ah! si mes paroles avoient ce pouvoir, » je m'en fervirois bien à l'égard de ceux » qui tiennent de pareils discours. Affu-» rément, Catilina, l'homme du monde » le plus timide & le plus modefte, n'aura » nu foutenir la voix du Conful. Dès » qu'on lui a parlé d'exil, il v est allé: " il s'est d'abord soumis. Hier, Romains, » voici ce que j'ai fait (il rapporte ce qui w s'étoit paffé la veille au Sénat ). Etoir-ce » là l'exiler ? D'ailleurs la trame étoit déià » ourdie : déià il étoit armé contre nous. » Croyez-vous, en effet, que ce ne foit » pas luis que ce foit le Centurion » Mallius, qui, dans fon camp de Féfule. » a déclaré la guerre au Peuple romain? » Croyez-vous que ce prétendu exilé se » retirera plutôt à Marfeille, comme on

» volupté, l'audace, la fureur, voilà pos

» ennemis domestiques. Je me charge de

» je ne dis pas de régler, mais feulement » de conferver la chofe publique ! Quoi ! » fi Catilina, dont pai, avec unt de peines » & de périls, découvert les pernicieux » deffeins, & réprimé les efforts; fi Ca-» tilina, dis-je, retenu par la crainte, » changeant toux-è-coup de penfée, aban-

» Ou'on est malheureux d'ètre chargé,

» le débite, qu'à fon armée?

» donnoit son détestable projet; & qu'a-» près le voyage qu'il vient de faire pour » se rendre à son armée, il se déterminate » véritablement à l'exil , mille gens di-» roient, non que je l'ai prévenu, dé-» farmé, effrayé, défespéré; mais que c'est » un homme innocent, banni fans raifon » par la violence du Conful : on le re-» garderoit comme malheureux, non » comme criminel; & je pafferois, non » pour un Conful zélé, mais pour le » plus cruel des tyrans. Reproches inn justes & mal fondés que j'essuierai pour-» tant volontiers, fi je détourne le fléau » de cette guerre. Qu'on m'accuse d'avoir » envoyé Catilina en exil; i'v confens. » pourvu qu'en effet il y aille. Mais » croyez-moi, Romains, il n'y fonge » pas. Je ne fouhaite pas que pour ma » justification vous en fachiez bientôt de » fâcheuses nouvelles : à Dieu ne plaise! » dans trois jours cependant vous appren-» drez qu'il marchera; & pour-lors on me » reprochera plutôt de l'avoir laiffé fortir. » que de l'avoir chaffé. Mais ceux qui » croient aujourd'hui que je l'ai banni , » que diroient-ils, fi je lui avois ôté la » vie? Ces gens qui publient qu'il se re-» tire à Marfeille, n'en parlent que parce » qu'ils en ont peur : & maleré la com-» passion dont ils font semblant d'être tou-» chès, ils l'aimeroient mieux au camp » de Mallius qu'en exil. Indépendamment » de toutes ces démarches, n'aimeroit-il » pas mieux lui-même mourir comme un » brigand, que vivre en exil? Après tout » puisque le seul déplaiser qu'il ait reçu » jusqu'ici, est de nous laisser vivant à n Rome en la quittant, on devroit plutôt » desirer qu'il se condamnie de lui-même » à l'exil , que s'en plaindre.

» Mais à quoi bon de si long discours » for un feul ennemi, fur un ennemi » qui se déclare tel, & que je n'appré-» hende plus, maintenant qu'il v a. com-» me je l'ai toujours fouhaité, un mur » entre lui & nous? Pourquoi ne rien » dire ici de ces ennemis fecrets qui font » encore à Rome, qui nous environnent » de toute part , qui tâchent de nous ca-» cher leurs finistres desseins? Pai cer-» tainement moins d'envie de les punir » que de les convertir; je voudrois les » réconcilier avec la République, & au » fond, s'ils veulent me croire, cela fe » peut encore..... Ils font nos enne-» mis, puifque par ordre de Carilina » ils demeurent ici à Rome pour nous » perdre. Cependant, puisqu'ils ont l'honn neur d'être nés Citoyens, je veux bien » leur donner ce dernier avertiffement. » Ma douceur, traitée peut-être de foi-» bleffe par quelques-uns, a eu pour bue » de faire connoître les fecretes intrigues » des méchans. Il me refte à préfent à me » fouvenir que Rome est ma patrie, que » je suis Consul, que je dois vivre avec » mes compatriotes ou mourir pour eux. » Il n'v a ni gardes aux portes, ni efn pions for les chemins : ceux mui vou-» dront se retirer, le peuvent faire libre-» ment ; ils n'ont qu'à prendre leur parti-" Mais quiconque restera dans Rome, s'il " v excite le moindre trouble, fi j'ap-» prends qu'il en ait seulement la pensée, » je lui feraj favoir qu'il y a dans Rome » des Confuls vigilans, de hons Magifn trats, un Sénat courageux, des armes » & une prison que nos ancêtres ont des-» tinée à punir les crimes.

» Ne craignez pas, au reste, qu'il vous n en coûte la moindre émotion ; tout se

» fois, le bénéfice de la loi, ni nous laisser la liberté en aban-

XIV. Tel étoit l'état des choses dans Rome, Jorsque le Préteur Leurede Mal.
Lurrede Mal.
Vante. « Seigneur, je prends le ciel & la terre à témoin que
» nous n'avons pris les armes que pour notre propres sureté, fans
» aucun mauvais dessein contre la République ni contre aucun
» particulier. Réduits, par la cruauté de nos créanciers, au
» comble de la misere, plusieurs de nous ont été contraints de
» se fauver de chez eux, & tous out perdu leur honneur &
» leur bien, sans qu'on ait voulu nous accorder, comme autre-

n paffera fans bruit. Cette guerre civile, s la plus cruelle & la plus affreuse qui » fût jamais, e'est un général en robe lon-» gue qui l'appaifera. Et je le ferai de » telle forte, que, s'il est possible, j'éparn gneral la vie même des coupables: ou » fi leur audace & le besoin de la Répu-» blique me forcent d'en venir à la ri-» gueur, la mort d'un petit nombre de n scélérats nous mettra tous à couvert, & » il n'y aura pas un feul de nos fideles Cin toyens qui foit la victime du falut com-» mun. Vous n'oferiez presque vous en » flatter : & moi , Romains , i'ofe vous » le promettre, non que je m'appuie fur » ma prudence, ou fur le fecours des » hommes ; mais la protection du ciel est » trop visible pour n'en attendre pas cette n faveur. Les Dieux me font naître une » si douce espérance ; leur bonté agit, » non pas de loin, ni contre des étrangers, » comme autrefois, mais de près, & fur » un ennemi domestique : ils fauvent eux-» mêmes leurs temples & nos maifons. » Obtenez d'eux par vos humbles & ref-» pectueuses prieres, qu'après nous avoir » confervés jufqu'ici dans un état fi flop riffant, après nous avoir fait triompher

» mer, ils prennent encore aujourd'hui » notre défenfe contre les traîtres qui atretaquent la patrie ». » (91) Il faudroit , dit Cicéron en plain dant pour Murena, que Catilina méprisát » bien la République, s'il s'étoit imaginé » de pouvoir l'opprimer avec cette mau-» vaife troupe qui l'a fuivi. Mais la con-» tagion a gagne plus loin qu'on ne croit, » Grand nombre de gens dont on ne fo » défie point, en sont atteints. Cest au » dedans qu'est le mal : c'est dans la Ville " qu'est le cheval de Troye. Mais rassu-» rez-vous, tant que je ferai Conful . » yous ne ferez pas furpris au milieu » de la nuit, comme llion. Si vous me » demandez , que craignez-vous de l'ar-» mée de Catilina? Rien : & l'ai mis de » fi bons ordres au dehors, que vous n'en » devez rien craindre non plus. Ce font » les recrues que je vois ici qui m'in-» quiettent. Ce n'est pas l'armée que je » crains; ce font les déferteurs, qui font » de faux transfuges, envoyés comme » espions, & postès en embuscade pour » frapper fur nos tétes, quand il en fera » temps »,

» de tous nos ennemis fur terre & fur

donnant

» donnant nos biens : tant les Juges & les usuriers ont eu de » dureté à notre égard. Est-ce ainsi qu'en usoient nos peres? » Leurs décrets ont plus d'une fois soulagé la misere du Peuple; » & même de notre temps, les dettes excessives du Peuple » furent réduites au quart, du consentement même de tous les » gens riches. C'est par des motifs d'ambition ou de haine » contre les Grands, que le Peuple a fouvent pris les armes, » & s'est séparé du Sénat. Pour nous, nous ne demandons ni » dignités ni richesses. Trop misérables pour être touchés de ces » grands fujets de discorde entre les hommes, nous ne sou-» pirons qu'après la liberté, qu'un homme de cœur ne se laisse » ravir qu'avec le jour. Nous supplions donc, Seigneur, & » vous & tout le Sénat, de tendre une main favorable à de » malheureux Citoyens. Faites-nous rendre le bénéfice de la » loi, que l'injustice du Préteur nous a ravi, & ne nous réduisez » pas à l'affreuse nécessité de chercher en périssant à venger nos » propres malheurs »,

Marcius répondit à cette lettre que ceux qui avoient quelque chose à demander, devoient commencer par mettre bas les armes. & se rendre à Rome dans un état convenable à des supplians; qu'ils devoient affez connoître la clémence & la bonté du Sénat, pour favoir que jamais personne n'avoit en vain imploré sa protection,

Catilina écrivit lui-même pendant sa route à la plupart des confulaires & des plus grands personnages de l'Etat. Il leur Lettre de Camarquoit que puisque la faction de ses ennemis l'empêchoit de lus Décress du se justifier des faussetés dont on l'accusoit, il cédoit à sa mauvaise fortune, & se s'exilant volontairement à Marfeille (92); non qu'il se sentit coupable d'un si grand crime, mais pour rendre la tranquillité à l'Etat, & ne pas devenir, par sa résistance, la cause d'une sédition.

Catulus (93) néanmoins lut au Sénat une lettre de Catilina, Tome III. P

d'un style tout différent. C'est ainsi qu'elle étoit conçue. « CATILINA A CATULUS. La fidelle amitié, dont j'ai récu » de vous tant de marques dans des occasions essentielles (94), » me fait espérer que, malgré mes malheurs, ma priere sera » encore de quelque poids auprès de vous. Mon dessein n'est » pas de faire l'apologie du parti que je prends. Les justes » raisons que j'ai de l'embrasser, vous doivent assez convaincre » que je n'ai rien à me reprocher. Indigné de l'affront qu'on me » fait, en refulant à mes services & à mes travaux un rang dû » au nom seul que je porte, je me déclare, selon ma coutume, » le défenseur de tous ceux qui, comme moi, sont injustement » opprimés. Ce n'est point l'impuissance de satisfaire mes créan-» ciers, qui me fait éclater aujourd'hui. Il me reste assez de terres » pour payer mes propres dettes, & Orestille a poussé la géné-» rosité jusqu'à vouloir employer son bien & celui de sa sille » au paiement de celles où je me suis engagé pour mes amis. » Mais, justement irrité de voir élever des gens de rien au » faite des honneurs, tandis qu'on m'en éloigne par d'injurieux » foupçons, je crois qu'il m'est permis de prendre des mesures » convenables, & de faire voir que je ne manque pas de ref-» fources pour foutenir encore mon état & mon honneur. Il » me resteroit bien des choses à vous dire, si la violence avec » laquelle l'on me poursuit m'en laissoit le temps. Je n'ai que » celui de vous recommander Orestille. Je la confie à vos soins » & à votre foi; vous conjurant, par-tout ce que vous avez de » plus cher, de la mettre à couvert du danger qui la menace. » Adieu ». Après cette lettre, Catilina poursuivit sa route. Il féjourna quelque temps à Aretium, chez Flaminius, pour mettre en corps de troupes réglées le Peuple de cette contrée, qu'il avoit soulevé. De là il se rendit au camp de Mallius avec les faisceaux & toutes les autres marques du commandement.

La nouvelle (95) n'en fut pas plutôt portée à Rome, que le

Sénat déclara Catilina & Mallius ennemis de l'Etat; preferivit un jour à ceux de ce parti, pour obtenir leur pardon en mettant bas les armes, à l'exception infanmoins de ceux qui se trouveroient déjà condamnés pour crimes capitaux. Il ordonna de plus que les Consuls procéderoient à l'enrôlement des Citoyens, qu'Antoine, à la tête de l'armée, pourfuivroit Catilina, & que Cicéron resteroit dans la Ville (36) pour veiller à sa streté.

(93) Marfelle, ancienne colonie des Phocèens, étoit dés-lors une des plus belles & des plus agréables ville des Gaules. Cétoit là où la Nobleffe Gaulofié renoit se politere par l'étude des arts & des s'eiences. Les Romains, qui étoient pobligés de s'exiler, la choisfifoient prefque toujours pour le lieu de leur retraite, tant par cette raison, qu'à cause de sa proximité de l'Utalie.

(93) Voyez dans l'hiftoire précédente l'eloge de Catulus. Catilina s'adreffa fans doute à lui en qualité de Prince du Sénat. (94) Il veut parler de l'affaire de la

Vestale Fabia, où Catulus employa tout fon crédit pour porter Clodius à se désister de l'accusation qu'il avoit intentée. (95) A cette nouvelle le Sénat prit le

(93) A cette nouvelle le Sénas prici de deuil en corps poer marquer que l'Esta étoit metacé d'une grande calamité pulégie. Il fil e décret que rappore i cil Sallutte. Cett le troifieme qu'on rendit dans cette affaire. Un des articles de ce décret donnoit sux Précise. Marcius & Merellas la commiffion dont Sallutte a parlé plas haus, mais hors de Torder des filss. Un autre articlé donnoit à Amoine le commandement de l'arrich. Son collegue avoir et ofin de azire outre qui pouvoir le rendre fuffect, de peur qu'en lait faunt la confiance du public; il ne le faunt la confiance du public; il ne le

portăt à s'engager tout-à-fait dans le mauvais parti-

« (96) On ne peut disconvenir, die » Dion-Caffius, que Rome n'ait dû fon » falut au parti qu'il prit d'y rester , & » à la générofité avec laquelle il renonca » au gouvernement d'une Province » . où il devoit trouver une armée à commander, & de grandes richesses à acquérir. Au fortir du Sénat , il alla déclarer fa réfolution au peuple, qui l'apprit avec de grandes acclamations de joie. Après quoi il ne s'occupa plus qu'à donner tons les ordres néceffaires pour la fûreté de la Ville; en quoi il fut utilement fecondé rant par le fils de Torquarus qui demenroit chez lui, & qu'on regardoit en quelque facon à Rome comme le chef de la jeunesse, que par Torquatus lui - même, qui, quoique malade, se rendit chez Cicéron pour l'aider de ses conseils & faire agir fon fils. Ciciron rend compre au peuple en ces mots des foins qu'il s'étoit donnés. a Depuis que Catilina s'est retiré, » laiffant à Rome fes complices & les » principaux chefs de la guerre, mon » unique foin a été d'être continuelle-» ment en garde contre les embûches fe-» cretes qu'ils nous dreffoient. Je m'étois » imaginé , loríque je chaffai Catilina, » que tous les autres conjurés l'accompa-

Malgré le point de splendeur où les conquêtes de Rome

Réflexions fur

Reflexions fur les événemens avoient porté fa puissance; malgré l'abondance & la paix préfens, & sur (biens suprêmes ici-bas) dont elle jouissoit alors, jamais sa fituation ne m'a femblé si déplorable, lorsque je considere qu'elle renfermoit dans fon sein un si grand nombre de ses propres Citovens acharnés à fa perte. Pourra-t-on croire que parmi tant de gens, les promesses du Sénat n'avoient encore déterminé aucun d'eux à découvrir les mauvais desseins de ses complices. ni à quitter le camp de Catilina. Bien loin delà, son parti fembloit groffir tous les jours; tant la force de cette contagion avoit infecté les esprits : jusques-là qu'il y eut des gens considétables (97) qui, fans être du nombre des conjurés, allerent joindre Catilina: entr'autres Fulvius (98), fils d'un Sénateur, que son propre pere sit mourir, après l'avoir sait arrêter sur sa route. En effet, les complices de la conjuration n'étoient pas. feuls possédés de cette rage. Le Peuple, amateur des révolutions. favorisoit ouvertement ce projet: c'est le génie ordinaire du Peuple. Dans un Etat républicain, ceux qui font fans pouvoir envient le bonheur des Grands, & approuvent tout ce qui peut leur nuire. Las des anciens ufages, curieux des nouveautés, fatigués de leur état préfent (99), ils voudroient changer celui de toute une République. Ils s'engagent sans inquiétude dans les troubles & la fédition, où n'ayant rien à perdre, ils n'ont rien à risquer.

- » gneroient; ou que, s'il nous en refloit I » quelques-uns, ils perdroient courage,
- » ne l'ayant plus à leur sête. Je dis au » reste que je l'ai chasse; & bien loin de n vous faire cet aveu en tremblant, je
- » dois plusôr craindre qu'on ne me fasse
- » à présent un crime de lui avoir laissé » la vie. Quoi qu'il en foit, comme j'ai
- » vu que ceux qui étoient le plus animés n contre l'Etat, nous demeuroient encore
- » aprés son départ , i'ai suivi exadement » leurs démarches ; j'ai épié jour & nuit » leurs aftions, pour avoir lieu de vous
- » convaincre que leur attentat, dont l'é-» normité vous empêchoit d'ajouter foi à » mes paroles, n'étoit que trop vrai; & » pour vous porter de vous-même à évi-» ter le peril quand je vous l'aurois fait
- » voir de vos propres yeux »,

La populace romaine étoit extrêmement pervertie, & ce mal avoit plus d'une cause. En premier lieu, Rome étoit peuplée de gens turbulens & fans aveu; elle étoit devenue le repaire de tous ceux qui avoient dissipé leurs biens par des débauches honteuses; de tous ceux que le crime ou l'infamie avoient chassé de leur patrie. De plus, ceux qui se souvenoient d'avoir vu tant de gens, de fimples foldats de Sylla qu'ils étoient, s'élever à la dignité de Sénateurs, & vivre dans l'opulence avec un faste royal, se flattoient de faire une pareille fortune à la guerre civile. La jeunesse de la campagne, qui ci-devant gagnoit sa vie à force de travail, attirée à Rome par les distributions de bled faites, tantôt par le public, tantôt par les particuliers, préféra cette maniere fainéante d'avoir de quoi vivre, à la fatigue de ses travaux ordinaires. Tous les gens de cette espece n'avoient d'autres fonds pour subsister, que le désordre des factions. Ainsi on doit moins s'étonner que des hommes indigens, libertins & fainéans, trouvant à se repaître de si grandes espérances (100), aient vendu (101) la République aux mauvais Citoyens, à qui ils s'étoient eux-mêmes vendus auparavant. Ajoutez à cela que toutes les familles proferites, à qui les loix de Sylla avoient enlevé leurs biens & les droits de Citoyens, ne pouvoient que fouhaiter une révolution. Enfin, la faction opposée au Sénat préféroit les troubles publics à l'abaissement de son parti. Ce dernier mal n'étoit pas nouveau dans l'Etat : mais nous l'avions vu fe réveiller après plusieurs années de relâche. Depuis que, fous le Confulat (102) de Craffus & de Pompée, la puissance du tribunat eut été rétablie, de jeunes gens, que l'âge & la force rendoient plus audacieux, parvenus à cette importante Place, se mirent à aigrir le Peuple contre l'autorité du Sénat; puis à le foulever tant qu'ils purent par des libéralités ou des promesses, cherchant à se rendre eux-mêmes par-là plus confidérables & plus accrédités, Les Grands s'éle-

voient contr'eux de toute leur force, & s'appuyoient du nom du Sénat pour maintenir leur propre puissance. Car, s'il faut parler ici fans feinte, de tout temps les troubles excités dans l'Etat ont été colorés de prétextes spécieux : les uns, pour conserver les droits du Peuple; les autres, pour maintenir le pouvoir du Sénat; tous, sous le vain nom du bien public, pour leur utilité particuliere; également cruels dans la victoire, également incapables de retenue, & de se contenir dans les justes bornes de l'équilibre des deux puissances. Mais l'autorité prodigieuse accordée à Pompée, lorsqu'on le mit à la tête des affaires du Pont & de la Cilicie, fut une nouvelle époque de la décadence du parti du Peuple. Tout le pouvoir tomba entre les mains de quelques personnes qui se rendirent maîtresses absolues des magistratures, des Gouvernemens, des emplois. Elles seules vivoient dans l'éclat, dans l'impunité, dans le repos: & favoient bien, par la févérité de leurs jugemens, retenir dans la foumission ceux qui gouvernoient les esprits du Peuple. Aussi, dès qu'on vit jour à quelque changement, l'ancienne jalousie réveilla tous les esprits: & il est certain que si Catilina eût gagné la premiere bataille, ou du moins s'en fût tiré sans désavantage, la forme du Gouvernement alloit être renversée, & la République abolie. Le parti vainqueur, après avoir écrafé la faction contraire, n'auroit lui-même joui de sa victoire, que jusqu'à ce que quelqu'un des Chefs profitât de l'épuisement des fiens, pour se rendre seul maître de l'Etat, & éteindre jusqu'au nom de la liberté.

(97) Afconius, Anteur digne de foi, dit netrement que Clodius fut de ce nombre, & qu'il fe mit en chemin pour aller joindre Catilina: mais qu'ayans changé de feniment fur la route, il revint fur fes pas. Il faut que Cicéron n'ait pas fu spete circonflance, car il refla eu liaifon

avec. Clodius jusqu'à l'éclat que fit son aventure avec la femme de César.

aventure avec in rename of constant « (98) C'étoit, dit Valere-Maxime, » un jeune homme diffingué par la figure, » son efprit & son érudition: l'amitté & » les mauvais confeils de Catilina l'en-» trainerent à sa perte. Son pere, en le faisn fint mouir, dit qu'il an l'avoir pas engendré pour Catilina conre Rome,
mais pour Rome contre Catilina; to
juent bonne, au rappor de Dion,
n étoit digi Sénateur lai-même. Son pere
le fin mourir de fon ausotie privèe,
n de non par celles des Confids à fai l'arée, de la compare de fon ausotie privèe,
n de non par celles des Confids à (au l'aforte. D'autres saif puintern de mort,
a cette occasion, leurs propres enfant,
a cette occasion, leurs propres enfant,
a Conjués vétoient non-fuelment renduc coupables du crime de leze-majeté, mais avoient ports l'attentar jufqu'à prémdiétre des parriclets.

(99) Les uns, áir Ciévon , hairoinen personalement le gene se place; « d'autres amocient trouvé un avanuage réddans unerévolution. Les gens portés par » leur candètre à l'espiré d'intrigue, ne » pouvoienté tenti en repot. La populace » étois poutlée, par si plouise maturelle, » étois poutlée, par si plouise maturelle, « contre les personnes riches. Comment » attendre autre chosé de cette finglier de utréfor public, de ce monthe à tourise, » mille extre toujours affundes de béanes. » Ajoutez à cel que beaucoup de gross » foibles de carignant pour cux-milmes, » foibles tier augre de mon côste, » foibles de carignant pour cux-milmes, » foibles tier augre de mon côste. » (100) le vais, Romains, vous ex-

» pliquer quelles fon les differentes ejene ced e gens qu'ocmpofent cette con» juration, & leur donner à tous en par» ticulier de falturires avis. Les premiers
» font des gens qu'i, au milieu de leur
» falle, gémiffent tous les jours dans leur
» falle, gémiffent tous les jours dans leur
» mais qui ont en même temps de gran» des terres, & plus de bien qu'il ne
" Yal-Max. Y.j., Dive-Cg. XXXVIII.

» faut pour s'acquitter, s'ils pouvoient se » resoudre à se défaire de ces belles ter-» res & de ces belles maifons. Cette pre-» micre espece est encore la meilleure » de toutes : car ce font des gens-riches » & qui font figure dans l'Etat. Mais . » foit mauvaife honte, foit mauvaife vo-» lonté, ils ne peuvent se déterminer à » s'exécuter eux-mêmes, à faire voir le » fond de leurs affaires; fans faire ré-» flexion que leur injustice actuelle ne » fait qu'accélerer leur ruine future. " Car enfin , vous fercz riches en terres . » en palais, en meubles de toute ma-» niere, & vous ne voudrez renoncer à » rien pour fatisfaire vos créanciers ? n Qu'attendez-vous ? la guerre ? mais » dans une défolation générale la guerre » respectora-t-elle vos maisons? Espérezn vous que Catilina fera une ordonnance » pour abolir vos dettes. C'est ce qui » vous trompe. Cest moi qui en serai " une pour mettre vos biens en vente. » Romains, c'est le seul moyen de ré-" tablir ces gens-là: & s'ils l'avoient fair » plutôt, au lieu de laisser accumuler des n intérêts qui excedent leur revenu, ils » auroient fauvé en même temps leur » honneur & une partie de leurs biens. » Au refle, ne les redoutons pas: ou ils " changeront, ou s'ils ne changent point, » ils feront contre nous des vœux im-» puissans, plutôt que des efforts dancen reux.

"Danila feconde classe, fontceux qui, "avec des dettes prodigieuses, ont en-"core une prodigieuse anhition. Il svou-"a droient dominer, se voir dans les premieres dignités; se comme ils ne peuvent y parvenir durant le calme, ils "s fouhairent un orage, Pai à l'eur dire ce in crue ie dis à tous les autres : Ou'ils cefn fent de nourrir ces espérances frivoles n & chimériques. Outre ma vigilance, n mes foins, moo zele pour le falut de n l'Etat. Rome n'a-t-elle pas une multi-» tude infinie de Citoyens qui sont prêts n à fignaler leur courage & leur fidélité? » N'avons-nous pas des armées innomn brables ? Les Dieux immortels ne pron tégeront-ils pas ce peuple toujours inn vincible ? Ne conserveront-ils pas cet m empire fi illustre, cette ville fi florif-» fante ? Mais quand ces traîtres verroient » réuffir ce qu'une fureur extrême leur » fait desirer, se flattent-ils de trouver » des Confulats, des Dicharures, des n Royaumes dans le fang de leurs Ci-» toyens, & dans les cendres de leur pam trie? Ne voient-ils pas que s'ils vem poient à bout de leur déteflable projet. » ces marques d'honneur feroient le par-» tree de quelque Esclave ou de quelque D Gladiateur,

» En troisieme lien , il y a des per-» fonnes déià fur le retour de l'âge , mais » qui font endurcis à la fatigue. On peut » mettre de ce nombre Mallius, à qui » Catilina vieot de fuccèder. Cette nou-» velle troupe fort des colonies de Sylla, » où je veux bien croire qu'il n'entra que » de bons Citoyens & d'honnêtes gens : » mais ne fachant pas user modérément des » richeffes qu'ils se voyoient tout-à-coup » entre les mains, ils ont donné trop vite » dans un luxe qui les a perdus. A force » d'élever de superbes édifices, d'avoir » un train & des équipages magnifiques , n des tables servies avec profusioo & avec » délicateffe, ils ont eté contraints de » s'endetter à tel point, que pour s'en a relever il faudroit qu'ils puffent rap-

» peller Sylla des enfers. Ils ont engage » dans leur parti quelques payfans qui ne » font avec eux qu'un même corps de » brigands & de voleurs : ils les ent ga-» gnès, en leur faifant cípérer qu'on renoun velleroit ces proferiptions a qui les a avoient enrichis du temps de Sylla. " Mais, je les en avertis, c'est un temps » qui ne reviendra plus: les cruautés qui » s'exercerent alors, ont fait une plaie fi » profonde, que non-feulement les hoin-» mes , mais les brutes même , fi je » l'ofe dire, ne fouffriroient rien de femn blable aujourd'hui, » La quatrieme espece, n'est qu'un » mêlange con fus de toutes fortes de gens,

» foit de la ville, foit de la campagne, a que leur pareffe, leur manvaife con-» duite, leurs dettes accumulées de longue » main, ont mis hors d'état de se rele-» ver jamais; & qui, fatigués de fe voir » à toute heure cités & condamnés en » Justice , vont , à ce qu'on dit , se jetter » dans le camp de Mallius, Ce font de » vrais banqueroutiers, mais non pas de » bons foldats. N'est-ce pas là une espece » de gens bien propres à produire une » révolution. Ils tomberont fans doute . » puifqu'ils ne peuvent se soutenir : mais » leur chûte, loin d'intéreffer l'Etat, ne » fera pas même appercue de leurs plus » proches voifins. Je ne comprends pas n bien pourquoi , ne pouvant vivre avec » honneur, ils veulent chercher une mort » infame, S'imaginept - ils que la mort n leur fera plus douce, s'ils meurent en » trouppe?

n Je mess au cinquieme rang les parricides, les affaffurs, tous les scélerats de profession. Ne les séparons point de n Catilina, ils sont trop bien ensemble

Cependant Lentulus à Rome travailloit, par lui-même ou par les siens, à gagner tous ceux qu'il croyoit que la mauvaise for- ges s'engagent tune, ou leur propre génie pouvoit porter à la révolte. Il ne dans la confpis'adressoit pas aux seuls Citoyens, mais à toutes personnes pro- découvrent à pres à groffir les troupes. Il donna donc commission à un cer-Fabius Sanga. tain Umbrenus (103) de sonder les Envoyés (104) des Allobroges, & de les engager, s'il pouvoit, à joindre les armes de leur Province à celles du parti ; ne doutant pas que ce peuple accablé de dettes & d'impôts, faifant d'ailleurs partie d'une nation naturellement guerriere (105), n'entrât facilement dans son projet. Umbrenus qui avoit négocié plusieurs

» pour les résoudre à se quitter. Qu'ils so périffent tous à la fois fous la même » ruine : aussi bien n'y a-t-il pas de prin fon affez spacieuse pour les contenir. » Enfin, ceux qui méritent la derniere » place, les favoris de Catilina, & ceux » qui ont été choisis de sa main, ce sont » de jeunes gens, qui cultivent avec » foin les agrémens de leur âge ; qui font » paroitre leur mollesse licencieuse jusques » dans leurs habits, & dont l'unique ta-» lent est de percer les nuits à table. Là » fe réuniffent tous les joueurs, tous les » impudiques, tous les débauchés. Ces » jeunes effeminés fi aimables, fi char-» mans, entendent encore autre chofe que » l'amour ; ils ne favent pas feulement u danfer & chamer; ils favent auffi l'u-» fage du poignard & du poifon. Ceft » une pépiniere où Catilina éleve des » fujers capables de le remplacer après » fa mort & dont il faut par confè-» quent que Rome foit délivrée. Mais » à quoi penfent-ils ? Prétendent-ils mener » leurs maitreffes à l'armée ? Pourront-ils » néanmoins s'en paffer durant les longues I même fujet,

n mits d'hiver? Et comment s'accommo-» deront-ils des frimats & des neiges de » l'Apennin ? Peut-être qu'ils croient s'être » déjà éprouvés fuffilamment, en s'ac-» coutument à danfer nuds dans leurs fel-» tins. O que Catilina fera formidable , » quand il aura cette troupe d'Elite pour » gardes' du corps & pour premier ban taillon w l

(101) Le sens de l'original est obscur en cet endroit. Je l'ai rendu de la forte, parce qu'il m'a paru que Salluste avoit en vue cette maxime d'Aristote en sa politique. « Un état, dis-il, penche né-» ceffairement vers une révolution lors-» que le luxe y est monté à un point » exceffif: car il faut alors que les gens » ruinés afpirent eux-mêmes à la tyran-" nie ou qu'ils y pouffent ceux dans la » dépendance de qui ils fe font mis ». (102) Tous les faits fuivans ont été

rapportés en détail dans l'histoire précédente : on peut voir auffi dans les notes latines pluficurs belles penfees de Thucydide, de Polybe & de Tite-Live, fur le

Tome III.

affaires dans les Gaules, connoissoit les grands de la plûpart des Villes, & en étoit connu.

Ainsi, ayant peu après rencontré ces Députés dans la place publique, il les aborde, s'informe des nouvelles de leur Pays, & déplorant le trifte état de leurs affaires, leur demande quels remedes ils comptoient apporter à tant de maux. Ceuxci se plaignent amérement de l'avarice des Gouverneurs. & de la conduite du Sénat qui ne leur en fait aucune justice ; ajoutant que la mort étoit la feule fin qu'ils vissent à tant de miseres. Alors, si vous voulez être des hommes, leur dit-il, je sais un bon moyen de remédier à vos malheurs. A ces mots les Allobroges sentant renaître l'espoir en leurs cœurs, supplient Umbrenus d'avoir pitié d'eux; lui protestent qu'il n'y a rien de si périlleux ni de si difficile à quoi ils ne se portent avec ardeur pour tirer leur patrie de l'oppression. Umbrenus aussitôt les fait entrer dans la maison de Brutus, qui donnoit sur la place, & où Sempronia étoit seule, son mari étant absent de Rome ; & après avoir envoyé chercher Gabinius , dont la présence devoit donner plus de poids à ses discours, il découvre devant lui toute la conjuration aux Députés; leur nommant, outre ceux qui s'y étoient engagés, plufieurs autres perfonnes de confidération qui n'y avoient aucune part, dans la vue de fortifier leurs espérances : après quoi ayant tiré d'eux la parole qu'il demandoit, il les renvoya dans leur logis.

Les Envoyés, de retour chez eux, héfiterent long-tempsfur le parti qu'ils devoient prendre : ils mettoient dans la balance, d'un côté les dettes de leur Ville, l'humeur martiale de la nation gauloife, le prix de la viĉtoire; de l'autre, des forces bien fupérieures, nul rifuqu à courir, des récompensés certaines pour des efpérances douteufes. Enfin, la fortune (106) de la République l'emporta. Ils découvrirent tout ce qu'ils venoient d'apprendre à Fabius Sanga, ProtecReur de leur nation à Rome.

Cicéron, instruit de tout par Sanga, donna ordre aux Députés de feindre d'entrer avec ardeur dans la conjuration, d'en consérer avec tous les complices, & de se mettre au sait de ce qu'il y avoit de plus secret dans leur complot.

Dans ce même temps il y avoit eu de grands mouvemens dans les deux Gaules (107), dans le Picenum, le Bruttium (108) & l'Apulie. Les Emissaires de Catilina, voulant tout saire à la fois, s'étoient conduits avec une extrême imprudence: leurs affemblées nochurnes, leurs amas d'armes, leur empressement, leur agitation à contre-temps, avoient causé plus d'alarmes que de dangers. Le Préteur Métellus Celer, qui en cut avis par ceux à qui ils se constoient, sti jeter grand nombre de ces séditieux dans les sers; & Murena en usa de même dans les Gaules, dont il étoit Gouverneur.

(103) P. Umbrenus n'étoit qu'un affranchi.

(104) La Cité des Allobroges faisoit partie de la Province romaine dans les Gaules , & comprenoit la partie septentrionale du Dauphiné, la Savoie, le Chablais & le Faucigny, Ses principales Villes étoient Vienna Colonia (Vienne), Cularo ( Grenoble ), & Jenoba Colonia ( Geneve ). Elle dépendoit du Gouverneur de Narbonne, ville capitale de toute la Province romaine, Salluste ne nous apprend point le nom de ce Gouverneur. Il y a apparence que c'étoit Murena, frere du Conful. Au refte, les plaintes des Députés ne portoient pas plus fur lui que fur ses prédécesseurs, dont la conduite avide & le peu de justice qu'en faisoit le Sinat, jointe à la legéreté naturelle de la nation gauloife, occasionnoit de fréquenses révoltes. J'en ai rapporté fuccinctement l'histoire, aussi bien que celle des premieres conquêtes que les Romains firent en ces contrées', dans une note de l'histoire précédente,

« (105) La nation gauloife, die le » vieux Caton, excelle en deux choses. » l'art militaire & l'art de la parole . Ce » peuple, ajoute Justin, est si naturelle-" ment guerrier, qu'on ne voit nulle part » aucune armée, pas même chez les Rois » de l'Orient, où il n'y ait une troupe de » Gaulois. Nous ne voyons pas que les » Souverains chaffes de leurs Etats, se re-» furient jamais ailleurs que dans la » Gaule, La terreur du nom Gaulois, ou » le bonheur invincible de fes armes , font n telles que les Rois ne croient pouvoir » se maintenir sur le trône , ou y remon-» ter s'ils en font descendus, que par la » valeur de cette nation ». » (106) Ceft une espece de miracle,

» (106) Cest une espece de miracle, » continue Cicéron, que les Conjurés aient • Cat. Origin. L. a.

XVIII.

Lentulus, jugeant sa partie assez bien liée dans Rome, régla des Emplois de concert (109) avec les autres chefs de la conspiration, qu'en même temps que Catilina marcheroit de Fésule à Rome, le

leur complot, » été affez aveugles pour aller confier » étourdiment leurs lettres & le fecret » d'une affaire si importante à des incon-» nus & des barbares: & qu'une nation , » la feule qui puisse & qui veuille au-» jourd'hui nous faire la guerre, ait fer-» mé l'oreille à une proposition flatteuse, » faite par des Patriciens même : & pré-» fêré notre confervation à fon propre » intérêt , sur-tout si l'on considere que » pour nous vaincre ils n'avoient qu'à fe » taire ». Mais on verra par ce qui fuit. que le parti que prirent les Députés des Allobroges, ne fut pas approuvé de la nation. Quintus Fabius, furnommé Sanga ( Fidele), étoit d'une maison Patricienne, la plus illustre & la plus nombreuse qu'il y cût à Rome dans les premiers temps de la République. On prétend qu'il périt trois cents personnes de cette maison dans un feul combat , & qu'il ne resta du nom de Fabius, après cette défaite, qu'un jeune enfant qui fut la tige de tous ceux qui ont fuivi. En ce temps-ci cette Maifon commençoit à décheoir un peu de fon ancien luftre, quoique fort confidérable encore, comme il paroit, par la confiance qu'avoient les Gaulois en fon crédit. Sanga descendoit de Fabius surnommé l'Allobrogique, pour avoir le premier foumis cette nation, qui fut fans doute affez contente de la maniere dont il usa de sa victoire, pour prendre ses protecteurs dans sa famille. Les Fabius se prétendoient iffus d'une famille Aborigene, antérieure de plusieurs siecles à la fondation de Rome.

(107) Le texte porte précisement dans la Gaule eitérieure ou cifalpine, dont Murena étoit Gouverneur, Ce peut être une faute de Salluste : car Cicéron nous apprend en propres termes que Murena étoit Gouverneur de la Gaule Transalpine, Ainfi je croirois qu'il faut lire ici dans le texte . dans la Gaule ultérieure. Cependant il se peut faire que Murena eût le Gouvernement des deux Gaules. C'est ce qui m'a porté à traduire comme j'ai fait, Caius-Licinius, furnommė Murena ( Lamproye ), étoit de la même Maison. que Lucullus & Craffus, frere puine de L. Murena défigné Conful , à qui il avoit fuccédé dans le Gouvernement des Gaules. (108) Orose rapporte que les deux Marcellus pere & fils ( les mêmes, fans doute, que le Questeur Sextius avoit fait fortir de Capone ), exciterent dans les contrées des Péligniens ( aujourd'hui partie de l'Abruzze citérieure ) & de l'Abruzze, des mouvemens confidérables qu'on regarda comme une branche de la conspiration: que le projet de Marcellus avant été découvert par un nommé Vectius, la révolte fut étouffée dans fa naiffance par Bibulus dans la Pélignie , & par Cicéron, frere du Conful, dans l'Abruzze; c'est-à-dire dans l'ancien pays des Bruttiens, qui ne correspond qu'imparfaitement à l'Abruzze actuelle. Le Picenum est aujourd'hui la marche d'Ancône. Cette contrée de l'Italie fut appellée Picenum depuis qu'une colonie du pays des Sabins fut venue s'y établir , portant pour enscigne l'oifean pivert ou piquebois ( Picus ).

Tribun Bestea harangueroit le peuple contre Cicéron, à defsein de rejeter sur ce zélé Magistrat (110) la haine de cette terrible division; & qu'à ce signal chacun des Conjurés s'acquitteroit la nuit suivante de l'emploi dont il étoit chargé. Voici, à ce qu'on prétend, quelle en étoit la distribution : Statilius & Gabinius, bien accompagnés, devoient mettre le feu dans les douze principaux quartiers de la Ville. Le trouble que l'incendie ne pouvoit manquer de produire, devoit rendre l'accès facile auprès du Consul & des autres personnes dont on vouloit se défaire. Céthegus se chargea d'assiéger la porte de Cicéron, & de forcer sa maison. D'autres en devoient saire autant ailleurs. Les fils de famille, dont la plûpart étoient du rang de la noblesse, devoient égorger leurs parens : après quoi, au milieu de l'affreux désordre du massacre & de l'embrasement, on devoit ouvrir les portes de Rome à Catilina. Dans le plan de ces préparatifs, Céthégus étoit le plus ardent de tous. Cet homme, naturellement féroce, violent, propre aux coups de main, ne connoissoit d'autre prudence que la promptitude. Il ne cessoit d'accuser ses compagnons de lacheté; de se plaindre que par tant d'irréfolutions & de retards, on laissoit échapper les momens favorables; de répéter que dans un péril si pressant, il n'étoit pas question de délibérer, mais d'agir: & que pour peu qu'on voulût le seconder, il iroit de ce pas, tandis que les autres restoient dans l'inaction, faire main-basse fur le Sénat.

( 100 ) Les Conjurés s'affemblerent une derniere fois depuis le départ de Catilina , pour prendre enfemble quelques nouvelles mesures. Voici le dernier plan auquel on prétend qu'ils s'arrêterent. Le jour de l'exécution fat fixé au 17 Décembre, temps de la fête des faturnales, qui étoit

naval oft pour la nôtre. Les efclaves, les domestiques avoient permission de tout faire & de tout dire. Les valets devenoient maîtres, & les maîtres valets. Le menu peuple s'affembloit fur le mont Aventin, où il se divertissoit à danser & à se régaler. Tout ce temps, en un mot, pour la populace romaine ce que le car- | étoit entiérement confacté à la liberté &

XIX.

Les Envoyés des Allobroges, selon les ordres de Cicéron. rouvene en-trevue des Al-s'aboucherent par l'entremise de Gabinius, avec les autres lobroges avec Conjurés. Ils exigerent de Lentulus, de Céthégus, de Stati-Ils se chargent lius & de Cassius, un engagement par écrit pour porter à leurs pour le Chef. compatriotes; ne pouvant se flatter, disoient-ils, sans une pareille sûreté, de les faire entrer dans une si grande entreprise.

> à la fécurité. Catilina devoit diriger fa marche pour arriver le fecond jour des faturnales. Dès la veille de la fête, le Tribun Bestea devoit haranguer le peuple . le soulever contre Ciccron, homme timide &c brouillon, qui ne cherchoit qu'à mettre fur de faux avis la discorde entre les Ordres de l'Etat. & qu'à livrer la liberté du peuple à l'ambition du Sénat. Après que le Tribun auroit ainsi préparé les esprits à voir avec joie la mort du Conful, Lentulus & Céthegus, armés de poignards fous leur robe , avoient projeté de fe rendre le lendemain de grand matin à la maison de Cicéron, dont l'entrée ne pouyoit manquer d'être ouverte au Préteur; de le tirer à part dans un cabinet , fous prétexte de l'entretenir d'une affaire importante ; de le poignarder ; & de courir auffitôt pour faire main-baffe fur tout le Sénat. & fur les principaux Citoyens , fans épargner personne que les enfans de Pompée. dont ils devoient se saisir, & les garder en ôtage pour faire un accord avec lui . quand il rentreroit en Italie avec fon armée. Si quelque contre-temps faifoit manquer le coup contre Cicéron, on devoit remettre le maffacre à la nuit fuivante, pendant l'incendie. On avoit fait dans une maifon de Céthogus de gros amas d'armes, d'étoupes & de foufre. Cent perfonnes apolices étoient chargées de mettre

le feu tout à la fois dans cent endroits de Rome, la nuit des faturnales, afin que la Ville se trouvât embrasée de tout côté dans le même inflant. D'autres gens avoient la commission de boucher les aqueducs. & de tuer ceux qui viendroient chercher de l'eau pour éteindre le feu. Au milieu de ce défordre affreux , les chefs de la conjuration devoient s'emparer du Capitole, & s'y fortifier.

(110) Fai traduit fur ce gele Magiftrat, Le texte porte opiumo Confuli, à la lettre fur cet excellent Conful. Ceft la feule louange directe qui foit donnée à Cicéron dans tout cet ouvrage ( car d'ailleurs les faits fent d'eux-mêmes affez fon éloge ) : encore peut-on foupconner que ee n'est pas fans affectation que Salluste, ennem! personnel de Cicéron, emploie iei une expression qu'on savoit n'être pas du goût de celui-ci. Notre Conful s'étoit déjà piqué contre Brutus, de ce qu'il s'étoit contenté de lui donner la même épithete fans rien dire de plus. « Je ne fuis pas content » de l'écrit de notre ami Brutus, marque-t-» il à Atticus. En parlant de l'affaire de n la conjuration, il fe borne à me train ter yaguement d'excellent Conful. Tout » franc , cet éloge est affez maigre. » Un homme qui ne m'aimeroit pas , ne » pourroit rien dire de moins \* ».

\* Ep. ad Att. XII. 21.

Ceux-ci la donnerent sans défiance, à l'exception de Cassius, qui se contenta de leur promettre d'aller lui-même bientôt dans leur Province, & qui s'éloigna de Rome aussi-tôt. Les Envoyés en partirent auffi bientôt après. Lentulus les envoya vers Catilina, fous la conduite d'un nommé Vulturtius, natif de Crotone, pour confirmer avec lui la nouvelle confédération. Vulturtius fut chargé de la lettre de créance, qui ne contenoit que ce peu de mots:

" Vous faurez qui je fuis, par la personne qui vous rendra » ma lettre. Confidérez l'extrêmité où vous êtes réduit. Sou-\* venez-vous que vous êtes homme. Songez à ce qu'exige votre » fituation présente, & ne croyez pas devoir négliger le se-» cours de perfonne, même de ceux du plus bas étage ». Le porteur étoit chargé de demander à Catilina, pourquoi, n'ayant rien à ménager depuis qu'on l'avoit déclaré ennemi de l'Etat, il rejetoit le secours des esclaves; & de lui dire que tout étoit prêt dans Rome, & qu'il ne devoit pas tarder à s'en approcher.

La nuit prise pour le départ, Cicéron informé de tout par les Envoyés même, donna ordre aux Préteurs Valérius (111) Giéron fait & Pomtinus, de dreffer une embuscade fur le pont Milvius (112), lobroges, & aux Envoyés & à leur fuite. Il les instruisit (113) de ce dont senat. Il y il s'agissoit, & laissa le reste à leur prudence. Ceux-ci posterent jurés. Déposventre à terre, fur les avenues du pont, des corps de troupes tions des téqui, dès que Vulturtius & les Députés y furent arrivés, se leverent des deux côtés avec de grands cris. Les Gaulois qui savoient de quoi il étoit question, ne firent aucune résistance. D'abord Vulturtius exhorta les fiens à se défendre, & mit l'épée à la main. Mais se voyant abandonné par les Allobroges, il fupplia Pomtinus, qui étoit de sa connoissance, de lui sauver la vie, marqua beaucoup de lâcheté & de frayeur de mourir. & se rendit enfin au Préteur comme à un ennemi.

Sur-le-champ on dépêcha un exprès au Conful. A cette nouvelle, il fe trouva fort balancé (114) entre la joie d'avoir fauvé l'Etat par la découverte de la conjuration, & l'inquiétude de ce qu'on décideroit de tant de puissans citoyens, convaincus d'un si grand crime. Il considéroit que leur supplice causeroit (115) sa perte, & leur impunité celle de l'Etat. Cependant s'armant de fermeté, il manda Lentulus, Céthegus, Statilius, Gabinius, & un nommé Céparius, natif de Terracine, qui se disposoit à aller dans l'Apulie soulever les Esclaves. Ils vinrent tous, à l'exception de Céparius, qui, fur un avis reçu , s'étoit échappé de la ville. Comme Lentulus étoit alors Préteur, le Conful le mena lui-même par la main dans le temple de la Concorde (116), où il fit conduire les autres sous bonne garde. En même temps il y convoqua le Sénat (117). L'assemblée fut très-nombreuse. Le Consul y fit entrer Vulturtius, les Envoyés, & le Préteur Valérius qui étoit nanti du portefeuille contenant le traité fait avec les Allobroges, Vulturtius interrogé sur ces lettres, sur le sujet de son voyage & de ses conférences avec les Députés, voulut d'abord tergiverser & feindre. Mais dès qu'on lui eut promis sa grace, il avoua tout, & déclara que ce n'étoit que depuis peu de jours que Gabiuius & Céparius l'avoient fait entrer dans le complot; qu'il n'en savoit pas plus à ce sujet que les Députés; qu'il avoit seulement oui dire plusieurs fois à Gabinius, qu'Autrone, Servius Sylla, Varguntéius & pluficurs autres étoient du nombre des Conjurés. Les Allobroges déposerent la même chose, & convainguirent Lentulus qui nioit tout, tant par sa propre écriture, que par plusieurs discours qu'il avoit coutume de tenir; favoir, que les oracles des Sybilles promettoient l'Empire de Rome à trois personnes de la maison Cornélia : que Cinna & Sylla avoient été les deux premiers, & que lui Lentulus feroit le troifieme : que les augures avoient prédit que dans

dans la vingtieme année après l'incendie (118) du Capitole. il s'allumeroit une fanglante guerre civile, & qu'on étoit arrivé à ce temps fatal.

(111) Pomrinus, d'une famille peu connue, originaire de la ville de Pomatium, est le même que l'on a vu dans l'histoire précédente, Lieutenant de Crasfus à la guerre des esclaves. Il étoit brave homme, excellent Officier, & fort ami de Cicéron, qui l'appelle le compagnon fidele de ses travaux & de ses dangers. « Nous lui avons obligation , ajoute-t-il , » d'avoir éteint la révolte dangereuse des » Allobroges , qu'avoit fait naître cet hor-» rible projet de la confpiration. Content » d'avoir délivré la République d'une fi » grande crainte, il a depuis vécu tran-» quille, fans ambitionner d'autres hon-" neurs ». En effet Pomtinus, au fortir de sa Préture , succèda à Murena dans le Gouvernement de la Gaule transalpine. Je remets en son lieu à faire le récit de cet événement. Quand Cicéron fut fait Gouverneur de Cilicie, il choisit Pomtinus pour son Lieutenant. Celui-ci commandoit les troupes auxiliaires à la bataille que Cicéron gagna contre les Barbares du mont Amanus. Ceux qui voudront apprendre plus au long tout ce qui regarde Pomtinus, peuvent confulter les Notes latines. Je remets auffi à parler de Valerius Flaccus, lorsqu'il sera question de la terrible affaire que lui fuscita dans la suite la cabale des Conjurés.

(112) Le Pont Milvius, aujourd'hui Ponte-Mole, fut bati fur le Tibre, à un mille de Rome, du côté par où on y arrive de Toscane, par les soins de M. Æmilius Scaurus \*. Pobfervai fur place que

\* Aurel, Vid. de Vir. illuftr.

Tome 111.

ce lieu étoit fort propre à dreffer une embuscade, à cause des chemins creux par où on y aborde. Cest au passice de ce pont que Constantin défit le tyran Maxence. Certe bataille eft pointe au Vatican dans un tableau d'une grandeur prodigieuse, composé & dessiné par Raphael, qui le fit peindre sous sa direction par Jule Romain fon éleve. Je fais avec plaisir cette courte digression fur ce chef-d'œuvre de la peinture & du divin Raphael, ouvrage fupérieur peut-être à ses noces de Pliché. à fa Galatée, à l'incendie Del-Borgo, à l'Héliodore; au dessus des noces de Cana du Veronneze, du plafond Barbérin de Pietre de Cortonne, du Jugement dernier de Michel-Ange, des grands morceaux de la galerie Farnese d'Annibal Carrache , les feuls grands morceaux de peinture qui puissent entrer en concurrence avec les plus beaux ouvrages de Raphaël. Ces pieces de grande composition, qui sont les poemes épiques de la peinture, & demandent un génie fort étendu , font d'un ordre au deffus des plus célebres tableaux de Chevalet, tels que la nuit de Noël du Correge, la Transfiguration de Raphael, Notre Peintre Lebrun s'est aussi utilement servi du tableau de la bataille de Conftantin dans fes tableaux des batailles d'Alexandre, que Virgile s'est servi des poëmes d'Homere dans son Enéide.

(113) Ceci fe poffa la nuit du 2 su 2 Décembre. Cicéron raconte le fait à peu près de la même maniere. a Hier, du-il, n je fis venir chez moi les Préteurs Va » lérius & Pomtinus, dont les bonnes in-

R

n tentions pour l'Etat font connues; & n après leur avoir fait part du fecret . ie » leur donnai mes ordres, qu'ils recurent n avec juie. & dans une disposition sin-» cere de fignaler leur courage & leur » zele pour le bien de l'Erat. Sur le foir n ils fe rendirent au pont Milvins . & fe a cacherent dans les fermes voifines, l'un n decà , l'autre delà le Tibre. Plusieurs » Romains dont ils connoiffoient la bran voure & la fidélité, les joignirent fans » bruit : de plus , je leur envoyai une » troupe choisie de ces jeunes foldats de » Rêate dont je me fers ordinairement. » Vers minuit, les envoyés des Allobroges » paroiffent fur le pont avec Vulturcius w & une fuite nombreufe. L'embufcade » se leve incontinent : on tire l'épée de » part & d'autre, Flaccus & Pomtinus » étoient les feuls de leur troupe qui fuf-» sent informés du secret. Ils s'avancent: » le choc finit à la vue de nos deux Prén teurs : toutes les lettres leur font remin ses sans être décacherées; & à la pointe » du jour on m'amene les prisonniers ». Dans un autre endroit, parlant des événomens de cette nuit, il s'écrie avec transport : « ô nuit fatale qui a pense » couvrir Rome d'éserpelles sénebres! » nuit qui appelloit les Gaulois aux arn mes , les conjurés aux flammes & au m maffacre. & leur chef à la roine de fa » patrie. Vous fouvenez-vous, Valèrius, » de l'entretien que nous eûmes enfem-» ble cette nuit, levant tous deux vers » les étoiles nos yeux baignés de larmes. » Ce fist au fortir de là que vous » fauvâtes l'Esat par la réuffite du coup » le plus important. Quelles louanges, » quelles actions de graces ne reçûtes-» yous pas alors , Pomtinus & yous , de

a moi, du Sciau en corps, & de tou un les hom Ciroyen? Qui auroit inequi de ce jour-là, je ne dis pas c que nous avons vu depois, mais que la Règuh lique vous refuireoit un jour quelque te chot? O nous de Dècembre, iou a jumais fameux par mon Confula! jourqu'on peut appeller le vérsiable de de la fondation de Rome I O nuit qui or de la fondation de Rome I O nuit qui or la Règulique, funefic peut-lère, holts, poper Vallerius & pour volle vius Roporm di

(114) Les lettres interceptées furent remifes à Cicéron toutes cachetées & fans adreffe. Quelques perfonnes d'un grand poids qu'il confulta des qu'il les eut reçues, lui conseillerent de les ouvrir, pour ne pas s'exposer à faire beaucoup de bruit mal-à-propos, fi elles ne contenoient rien d'effentiel. Mais perfuade que la circonfpection & l'exactitude ne pouvoient aller trop loin en de pareilles affaires, & qu'il ne devoit rien faire en particulier dans un cas qui intéreffoit fi fort tout le public, il voulut les porter au Senat telles qu'elles étoient, au rifque de n'y pas trouver ce qu'il y cherchoit. Il étoit d'ailleurs d'une crande importance que les Conjurés reconnuffent leurs cachets entiers.

nation teurs caenes enters.

(13) Il Sécrie dans fon entoufafme
ordinaire, « fi la République pouvoir puiler, peutière me diroit-eller 'Cicéron,
vous n'avez que trop négligé vour
propor fablu pour ne vous occuper que
du mien. Les fruits que vous en avez
recueills, join d'être doux & profitables,
n'ont-ét-melés que d'une étrange annetume. Songez enfin à vous & aux

» vôtres ».

(tt6) Cétoit l'un des endroits où le Senat s'affembloit le plus ordinairement;

parce qu'il est au milieu de la Ville. Ce 1 heau temple étoit bâti fur la colline du mont Capitolin, du côté qui fait face à la erande place de Rome, appellée Forum. Le Dictateur Furius Camillus le fit conftruire en exécution d'un vœu qu'il avoit faitlors d'une fédition , où le peuple prit les armes contre le Sénat. Il fut réparé & orné par Opimius, ches de la faction des nobles, & perfécuteur des Gracques ", après qu'il les eut ruinés ainsi que leurs partifans. Rien n'anima si fort le peuple contre lui, que l'affectation d'une nouvelle dédicace de ce temple; comme si Opimius eût youlu comparer sa conduite à celle de Camille . & se vanter publiquement d'avoir rétabli l'union en détruifant le parti populaire. Le lendemain de la confecration de l'édifice on trouva un placard affiché à la porte : Ce temple de la Concorde est l'ouvrage de la fureur ". Ayant été depuis endommagé par un incendie, Livie le fit réparer & dédier pour son fils Tibere à son retour de la guerre de Germanie +. Il étoit d'ordre corinthien, précédé d'un portique, & orné de quantité de belles flatues, parmi lesquelles on remarquoit principalement deux grouppes, l'un de Battus adorant Apollon & Junon , par Bedas ; l'autre de Latone tenant fur son giron ses deux petits enfans, Apollon & Diane, par Euphranor; un Esculape, une Hygie, déeffe de la fanté, un Pificrate, un Mars & un Mercure , par Nicérate : une Cérès : un Jupiter & un Mercure, par Sthénis: la statue de la Victoire étoit sous le portique. On voit aujourd'hui un reste de ce portique à demi enterré fur le penchant du Capitole. Il est composé de huit colon-

\* Voy. Jugurth. n. 7 & 18.

\*\* Plut, in Grach, † Ovid. Faft. I.

nes corinthiennes en retour d'équerre , furmontées d'une frife chargée d'inférinsions.

(117) Le Conful envoya chercher premicrement Gabinius Cimber, qui avoit le plus manœuvré dans cette circonstance; enfuite Statilius, Céthégus & Lentulus. Lentulus qui , ayant paffè une partie de la nuit à écrire ses lettres, n'étoit pas encore levé. se fit attendre affez long-temps. Cicéron les laiffa fous bonne garde à la porte du Sénat \*; où étant entré, il donna commission au Préteur Cofconius, à Meffala Préteur défigné, à Nigidius & à Appius, d'écrire mot pour mot tout ce qui alloit se passer. Ils ésoient connus tous quatre pour avoir le talent d'écrire fort vite : d'ailleurs gens d'honneur, fideles, intelligens & non fufpects à aucun des partis. Nigidius Figulus, l'un des plus célebres Grammairiens de fon fiecle, & le même qui fut depuis Préteur, fut en particulier chargé de rédiger les dépositions. Le dessein de Cicéron, qu'il exécuta en effet au fortir du Sénat, étoit de faire faire un très-grand nombre de copies de ces procès-verbaux, pour les distribuer aussi-tôt, non-seulement dans Rome, mais dans tout l'Empire romain, afin que la vérité de cette affaire füt si certaine, si inaltérable & si publique en même temps par tout le monde. qu'il n'en pût naître ni fécurité dangereufe, ni fâcheuse calomnie.

Il envoya enfuite le Préteur Sulpitius, fouiller dans la maifon de Céthégus, où l'on trouva un grand amas d'épées & de poignards fraichement émoulus.

Après ceci on fit d'abord entrer au Sénat Vulturtius, à qui on repréfenta les lettres interceptées. Comme elles étoient fans adreffe, il nia long-temps, & feignit tout "Giv. pr. Syll, 14.

R 2

autre chofe. Enfin, en lui promettant fa grace, on vint à bout de le remettre de fon trouble , & de lui faire tout avouer. Il posa, outre ce que rapporte ici Salluste, que depuis le départ de Catilina, Autrone avoit fait partir des recrues pour son armée, & lui avoit envoyé des armes, des trompettes & des étendards. Que la lettre furprise s'adressoit à Catilina, & avoit été écrite par Lentulus : qu'on l'avoit chargé de dire à Catilina d'enrôler tous les efclaves. & de s'approcher au pluids de Rome : afin que lorsqu'on auroit mis le feu dans les quartiers de la Ville, & qu'on auroit égorgé ceux dont on devoit se défaire, il pût être à portée de recevoir les conjurés, s'ils étoient obligés de s'enfuir. ou de se joindre à eux, s'ils restoient dans Rome.

Les deux Députés des Allobroges furent ensuite entendus. Ils déposerent que Lentulus, Statilius & Céthégus, en leur donnant des lettres pour la nation Gauloife, s'étoient engagés à eux par serment. One Caffius leur avoit fort recommandé d'envoyer au plutôt de la cavalerie en Italie, vu que les conjurés ne manquerojent pas d'infanterie, Qu'il y avoit eu de la dispute entre Céthégus & Lentulus fur le jour où l'on feroit le maffacre & l'incendie: Lentulus & tous les autres étant d'avis d'attendre au 17 Décembre, jour des saturnales, qui étoit un temps de divertiffement, & Céthégus trouvant que c'étoit trop différer . & voulant qu'on fit tout de fuite cette exécution. Que Caffius leur avoit déclaré qu'Autrone étoit de la confpiration. Qu'ils lui avoient demandé si P. Sylla n'en étois pas auffi; à quoi il avoit répondu, d'une maniere ambigue. Oue Quintus Magius Chilo, & un nomme Furius, ancien Capitaine dans l'armée de Sylla, établi à Féfule, avoientauffi négocié avec eux de la part des conjurés. Oue Lentulus leur avoit parlé d'un oracle des Sibylles, & s'étoit vanté pluficurs fois qu'il seroit le troisieme de sa maison qui régneroit à Rome. Qu'ils lui avoient auffi oui dire qu'on étoit à la dixieme année depuis l'absolution des Vestales; année qui, sclon les prédictions des Augures, devoit être fatale à la République; & le reste de ce que rapporte ici Salluste. Curius dépofa entr'autres chofes qu'il avoit oui dire que Céfar étoit du complot. Junius Silanus déclara qu'on avoit oui dire à Céthégus que dans peu on devoit tuer à Rome trois Confuls & quatre Préteurs. Pison, ci-devant Conful, déposa du même fait. O. Arrius déposa des liaisons des accufes avec les rebelles d'Etrurie.

Après les dépositions entendues, on procéda à la confrontation & aux interrogatoires des accusés. On amena Céthégus le premier ; il répondit d'abord, au sujet de la quantité d'épées qui s'étoit trouvée chez lui , que toute fa vie il avoit été curieux de belles armes. On lui produisit enfuite fa lettre dont il reconnut le cachet. On course le fil qui la tenois fermée, car les Romains écrivoient leurs lettres fur des tablettes circes, qu'ils hoient enfuite avec du fil. & le cachetoient de leur anneau; ce qui tenoit lieu de fignature, dont ils n'usoient pas, ne faifant d'ordinaire que mettre leur nom en tête de la lettre. La lenre fut lue. Il mandois au Sénat & au peuple des Allobroges, d'être exacts à tenir leurs engagemens , comme de sa part il seroit sidele aux siens. A la vue de cette preuve convaincente. Céthégus, tout kardi qu'il étoit, fut conf-

Le Sénat, lecture faite des lettres après que les Conjurés, eurent été forcés de reconnoître leurs cachets, ordonna que est déposiblé de Lentulus (119) feroit dépofé de sa Magistrature, & que cha-la Préture. De-crets contre les cun des criminels seroit mis aux arrêts en une maison par-conjurés.

terné & demeura muet. Statilius entra après: on ouvrit fa lettre, & il avoua tout. Lentulus vint enfuite. « Connoiffezn vous ce cachet, lui dit Cicéron en lui n présentant sa lettre ; c'est la tète de vo-» tre illustre aïeul , le meilleur Citoyeu » de fon fiecle, & le plus zélé pour fa » pairie, qu'il a défendue contre les en-» treprifes des Gracques. Comment la p feule vue de cette image ne vous a-tn elle pas détourné d'un si horrible atten-» tat »? La lettre étoit comme celle de Céthégus, écrite au peuple & au Sénat des Allobroges. Lentulus nia d'abord, & à la confrontation avec Vulturcius & avec les Envoyés, il leur demanda, se levant en colere, ee qu'ils étoient venus faire chez lui. Ils lui foutinrent que c'etoit lui qui les avoit mandés, combien de fois, par qui, & le reste de leurs dépositions. Alors, contre l'attente de tout le monde, & quoique ces preuves fussent plus aifèes à nier que sa propre écriture, il se détermina tout d'un coup à tout avoner. Sur quoi Lucius Céfar fon beau-frere lui dit tout haut qu'il méritoit la mort, & que Lentulus fon grand-pere avoit fait perdre la vie à Flaccus pour un moindre crime, Vulturcius produifit la lettre fans fufeription, que Lentulus écrivoit à Catilina. Elle fut lue & reconnue par Lentulus. Sallufte l'a rapportée en original. Gahinius fut entendu le dernier : & après quelques dénégations faites avec beaucoup d'effronterie. il convint de tout ce que contenoit les dé. positions des Allobroges. « Quoique je

» fulle parfaitement convaincu, die Cici-» ron, de la vérité du crime par les let-» tres, par les cachets, par l'écriture, par » l'aveu même des coupables, j'en avois » des preuves encore plus certaines à » mon gré dans leur couleur, dans leurs » yeux, dans leur vifage, dans leur fi-» lence. Je les vovois si consternés , renir » rellement les yeux contre terre, fe lâ-» cher les uns aux autres quelques regards » à la dérobée, peindre dans toute leur » personne une telle surprise, qu'ils sem-» bloient être là pour s'y accuser eux-» mêmes, plutôt que pour y être 200un fes " n. Ce fut, à ce qu'on croit, à cette féance

du Sénat qu'arriva un incident étranger à l'affaire, mais qui mérite d'être rapporté, Le Sénateur Octavius, neveu de Jules-Céfar, arriva tard à l'affemblée, & s'exeufa fur ce que fa femme Atria venoir d'accoucher. Alors on prétend que le Sènateur Nigidius, qui passoit pour fort favant dans l'aftrologie judiciaire , s'écria , votre femme vient de mettre au monde le maure de l'univers. En effet, eet enfant étoit l'Empereur Céfar Auguste. Remarquons cependant que les auteurs qui rapportent la naiffance d'Auguste à cette date. font mal d'accord avec Suerone, qui la fixe deux mois plutôt, le 23 Septembre. (118) Voyez dans l'histoire précédente

ec qui regarde l'affaire des Vestales & l'embrasement du Capitole.

\* Voy, aufi Cic, Philippic, IL.

ticuliere: En exécution de quoi Lentulus fut confié à Lentulus Spinther ( 120) alors Edile , Céthégus à Cornificius ( 121 ) , Statilius à Jules - César , Gabinius à Crassus ( 122 ), & Ceparius qu'on venoit d'arrêter sur la route à Térence (123).

A l'instant (124) la populace, dont l'esprit inconstant avoit aveuglément donné dans le projet d'une révolution, changeant tout-à-coup de langage, se mit à vomir des torrens d'injures contre Catilina, à faire éclater les transports d'une joie immodérée, & à élever (125) jusqu'au ciel le nom du Consul qui les fauvoit de l'esclavage. En effet, si les désordres de la guerre étoient moins propres à l'appauvrir qu'à lui donner occafion de piller, l'incendie lui paroiffoit affreux, barbare, & ruinoit absolument le menu peuple, qui ne possédoit d'autre bien que les petits meubles servant à son usage nécessaire & journalier.

a (119) Il ne reftoit, dit Ciciron, 1 » de la Préture, seroit arrêté, de même » après une conviction si maniseste, qu'à » délibérer entre nous, & à prendre des » mesures. Les premiers Sénateurs n'ont » point molli, & leur avis , tout d'une n voix , a été fuivi du reste de la com-» pagnie. Il n'est pas rédigé encore par » écrit . mais je l'ai retenu & le voici. » En premier lien, on me rend graces, » mais de la maniere la plus honorable. » d'avoir éloigné de vous un danger fi » terrible, par mes foins, par ma pruw dence & par ma valeur. Après, on » loue à juste titre les Préteurs Flaceus » & Pomtinus d'avoir exécuné mes ordres » avec fidélité & avec courage, Mêmes » éloges sont donnés à mon illustre Colle-» gue, pour avoir été d'une circonspec-» tion & d'un secret à l'épreuve de tous » les artifices des Conjurés\*. On a enfuite | » immortels en mon nom, parce que j'ai » conclu que Lentulus, après s'être demis » garanti Rome de l'incendie, les Citoyens

» que Céthégus , Statilius & Gabinius , » tous quatre présens à cette délibération : » on a rendu le même décret contre Caf-» fius, qui s'étoit charge de brûler Rome; » Céparius, qui devoit foulever les habi-» tans de la Pouille; Furius, un de ces » Romains que Sylla établit à Fésule ; » Magius, qui a trempé avec ec Furius » dans la négociation des Allobroges; enfin » Umbregus, affranchi, qui le premier » les a introduits ehez Gabinius. Ainfi, » Romains, parmi tant de Conjurés & » d'ennemis domeffiques, le Sénat veut » bien ne faire tomber le châtiment que » fur neuf feelerus, dont il faut esperer » que l'exemple tiendra les autres dans » le respect. On a encore ordonné de so-» lemnelles actions de graces aux Dieux

<sup>&</sup>quot; Trait de figeffe de la part du Sénat, prefeu'égal aux rempreiement qu'il fit faire à l'arron oprit la peres de la basaille de Cannes,

» du maffacre, l'Italie de la guerre civile, » C'est en ces termes qu'on s'est expli-» que. Jamais Magistrat avant moi ne fut » honoré de la forte parmi nous: & si » jusqu'ici on a fait quelque chose desem-» blable pour nos conquérans, il v a » cette différence , qu'ils ont reçu cet » honneur pour avoir servi la République, » au lieu que je l'ai reçu, moi, pour » l'avoir sauvée. En dernier lieu, quoique » Lentulus eût déjà perdu tous les droits » de Preteur & de Citoyen par les preu-» ves que nous avions de son crime , par » fon propre aven, & par le jugement » mème du Sénat, il s'est demis publi-» quement de sa magistrature, comme il » le devoit: & par-là nous fommes quittes » du scrupule qu'on pourroit avoir de pu-» nir un Magistrat romain ». On le dépouilla dans le Sénat même de sa robe de pourpre. & on le revêtit d'un habit de deuil convenable à fa fituation.

(120) Publius Lenzulus, furnommė Spinther, à cause de son étonnante ressemblance avec un Comédien de même nom . étoit parent du Préteur déposé. Il fut Conful avec Métellus Nepos en 606. « On vit » alors, dit Pline\*, un jeu de la nature » affez bizarre, en ce que deux Comédiens » nommés Spinther & Pamphile ressem-» bloient, à s'y méprendre, aux deux » Confuls ». Lentulus Spinther étoit dans une grande liaifon d'amitié avec Cicéron, à qui il rendit d'importans fervices dans le temps de son exil. Il est souvent parlé de la magnificence des spectacles que Spinther donna cette année durant fon Edilité. Toutes les décorations & autres orstemens de thêntre étoient d'argent, Cet Edile ne se piquoit pas moins de faste \* Plin. VIII. 12, Val-Max, IX, 14. 4.

pour sa propre personne. Il sit venir de Tyr pour sa robe d'Edile, de l'étoffe pourpre à double teinture. Cette couleur coûtoit plus que son poids d'argent. « Ceci » paffoit alors pour un grand faste, dit n Pline; mais de notre temps tous les " lits fur lefquels on s'affied à table, font » faits de cette étoffe ». Durant les guerres civiles , Spinther prit avec chaleur le parti de Pompée, bien qu'il dût au crédit de Céfar sa place dans le College des Pontises : même ensuite, quoique lorsqu'il est cté fait prisonnier, César lui eut donné la vie & la liberté, il s'attacha au parti de Brutus & Cassius ses meurtriers, C'est ce que ces deux -ci ont fait représenter sur les médailles qui nous restent avec le nom de Spinter. Sur l'une la tête de la Liberté. CASSIUS, IMP. LEIBERTAS. Au revers le vafe & la croffe pontificale. LENTULUS SPINTHER. Sur l'autre, le cyathus, la hache & le poignard. BRUTUS; avec la même tête \*.

( 121 ) Quintus Cornificius , d'nne maifon plebéienne, originaire de Lanuvium; étoit du College des Augures, & avoit concourry avec Cicéron pour la dignité de Conful. Ainfi Pighi a eu tort de le mettre dans fon catalogue des Préteurs de cette année. Car on fait qu'il devoit y avoir un intervalle entre l'exercice de la Préture & la demande du Confulat. Mais Pighi a été trompé par Phitarque, qui dit que tous ceux à qui on donna les coupables en garde, étoient Préteurs actuels ou défignés : ce qui est une erreur visible a l'égard de Spimher, de Cornisicius & de Craffus.

( 122) Ce fut un trait de politique de la part du Sénat de confier deux des prison-Voy. not. 12, & 17.

niers à Craffus & à Céfar, pour leur faire voir qu'on ne les regardoit pas comme sufpcêts.

(133) Casius Terentiaris Préseur Parnée faivance. Il y avoir à Rome Junnée faivance. Il y avoir à Rome qui se cus m'Inhau de pupile en requi a cus m'Inhau de pupile en releure moiss sacience, mais plus illuftrachen tein Varno qui perfei centre. Parabat la bastille de Cannes; Marc Varron, fi cicher par la Giescop, à Terential en me en premiere noces de Ciciron, & Condele de Sallufe. Varron nous aprenque fon nom de famille, Térence, de la canstion délicite, Terer Typy Molfir-(tra) L'Isfannière de Sante no-

qu'à l'entrée de la nuit. Le peuple en foule rempliffoit la grande place & les avenues do temple de la concorde, dans l'impasience d'apprendre ce qui se seroit passe Cicéron , tout haraffe qu'il étoit, se transporta au fortir du temple fur la tribune aux harangues, où il rendit compte de tout au peuple, & lui apprit qu'on venoit d'ordonner des prieres publiques, pour rendre graces au ciel de la découverte de la confeiration. Après quoi il continua de la forte, « Ainfi , Romains, » puisque l'on a ordonné des prieres gé-» nérales, acquittez-vous de ce pieux de-» voir avee vos femmes & vos enfans. » Les Dieux immortels qui ont fouvent » mérité gos remerciemens, ne les méri-» terent jamais avec plus de justice. Carenn fin, vons avez ćić heurensement arra-» chés à la mort la plus cruelle & la plus » déplorable ; & vous y avez été arrachés » fans coup férir, fans qu'il y ait eu de » fang répandu, fans que j'aie quitté ma » robe. Souvenez-vons de nos anciennes

» guerres civiles , je ne dis pas feule-» ment de celles dont vous avez entendu » parler, mais aussi de celles dont vous-» mêmes avez pu être témoins..... » Et remarquez, s'il vous plait, que toun tes ces diffentions n'alloient pas à de-» truire, mais à changer notre Gouvernement. Ceux qui les caufoient, ne » fouhaitoient pas qu'il n'y eût plus de » République, mais sculement de s'y voir » les maitres; ils ne vouloient pas brûler » Rome, mais y dominer. Cependant » toutes ces guerres, quoique commen-» cées avec des vues moins graves, » n'out pu se terminer qu'à la pointe de » l'épée. Au contraire dans celle-ci , la » plus cruelle & la plus envenimée qui » fut jamais, dans celle-ci, telle que ja-» mais les Barbares n'en imaginerent une » femblable entr'eux a dans celle-ci a où » Lentulus, Catilina, Caffius & Céthégus » s'étoient fait une loi d'avoir pour enn neml quiconque voudroit se conserver » avec la patrie; dans celle-ci enfin , où » il ne devoit refter de tous nos Citoyens » que ce qui pourroit se dérober à un u maffacre général, ni de toute la ville » de Rome, que ce qui pourroit résister » à un incendie universel, je me suis » comporté de maniere à fauver à la fois n la Ville & les habitans.

» Ne perdez jamais le fouvenir de cette
perdez jeunis le jouvenir de cette
perfe que je vous demande, l'unique récom
perfe que je vous demande, l'unique a monument que je vous prie élétever à
ma gloire. Infenfille à toutes ces flatues
mmeres, de à toutes ces marques éhonneur qui pervent quedquefois n'être
pas des preuves de mérite; je venx
que vos cœurs foient les dépofaires de
mes triomphes, de je leur àbandonne

» le foin de les éternifer par leurs fenti-» mens. Oui, Romains, votre fouvenir » fera valoir mes actions : vos difeours » en répandront le bruit : vos annales les » seront passer de siecle en siccle. J'ailieu » de croire que ce feul jour donnera l'im-» mortalité & à mon nom & à la Répu-» blique. Toute la possèrité saura que » dans le même temps Rome a produit n deux Citoyens, dont l'un a étendu les » bornes de notre Empire, ne difons pas » jufqu'aux extrêmités de la terre, mais n infqu'aux régions du ciel; & l'autre » a confervé la Capitale, & le fiege » même de cet Empire. Ma destinée est » pourtant bien différente de celle des » Généraux qui vous soumettent des nan tions étrangeres : car enfin ils quittent » leurs ennemis, après les avoir extermi-» nés ou affujerris : pour moi , je ne n perdrai jamais de vue ceux que j'ai » domprés. Ainfi, Romains, c'est à vous » de faire enforte que fi les conmictes » font avantageufes aux Généraux , la » mienne du moins ne me foit pas nui-» fible tôt ou tard. Je vous ai préfervé de » la fureur des feélérats qui avoient juré » votre ruine ; préfervez - m'en à votre » tour , lorsqu'ils voudront se venger des » coups que je leur ai portés. Ce n'est n pas que je les craigne : l'amitié des gens » de bien est un asyle inviolable qui me » fera toujours ouvert; la fecrete vénéra-» tion qu'on ne peut s'empêcher d'avoir » pour la République, me servira d'appui : » coux qui oferont me tendre des pieges. » feront trahis infailliblement par les cris » que leur conscience pouffera , maln gré eux: enfin, mon courage, loin de » fuccomber aux menaces des criminels. » se réveillera toujours à la vue du crime.

» Mais s'il arrive que les dangereux ef-» forts dont je vous ai garantis, se réu-» nissent contre moi feul , ce fera pour-» lors à vous, Romains, de moutrer à n quoi doivents'attendre ceux que l'ardeur o généreuse de vous servir engagera dé-» formais à s'expofer comme j'ai fait. Pour » moi, après tout, qu'est-ce qui m'atta-» cheroit rant à la vie, puisque dans la o fuite ie ne faurois ni m'acquérir plus » de gloire, ni afpirer à de plus grands » honneurs? Il ne me refte qu'à vivre dans » une condition privée, d'une maniere » qui foutienne ce que i'ai fait daos mon » Confulat ; afin que la haine injuste qui » pourroit me persécuter, donne encore » du lustre à mes actions , & ne faste s tort qu'à mes ennemis. En un mot, ce » que j'ai fait jufqu'ici, m'apprendra ce » que je dois faire toujours; & ce que » je feraj dans la fuite, montrera que mes » actions passées sont des effets de ma » vertu. & non pas de la fortune.

» Aller, Romains, car il eft mits, ab lez stimoligne votre reconnosifiance à Jupiter, le favorable protefeur de cette » Viller retirez-vous dans vos maifons; o & quoquiri ay air plus à eraindre, » mettes — y néammoins des gardes comme à natire pécdeme. Flurai foin que, dènit de la comme del la comme de la

(13) Les trainports de joie quon in échater en cercafon, les honneurs que l'on rendit à Cicéron, furent proportionnés, s'il étio públich, a' limportance du fervice qu'il varoit de rendre, & test qu'on avoit j'amis rien vu de pareil. Le peuple le reconduifit; ou pluidè le porra fitr fes épaules jufqu'à fi maifon. On ne regarda alors comme Cityorses que cœux

Le lendemain on amena au Sénat un nommé Tarquin, qui

Soupçons de Soupcons de complicité ré avoit été furpris, disoit-on, lorsqu'il alloit joindre Catilina. Craffus Sc contre Cefar.

andus contre Cer homme déclara qu'il diroit bien des choses, si on vouloit lui promettre sa grace. Cicéron lui ayant ordonné de parler sur cette assurance, sa déposition sut à peu près conforme à celle de Vulturtius sur l'incendie, le massacre & la marche de l'armée ennemie. Il ajouta de plus que Crassus l'avoit dépêché vers Catilina, pour lui dire de ne point prendre d'épouvante de la prison des conjurés, de presser, au contraire, sa marche vers Rome, pour arracher au danger les prisonniers, & pour relever le courage de ceux qui restoient libres. Au nom de cet homme d'une si haute naissance, si riche, si puissant dans

> qui s'étoient mis à sa suite. Catulus, Prince du Sénat, vint accompagné de ce grand corps le faluer, & lui donner le titre de Pere de la Patrie, titre supérieur à tout autre, qui n'a jamais été donné qu'à lui dans le temps de la République, & dont les meilleurs Empereurs ont tiré depuis leur plus grande gloire. Le Censeur Gellius déclara que la République lui donnoit le privilege de porter une couronne civique, couronne la plus honorable de toutes, selon les mœurs romaines, & qui ne se donnoit qu'à ceux qui avoient fauvé des Citovens dans une bataille. Cotta & Caton firent inférer dans l'Ordonnance du Sénar, pour les prieres publiques, qu'elles étoient ordonnées, non comme ci-devant, pour avoir étendu les limites de la République, mais pour l'avoir fauvée ellemême. Cette Ordonnance de prieres publiques, regardée à Rome comme la plus grande marque de gloire pour ceux qui l'occasionnoient, n'avoit jamais été rendue qu'en faveur des Généraux d'armée. La ville de Capoue lui éleva une flatue

dorée avec cette inscription. Au Confervateur de nos vies, de nos enfans, de notre liberté & de notre fortune, Pompée lui écrivit de Syrie une lettre de félicitation & de remerciemens; avouant que c'étoit à lui feul qu'il devoit le bonheur qu'il auroit de revoir sa patrie. Tous les plus grands personnages de l'Etat voulurent tour à tour se charger de faire son éloge. foit au peuple, foit au Sénat: il nomme entr'autres Servilius, Catulus, les deux Luculles, Craffus, Hortenie, Curion, Lépide, Pison, Glabrion, Volcatius, Figulus, Silanus, Murena, Caton, « dont » l'autorité , ajoure-t-il , est d'un si grand » poids, qu'il suffisoit de dire qu'il a approu-» vé ma conduite pour en faire le plus n grand éloge n. Qu'on ne s'étonne donc pas, après tant d'honneurs, de trouver Cicéron si sensible à l'amertume des persecutions qu'on lui fuscita dans la suite, & de l'entendre fi souvent rebattre s'es propres louanges, quand il est obligé de répondre aux calomnies de fes ennemis.

l'Etat , les uns ne pouvant se persuader que la chose sut possible : d'autres jugeant, malgré les violens foupçons qu'ils en avoient. que dans une conjoncture aussi délicate, il étoit plus sage de ménager un tel homme, que de le pousser à bout ; d'autres aussi pour des liaifons particulieres d'intérêt qu'ils avoient avec lui : tous enfin (126) s'écrierent unanimement que Tarquin étoit un faux témoin, & qu'il falloit y delibérer sur-le-champ. Cicéron prit les voix ; il fut décidé à la pluralité des fuffrages que la déposition de Tarquin étoit calomnieuse, & qu'il seroit retenu prifonnier, jufqu'à ce qu'il eût déclaré à l'instigation de qui il avoit ofé hafarder une telle imposture. Plusieurs ont cru qu'Autrone avoit fait jouer cette machine, dans l'espérance qu'en engageant Craffus dans le péril commun, fa puissance les mettroit tous à couvert. D'autres ont dit que cet homme avoit été aposté par Cicéron, de peur que Crassus voulant, comme à fon ordinaire, protéger les coupables, ne causat quelque trouble dans la République: du moins étoit-ce là l'idée de Crassus. à qui j'ai moi-même oui dire que c'étoit (127) Cicéron qui lui avoit fait cette cruelle injure.

Catulus & Pison firent dans ce même temps tous leurs estions pour impliquer Céfar dans la conjuration, & le faire nommer par quelquiun des dénonciateurs. Tous deux étoient se ennemis déclarés: Pison, pour avoir été condamné à fa poursitute au figet d'un homme de son Gouvernement de la Gaule Cisalpine, qu'il avoir fair mourir injustement: Catulus, pour avoir échoué contre lui dans la demande du souverain Pontificat. Il écoir outre de s'être vu, à son âge, & après avoir passe par les plus grandes charges de l'Etat, supplanter par un jeune homme tel que Céfat. L'ocassion de se (128) verger étoit savorable; d'autant mieux que Céfar, par ses libéralités particulieres & par ses magnisiences publiques, s'étoit extrémement (139) endetté. Mais n'ayant pu'engager Cicéron à se prêter à

une fi horrible méchanceré, ils répandirent eux-mêmes à l'oreille de chacun cette fausse nouvelle, feignant de l'avoir apprise de Vulturcius & des Allobroges, & par ce moyen ils rendirent César odieux à tel point, que quelques Chevaliers (130) romains qui gardoient la porte du Temple de la Concorde, entrainés, foit par l'envie de faire paroître leur zele, foit par l'épouvante que leur causoit le péril de l'Etat, voulurent dans le premier mouvement le percer (131) de leurs épées lorqu'il fortit du Sénat.

(126) Dion Caffins parle de ce fait à peu près dans les mêmes termes que Salluste. « Un de ceux qui avoient été » arrèrés, tlépofa que Crassius étoit de la » conspiration; mais peu de gens voulu-» rent le croire. Les uns ne comprenoient » feulement pas qu'on pût foupçonner un » tel homme d'un fi grand crime. D'au-» tres pensoient que les accusés avoient » torgé ce mensonge, dans l'espérance » que la crainte qu'on auroit de lui pourn roit les fauver tous. Toutcfois il y avoit » des gens qui croyoient le fait réel; mais » qui malgré cela ne vouloient pas voir » périr le plus grand personnage de l'Etat, » ni rifquer d'augmenter encore les trou-

a tout-fait it.

(127) Gichron a devit nettement dans un de fen ouvragerque nous n'avons plus, que Cláre & Catilini. Mais il cut l'attention de la complicer de Casilini. Mais il cut l'attention, dit Planzarq, de ne publica ouvrage qu'après la mort de l'au & de l'autre. Soit que ce britis d'ut un foundement rècle on fupposit, crafta fui fourdement per le consequence de colore contre circen, qu'il en creyoit l'autre. Soit que circen, qu'ul en creyoit l'autre de colore contre (circen, qu'il en revoyul l'autre proposition). Il desi d'éternals à l'eur voiger cruelle le l'autre d'autre de l'autre l'autre d'autre l'autre d'autre l'autre d'autre l'autre cruelle l'autre d'autre l'autre d'autre l'autre cruelle l'autre d'autre l'autre d'autre l'autre cruelle l'autre l'autre d'autre l'autre l'autre

» bles civils, qui n'étoient déjà que trop

n grands. De forte que ce bruit tomba

ment, s'il n'eût été retenu par son fils ainé, jeune homme d'un grand mérite & de beaucoup d'efprit, que Cicéron avoit élevé dans l'énude des sciences. Crassus lui-même mieux réfléchi, jugeant que, s'il laissoit trop éclater son dépit, ce seroit une imprudence qui ne ferviroit qu'à le rendre plus fuspect, dissimula son ressentiment. & affecta même de se joindre aux plus grands admirateurs de Cicéron. Peu après le retour de Pompée, il se passa à ce sujet, au Sénat, une scene que Gcéron décrit d'une maniere fort curienfe. u Pompée, marque-e-il à Attieus, en lui n donnant des nouvelles d'une affaire qui n avoit quelque rapport à celle-ci . se con-» tenta de louer tout ce que le Sénar avoit » arrèté ; mais fans rien particularifer. Puis » s'étant affis près de moi , il me dit » qu'il croyoit s'être fuffisamment expliqué » par cette réponfe, fur ce que j'avois » fait pendant mon Confulat, Là-dessus, » Craffus voyant que la compagnie louoit » Pompée , parce qu'elle comprit en effet , » de la maniere dont il avoit par'é, qu'il » approuvoit ce que j'avois fait, Craffiis, » dis-je, fe leva & en parla auffi avec » beaucoup d'éloquence ; jusqu'à dire » qu'il croyoit m'avoir obligation de ce » qu'il étoit encore Sénateur, Citoy en &c

is libre, enfin de ec qu'il vivoit encore : » qu'autant de fois qu'il voyoit fa semme, » fa maifon, fa patrie, autant de fois il p jouissoit de mes bienfaits. Bref, il traita » avec beaucoup de gravité tout ce lieu n commun fur le fer & la flamme dont j'ai » fauve Rome, que j'ai courume de traiter » dans mes harangues ( dont vous êtes » le fouverain critique); vous favez de » combien de manieres & avec quels orn nemens. Pctois, comme je vous ai dit, n affis tout joignant Pompee. Je connus » qu'il ne déméloit pas bien si c'étoit se que Craffus voulât se faire un mérite » près de moi, en me rendant la justice » que lui-même n'avoit pas voulu me » rendre ; ou que j'eusse fait d'assez gran-» des choses pour mériter d'être louées » avec l'applaudissement du Sénat , par » un homme fur-tout comme Craffus » qui avoit d'autant moins fujet de le faire, » que j'ai toujours loue Pompée au desfus » de lui. Cette rencontre me lia beauconp n avec Craffiis. Je ne laiffai pas de re-» cevoir d'aussi bonne grace les louanges » obscures que Pompée me donnoit, se que s'il me les eut ouvertement don-» nées. Mais quand ce fut à moi de parn ler, bon Dieu! combien je me fis vaso loir devant lui , qui ne m'avoit jamais » entendu fur cette matiere : fi jamais n m. Rhétorique m'a rendu fervice, ce fut » bien alors; en un mot, je parlai bien » haut. Comme mon fujet étoit fur la » fagesse du Senat, la bonne intelligence » qui avoit paru dans l'ordre des Cheva-» liers , le confentement unanime de » l'Italie, les restes de la conjuration dissi-» pés, l'abondance & la tranquillité rétan blies; vous connoitiez mes exclamations » ordinaires fur cette matiere: elles furent

» fi grandes, que je ne daigne pas vous les » rapporter, parce qu'il me semble que » vous devez les avoir entendues d'où

» vous êtes ». Mais la bonne intelligence entre Craffus & Ciceron ne fut pas de longue durée-Ils se brouillerent de nouveau au sujet de l'affaire criminelle de Clodius, qui avoit été furpris déguifé en femme au milieu des mysteres de la bonne Déesse, dans la maison de la semme de César, avec laquelle il avoit un rendez-vous. Cette ridicule aventure fut, comme l'on fait, la fource de mille intrigues, & une des grandes causes de la perte de la République. Craffus foutenoit Clodius contre lequel Ciceron avoit porté témoignage. Toute cette affaire se mena par cabale, On corrompit, felon l'ufage, les Juges de Clodius, tellement qu'il se tira d'un trés-mauvais pas. Car on avoit fait de cet incident une affaire de religion fort férieufe, a Savez-vous, marque Cictron & n Atticus, qui a mené toute cette intrigue? » Vous connoiffez ce Chauve mon Pané-» girific , grand acquéreur de biens con-» fifqués , qui a fait ce discours à ma » louange, que je vous rapportai il y a » quelque temps. C'est lui qui, en deux » jours de temps , a ménagé toute cette » vilaine affaire par le ministere d'un seul n de fes gens. Il a fait venir les Juges » chez lui; il a promis de l'argent aux uns; » il s'eft rendu caution pour en faire trou-» yer aux autres; il a payé comptant ceux » qui se sont montres plus difficiles. Que » vous dirai-je? il y a bien plus. Je fais » des femmes qui ont accordé les dernieres » faveurs à leurs amans pour les déter-» miner. Quelle infamie! Voilà où nous » en fommes ». Nous verrons biemôt l'éviennems dels confipriation fervit depriseres au refinentient de Codius, pour perdre Cicirons: & Craffiu donner à cellui de nouvelles manques de fa mauvaite volonei. Mais fon fits n'imin pas faconies. Il révère d'un habit de deuil, & n'abandonna pas d'un par Ciciron dans on malheur. Enfin, et peune houme, doué dun courage de d'une vien insperiment de la company de l'une vien insperiment de la company de l'une vien faconiem fort per et vec Ciciron. Craffiu en param pour fon expédition des Pardès, alla voir Ciciron à fa campagne; & loriqu'il fair arrivé en Syrie, il en reçue la leure divisante.

CICERON A LICINIUS CRASSUS, &cc. SALUT.

« Je ne doute pas que tous vos proches » & vos amis ne vous aient écrit combien » mon zele s'est signale, soit à désendre » votre honneur & vos intérêts, foit à » relever même l'éclat de votre mérite » & de votre dignité: ce zele n'a été ni » borné, ni de peu d'éclar, ni fait pour » être paffé fous filence. Fai combattu so contre les Confuls même & contre » plufieurs Confulaires, avec plus de » force & de chaleur que je n'en ai » jamais fait paroire en aucune affaire; » je me fuis par-là engagé à foutenir . » fans relâche , tout ce qui regarde votre » honneur & votre réputation : l'ai ainfi » abondamment rendu ce que je devois » il y a long-temps à notre ancienne ami-» tié, & ce qu'une grande diversité de » traverses & de disgraces m'avoient em-» pêché de lui rendre.

Be n'ai jamais manqué d'inclination

A vous aimer & à vous honorer: mais

certaines pefles d'hommes, toujours

chagrins & ennemis de la gloire & de

» la réputation des autres , vous ont queln quefois donné du dégoût & de l'éloigne-" ment pour moi, & m'ont zuffi quel-» quefois fait changer de conduite. & » rendu tout autre que je n'étois à votre » égard. Mais enfin j'ai trouvé le temps & " l'occasion , que l'avois toujours plus » fouhaitée qu'espérée, de faire voir » dans le plus florissant état de vos affai-» res. que i'ai toujours confervé la mé-» moire de notre premiere bienveillance, » & une constante fidélité dans notre » amitié. Car j'ai l'avantage aujourd'hui » de faire connoître non-feulement à toute » votre maifon , mais encore à toute la » Ville, que je suis parfaitement votre m ami.

» Cell pour cela même que vour e pour les réputs, la plus honthe de toutes les rémunes, & vos fits pleins de vernes & de mabries, x'appuilent fir mes confeils & de mabries, x'appuilent fir mes confeils & mes vais, & Ce repointe neriferement fir mon aiffécilon & fir ma conduite dans leurs affaires. Le Stina & le peup ple romain voient auffi reà-bien que rien ne vous set plus aequits aipu rien ne vous set plus aequits aipu riende est peut ple romain voient auffi reà-bien que rien ne vous set plus aequits aipu rien ne vous set plus aequits aipu riende est puis cut ce qui vous regarde, » par mes foins, par ma diligence & par mon cedit.

" Je me perfuded que dans vore maisfon on a foin de rous informer par les-"res de ce qui s'el fais & de ce qui " se paffe encore: je vous prie infanment e faire étar, & de vous brie m perfuder que en rélis mis dans n i par hafard que je me fiis mis dans n ect cagagement de fousenir, par mes fervices & en ami, la grandeur de n voure mérite & de votre dispinit, & » qu'aussi-rôt que je commençai à fréquen-» ter le barreau, je n'eus rien plus à » cœur que de pouvoir lier une très-étroite » amitié avec vous.

» Je me souviens que dès ce temps-là n i'ai toujours eu pour vous beaucoup » d'estime & de respect. & vous toua jours une grande & généreuse bien-» veillance pour moi. S'il est furvenu des » obstacles qui aient rompu cette union, » non pas en effet, mais par des soup-» cons & des défiances, puisqu'ils étoient » faux & fans fondement, effacons - les » entiérement de notre mémoire & de » toute notre vie. Car de la maniere » dont le vous confidere & defire être » confidéré de vous ; comme nous nous » trouvons dans les mêmes conjonêtures » du temps & des affaires de la Répu-» blique, j'espere que l'union & l'amin tiè que nous aurons ensemble, nous n fera honneur à tous deux. Je laisse à » votre discrétion la part que vous jugerez n à propos de nous en faire, & vous la » réglerez, comme j'espere, selon notre » dignité. Pour moi je vous proteste que n je vous fervirai avec un zele extrême & n fingulier en ee qui regardera votre hon-» neur & votre gloire. Et quoique d'aun tres semblent me disputer à l'envi eet » avantage, je veux l'emporter fur tous, » au jugement de vos amis & de vos fils. » Certes, je les aime uniquement tous » deux. Mais ma tendresse pour Marcu, » n'est pas égale : j'en ai d'autant plus pour » Publius, qu'il m'a toujours aimé & ref-» pecté des son enfance, & qu'il m'aime » & me respecte encore aujourd'hui , » comme lui tenant lieu de second pere.

» Je vous prie de croire que cette let-» tre aura, de ma part, la force & la

» flabilité, non d'une fimple lettre, mais » d'un traité d'alliance; de que l'obfervera it rês- religieufement, de l'échetterai » très-exadément les chofes que je vous » promets, dé dont je me charge envers » vous. Je foutiendrai jufqu'au bout votre » honneur de vos inheêrs que ju' ai entrenpris de défendre par amité, par confstance de par fermeté.

» C'est affez, pour le moment, de » vous bien marquer cette vérité. Que fi » je découvre quelque chose qui regarde » votre personne , votre satisfaction , vos » intérêts & votre grandeur , je m'y por-» terai de moi-même de bon cœur & » avec joie. Que si j'en suis averti par » vous-même ou par les vôtres, je m'en » acquitterai de telle forte que vous n'au-» rez pas perdu votre peine en me l'écri-» vant, ni les vôtres en in'en donnant avis. » Ecrivez-moi de toutes vos affaires, » grandes , petites ou médiocres , quelles » quelles puissent être, comme à votre n plus intime ami i ordonnez à vos gens n de s'adreffer à moi dans toutes les oc-» casions publiques ou particulieres, do-» mestigues ou du barreau, où il s'agira » de vous rendre service à vous - même » ou à vos amis, à vos hôtes & à vos " clients, par mon confeil, par mes foins, » & par tout ee que j'ai d'autorité & de » crédit; afin que la peine que je pren-» drai pour vous, ou pour eux à votre » confidération, foulage, autant qu'il fe » pourra, celle que je fens d'être privé » de votre présence. Adieu \* ».

(128) Je n'héfiterai pas à accufer ici Salluste de mensonge, & peut-être même de calomnie, dans ce qu'il impute à Catulus. Plutarque ne dit rien de pareil;

" Trad. de l'Abbi Montgaut.

mais seulement qu'après que César eut manifesté son dessein d'opprimer la République. Catulus fut du nombre de ceux qui reprocherent à Cicleon d'avoir manqué l'occasion de s'en défaire lors de la conjuration de Catilina , où l'on avoit tant d'indices contre lui, & d'avoir empôché les Chevaliers romains de le tuer, comme ils le vouloient fière alors, Sallufte, ami particulier de Céfar, veut le laver, à quelque prix que ce foit, du foupcon d'être entré dans le complot : & rejette fur la jaloufie de Catulus la cause d'un bruit qui étoit public à Rome alors. Mais personne ne eroira que l'homme le plus estimable de fon ficcle, & de la droiture la plus reconnue, ait cherché à fatisfaire un restentiment personnel par une st horrible noirceur. An reste, il est vérisable enfait que Catulus & Céfar étoient fouvent contrepointés l'un à l'autre, & qu'ils eurent de grandes querelles en plus d'une occasion. Leur contestation sut vive, lorsque César, durant fon édilité, voulut faire paffer au Capitole la flatue de Marius fon allié, & divers trophées, symboles de ses victoires. Tout le parti de la haute nobleffe , à qui Celar étoit déjà fort suspect, s'y opposit vivement, difant que, fous prétexte d'honorer la mémoire d'un komme célebre. Cefar vouloit faire un effai de ce que le Sent feroit capable d'endurer, pour en venir à des entreprifes nouvelles & plus dangereufes en fa propre faveur, & s'acheminer infenfiblement lui-même au pouvoir fourème. Catulus alla plus loin, & u'héfits pas de dire au Sinat, quand l'affaire y fut portée: « Ne tardons plus, Seigneurs, » à prévenir ce qui ne manquera pas n d'arriver bientôt, fi vous n'y matez n ordre. Céfar ne fuit plus son projet par n voies indirectes ni mines souterreines, no Chaque jour il fait quelque nouvelle nataque, & dreile ouvertement ses batn teries n. Cependant Céfar eut le dessis dans cette affaire, & vin à bont pour cette sois de ce qu'il s'étoit propose.

Mais Il ne réutlit pas de même dans une autre tentative très-injuriense à Catulus, & encore à l'occasion du bitiment du Cavitole. Céfar, le premier jour de sa Préture, donna un requificoire au peuple pour faire mettre le nom de Pompée à l'infeription de la facade neuve du Capitole, au lieu de celui de Catulus qui en avoit fait la dédicace ". Mais tous les Grands, occupés en ce moment à rendre des devoirs aux nouveaux Confuls, les quitterent pour accourir fur la place, où ils fe montrerent fi fermes & fi obstinés à foutenir Catulus, que Céfar ne se trouvant pas fort contre tant de personnes puisfantes, abandonna fon entreprife \*\*. Les flatteurs de Céfar, au temps de fa grande puissance , propoferent de nouveau d'ôter de l'infeription le nom de Catalus , pour y mettre celui de Céfar †. Ce qui n'eut pas lien non plus: le nom de Carulus y off toniours dementé.

Caushus, à fun tour, fir manquer à Cété, une commission qu'il ambitionnoir fort. Cètoit au fique de la fucceffion du royaume de Chypre, légué, difici-on aux Romains, par le roi Polooni-c. Ce tellament paroiffoit fort fuspell aux plus honnées gem , sinsi que plus feurs autres par léquels Rome s'émicreus endroit de s'emparer de Royaumes

\* Vid. Pigh, ad an. 691.

" Sucton, in Jul. 15. Vell-Pat. II. 43, † Dio-Caff. L. XLIII. p. 249,

entiers.

entiers, à titre de fuccession. César se donna beaucoup de mouvemens pour être chargé de cette commission de réduire l'isse de Chypre en Province romaine. Catulus le traverfa. & fit échouer fon projet, Caton v fut envoyé,

Mais ils avoient eu avant tout ceci une querelle plus importante au fuiet de la dignité de Souverain Pontife, disputée entre eux deux & Servilius Ifauricus. Le jeune Céfar, à force de largeffes, l'emporta fi hautement for Catulus Prince du Senat, & fur Ifaurieus, fous le Généralat de qui il avoit sait sa premiere campagne, qu'il eut plus de voix dans leurs propres tribus, qu'ils n'en eurent eux-mêmes dans toutes les autres ". Plutarque en fait un carieux récit. « Sur ces entrefaites , alla » de vie à trépas le Souverain Pontife » Mérellus, pour la Prélature duquel deux » des plus notables perfonnages de la » Ville, & qui avoient le plus d'autorité au » Sénat . Ifauricus & Catulus entrerent en n brigue l'un contre l'autre : & néanmoins » Céfar, loin de leur céder, se présenta » au peuple, la demandant auffi-bien » qu'eux. Et étant la brigue des uns & des » autres égale, Catulus, d'antant qu'il étoit » homme de plus grande dignité, crai-» gnant davantage l'incertitude de l'iffue » de l'élection , envoya devers Céfar » lui faire présenter sous main groffe » fomme de deniers, s'il vouloit fe dé-» partir de sa poursuite; mais il lui sit n réponse qu'il en emprunteroit encore » plus groffe fomme pour lui tenir tête n en cette occasion. Quand le jour de » l'élection fut échu, sa mere le conduisie » jusqu'à la porte de son logis, les lar-» mes aux yeux; il lui dit en l'embraf-\* Sucton, in Jul. 12.

Tome III.

» fant , & faifant réflexion fur l'mmenfiré » de ses dettes, car il avoit emprunté des » fommes prodigieuses pour gagner les suf-» frages: Ma mere, tu verras aujourd'hui » ton fils Souverain Pontife ou banni de » Rome. Finalement les voix du peuple » recueillies & la brigue bien débarrue, » il fe trouva vainqueur & l'emporta » de haute lutte. Onand Céfar s'étoit mis » quelque deffein en tête, ajoute Dion n en parlant de cet événement, il n'oublioit » rien au monde pour en venir à bout. » Il étoit accueillant jusqu'à l'adulation » pour les gens du plus bas étage. Actions, n discours, rien ne lui coûtoit : moins atn tentif à l'abaissement où il se metroit n dans le temps présent, qu'à la grandeur » que cela lui procureroit à l'avenir. Il » répandit un argent immense pour obte-" nir cette charge, & s'eodetta à tel point, » que forrant de chez lui pour aller à » l'affemblée du Peuple le jour de la no-» mination, il dit à sa mere, en l'em-» braffant, qu'elle ne le reverroit jamais » que grand Pontife ». Labiénus préfidoit à l'élection, & rendit à Céfar, en cette occasion, les fervices qu'il avoit recus de lui dans l'affaire de Rabirius. Le fouverain Pontise étoit le chef du college des Pontifes, qui avoient l'autorité fur toutes les chofes facrées & de religion, & fur les affaires litigieuses qui y avoient rapport. Cette charge fut instituée par Numa. Peu anrès on créa un college composé seulement de quatre personnes de maison Patricienne : à la fuite des temps, on y en ajouta quatre autres de maifon Plébéienne : & le Dictateur Sylla en étendit le nombre infen'à quinze. L'autorité de la charge de fouverain Pontife étoit extrêmement étenétendue & tout à fait indépendante de toute autre, fi ce n'est peut-être de celle des Censeurs; aussi les Empereurs romains réunirent-ils dans la suite cette charge à leur personne.

Pour ce qui regarde Pison, c'étoit à la verite, dit Seneque \*, un homme incorruptible, mais dur, & qui prenoit pour fermeté une odieuse rigueur. Il avoit été Conful avec Glabrion en 686, & enfuite Général de l'armée de la Gaule cifalpine-Deux foldats des milices du pays, qui avoient eu quelque difpute, étant fortis ensemble du camp, l'un d'eux revint sans fon compagnon, qu'on le foupconna d'avoir tué. Là-deffus Pifon, fans lui vouloir accorder le délai qu'il demandoit pour donner à l'autre le temps de revenir , le fit conduire hors des lignes pour être mis à mort. Comme on étoit prêt à frapper, l'Officier qui préfidoit à l'exécution, vit revenir l'autre foldat. Il fit détacher l'aceufe, & les conduisit sous deux devant Pison. Mais quoique ceux-ci s'embraffaffent en fa préfence. & juraffent qu'ils n'avoient l'un contre l'autre aucun fujet de haine. Pifon montant fur fon aribunal avec un air impitoyable, condamna à mort le foldat déjà condamné : l'autre foldat, pour s'être rendu trop tard à fon poste, & avoir occasionné la condamnation de fon camarade; & POFficier, pour avoir héfité d'exécuter l'ordre de son Général, Les Peuples de la Gaule cifalnine vinrent à Rome se plaindre de cette iniquité à Célar, protecteur de leur Province. Céfar mit Pison en justice. Mais il ne fut point condamné, comme le dit aci Sallufte. Cicéron, qui plaida pour lui, nous apprend qu'on lui fit grace en confidération des grands services qu'il avoit

. De ira. L. 16.

rendus à la République durant fon Confulat.

- (130) Céfar étoit fi noyé de dettres, que, quand au fortir de fa Petrure, il ven alla dans fon Gouvernement d'Efpagne, il eub beaucoup de peine d'appaifer fet celanciers, qui vouloient le faire arrêter. Il difórialors, en plaifanants, qu'illni fisudoris ayon mille sta d'argent compant (yfi 130 nonces d'argent), pour n'avoir pas na fol de bien.
- (110) Atticus, intime ami de Cicéron, étoit à la tête des Chevaliers qui montoient alors la garde à la porte du Sénat. Cicéron avoit regardé l'union de l'ordre des Chevaliers avec le Sénat, comme un moyen des plus efficaces pour prévenir les entreprises des Conjurés, perfuadé que le poids réuni de ces deux ordres, emporteroit néceffairement la balance fur tout autre parti qui pourroit fe former dans l'Etat à l'abri de la faveur populaire. D'ailleurs il aimoit naturellement cet ordre dans lequel il étoit ne lui-même, & où fon ami Atticus, homme fort puiffant à Rome par ses grandes richesses . & trèsestimé par fon mérite personnel, tenoit le premier rang. Dans cet vue, Cicéron fe fit un point capital de foutenir les Chevaliers dans toutes leurs affaires, d'augmenter autant qu'il put leur autorité, & de les lier intimement d'intérêt avec le Sénat. Tellement que ce ne fut, à vrai dire, que depuis que Cicéron les eut de la forte mis en crédit, qu'ils commencerent à être réellement regardés comme faifant un troifieme corps dans l'Etat, mitoyen entre l'ordre du Sénat & celui du peuple. Certe excellente politique de notre Conful, fa elle est été foutenue par fes fuccesseurs, étoit capable de préveuir, ou du moins de

retarder la ruine de la République, qui en auroit tiré dans d'autres circonflances d'aufii grands fecours qu'elle en tira dans celle de la conjuration, où les Chevaliers embrafferent avec chaleur le parti de l'ariflocratie.

(131) Ceci se passa au sortir de l'afsemblée, où l'on jugea les conjurés. César courut un grand péril en cette occasion, & les preuves de complicité se trouvoient confidérables contre lui. L. Vettius, dit Suetone, avoit fait une dénonciation pardevant le Questeur Novius, portant que César avoit donné son blanc signé à Catilina : & Curius, lorfqu'il fut oui au Scnat, déposa qu'il avoit appris de Catilina que Céfar étoit du complot. Céfar se récria qu'on le calomnioit: il en appella au témoigrage de Cicéron, & l'interpella de déclarer s'il n'étoit pas venu de son propre mouvement l'avertir de tout ce qu'il avoit appris du projet des conjurés. Nonobstant ces foupçons qu'on avoit contre lui, il ne ceffa pas de s'oppofer à la réfolution qu'on prenoit de faire mourir les conjurés, jusqu'à ce que le faifant avec trop de chaleur, les Chevaliers romains, qui montojent la garde à la porte du palais, le menacerent de le tuer, & vinrent même fur lui l'épèe à la main; de forte que la plupart de ceux qui étoient à côté de lui s'enfuirent. & qu'à grande peine quelques-uns le fauverent, en se jetant au devant & le couvrant de leurs robes, Alors, faifi d'épouvante, il se désista de son sentiment, & s'abstint même tout le reste de l'année d'entrer au Sénat. Plutarque détaille encore micux ce fait, « Comme Céfar fortit du » Sénat, dit-il, il y cut une troupe de » jeunes hommes qui accompagnoient Ci-» céron pour la fûreté de sa personne, » qui lui coururent fus l'épée au poing; » mais on dit que Curion le couvrit alors » de sa robe, & le tira de leurs mains : » & Cicéron même, lorsque ces jeunes » hommes jetterent les yeux fur lui , leur » fit figne de la sête qu'ils ne le tuaffent » point; foit qu'il redoutir la fureur du " Peuple, ou bien qu'il estimat que ce fe-» roit méchamment & injustement fait. » Quoi qu'il en foit, il fut depuis blâmé » de n'avoir use de l'occasion qui se pré-» fentoit lors à propos contre Céfar, & » d'avoir trop redouté le Peuple qui em-» braffoit fort affectueusement sa protec-» tion. Car peu de jours après étant allè » au Sénat pour répondre aux founcons » & préfomptions qu'il y avoit contre lui, » & y ayant été rabroué fort rudement, » le Sénat tenant plus long-temps qu'il » n'avoit accoutume, le Peuple s'en vint » à l'entour de la falle le demander . & » crier qu'on le laifsat fortir : par quoi Ca-» ton craignant principalement la muti-» nerie des pauvres Citoyens, qui étoient » ceux qui émouvoient tout le refle du » Peuple, avant mis leur espérance en » Célar, il confeilla au Sonat de laur faire » distribuer gramitement du bled pour un » mois, laquelle distribution coûta la som-» me de 300 mille HS. (920000 onces » d'argent ) loquel confeil éteignit pour-» lors évidemment une grande crainte ». Céfar fe sentant appuyé par le Peuple, se vengea de Curius, & empécha qu'on ne lui donnât la récompense promise aux dénonciateurs. Il anima la populace contre Vettius, au point qu'elle pensa le déchirer. Il fit vendre & piller fes meubles, & le fit mettre en prison. Il y fit mettre aussi le Questeur Novius, pour avoir ofé citerà son tribunal un Magistrat supérieur à lui.

Le premier soin du Sénat, après la conviction des coupables,

Délibérations du Schat, apres la convection des companies, du Schat, Opi- fut de distribuer à Vulturtius & aux Envoyés les récompenses nion de Sla-nus. D. fours promifes (132). Cependant les affranchis de Lentulus & quelques-uns de ses cliens alloient sourdement dans les divers quartiers de la Ville folliciter les artifans & les esclaves à venir tirer leur (133) maître de prison. D'autres tâcherent d'y engager pour une certaine fomme ces chefs de scélérats, dont le métier à Rome est de faire une émeute pour de l'argent. Céthégus fit aussi dire à ses domestiques & à ses affranchis, gens à tout entreprendre, de venir au plutôt à main armée forcer la maison où il étoit détenu. Cicéron, qui en craignit l'événement, redoubla les corps-de-garde, & dès le lendemain (134) il convoqua (135) le Sénat pour décider du fort des prisonniers, qui, dans l'assemblée précédente, avoient été déclarés coupables de haute trahifon.

> Silanus (136), en qualité de Conful défigné, opina le premier (137). Il fut d'abord d'avis d'infliger la peine capitale, tant à ceux qui avoient été arrêtés, qu'à ceux qui le pourroient être à l'avenir. Mais enfuite ébranlé par le discours (138) de César, il dit qu'il se rangeroit à l'avis de Néron (139), qui avoit proposé de remettre à délibérer sur cette affaire, lorsqu'on auroit de plus grandes forces fur pied. Céfar (140), lorsque ce fut à son tour de parler, le fit en ces termes (141).

> « Seigneurs, tous ceux qui ont à délibérer fur des affaires » délicates, n'y doivent apporter aucun fentiment de haine » ni d'amitié, d'aigreur ni de compassion. Un esprit préoc-» cupé prend rarement le bon parti : la passion nous aveugle

> » fur nos propres intérêts. Si l'esprit est libre, la raison pré-

» vaut : si la passion le possede, elle entraîne infailliblement » la raison. Je pourrois, Seigneurs, vous citer quantité d'exem-» ples de Princes & de nations qui ont eu tout lieu de se repen-

» tir du parti que la colere ou la pitié leur avoit fait prendre.



» Mais j'aime mieux vous rappeller ici des circonstances » où nos ancêtres, faifant taire les mouvemens de leur cœur » pour n'écouter que la prudence, ont su réunir par de sages » décisions & leur gloire & leur propre utilité. Dans la » guerre de Macédoine, la République (142) de Rhodes, qui » devoit à la protection du peuple romain sa puissance & ses » richesses, par une ingratitude inouie, se déclara contre nous. » Après l'entiere défaite du Roi Perfée, on délibéra fur la ma-» niere dont il falloit traiter les Rhodiens; & le Sénat, dans » la crainte que leur châtiment ne fût plutôt imputé au desir de » leurs richesses, qu'à celui d'une juste vengeance, les laissa » fans punition. Par combien de perfidies, par combien d'in-» fractions des treves & de la paix , les Carthaginois n'ont-ils » pas excité l'indignation de nos ancêtres? Mais ceux-ci. » plus attentifs à ce qu'ils se devoient à eux-mêmes, qu'à ce que » méritoient de pareils procédés , n'ont jamais voulu user de » repréfailles dans l'occasion. Vous êtes aujourd'hui dans les » mêmes conjonctures. Prenez garde que l'idée du crime des con-» jurés n'étouffe en vous le sentiment de votre dignité, & que si " vous contentez votre colere, ce ne soit aux dépens de votre » gloire.

» gloire. » Je vois que vous vous portez à les condamner à un genre » de peine inufité. Pen ferois fort d'avis, s'il s'en pouvoit trouver une proportionnée à leur crime. Mais fi l'énormité du » crime eft au deffus de tout ce qu'on pourroit inventer de plus » rigoureux, tenons-nous-en à ce qui est déterminé par la loi. » Ceux qui ont parlé avant moi, ont déploré en termes » magnifiques & recherchés les malheurs de la République. Ils ont peint avec les couleurs les plus vives, les horreurs de » la guerre, les miferes des vaincus, les filles enlevées, les » enfans arrachés du fein de leurs meres, les dames exposées à la brutaité du foldat, les maifons pillées, les templiées, les

» profanés, le maffacre, l'incendie, le bruit horrible des armes. » l'air retentissant de cris funebres , les places publiques jon-» chées de cadavres, Rome, enfin, éteignant dans fon propre » sang la slamme qui la dévore, Mais, Seigneurs, à quoi bon \* toute cette déclamation ? Est-ce pour vous donner plus d'hor-» reur du projet des conjurés ? Comme si celui qui n'auroit » pas été frappé d'un pareil attentat, pouvoit être ému par \* des paroles. Seigneurs, il n'en est pas ainsi : ne craignons pas » que les hommes soient sujers à trouver légeres les injures » qu'ils reçoivent; ils ne les grossissent que trop à leurs pro-» pres yeux. Mais la maniere de les venger n'est pas la même » dans tous les états. Qu'un homme du commun se laisse \* emporter à la colere, peu de gens le favent : ses actions ne \* font pas plus de bruit que sa personne. Mais toute la terre » a les yeux ouverts sur les actions des Grands. Plus on cst élevé, » moins on doit se permettre. Là, plus d'esprit de parti, plus » de haine, & fur-tout plus de vengeance outrée : ce qui ne » feroit qu'emportement dans un particulier , passe chez les » Grands pour cruauté & pour tyrannie. Je fais qu'il n'y » a point de supplice qui ne soit fort au dessous d'un pareil » forfait : mais les derniers objets sont ceux qui frappent le » plus les hommes. On oubliera l'horreur du crime, pour ne » parler que de la sévérité du châtiment. Je ne doute pas non » plus que dans tout ce que vient de dire Silanus, cet homme » vertueux & zélé, l'intérêt de l'Etat n'ait été son unique » but. Je connois ses mœurs & la probité de son cœur, éga-» lement inaccessible aux préventions de faveur & de haine. » Son avis me paroit néanmoins, je ne dis pas cruel ( car » que pourroit-il y avoir de cruel contre de tels scélérats?) \* mais contraire aux maximes de notre Gouvernement, Seroit-» il possible, Silanus, que la crainte ou la colere eussent pu » porter un homme tel que vous, prêt à remplir la premiere

» place de l'Univers, à vouloir introduire un nouveau genre de loix pénales? Il n'y a pas d'apparence que ce foit la crainte : pourroit-il en refder encore, après toutes les fages précautions de notre illuftre Conful ? Quant à la peine, confidérons-la, Seigneurs, avec des yeux libres de préjugé. La mort n'est-elle pas le repos des malheureux, bien loin de leur être un tourment ? C'est l'instant fortuné qui met sin aux miséres des mortels. Au-delà de cet instant, ce que nous nommons » joie ou malheur, ne seront plus rien pour eux.

» Mais pourquoi n'avez-vous pas ajouté à votre avis, que » les criminels feroient battus de verges avant que d'être exé-» cutés? Est-ce parce qu'il est plus ignominieux d'être battu de » verges, que d'être mis à mort? Mais que peut-il y avoir de \* trop fort pour un tel crime? Seroit-ce parce que la loi Porcia » (143) le défend? Mais d'autres loix défendent aussi de faire » mourir les Citovens , & ne permettent de les punir que par " l'exil (144); & c'est une exactitude déplacée, d'observer » scrupuleusement la loi dans des points légers , lorsqu'on la » transgresse dans ce qu'elle a d'important. Qui pourroit, dira-» t-on, faire blamer un jugement rendu contre les parricides " de la patrie ? Oui le pourroit ! Le temps . Seigneurs . les » circonstances, le hasard, maître des pensées des hommes » comme des événemens. Sans doute, quelque traitement que » l'on fasse aux conjurés, ils ne l'auront que trop mérité. Mais » fongez aux conféquences. Les mauvais usages ont presque » toujours eu de bons motifs. Puis, lorsque l'autorité vient à » tomber entre les mains de gens mal-habiles ou méchans, ils » abusent, par d'injustes applications, d'une innovation singu-" liere qu'on avoit faite à propos.

" Les Lacédémoniens ayant subjugué Athenes, lui donnerent trente hommes (145) pour la gouverner. Ceux-ci commencerent par faire mourir, sans formalité, tous les gens odieux

» & les mauvais Citoyens. Le peuple s'en réjouissoit, & ap-» prouvoit leur supplice. Mais bientôt la licence effrénée joi-» gnit l'innocent au coupable, & jeta chacun dans la terreur » d'une mort prochaine. Ainsi cette malheureuse Ville , réduite » en servitude, paya bien cher les transports de sa folle joie. » De nos jours, lorsque Sylla faisoit massacrer Damasippe \* & » d'autres scélérats engraissés du sang du peuple, ne regardoit-» on pas comme un acte de justice la mort de ces gens crimi-» nels & factieux, qui ne vivoient que pour mettre le fen » dans l'Etat? Ce fut là cependant l'origine de nos pertes. » Dès que quelqu'un eut envie de la terre, de la maison, » d'un meuble même de fon voifin, il le fit mettre au nombre » des proscrits, Tel qui s'étoit réjoui du supplice de Damasippe, » y fut bientôt traîné lui-même, & les maffacres n'eurent de » fin que lorsque les compagnons de Sylla n'eurent plus rien » à desirer. Nous n'avons affurément aujourd'hui rien de parcil » à craindre fous un Gouvernement aussi modéré que celui » de Cicéron. Mais, dans une si grande Ville, combien n'y » a-t-il pas de génies différens? Peut-être qu'à l'avenir un » autre Conful, à qui vous aurez mis la force en main, pourra, » par erreur ou par méchanceté, ajouter foi à une calomnie, » Lorfque, fur l'exemple que vous lui allez donner, il aura une » fois tiré l'épée contre les Citoyens, qui la lui arrachera? » qui pourra le contenir? Nos ancêtres ne manquoient ni d'ef-» prit ni de courage pour se conduire par eux-mêmes. Cepen-» dant un orgeuil mal entendu ne les empêcha jamais d'adop-» ter ce qu'ils trouvoient de bon dans les coutumes (146) » étrangeres. Ils ont emprunté des Samnites les armes & les » habillemens de la guerre; des Toscans les ornemens de la

Magistrature,

<sup>\*</sup> L. Junius Damafippus, Préteur de Rome, qui fit égorger les principaux personnages du Sénat, lorsqu'il apprit que son ami Marius le fils étoit affiégé dans Preneste, (Voy. Phist. précédente, Léy. I. 4°. XX. p. 209.)

Magiftrature. Toujours préss à profiter fans préjugé des bons exemples, de quelque part qu'ils vinflent, ils s'emprefloieut d'introduire chez eux tout ce qu'ils y voyient de bon chez leurs alliés ou chez leurs ennemis. C'est ains qu'ils avoient d'abord pris des Grees la coutume de frapper de verges & de condamner à mort les Citoyens coupables. Mais voyant par la suite que l'agrandissement de l'État donnoit lieu à de fréquentes factions dans lesqueles les innocens se trouvoient quelquesois enveloppés, ils restreignirent par la loi Porcia & par plusseurs autres, la punition des coupables à l'exil.

» Le crois, Seigneurs, qu'il feroit très-dangereux de s'écarter des regles qu'ils nous ont prescrites. Ceux qui d'un si soible

» Je crois, Seigneurs, qu'il feroit très-dangereux de s'écarter des regles qu'ils nous ont preferites. Ceux qui d'un fi oible « commencement ont formé un fi puiffant Empire, avoient « fans doute bien autant de lumieres & de fageffe que nous, qui « confervons à peine ce qu'ils nous ont acquis. Quoi donc l « eft-ce à dire qu'il faille ouvrir les prifons aux conjurés, pour « qu'ils aillent groffir l'armée de Cartilina? Nullement, Seigneurs: » mais mon avis est que leurs biens foient confiqués , & leurs » perfonnes (147) renfermées dans les plus fortes places d'Italie, avec défensé à qui que ce foit de jamais propofer leur » rappel au Peuple ni au Sénat, à peine d'être traité comme » traitre à l'Etat, & perturbateur du repos public ».

(132) Elles furent distribuées le 4 Déeembre, c'est à quoi se passa cette journée que Cicéron employa à réstéchir sur le parti qu'il prendroit le lendemain.

a [133] Beaucoup d'efelwes, di Dion

"Cuffiu J. Remème de Citoyens, foit

rainte, foit pitié du fort de Lenulus,

réfolurent d'enlever les conjurés, s'ils

récoltament de l'ence les conjurés, s'ils

récoltament de l'ence les conjurés, s'ils

récoltament de l'ence l'ence les conjurés, s'ils

récoltent condamnés à mort. Cicéron,

qui le fut, garrit de foldats, des la muir

précédente, le Capitole & le mar
ché ». Appira rapporte que le § Dè
Tomne III.

eembre, umdis que le Sinat étoit occupé à délibèer, toute la foule du Pouple s'èmant attroupée autour de Plaisis dans la tenue de ce qui le pafferoit, il le fit tout au coup un grand numule à la porte du Sonat. Cicévon étant forti pour favoir expecéeste, apprit qu'une troupé est pour étoit, apparit qu'une troupé est chiaves de les affanchs des prifonniers, tenuient de forcer par derrière les málions où ne les rétenoit. Il y courst, de son les rétenoit. Il y courst, de son diffipé cette troupe, il revint au Sénat V

presser la condamnation des accusés. (134) Le lendemain 5 Décembre, Ciceron apperçut au point du jour un spectacle qui lui parut un augure bien favorable. On fait combien la religion des Romains rendoit superflitieux par habitude ceux même qui la croyoient le moins fur le premier événement qui leur arrivoit chaque jour. Quelque peu firjet que l'on foit aux préjuges de l'éducation , ils agiffent presque toujours sur nous dans les grandes occasions de la vie. Les Vestales fassoient un facrifice aux Dieux pour le falut de l'Etat. « La flamme du facrifice m monta fi haut ce jour là, dit Dion " Caffins, que Ciceron en se levant la » vit de 'a maifon. Il fortit, affembla le » Peuple, lui fit faire ferment qu'au cas n qu'on cui befoin de lever des troupes, n chacun iroit donner fon nom au Prén teur pour faire les enrôlemens n. Plutarque détaille encore mieux ce fait. es Cicéron , dit-il , étoit allé loger dans » la maifon d'un fien ami fon voifin, à n cause que les Dames de la Ville occu-» poient la fienne, y faifant en fecret n une sete & un sacrifice solemnel en » l'honneur d'une Déeffe, que les Ron mains appellent la bonne Déeffe, & n les Grecs la Déesse des semmes, à lan quelle sous les ans se fait un facrifice » folemnel par la femme ou la merc » du Conful, dedans fa maison, en pré-» fence des vierges ou religieuses vesta-» les. Cicéron donc étant entré dans la m maifon de fon voifin, se mit à penser » en lui - même, ayant bien peu de gens n autour de lui, comment il fe devoit n gouverner en cette affaire: car de pu-» nir les criminels à la rigueur, felon » que leurs méfaits l'avoient mérité, il | » & grand honneur. Terentia, qui n'étoit

» doutoit & craignoit de le faire, tant » parce qu'il étoit doux & humain de fa » nature, que parce qu'il ne vouloit pas n sembler avoir volomairement embrasse » l'occasion d'user de sa puissance abso-» lue, pour aigrement punir à la rigueur " des Citoyens qui étoient des plus no-» bles maifons de la Ville. & qui avoient " heaucoup d'amis : & au contraire auffi . » s'il se portoit en cette affaire trop mol-» lement, il redoutoit le danger qui nai-» troit de leur témérité, se doutant bien » que s'il leur faifoit punision moindre » que la mort, ils ne se corrigeroient pas » pour cela , faifant compre d'en être » échappés à bon marché; mais en de-» viendroient plus audacieux & plus té-» méraires que jamais, ajoutant un éguil-» lon de vengeance à leur ordinaire mé-» chanceté; & lui, en seroit réputé timide » & homme de peu de cœur; avec ce » que d'ailleurs il n'étoit pas tenu pour » homme fort hardi. Ainfi que Cicéron » étoit en ces doutes, il apparut aux " Dames, qui facrifioient en fa maifon, un » miracle. Car le feu semblant déjà être s tout amorti fur l'autel où l'on avoit fa-» crifié , il s'éleva foudain des cendres » d'écorces qu'on y avoit brûlées, une » grande & claire flamme: de quoi toun tes ces femmes furent fort étonnées. n Mais les vierces facrées vestales dirent » à Terentia, la femme de Cicéron; » qu'elle allat incontinent devers fon » mari l'avertir qu'il ne feignit point d'exé-» quer hardiment ce qu'il avoit en penfée » pour l'utilité de la chose publique : & » que la Déeffe avoit fait paroitre cette » grande lumiere, pour lui montrer que » cela lui devoit tourner à grand bien » point femme molle ni craintive de fa » nature, mais ambitieuse; qui avoit plus » tiré de fon mari touchant la connoif-» fance des affaires publiques , qu'elle » ne lui avoit montré ni communiqué » des affaires du ménage & domestiques, » lui alla faire ce rapport, & le follicita » de faire la punition des compables. Au-» tant fit Q. Cicéron son frere, & sem-» blablement P. Nigidius qui éroit fon » ami familier, à cause des conférences » qu'ils avoient ensemble en l'étude de la » Philosophie, & du conseil de qui il » usoit fort au maniement des principales » affaires ». Il feroit affez naturel de s'imaginer, remarque judicieusement Midleton, que le prétendu prodige avoit été concerté entre Cicéron & Terentia, dont la fœur étoit du nombre des vestales, & pouvoit facilement faire un abus politique d'une cérémonie dont elle avoit la direction.

(135) Dans le temple de Jupiter Stator, fitué dans la grande place de Rome près du Capitole.

(136) Decimus Junius, furnommė Silanus (Fiftule), de la maifon Junia dont j'ai parlé dans les notes de l'histoire précôdente, tiroit fon origine de Junius Pullus , Conful au temps de la premiere guerre Punique. Il étoit fils de M. Junius Silanus, Conful en 644, & petit-fils de Junius Poenus , Tribun du Peuple en 62t. Il fnt Ouesteur en 675, & succèda à Hortense & aux Lucullus dans la charge d'Edile, Il avoit épouse Servilie fille de Cépion , sœur utérine de Caton, & veuve en premieres noces de Brutus, dont elle eut le célebre Marc Brutus, meurtrier de Céfar. Servilie étoit, comme on fait, st bonne amie de Céfar , qu'on foupconnoit Brutus d'être fils de ce dernier. Nous verrons bientôt que cette galanterie penfa occasionner un incident fort fingulier pendant qu'on délibéroit fur l'affaire des conjurés. Comme Silanns fut le premier qui ouvrit l'avis de la mort. & qu'on écrivit tous les difcours qui furent faits au Sénat ce jour-là. il seroit à souhaiter que celui-ci fût du nombre de ceux qui nous ont été confervés, a Silanus, dit Cicéron, avoit peu » d'acquit, mais beaucoup de brillant & » d'éloquence naturelle » . Au fortir de fon Confulat il alla commander en Illyric. Il defiroit extrêmement de se trouver à la tête des armées pour pouvoir, disoitil , mériter l'honneur du triomplie, « Il » a, dit Ciciron, comme beaucoup de » gens de ma connoissance, une passion n marquée pour la gloire , & encore » plus , je crois , pour l'argent qu'on " amaffe dans un poste si lucratif \*\* ". Les médailles des Silanus nous restent en grand nombre. Celle qu'on rapporte plus particulièrement à celui-ci, porte d'un côté un griffon , pofant un pied fur un autel. D. SILANUS. M. F. Au revers une tète d'Apollon & la lyre †. Silanus mourut dans le temps des guerres civiles , laissant un fils adoptif de la famille de Torquatus & pluficurs fils naturels dont la postérité subfista jusqu'au temps de l'Empereur Maximin. Lucius Silanus, arriere-petit-fils de Julie fille d'Auguste, fut le dernier defcendant par femmes de la race de Céfar. (137) Cétoit Cicéron qui prenoît les voix, Il faut favoir qu'au Schat les Confuls n'opinoient point. Ils ne faifoient que rapporter les affaires & recueillir les fuffrages. (+18) Je parlerai de ceci après qu'on aura lu le discours de Céfar.

\* Cic. Brut. 68. \*\* Cic in Pifon. 24. † Voy. nº, 14.

(139) Tiberius Claudius, furnommė Niron (vigoureux), étoit le grand-perc de l'Empereur Tibere.

(140) Cest le grand Jules - César . dont il a déia été si souvent fait mention. Sa maissance & sa personne sont st connues, qu'il ne me seroit pas pardonnable de m'arrêter à en parler. On fait affez que c'est le plus grand homme à tons égards , qui ait jamais existé dans aucun fiecle & chez aucune nation : & on'il a possédé dans le degré le plus éminent toutes les grandes qualités dont l'ame & l'esprit de l'homme sont susceptibles; à la réserve toutefois de la modération, qui, par malheur pour l'humanité, est incompatible avec une fi haute élévation de génie,

(141) Il ne faut pas croire que les difcours admirables que l'on va lire aient été composés à plaisir par notre auteur, comme beaucoup d'autres qu'on lit dans les histoires anciennes. Non-seulement ce font les mêmes choses que dirent alors ces hommes fameux, mais ce font les mêmes termes dans lefquels elles furent propofées. Du moins je ne fais aucune difficulté de le penferainfi, par la facilité qu'a eu Salluste d'avoir les originaux de ces discours. a Ciceron, dit Plutarque, avoit » ce jour-là attiré des cleres qui avoient les » mains fort lègeres, auxquels il avoit de » plus enfeigné à faire certaines notes & » abréviations, qui en peu de traits vá-» loient & représentaient beaucoup de » lettres; il les avoit disposes cà & là en » divers endroits du Sénat: car on n'u-» foit point encore alors , & ne favoit-on » ce que c'étnit que Notaires, c'est-à-dire n Ecrivains qui , par notes de lettres » abrégées, figurent toute une phrase ou so tout un mot, comme on a fait depuis; » & l'on dit que ce fut lors premiérement w qu'on commenca d'en inventer l'art: il n nous a été transmis par Tiron, affranché » de Cicéron ». (141) L'hiftoire de ce que rappelle ici Céfar au fujet des peuples de l'iffe de

Rhodes, feroit longue à rapporter, &

m'écarteroit trop de mon fujet. On peut

voir le discours que le vieux Cason fie au Sénat en leur faveur, dans le cin-

quieme livre de ses origines . & la critique de ce discours par Tiron, affranchi de Ciceron, Confultez Aulugelle , L. VII , ch. 3 . & Tit-Live, L. XLIV . ch. 25. (141) L'ancien supplice dont on punissoit les Citoyens romains, étoit de les dépouiller nuds, de leur paffer le col dans un bois échancré, & de les battre de verges avant que de leur couper la tête \*. Ce supplice fut aboli, & I'on ne voit pas qu'il ait jamais été mis en ufage depuis, ni que personne y ait été condamné que l'Empereur Néron, qui le prévint en se mant lui-même. Valérius fit une loi, portant qu'il seroit permis à un Citoven condamne d'en appeller au Peuple ; ou'il seroit defendu déformais de frapper de verses ni Je mettre à mort un Citoven romain : 21001tant que ceux qui contreviendroient à cette difenfe, feroient blamables, u Autrefois. n dit Tite-Live, la retenue des hommes » étoit selle, qu'une claufe auffi fimple » que celle-ci fuftifoit pour les contenir-» Aujourd'hui on se rendroit sidicule de n mettre une pareille formule dans une » loi † ». Celle de Valérius, en ce qui

concerne l'appel, ne faifoit que confirmer

la loi des douze tables, par laquelle il étoit flatué que la connoissance des causes capi-

\* Sucton. in Neron. 40. † Tis-Liv. X. g.



tales contre un Citoven romain, n'appartlendroit qu'aux Centuries affemblées, & qu'on ne pourroit ôter à personne les droits de Citoyens, fans avoir entendu fes défenses en présence des Centuries. Mais. chez les Romains, on étoit fouvent obligé de remettre en vigueur les loix anciennes par des nouvelles. En 556, Porcius Luca, Tribun du Peuple, l'un des ancètres de Læca le conjuré, fit la loi dont il est parlé iei, par laquelle il fut défendu, sous de grieves peines, à tous Magistrats de faire fouetter & exécuter à mort aucun Ciroyen romain, & de les punir autrement que par l'exil on la confifcation de biens ". Il nous reste un très-beau monument de cette loi dans deux médailles de Porcius Læca, repréfentant soutes les deux une tète de Rome, avec le nom de LÆCA. Sur l'un des revers on voit trois figures. Celle du milien est un Magistrat en habit militaire, avant à fa gauche un Licheur qui tient des verges, & à sa droite un Citoyen romain en habit de ville, à qui le Magistrat met sur la sèse un bonnet, en signe de la liberté. Au tour est écrit, PROPOCO, J'EN APPELLE, L'autre revers représente la liberié für un char à quatre chevaux, tenant en main un bonnet. M. PORCIUS †. En 620. Caius Gracchus fit la loi Sempronia, « Voulant, dit-il, abolir totalem ment le fouvenir de la tyrannie des Rois. » maintenir le Peuple dans sa liberté . & » le contenir plutôt par la douceur des » loix, que par la févérité des fupplices. » Il fera à l'avenir défendu à tout Ma-» giftrat de panir un Citoven romain de » peine capitale, fans l'ordre du Peuple, \* Plus, in Gracch, Cie, pro Rabir, & Verrin. V. 62. t Voy. no. 15 6 16.

» & il sera informé contre tout Magistrat » qui violera cette défense ». Le véritable motif de C. Gracchus, en faifant eette loi. fut de se venger du Consul Popilius, qui avoit fortement perfécuté les partifans de Tib. Gracchus fon frere aine: & en effet. il fit chaffer Popilius de Rome. Malgré ces adouciffemens mis aux loix pénales, il femble que l'ancienne rigueur fubfifloir contre le chef du crime d'Etat, nommé rebellion on perduellion, c'est-à-dire crime d'Esat, lege-Majefté, attentat contre la Republique entiere. L'ancienne peine de ce crime étoit d'avoir la tête voilée, d'être fouette, trainé hors de la ville avec un croc de fer, & mis en croix par le bourreau, que l'on faisoit venir à Rome en cetto occasion; car il ne lui étoit pas permis d'y demeurer, de peur que la ville ne fit fouillée par fa présence. Ce qui me donne lieu de préfumer que ee supplice n'étoit point aboli, c'est que tout l'appareil en devoit être exécuté, l'année même de la eonjuration, eontre Rabirius, accusé de rebellion. Il faut remarquer à ce sujet une chose fort finguliere. C'étoient les conjurés qui , comme je l'ai dit à l'article de Metellus Celer, avoient, pour certaines vues, fuscité cette affaire à Rabirius, par le ministere secret de César. Ce même Céfar, qui foutient ici avec tant de force que ce feroit violer la loi Percia, que de condamner à mort les conjurés, avoit été, peu de mois amparavant, Juge de Rabirius en premiere inflance, & l'avoit impitoyablement condamné au dernier funplice. Cicéron, au contraire, qui pousse iei fi vivement le Senat à faire mourir les conjurés, plaidant pour Rabirius, avoit fontenu qu'en sa qualité de Citoyen romain, la loi Porcia defendoit de le punir

de mort, « O doux nom de la liberté, » d'ecrioit-il! à droit inestimable de Ci-» toyen romain! ô facrée loi Porcia! ô » inviolable lot Sempronia ! C'est un at-» tentat que de lier un Citoven romain : » c'est un crime de le frapper de verges: » c'est un parricide que de le mettre à » mort ». D'un autre côté, le Peuple affemblé par Centuries, devant qui Rabirius avoit porté fon appel, ce même Peuple, qui depuis punit Cicéron pour avoir fair mourir des Cuovens, alloit infailliblement condamner Rabirius, fi Celer ne fe fût avise, pour le sauver, de l'expédient dont j'ai parié plus haut. Que d'inconféquences de toutes parts! On peut répondre à ceci que quoique le crime des conjurés für réellement un attentat contre La Ripublique entiere, cependant Plautius n'avoit intitulé fa dénonciation que de violence contre l'Etat. On fait que les Romains étoient exacts jusqu'au ferupule sur la formalité : ainfi , dans la condamnation d'un accusé, ils régloient les peines sur le titre d'accufation.

Remarquez encore que toutes ces loix artématives, Porcia, Sempronia & autres, n'avoient pas lieu en faveur des fujets de la République, autres que Ciroyens romains. On a vu dans Hinforte de la conquêre de Numidie, que Turpilius Silanus fur frappé de verges & mis à mort, comme n'êtant que Ciroyen lain.

(144) a La clemence des Romains, l'adylet «, elt digne d'éloges. Cei une coutume parmi eux que, tandis u que le Peuple procede au jugement d'un Citoyen prévenu de crine, il eft permis à celui-ci, s'il voit que l'affaire tourne p mal pour lui, de prévenir fa condamy Liv. PL. n fon fuffrage n. (145) Voyez l'histoire de la conquête d'Athenes, par Lyfander, Général des Lacèdémoniens, & les horribles eruautés que ceux-ci y exercerent, julqu'à ce qu'elle füt enfin mife en liberté par Thrafibule dans Cornelius Nepos Vie de Thrafibule; dans Juftin, L. V. ch. 7, & for-tout dans les Historiens Grecs, tels que Diodore, L. XIV. ch. 1. Xinophon , L. II. Plutarque , Vie d'Alcibiade , &c. Voyez, fur ce qui concerne Damafippe, ce que j'en ai écrit dans l'histoire précèdente. Céfar a raifon de mettre ces deux événemens en parallele, puisqu'il n'y a rien de fi femblable à ce qui se passa dans Rome lors de la puissance de Sylla, que ce qui fe paffa dans Athenes après la conquète de Lyfander. Les fages mefures quo prirent l'un & l'autre pour punir les défordres passes, dégénérerent bientôt en une affreuse tyrannie. Les points d'hiftoire que rapporte ici Céfar, & qu'il emploie pour appuver fon fentiment, font les vraies loix que l'on doit citer, en délibérant fur une affaire de politique, cu l'on doit, comme dit Montagne, confidérer par les exemples des chofes paffées, quels

» nation en s'exilant lui-même; pourvu

» qu'il le faile avant qu'on ait fini d'opi-

» ner-, quand meane il ne refteroit plus

» qu'une tribu qui n'cût pas encore donné

ont été les événement des mêmes confeils en des positions semblables. (146) Voyez les Notes latines.

(147) Quand il étoit question de perfonnes d'une certaine confidération, les Romains avoient quelquefois pour eux affez d'égard, pour ne les pas faire mettro en prison: mais on se contentiot de les mettre aux arrêts dans des maisons parti-

Le discours (148) de César fit, une vive impression sur les XXIV. esprits; le grand nombre alloit se ranger à son avis, lorsque Caton. Con-Caton parla de la forte:

damnation des conjurés.

« Lorsque j'envisage, Seigneurs, la situation présente des » choses & le péril que nous courons, mes idées sont bien

» différentes de celles des personnes qui viennent de parler » avant moi. Ils ne sont pas d'accord sur la peine que méri-

» tent des Citovens qui ont entrepris d'égorger leurs parens.

» de réduire en cendres leur patrie & les temples de leurs

" Dieux. Pour moi, je fuis plus occupé du moyen de les pré-

» venir, que de celui de les punir. On ne punit les autres

» crimes qu'après qu'ils sont commis; mais si l'on ne se pré-

» cautionne contre celui-ci, comment le punira-t-on ? La Ville

» prife, quel pouvoir auront les vaincus? C'est vous que " j'interpelle aujourd'hui au nom des Dieux immortels , vous

» qui êtes plus occupés de vos palais, de vos maifons de cam-

" pagne, de vos frivoles magnificences, que du salut de la

» République : si vous voulez les conserver , ces idoles de

» votre goût, si vous voulez jouir de ce repos favorable à vos

» plaisirs, éveillez-vous à la fin, & jetez les yeux sur la Ré-

» publique: ce n'est pas seulement du bon ordre des finances ,

» ce n'est pas du bien de nos alliés qu'il s'agit ; votre liberté. » votre vie touchent à leur dernier instant.

» Je me suis souvent élevé en plein Sénat contre le luxe & » l'avarice qui regnent dans Rome. Je fais que mes remon-

» trances m'ont attiré beaucoup d'ennemis (149). Peu m'im-» porte. J'ai fait ce que j'ai dû. Je ne me suis jamais fait grace

» à moi-même sur rien; ce n'est pas pour la faire aux autres.

le pratiqua pour Lentulus & ses complices. Céfar voudroit que l'on fit ici à peu près

culieres, sous la garde des maitres de ces | la même chose, en les tenant prisonniers maisons; comme on vient de voir qu'on dans des Villes municipales : ce qui s'étoit dejà fait en d'autres occasions.

» On a fait peu de cas de mes discours : mais enfin la Répu-\* blique se soutenoit; nos forces contre-balançoient (150) » encore notre mauvaise conduite. A cette heure il n'est pas » question de savoir si nous vivons bien ou mal, ni si la vraie » grandeur de l'Empire est dans le luxe ou dans la vertu. Il » s'agit de décider si nous conserverons notre état tel qu'il est. \* ou si nous livrerons nos personnes & nos biens en proie à » nos ennemis. Et j'entends qu'on parle ici de clémence & de » miséricorde! Ce n'est pas d'aujourd'hui, Seigneurs, que » vous ne connoissez plus les vrais noms des choses. Chez vous » diffiper le bien d'autrui, c'est libéralité, & l'envahir, c'est » valeur. Voilà où nous en fommes réduits. Soyez, puisque les » mœurs du temps l'autorifent, foyez magnifiques du bien de » vos créanciers, & indulgens envers les voleurs publics. Mais » au moins ne prodiguez pas notre propre fang, & n'égorgez » pas tous les gens de bien, pour fauver quelques scélérats. » César vient de discourir en termes choisis & d'un ton philoso-» phique, fur le cas que l'on doit faire de la mort, regardant \* apparemment comme une chimere tout ce qu'on nous dit » des récompenses & des peines de l'autre vie , & de l'éternelle » horreur qui y est destinée aux méchans. Il a été d'avis de » confiquer les biens des coupables, & de les renfermer dans » les Villes municipales; de peur, sans doute, que s'ils res-» toient à Rome, leurs complices ou la populace apostée n'en-" treprissent de les enlever par violence. Mais croit-il qu'il n'y » ait de méchans hommes que dans la seule ville de Rome, & » que l'audace soit moins grande dans les lieux où il se trouve » moins de forces à lui opposer? Je tiens donc sa précaution » fort inutile, s'il croit qu'il y ait quelque chose à redouter. Que » si dans un si grand danger il est seul exempt d'inquiétude, " nous n'en avons, Seigneurs, vous & moi que plus à craindre. » Soyez affurés, Seigneurs, que l'arrêt que vous allez prononcer

» prononcer contre les prisonniers, décidera du sort de l'ar-» mée de Catilina & de celui de tous les conjurés. Plus vous » serez séveres, plus ils seront découragés. Mais mollissez, & » vous verrez bientôt ces furieux à vos portes vous faire porter » la peine de votre fausse indulgence. Ne pensez pas que ce » foit par la feule force des armes que nos ancêtres ont si fort » augmenté cette République. Si cela étoit , elle seroit aujour-» d'hui plus florissante que de leur temps, puisque nous avons » plus de troupes, d'alliés & de Citoyens qu'ils n'en eurent » jamais. Les vraies causes de leur grandeur furent les vertus » qu'ils cultivoient (151) & que nous négligeons : la bonne » conduite au dedans, l'équité au dehors, des ames fermes, » des conseils libres de passions. A la place de ces talens, nous » n'avons que du faste & de l'avarice : les particuliers sont ri-» ches & l'Etat est pauvre. On ne fait aucune démarche que » pour avoir de l'argent : fans cela perfonue ne se remue : » mais à ce prix il n'y a plus de distinction entre le bon & le . mauvais Citoyen , & la brigue emporte chaque jour les hon-» neurs dus à la vertu : Est-il étonnant que tandis que vous » n'avez en vue que votre intérêt particulier, que vous ne » fongez dans le domeftique qu'à vos plaisirs, & dans les » affaires publiques, qu'à acquérir des richeffes ou de la faveur. » la République dénuée de tout foutien, se trouve tout-à-coup » opprimée ? Mais laissons pour la derniere fois ces austeres » lecons.

» Des Citoyens du premier rang ont conjuré de réduire Rome en cendres: ils veulent introduire dans le fein de « l'Etat la nation gauloife, cette terrible ennemie du nom romain: le Chef des conjurés est à nos portes. Et cependant vous hésitez sur ce que vous ferez de ces traitres que vous avez en votre puissance! Récompensez-les, j'en suis d'avis. « Ce sont de jeunes gens qui ont péché par imprudence.

Tome III.

» Mettez-leur les armes à la main, & vous recueillerez bientôt les dignes fruits de votre clémence. Peut-être cetre affaire, toute facheufe qu'elle eft, ne vous caufe-telle aucune fiayeur. Ne dites pas cela 1 vous en êtes tous remplis. Mais gens foibles & incapables de prendre une réfolution, vous êtes là, à vous regarder les uns les autres, attendant que quelqu'un ait le courage d'y mettre ordre; & vous vous repofez fur la bonté des Dieux, qui n'ont jamais, dites-vous, abandonné la République. Ce n'eft pas par des prieres ni par de vaines clameurs de femmes, que vous ferez defeendre le fecours du « Ciel. Obfervez avec vigilance: délibérez avec fageffe: exécutez avec force, & tout vous réuffira. Mais tant que vous vous laiferez aller au découragement & la la mollefle, c'eft en vain que vous fariguerez les Dieux de vos cris: vous les frances de la mour de la main que les tranuers et de la mollefle, c'eft en vain que vous fariguerez les Dieux de vos cris: vous les frances et de la mollefle, c'eft en vain que vous fariguerez les Dieux de vos cris: vous les frances et le de la mollefle, c'eft en vain que vous fariguerez les Dieux de vos cris: vous les

\* trouverez fourds & inexorables. » Manlius fit mourir (152) fon fils pour avoir vaincu contre » fon ordre. Ce jeune homme, trop ardent, porta la peine d'un » courage déplacé. Et vous balancez à punir de détestables » parricides! Sans doute le fouvenir de leurs actions passées » adoucit l'horreur de leur crime. Mais ménagez la dignité » de Lentulus, s'il a jamais ménagé son honneur, sa réputation, » les hommes ou les Dieux. Pardonnez à la jeunesse de Céthé-» gus, s'il n'a pas déjà deux fois tiré l'épée (153) contre sa patrie. » Que dirai-je de Gabinius, de Statilius & de Céparius, qui » n'eussent de leur vie trempé dans un si abominable complot. \* s'ils avoient jamais eu le moindre sentiment d'honneur. En » vérité, Seigneurs, s'il y avoit moyen de réparer le mal, je » ne ferois pas fâché que l'événement vous apprît à penfer " juste, puisque la raison n'en peut venir à bout. Mais nous » fommes enveloppés de toutes parts. Catilina nous tient l'épée » fur la gorge (154). Une foule d'ennemis cachés nous envi-» ronnent au dedans. Nous ne pouvons rien entreprendre, rien

- » délibérer en secret; la promptitude seule peut nous fauver. » C'est pourquoi, puisque le crime de ces misérables a jeté l'Etat
- » dans le dernier péril; puisqu'ils sont convaincus, tant par leur
- » propre aveu, que par les dépositions de Vulturtius & des
- » Allobroges, d'avoir projeté de mettre le feu dans leur patrie
- » & de maffacrer leurs compatriotes, je suis d'avis qu'ils soient » punis felon la rigueur des loix anciennes, comme atteints &
- » convaincus de haute trahison ».

Ainfi parla Caton: auffi-tôt tous les confulaires & la plus grande partie du Sénat donnent de grandes louanges à son avis, élevent sa grandeur d'ame (155) jusqu'aux Cieux, s'accusent l'un l'autre, se reprochent leurs foiblesses: Caton seul est serme & magnanime. L'arrêt se fait enfin à son avis (156).

(148) Céfar ne donna pas fon avis [ » gards attachés fur moi : & qu'occupés îmmédiatement après que Silanus eut le premier opiné au dernier fuppliee contre les conjurés. Ce fut Murena, fecond Conful défigné; enfuite Catulus, Prince du Sinat, Servilius, les deux Luculles, Curion, Torquatus, Lépide, Gellius ancien Cenfeur, Volcatius, Figulus, Cotta Cenfeur en place, L. Céfar, Pison & Glabrion, qui tous, de même que les Préteurs en charge, furent de l'avis de Silanus. Après quoi Céfar , Préteur de Rome défigné, ouvrit l'avis contraire. Les esprits furent fort ébranlés après qu'on l'eut entendu. Tous les yeux se tournerent sur Cicéron, même ceux de ses amis, qui le jugerent perdu si l'avis de la mort prévaloit. Alors cet admirable Citoyen lifant cette penfée fur le vifage de tous les Sénateurs, interrompit les opinions, & reprit la parole en ces termes:

- « Je vois, Seigneurs , tous vos re-
- \* Cic. Catil. IV. traduff. de l'Abbi d'Olivet, refferree & rendue plus précife.

- » du péril qui menace l'Etat , l'Etat fût-il » en fûreté, vous feriez inquiets fur ce » qui me touche perfonnellement,
- » Au milieu des maux qui m'environ-» nent, il m'est bien doux que vous » daigniez v prendre part. Mais ie vous » en conjure, oubliez mes intérêts, ne fon-» gez qu'à vous & à vos enfans. Si la » destinée de mon Consulat est telle » que j'y doive éprouver toute forte d'a-» mertumes & de fouffrances , je les » fupporterai avec fermeté, pourvu que » la gloire de la République & le falur » du Peuple romain foient le prix de mes
- » Rien ne m'a pu mettre un moment » à l'abri des périls: ni le Barreau, quoi-» que le centre de l'équité : ni le champ » de Mars, confacré par les auspices des » Confuls: ni le Sénat, refuge de toûtes
- » les Nations : ni ma propre maifon , » afyle pour tout autre: ni mon lit même » confacré au repos: ni ce siege enfin ,

n d'èire aff.s. l'ai beaucoup diffimulé, n beaucoup toléré, beaucoup cédé, pour » apporter du remede à vos maux, fans » prendre garde à ce qu'il m'en coûtoit. n Si la fin de mon Confular devoit être » marquée par la gloire d'avoir confervé vos p femmes, vos enfans, les vestales, les tem-» ples, les autels, notre florissante patrie, » l'Italie entiere ; qu'à ce prix les Dieux n ordonnent de moi en particulier , l'y » foufcris. Et puisque Lentulus s'est ima-» giné fur la foi de quelques devins, que so fon nom , par je ne fais quelle faralité, annoncoit votre perte, ne dois-je pas m me réjouir que mon Confulat, par une » autre forte de fatalité, affure votre

n ce fiege respectable où i'ai l'honneur

» Penfez à vous & à la patrie, & ceffez de so vous alarmer pour moi. Les Dicux qui » protegent Rome, voudront bien avoir » égard à mes services. Mais si la mort » se présente à moi , elle me trouvers » dispose à la recevoir. Jamais la mort » ne fauroit être, ni honteufe pour un » homme ferme, ni prématurée pour un » Maeistrat honore du Confulat; ni fâ-» cheuse pour un sage. Je ne pousse pas » eependant la dureté jusqu'à n'être pas » ému de la douleur dont est pénétré \* à mes veux un frere qui m'est cher . n & à qui je le fuis. L'ai peine à foute-» nir les larmes que je vois répandre auso tour de moi. Une semme consternée : » une fille faile de frayeur; un fils, d'un » âge encore si tendre, qui se jette entre » les bras de la République, & la regarde, as se me femble, comme l'orage de mon » Confulat: un cendre ici présent, & qui » attend impatiemment l'iffue de cette » journée; tous ces objets, à chaque inf- | » fant rendre graces pour moi aux Dieux

» tant , portent mon esprit dans le sein de » ma famille. Mais l'effet de ma fenfihiw lité, est d'aimer mieux sauver au prix » de mon fang & la République & ma » famille, que de les voir englouties avec p moi l'une & l'autre dans le même pré-

» Ainfi fongez, Seigneurs, aux inté-» rêts de la République, & voyez quelles » tempétes fondront fur elle, fi vous ne » les détournez. Il s'agit ici de pronon-» cer fur la peine due , non pas à ce » Gracchus, qui brigua une seconde fois » la place de Tribun du peuple; non » pas à eet autre Gracchus, qui, au finjet » des terres dont il demandoit un nou-" veau partage, excita une sedition; non » pas à ce Saurninus, par l'ordre de qui » Memmius fut affaffiné: mais à desgens » qui fe tenoient dans Rome pour y met-» tre le feu , pour vous y égorger tous , » pour y recevoir Catilina. On a leurs » lettres, leurs cachets, leur écriture, » leur aveu. Ils foulevent les Allobroges , » ils fubornent les esclaves, ils appellent » Catilina. Ils méditent un carnage, tel » qu'il ne puisse rester personne pour dé-» plorer l'extinction du nom romain. Sc » la chûte d'un si grand Empire.

» Voilà ce que les dénonciateurs ont » rapporté. Voilà ec que les coupables one » reconnu. Voilà ee que déjà vous-mè-» mes vous avez jugé; foit en me re-» merciant dans les termes les plus » honorables, d'avoir par ma vigilance, e par l'affiduisé de mes foins, manifelté » certe affreuse conjuration : soit en don-» nant ordre à Lentulus d'abdiquer la Pré-» ture : foit en l'arrêtant prifonnier , de » même que ses complices : foit en faifi immortels , honneur qui n'avoit éré fait u avant moi qu'à des guerriers : foit, ensfin, en décranant hier aux envoyés des u Allobroges Cà à Vultureius, de très granu des récompenies. Par -là, fans doute, vous avez fait bien voir que la condamnation de œux qui font arrêtés étoit dèià toute décidée.

» Il faut, Seigneurs, vous expofer » encore cette affaire, & reprendre vos » avis fur la puntiton des coupables, apres » vous avoir dit ce que je dois en qualité » de Conful.

» de Conful. » Je voyois depuis long-temps des » nouvemens se préparer, & la fureur » s'emparer de certains esprits : mais ie » n'avois pu me figurer que des Citoyens » fuffent capables d'aller fi loin. De quel-» que côté que vous penchiez, il faut » fe déterminer avant la nuit. Vous con-» cevez l'énormité du crime : détrompez-» vous, fi vous v crovez peu de per-» fonnes impliquées. On ne s'imagine pas » jusqu'où la contagion s'est répandue: » elle n'a pas seulement infecté l'Italie. » elle a paffé les Alpes. & s'est fourde-» ment gliffée dans plusieurs de nos Pro-» vinces. Vous n'en arrêterez pas le cours en » différant, en temporifant. Quelque parti » que vous preniez, il doit être prompt. » Les deux opinions, qui jufqu'ici par-» tagent le Sénat, font celles de Silanus, » qui condamnent les coupables à perdre la

a que vous prenies, il doit être pronp; n Les deux opinions, qui jufqu'ici parn tagent le Sénat, font celles de Silanus, a qui condamnent let coupables à perdre la vie; & celle de Céfrqui, excepté la mort, les condamne à toute autre peine. Il son t'un & l'autre opiné, comme il convient à des perfonnes de leur rang, & avec toute la févrioi requife

» en pareil cas.
 » Le premierfuit l'exemple de nos peres,
 » lorsqu'il juge qu'on ne doit pas laisser

» un moment de vie à des fcélérats qui » ont voulu enfevelir le nom romain . » anéantir notre Empire. Le fecond, per-» fuade que de foi la mort n'est pointune » peine impofée aux hommes par les » Dieux immortels : que c'est plutôt une » indispensable loi de la nature , & la » fin de nos travaux & de nos miseres: » que par cette raison, elle est soufferte » tranquillement par les gens sages ou » courageux, qui jugent qu'une prison » perpetuelle est une peine inventée ex-» près pour punir les grands crimes. Ainfi n l'avis de Céfar est qu'il faut tenir les » coupables en prison, & les disperser » dans les villes municipales.

» Mais il me paroit dur de commander que ces villes s'en chargent; & fa » l'on ne fait que les en prier, elles ly » rendrout dificiement. Ordonnez pourtant ce qu'il vous plaira. Je m'y conformerai, & j'y rouverai, du moins » je l'espere, des gens qui tiendront à » honneur d'exécuter ce que vous aurer c'un écestifes pour le faite public.

» Mais de plus , Céfar prétend que » chaque ville réponde, sous de grieves » peines, des prifonniers à elle confiés : » il les condamne à une captivité horrible: » il veut, & c'étoit une précaution à » prendre contre de fi grands criminels. » que jamais on ne puiffe demander leur » grace, ni an Sénat, ni au Peuple: if » leur ravit jusqu'à l'espérance, seule con-» folation des miférables : il ordonne la » confifcation de leurs biens: il ne leur » laisse que la vie. Sans doute, de peur » qu'en la leur ôtant, ce ne foit mettre » fin, par un tourment feul, à tous leurs » maux & d'esprit & de corps. Aussi nos n auciens, pour effrayer les méchaus.

» ont-ils enfeigné que dans les enfers il » se retrouve des supplices qui approchent n fort de eeux que craignent les vivans: » & cela , parce qu'ils comprenoient que » pour qui n'auroit pas ees supplices de-» vant les yeux , la mort toute feule ne » feroit pas un objet de terreur.

» A ne confulter que mon intérêt par-» tieulier, je dois fouhaiter, Seigneurs, » que vous fuiviez l'opinion de Céfar, » parce que Céfar étant de ceux que l'on » croit portés pour le Peuple, j'aurai peut-» être moins de contradictions à craindre, » quand je propoferaj un avis dont on » faura qu'il est l'auteur. Je ne fais si l'avis » contraire ne me jetteroit pas dans de plus » grands embarras. Mais le bien publie » doit l'emporter fur mon intérêt perfonnel. » Au reste, l'opinion de César est di-» gne certainement d'un Citoven qui réu-» nit le mérite & la naiffance : c'est un n gage qu'il donne à la République de » fon éternel attachement : par-là nous » avons vu quelle différence il y avoit » entre un flatteur de la multitude, & » un homme vraiment populaire, vrai-

» fans doute pour ne point se trouver n dans l'occasion de condamner des Ci-» tovens romains à la mort ". Avant hier . M. Marabin, qui a ferte una vie da Ciefron très-curicafe & très-exafte, croit que la perfonne dont il eft queftion ici , eft la Tribun Metellus-Nepor. Scrois-ce Horsenfe? car je remarque que lui feel a'eft pas comme parmi les confulcires qui opinerent entre Siloaux & Cifar, Lucius Cifar, an contraire, eut la force de fe trouver à cette affenblée , & de fairre l'avis de la mort contre Lentaine fon beau-frees.

» Mais parmi ceux qui veulent passer

» pour populaires, je m'apperçois qu'il

» nous en manque ici un qui s'est absenté.

» ment ami du bien publie.

» cependant fon avis fut qu'il falloit les » mettre en prison, & rendre en mon » honneur de solemnelles actions de graces » aux Dieux. Hier encore il demanda » que les dénonciateurs fussent magnifi-» quement récompenses. Or, c'est affez » faire entendre comment il pense sur ce

» Pour Céfar, il fait très-bien que fi la » loi Sempronia est faite en faveur des » Citoyens romains, tout homme qui fo » déclare contre sa patrie perd absolument » cette qualité de Citoyen, & qu'enfin » cette loi n'eut pas lieu à l'égard même » de fon auteur. Il ne croit pas non plus » qu'on puisse, sur des largesses outrées » & fur de folles profusions, regarder Len-» tulus comme ami du Peuple, tandis » qu'on lui voit de fi horribles desfeins » contre l'Etat. Ainfi, quoique très-humain » & très-doux, il ne laisse pas de le con-» damner à finir ses jours dans une obscure » prifon : il défend que lamais, dans la » vue de plaire au Peuple, on propose » d'adoucir ses peines : & afin que la » pauvreté mette le comble à fa mifere. » il ordonne la confifcation de ses biens, » Oue yous embraffiez done l'opinion

» de Céfar, je me verrai accompagné » d'un homme cher au Peuple romain, & n qui m'en fera plus volontiers écouter-» Que vous fuiviez au contraire le fen-» timent de Silanus, il me fera aife de » faire voir que e'est au fond le parti le » plus doux, & qu'en cela ni vous ni » moi ne fommes trop féveres.

» Ouel excès de sevérité à craindre » dans le cas d'un crime fi énorme? l'en » juge par l'impression qu'il fait sur moi, » Car enfin fi je fais ici paruitre un pen » de chaleur, je proteste que ce qui

» m'anime est un pur mouvement de pitié. » Peut-on être plus porté que je le fuis à » la douceur? Mais ie me représente cette » fuperbe Ville, l'ornement de l'Univers » & l'appui de toutes les nations, en proje » à un fubit embrasement. Je m'imagine » voir dans toutes nos rues des tas de » Citovens maffacrés & fans fénulture. Je » me mets devant les yeux un Céthégus, » dont la fureur se baigne dans votre sang. » Je me figure Lennulus le sceptre en » main, suivant la destinée dont il se » vantoit; Gabinius honoré de la pourpre; » Catilina entrant dans Rome à la tête » d'une armée; les meres poussant des cris » lamentables; les filles, les enfans prenant » la fuite; les vestales exposèes à l'in-» folence du foldat. J'en frémis ; & plus » ces horreurs doivent exciter notre com-» passion, plus mon zele s'allume contre » des scélérats qui ont prétendu nous ré-» duire à de si affreuses extrémités.

» Quol fi un efebre avoit brillé la » maion, se poignard la femme & les » enfans de fom mitre, diroit-on de fon » maire, lor'spi'il le punis avec la dernière » rigieure, qu'il de rueil, on que c'ha » cœur fentble & plein de prité? Je le » roviros de bronze, s'il ne cherchoit pas » a hoyer une partie de fi douleur dans » le fang de fon efelave.

n Quand des tecterars ventent nous égorger, mafficer nos femmes & nos ennans, mettre le feu à toutes nos maifons, détruire Rome de fond en comble, lin vrer cet Empire à des Allobroges, & ne se établir fur les ruines, fur les cendres de cette Ville; la d'évrité moure que nous fommes touchés de compafion: fi nous trous moist visé, on nous trous» veroit cruels d'être si peu fensibles 20x » plus grands malheurs de la patrie.

» Traiterons-nous de fanguinaire & d'in-» humain le beau-frere même de Lon-» tulus, pour lui avoir dit en face avant » hier qu'il méritoit de perdre la vie; & » qu'autrefois, fur de moindres accufa-» tions, Fulvius fon aieul, & un des fils » de Fulvius, encore à la fleur de l'age. n'avoient pu éviter le même châtiment? » Et Fulvius, de quoi l'accufoit-on? D'a-» voir voulu, comme Lentulus, fapper les » fondemens de cet Empire. Non. Il ne » s'agiffoit que d'une dispute, où l'un des » partis vouloit que l'on fit des largeffes » au Peuple, l'autre s'y opposoit. Alors » l'illustre aieul de Lentulus ne pou-» vant souffrir que la République perdit » de ses droits, poursuivit Gracchus les » armes à la main. & recut une dans » gcreuse blessure. Aujourd'hui, pour la » détruire, cette même République, le » petit-fils appelle les Gaulois, excite les » esclaves à la révolte, commande à Cé-» thégus d'égorger les Sénateurs, charge » Gabinius de faire main-baffe fur tous » les autres Citoyens, ordonne à Caffins » de brûler Rome, livre toute l'Italie à la » fureur de Catilina. Et vous craienes. » après un attentat si horrible, qu'on ne » vous reproche trop de févérité? Crai-» gnez plutôt qu'on ne vous accuse d'être » peu fenfibles aux calamités de la patrie , » fi le châtiment ne répond pas à l'énor-

» mité du crime.
» Mais j'apprends qu'il fe répand un se bruit dont jo ne faurois me taire. On se paroit craindre que je ne manque de sorce & de fecours lorfqu'il laudra extense cuter ce que vous aurez conclu. Tout

» est dějà réglé, Seigneurs, j'ai pourvu » à tout : & l'ardeur du Peuple romain à » se désendre lui-même & à sauver l'Eun-» pire, paffe encore mes foins & ma vi-» gilance. Toutes les conditions, tous les » åges se réunissent. On ne voit que Ci-» toyens affemblés, & fur la place & no dans les temples qui font aux environs, » & le long de toutes les avenues, par où p l'on peut aborder ou nous fommes. C'eft. n depuis que Rome est fondée, la feule » affaire où l'on ait généralement été d'acn cord : fi vous exceptez ceux que je n regarde, non pas comme Citoyens, » mais comme ennemis; ces traitres qui, » préts à périr, & ne voulant pas périr » eux feuls, ont cherché à enfevelir leur so natrie avec eux. Pour tous les autres, » quelle unanimité, quel courage, quelle » émulation !

» Parlerai-je des Chevaliers romainis.

Ib ne vons diffuser par Sumoriés; mais

pour le zele, cerainement lis ne vou
droiern par vous cider. Il ne s'agis plus

de leurs anciens démétis voce le Saux
une causé commune rapproche les deux

paris : & fi cene réunion, qui le fair

» fous non Confiales, est confiane; joid

« direque jamais didention, junais guerre

» ne le railumera entre les difficess cops

dons la République est composée.

» Tous les Tribuns du réfor nots marquent le même dévouement. Tous les » Secretaires, pour qui c'est aujourchai » par hafard jour d'asfemblée au Tréfor, out d'abord accourt oû les appelloir le » falut commun. Tout ce qu'il y a d'habitans hei bites, nôme ceux de la condition la plus basse, ont accouru. Els qui n'aimeroit à se mainterir en pos-

a (affina de fa liberté P Dour qui ces temples, cere VIII), e. ce figure commune des Romains, ne feroiencils pas des objest inhercitans? On voir elass les affanchis, qui ont été affe fage 92. All the heureux pour obseint d'avoir par les heureux pour obseint d'avoir par les heureux pour obseint d'avoir par les diffinedes Roma, qu'ils regordent en el leur partie véritable; tandés que des Croyens, 82 des Croyens de Sec Toyens de Sec Toyens de Sec Soyens d'autre de la canceille.

» Mais à quoi bon parler des personnes » qui ont leur propre liberté à conferver, » & dont la fortune tient par tant d'en-» droits à celle de la République? On ne » voit pas même d'esclave, pour peu que » fa condition foit tolérable, qui n'ait les » rebelles en horreur, qui ne fouhaite le » falut de Rome, & qui ne se fasse un » devoir de concourir à le procurer, au-» tant qu'il l'ofe & qu'il le peut, Ainfi ne » vous effrayez point du bruit qui court, » que Lentulus a envoyé de boutique en » boutique un infame ministre de ses vo-» luprès, pour tâcher de féduire les arti-» fans pauvres & famples. Il est vrai qu'on » leur a offert de l'argent, mais en vain. » Rien n'a pu l'emporter fur leur devoir, » ni fur l'attachement qu'ils ont à leur » commerce ordinaire, à leur petit lore-" ment, à leur vie douce & paifible. » Prefque tous : disons mieux , absolument » tous les ouvriers, tous les marchands » aiment la paix : e'est de la paix que » dépend leur travail, leur gain, la mul-» titude des acheteurs : & fi, leurs bou-» tiques fermées, ils ne gagnent rien, » que seroit-ce quand le feu y auroit été

» Puis donc que le Peuple romain ne w vous manque pas, ne donnez pas lieu » de croire que vous manquiez au Peuple » romain. Vous avez un Conful qui a déjà » vu la mort de près, & qui a évité tant » de pieges, tant de périls, moins pour » allonger ses jours, que pour affurer votre » falut. Toutes les compagnies penfent, » parlent, agissent de même. Votre patrie, » environnée de torches ardentes, en bute » à la rage des conjurés, vous tend les » bras, yous recommande inflamment la » vie de ses Citoyens , le seu éternel de » Vesta, le Capitole, les Dieux Pénates, » fes temples, fes murs, fes maifons. Au » jugement que vous allez rendre, est » attachée votre vie, la vie de vos femmes » & de vos enfans, la fortune entiere des » Romains.

» Romaint.
» Vous avez, ce qui n'est pas toujours,
» un chef qui pense à vous, qui s'oublie
» personnellement: &, ce qui jamais n'ar» riva dans une guerre civile, toutes les
» diverses compagnies, tout le Peuple
» romain n'a qu'un même esprit.

» comban na quui mene ciprit.
» Quels ravaux x-i-li fallu pour fonder
» cet Empire? quelle valeur pour l'affer
» nir? quelle procétion des Dieux pour
» le porte à ce haut point de puissance
» de de glorie? Tous a têt persque ren» verié dans une mait. Il faut, par l'arrêt
» que vous rendrez, faire enfore que
» jamais rien de fembble ne foit exècuté,
» ni même imaginé parmi onos.
» Au refle, à lie vous parle ainfi, ce

» Au refte, fi je vous parle ainfi, ce » n'est point en vue d'émouvoir votre » zele: il me prévient, & il me serviroit » à moi-même d'exemple: mais, en qualité de Consini, obligé à porter la parole, » je n'ai point voulu manquer à un de » mes devoirs.

Tome III.

" Avant que de reprendre les voix, " j'ai, Seigneurs, un mot à dire à mon " propre fujet.

» Je comprends que tout ce qu'il v a de » conjurés (& vous favez quel prodigieux " nombre ), e'est autant d'ennemis que ie » me fuis attirés. Je les crois méprifables » au dernier point. Copendant, s'il arrive » qu'un jour ils l'emportent fur votre » autorité & fur celle de la République. » je n'aurai point de regret d'avoir penfe » & agi comme j'ai fait. Ils me menacent » peut-être de la mort : mais la mort est » pour tous les hommes; au lieu que les » honneurs dont j'ai été comblé par vos » décrets, me font particuliers. Je suis, » en effet, le feul qui ait recu de tels » honneurs pour avoir fauvé la Répu-» blique; & si d'autres en ont recu de » femblables, c'est seulement pour avoir » gagné des batailles ou pris des Pro-

» vinces.....

" Je me vois, pour toute ma vie, » d'implacables ennemis : mais dont , après n tout, la vengeance n'est à craindre ni » pour moi ni pour les miens, parce que » j'ai un appui für dans votre protection, n dans les fentimens que les gens de hien » auront toujours pour moi . & dans le » fouvenir qui reftera des périls que l'at » courus; périls éternellement mémorables. » non-seulement parmi le Peuple que i'ai » fauvé, mais parmi toutes les nations du » monde. Oui, je l'espere, mes ennemis » ne formeront jamais une puissance ca-» pable de réfuter au Senat, uni avec les » Chevaliers romains, & foutenu de tout » ce qu'il a de bons Citoyens, qui ont » de bonnes intentions.

» Pour avoir donc volontairement cédé » ma Province; pour avoir renoncé à la

Y

u gloire de commander une de vos armées, & à l'eférance de mériter les
nonneurs du tromphe; pour avoir, en
un mor, facrifié tous mes intéréas que
voirers; le faul déchommagement pui
u vours demande, c'est que vous conferviez la mémoire de mon Confalua &
u de mes fevrices. Tam qu'elle fubilifera
u dant vou cours, elle me tiendra lieu
u dun bouelle imphietrable.

m Que fi l'iniquité prévaut, & que mes « fépérances foient trompées , je vous » recommande mon fis, ce jeune enfant. » Je croiral, non-feulement fa vie, mais n'aublièrez point que fon pere a fauvè n'aublièrez point que fon pere a fauvè na partie lai feul, & s'est lui feul ex-» pofé à toutes fortes de rifiques pour la » fauver.

» Opinez donc, Seigneurs, comme vous avet dijk commencé, avec zele, avec sele, de suce sele, au sues fermets, dans une conjondure d'où de plea la confirmation de vous perfusion de vous tentes, de l'Atalie vous de l'autre de vous perfusion de vous perfusion de vous perfusion de l'autre de vous avec un Confid qui jusqu'à la mort, ne manquez ni de courseg pour le charger de vou orders, ni de force pour les faire excluser de vou orders, ai de force pour les faire excluser ni de force pour les faire excluser ni de force pour

Andrei executive de Caciono, Canalas, Politica de Siente, reprint parvela fector, Canalas, Politica de Siente, reprint parvela fector, Politica de Californi, Politica de Californi, Maia Tanas prefetion desto fichie. There Norso outside a profesio, desto fichie a presidente a visi, sauquel fir remiri Salas nas. La Estrate fa prantiga entre cest sur a la caracteria profesio politico. Le firere même de Ciciron finivita celle de Cafforni, faint Garona, quis, en qual le de Telhum du Peuple, choi affis à la perre du Sanzar dant fa chalifa Camala, a la guerre fit achevire contre Carolina. Perce de Sanzar dant fa chalifa Camala, come fenence canta plus doursel, come controllar de Centre, finence centre plus doursel, come controllar de profesio profesio de servicio profesio de controllar de profesio prefesio de controllar de profesio de controllar

opina des derniers. Mais il faut voir la peinture que Plutarque fait de cette affemblée. « Le propos étaut mis en délibération » au Sénat, comment on devoit punir les n malfaiteurs, Silanus, auguel le premier » fut demandé l'avis, dit qu'on les devoit » mener en la prison, pour être punis de » l'extrême supplice. Les autres, qui opim nerent confécutivement, furent tous de » fon avis, jufqu'à Cajus Céfar, qui alors » étoit encore jeune. & ne faifoit mue » commencer à venir; mais qui déjà en » tous ses déportemens & en son espérance. » prenoit le chemin fuivant lequel depuis » il tourna la chose publique en monar-» chie. Car alors même Cicéron eut plu-» fieurs foupçons fur lui, mais nulle fuffi-» fante preuve pour le convaincre : & il » v en avoit qui difoient qu'avant ap-» proché de bien prés d'être atteint & » convaincu, il s'en étoit fauvé. Les autres » difent au contraire que sciemment Ci-» cèron ne fit pas semblant d'ouir ni de » favoir les indices que l'on lui vint déa couvrir contre lui, pour crainte qu'il n eut de ses amis & de son crédit; parce » qu'il étoit tout apparent que, si l'on » mettoit Céfar au nombre des accufes . » il feroit plutôt caufe de leur faire fauver » la vie à eux, que eux de la faire perdre n à lui. Quand donc ce vint à lui à dire » fon opinion à fon tour touchant la pu-» nition des prisonniers, il se leva en n pied . & dit qu'il n'étoit pas d'avis qu'on » les fit mourir, mais que l'on confiquit » leurs biens ; & quant à leurs perfonnes, » qu'on les gardat en prison, l'un deçà, » l'autre delà, par les villes d'Italies, telles » qu'il plairoit à Ciceron, jusqu'à ce que » la guerre fût achevée contre Carilina. » l'auteur d'icelle très-éloquent pour la » faire trouver bonne . Cicéron lui-même » y ajouta encore un grand poids, incli-» nant en l'une & l'autre opinion, & ap-» prouvant en partie la premiere . & en » partie celle de Céfar. Ses amis même . » penfant que la sentence de César étoit » plus fûre pour Cicéron, à cause qu'il » feroit moins fuiet à être calomnié, quand » il n'auroit point fait mourir les prifon-» niers, fuivirent plutôt la feconde; de » maniere que Silanus même se reprit de » ce qu'il avoit dit; & avant honte de » changer du tout au tout, interpréta fon w opinion, difant qu'il n'avoit point en-» tendu qu'on dût les faire mourir, puif-» qu'il estimoit que le dernier supplice » pour un Sénateur romain, étoit la prifon. » Mais le premier qui contredit à cette » fentence, fut Lutatius Carulus, & après » lui Caton, lequel, avec une grande » véhémence de parler, rendit César sort » fuspect. Tellement que sur l'heure même » il fut arrêté, à la pluralité des voix, » qu'ils seroient exécutés à mort ». Ecoutons encore cet Auteur dans un autre endroit, où il parle de la même affaire. « Silanus, à qui le premier fut demandé » fon fentiment, dit qu'il étoit d'avis qu'on » leur devoit faire fouffrir peine extrême, » & confequemment tous eeux qui opi-» nerent après lui, jusqu'à César, lequel » étant personnage bien parlant, & » qui desiroit plutôt nourrir & entre-» tenir, que éteindre tous remuemens. » féditions & changemens en la chofe » publique, comme matiere propre à ce » qu'il avoit de longue-main projeté en » fon entendement, fit une harangue » pleine de douces paroles attrayantes , » en laquelle il remontra que de faire ainfi

» mourir les perfonnages, fans qu'ils fuf-» fent judiciellement condamnés ( c'est-de » dire par le Peuple), ne lui fembloie » nullement raifonnable; mais que plutôt » on les devoit tenir en prison. Cela » changea tellement les opinions du refte » des Sénateurs, pour la crainte qu'ils eu-» rent du Peuple, que Silanus même n r'habilla fon opinion, & dit qu'il n'avoit » point entendu qu'on les dût faire mourir : n mais les tenir en prison sermée, parce » que l'extrême peine à un Citoyen ro-» main étoit la prifon, Ainfi étant les » opinions changées, en inclinant les au-» tres Sénateurs en la plus douce & hu-» maine fentence, Caton fe leva quand » ce fut à lui à dire son opinion, com-» menca en courroux, avec une grande, » force d'éloquence, à reprendre griéve-» ment Silanus de s'être change, & à » piquer aprement Cifar, qui, sous une » apparence populaire, & fous converture " d'un parler doux & gracieux, alloit » ruinant la chose publique & intimidant » le Sénat; là où il devroit avoir grande » peur & se réputer bien heureux, s'il se n nouvoit fauver m'on ne s'attachât à lui-» même pour les occasions de l'en soup-» conner qu'il donnoit, en voulant ainsi » manischement ravir d'entre les mains » de la justice des traitres ennemis de la » chose publique; & montrant de n'avoir » aucune pitié ni compassion de la ville » de sa naissance, si noble & si grande, » qui avoit été fi près de finale extermimation; mais plutor regretter & lamenter » la fortune de ces malheureux hommes-» là, qui ne devoient jamais être nés, & » la mort desquels préservoit Rome de » meurtres, maux & dangers infinis. Il o n'est demeuré que cette harangue soule p de toutes celles que fit oncques Caton.... n Si le gagna-t-il alors, & fit tellement » tourner les opinions, que ces hommes » furent condamnés à mourir. Et pour ne » rien omettre de ce qui peut fervir à » représenter au vif l'image de son naturel, » jufqu'aux moindres indices, on dit que » ce jour-là y ayant grand débat & fort » véhémente contention de lui à l'encontre » de Céfar, tellement que tout le Sénat » étoit attentif à les regarder & ouir, on se apporta de dehors un petit papier à » Cefar. Ce que Caton tira incontinent en » foupcon, & l'en calomnia tant, que » plusieurs des Sénateurs s'en émurent, 20 & commanderent que ce qui étoit en » ce papier fût lu tout haut & clair. p Par quoi Céfar tendit la lettre à Caton. » qui n'étoit pas affis loin de lui. Caton » l'ayant lue, trouva que c'étoit une lettre » d'amour que sa sœur Servilia (semme » de Silanus) écrivoit à Céfar, dont elle » étoit amoureufe, avant été par lui corw rompue. Il la rejeta à Céfar, en lui n difant, tiens ivrogne, & cela fait, fe » remit à continuer le propos qu'il avoit » commencé ». u (149) Caton, dit Seneque, en vou-

a (192) Cason, dis Senepue, en vocalante, par fa from el viere, réformer les
mauurs de fon temps, fe faifoit hair
me de men quelquefois méprier. Car la
République érois abort fi perverse, qu'on
pouvei metre en quesfion s'il convenois à un homme fage de s'entementre
des affaires publiques; paisfuril n'y a
point de fageffe à vouloir prendre une
peine immile ". Il est certain que Cason
fe piquoir d'une fingularite qui pouvoir
puffer pour peiterfie dans Tefprit de beaucoup de gens. a Elimant, dit Plantepe,
y que les mours de façons de viurque.

» fon temps étoient ft corrompues. & » avoient si grand besoin de changement, » que pour aller droit il falloit tenir un » chemin du tout contraire en toutes » choses; comme il voyoit que la pourpre » de la plus haute couleur étoit en plus » grand prix & plus recherchée, lui au » contraire aimoit en porter de tirant fur » le noir : & bien fouvent, après le diner. » fortoit en public fans fouliers, les pieds » nuds & fans robe, non qu'il cherchat » gloire par telles nouveautés: mais pour » s'accourumer à avoir honte des chofes » honteufes de foi & déshonnères feule-» ment, & à méprifer celles qui n'étoiene » réprouvées que par opinion des hom-» mes ». L'histoire de sa femme Martia , qu'il céda à fon ami Horsenfe l'Oraseur. qui desiroit extrêmement d'en avoir des enfans, parce qu'elle était fort vertueuse & raifonnable, est un trait de la derniere fingularité \*.

« (150) La République, difoir Cicéron n à peu près dans le même temps, ne fe » foutient plus que par les efforts d'un » petit nombre de gens qui l'étaient, pour » ainfi dire. Autrefois le corps politique » étoit affez vigoureux, pour que les fautes » du Sénat ou les violences du Peuple » n'y fiffent qu'une légere impression. Au-» jourd'hui ce n'est plus cela. Le trésor » est épuisé. Les fermiers ne peuvent se » faire payer des impôts. L'autorité des » Magistrats est comptée pour rien. La » division regne ouvertement entre les » ordres. Les suffrages des Centuries sont » toujours vendus long-temps d'avance. » La corruption des Juges est publique. » Les gens bien intentionnés ne tournent » plus que rarement à leur gré les esprits . Voy. l'hift. précédente , L. V. nº. 52.

» du Sénat. Le moven de trouver défor-» mais un Citoyen qui veuille inutilen ment rifquer fa vie pour le falut d'une » République qui veut périr! Caton l'a » fait cependant, ajoute-t-il ailleurs. Il a » mis fa vie en danger. Il a parlé avec » véhémence, & n'a rien diffimulé de ce » qu'il penfoit, dans une affaire aussi n difficile à manier que celle de la con-» juration. Il a agi avec vigueur : & Rome » lui doit une grande partie de ce qui » fut fait alors pour la fauver. Ce n'est » pas qu'il ne vit clairement le péril qu'il » attiroit sur sa tête. Mais au milieu de » cette violente tempète. l'amour de la » patrie le transportoit à tel point, qu'il » se perdit bientôt de vue lui - même \* ». a (151) Qui ne croiroit, dit St. Au-» guftin, à entendre ici Salluste ou Caton, » que l'ancienne République romaine étoit n un modele accompli de vertus fans » mélange d'aucuns vices. Cependant ce » n'étoit rien moins que cela : & je n'en

n veux d'autre témoignage que celui de n Sallufle lui-même dans fa grande hifnoire \* n. (152) Cette hifloire est affez connue. Voyez Denis d'Halycarnesse, L. VIII. & Tire-Live, L. VIII. c. 6.

(153) Lors de la guerre civile de Marius, & lors de la révolte de Lépide †.

a (154) L'ennemi, dit Cictron en plais n'attende par Marena, n'est pas feulement n'atte les rives de l'Anion, comme aux nemps épouvantables des guerres Puniques. Mais i est dans la Ville, dans la place publique, &, ce qui est horrible n'à penfer, dans le fanchuaire de la ° Cit. pro Extrio.

Voy. l'hift. précédente, L. Iv.

» République , dans le Sénat même ». « (155) Le jour que cette affaire fut » décidée au Sénat, det Velleius, la vertu » de Caton, déjà bien éminente & bien » connue, brilla dans fon plus grand luftre. » Cet homme, descendu de Marc Caton. » chef de la maifon Porcia, tenoit plus » des Dieux que des hommes, par l'ex-» cellence de son naturel. & leur étoit » tout-à-fait semblable par sa vertu. Car » s'il ne faifoit jamais que de bonnes » actions, ce n'eft pas qu'il s'étudiat à » bien faire; mais simplement parce qu'il » ne lui étoit pas possible de faire autre-» ment ; n'ayant jamais trouvé de raifon » en quoi que ce foit, qu'en ce qui étoit » juste: perfonnage exempt de toutes les » foibleffes de l'humanité, & qui a tou-» jours eu sa destinée en sa puissance. Il » étoit fort jeune dans le temps de cette » affaire, & venoit d'être nomme Tribun » du Peuple. Presque tous les Sénateurs » avoient opiné avant lui, & leur avis » étoit de tenir les conjurés prifonniers » dans les Villes municipales, Mais Caton, » quand ce fut à lui à parler, déclama n avec tant de force d'ame & d'efprit » contre les conjurés, que par la véhé-» mence de fon discours il rendit suspecte » de complicité la clémence de ceux qui » avoient propose l'autre avis. Il peignit » avec tant de vérité l'énormité du crime . » le danger de l'incendie de Rome & du » renverfement de la chose publique; il » représenta si bien la nécessité de sévir » contre les criminels, que tout le Sénat » revint à fon avis pour condamner à n mort les conjurés, & le reconduisse » prefau'en corps infaues chez lui ».

XXV. Portraits & parallele de Caton,

Il m'est souvent arrivé, en lisant dans notre histoire, tant d'événemens admirables, foit fur terre, foit fur mer, foit dans Céfar & de la guerre ou dans la paix, de rechercher en moi-même quelle peut avoir été la cause d'un si grand nombre d'heureux succès.

> felon l'opinion commune, qui n'étoit pas exacte. Car Caton opinant des derniers. n'avoit fait que suivre l'avis de la plupart des Confulaires.

« Jai lu, écrit Cicéron à Atticus \*, la n réponse que Brutus a faite à ce que » yous lui demandiez. Il a été mal in-» formé. Il n'est pas pardonnable à un » homme comme lui d'ignorer des chofes n fi publiques & fi importantes, Il yous » mande que ce fut fon oncle Caton qui n ouvrit l'avis de la mort contre les con-» jurés. Mais, au contraire, tous les Conn fulaires unanimement avoient pris cet w avis avant Céfar, qui n'opina qu'à fon » rang de Préteur, & qui ouvrit l'avis m contraire. Brutus devoit bien penfer que » puisque César même avoit été d'avis n d'une peine severe, Carulus, les deux n Luculles, & les autres qui le précé-» doient, n'avoient pu manquer de prendre n un avis encore plus rigoureux. Il est n vrai qu'on dit communément que le n décret du Sénat s'est fait à l'avis de » Caton. Mais c'est parce qu'il parla avec » plus de force que pas un des autres-» Brutus dit que je rapportai l'affaire de n la conjuration. Il auroit mieux fait de n dire que je la découvris, & que je la n prouvai claire comme le jour. Son on-» cle, après avoir fini d'opiner, me combla » d'éloges fur la fermeré avec laquelle n i'avois foutenu les esprits, & sur le » courage que j'avois eu de déclarer mon » fentiment, fans me borner à recueillir

» celui des autres. Il ajouta qu'il falloit » retenir fur les registres tout ce que i'a-» vois dit & fait de louable en cette » occasion. Ce sut là-dessus que le Sénat, » en formant sa décision, se rangea pres-» que tout de son côté ». Cette décision ne se sorma pas, même après que l'avis de la mort eut prévalu, fans qu'il y cût encore de grandes contestations. Céfar avoit été d'avis de la confiscation de biens, Presque tout le Sénat vouloit la prononcer. Mais Céfar s'y opposa fortement; soutenant qu'il n'étoit pas juste qu'on rejetat tout ce qu'il y avoit de donceur en fon opinion, pour ne retenir que ce qu'il y avoit de févere. Mais la pluralité des fuffrages continuant à l'emporter contre lui, il appella à fon secours les Tribuns du Peuple, pour qu'ils y formaffent opposition. Toutesois ceux-ci n'y voulurent point entendre, Mais Cicéron, qui vovoit de quelle importance il étoit que la décision sût sormée dans le jour. & que la nuit qui approchoit ne pafsåt pas fur cette affaire, demanda luimême au Sénat qu'on remit aux condamnés la confifcation de biens, Là-deffus Céfar voulut élever de nouvelles difficultés, perfullant à représenter qu'on ne pouvoit exécuter le jugement avant qu'ils euffent éré entendus dans leurs défenses devant le Peuple affemblé. Ce fut à ce propos que les Chevaliers romains, qui gardoient la porte du palais, mirent l'épée à la main, & voulurent le tuer, comme Salluste l'a rapporté ci-devant.

On fait que les anciens romains, avec peu de troupes, ont fouvent livré bataille à des armées nombreuses; qu'ils n'ont pas craint de faire la guerre à de puissans Rois avec des forces bien inférieures; qu'ils ont eu plus d'une fois de grands revers de fortune à essuyer. On n'ignore pas en même temps que les Grecs avoient sur eux l'avantage de la science, & les Gaulois celui de l'art militaire. Toutes ces réflexions me font conclure que tant de grands succès ne sont dus qu'à l'éminente vertu des premiers Romains. C'est elle qui a tout fait : c'est elle seule qui a donné la supériorité au petit nombre sur la multitude, à la pauvreté fur l'opulence. Mais, après que le luxe & l'indolence eurent corrompu l'Etat, son propre poids le soutint contre la mauvaise conduite de ceux qui le gouvernoient. En effet, comme si la nature se sût épuisée à former nos ancêtres, Rome, depuis long-temps, n'a produit que bien peu de grands hommes. J'en ai néanmoins vu deux de mon temps, qui, quoique de mœurs bien différentes, ont été vraiment grands : Caton & César, Et, puisque l'occasion s'en présente, le crois qu'on me saura gré de peindre ici le caractere (157) de l'un & de l'autre, autant que la foiblesse de mon style sera capable d'atteindre à la grandeur de leurs traits.

Leur aiffance (158), leur âge (159) & leur éloquence (160) étoient à peu près pareilles: leur grandeur d'ame, ainsi que leur gloire, égale, mais diverse. Céfar se l'étoit acquise par se biensairs & par sa magnissence: Caton, par l'intégrité de ses mocus (161). Le premier se faisoit adorer par sa douceur se da bonté: le second se faisoit admirer par l'austierité (162) de sa verru. Ils s'étoient accrédités, l'un en pardonnant, en courant au devant des besoins de chacun, en répandant à pleines mains; l'autre, en ne faisant grace à personne (163). Céfar étoit le proceèleur des malheureux; Caton la terreur des méchans. L'affabilité de l'un, & la fermeté de l'autre, s'astriopient de

pareils éloges. Eufin, Céfar étoit aéltí , vigilant, laborieux, négligeoir ses intérêts pour ceux de sea amis, & ne favoit rien refuser de ce qui valoit la peine d'être donné: il aimoit la guerre: il desfroit les grandes places, pour faire paroître sa grandeur d'ame dans tout son lustre, & la puissance suprême, pour pouvoir rendre tout le monde heureux. Caton ne pensoit qu'à être modeste, honnête homme, & sur-tout irréprochable dans ses mœurs: il ne disputoit ni d'opulence avec le riche, in de crédit avée le fastieux; mais de modération avec le sige, de pureté de cœur avec l'homme de bien, de sermeté avec le plus courageux: il aimoit mieux être vertueux, que le paroître: il suyoit la gloire, & s'en acquéroit d'autant plus (164).

« (157) Le plus grand foin de Sallaste, » dit St. Evremont, est de bien connoître » le génie des hommes; les affaires vien-» nent après naturellement par des actions » peu recherchées, de ces mêmes personnes qu'il a dépentes.

» Si vous considérez avec attention n l'éloge de Catilina, vous ne vous étonn nerez ni de cet horrible dessein d'opp primer le Sénat, ni de ce vaste projet » de se rendre maitre de la République, n fans être appuyé des légions. Quand n your ferez réflexion fur la foupleffe, les » infinuations, fon talent à inspirer ses » mouvemens & à s'unir les factieux ; » quand vous fongerez que tant de diffi-» mulations étoient foutenues par tant de » fierté où il étoit befoin d'agir, vous ne » ferez pas furpris qu'à la tête de tous les » ambitieux & de tous les corrompus, il » ait été si près de renverser Rome & de » ruiner fa patrie. Mais Salluste ne se » contente pas de nous dépeindre les » hommes dans les éloges, il fait qu'ils se » dépeignent eux-mêmes dans les haran-

n gues, où vous voyez toujours une » expression de leur naturel. La harangue » de Céfar nous découvre affez qu'une » conspiration ne lui déplait pas. Sous le » zele qu'il témoigne à la confervation » des loix , & à la dignité du Sénat , il » laiffe appercevoir fon inclination pour w les conjurés : il ne prend pas tant de » foin à cacher l'opinion qu'il a des enfers: » les Dieux lui font moins confidérables " que les Confuls; &, à fon avis, la » mort n'est autre chose que la fin de nos » tourmens, & le repos des misérables. Caton fait lui - même fon portrait, après » que Céfar a fait le fien. Il va droit au » bien, mais d'un air farouche : l'auftérité » de ses mœurs est inséparable de l'insé-» grité de sa vie. Il mêle le chagrin de » fon esprit & la dureté de ses manieres. » avec l'utilité de ses confeils. Ce seul » mot , d'optuno Confuli , qui facha tant » Cicéron, pour ne pas donner à son mé-» rite affez d'étendue, me fait pleinement » comprendre & les bonnes intentions & » la vaine humeur de ce Conful. Enfin.

n par diverses peintures de différens acn teurs, non-seulement je me représente n les personnes, mais il ma semble voir n tout ce qui se passa dans la conjuration n de Catilina n.

On lira ci-après, dans la vie de Sallufte, le refte de ce curieux & judicieux morceau de Sr. Evremont, fur les portraits contenus dans les autres ouvrages de Sallufte, qui va, dit-il, chercher peu de chofes dans la fpèculation; prefique tout dans les passions de le génie des hommes ».

(158) Marcus Porcius, furnommé Caton (prudent, prévoyant), descendoit des enfans du fecond lit de Caton le Cenfeur. Sa famille étoit Plébéienne, & tiroit, à ce qu'on prétend, son origine des anciens rois de Tufculum, Mais ces fortes d'origines, fouvent fabuleufes, n'étoient comptées, quand même elles auroient été bien prouvées, que pour peu de chose à Rome, où l'on ne connoissoit de noblesse que celle que les Magistratures donnoient; comme on le peut voir par l'exemple de Cicéron, qui ne se pique nulle part de nuiffance, quoiqu'on prétendit que fa famille descendoit d'un Tullus, roi des Volfques. La maifon Porcia n'avoit commencé à être illustrée que par le mérite éminent du vieux Caton le Cenfeur, Ainfi il est surprenant que Salluste la mette ici on parallele avec la grande maifon Patricienne Julia des Céfars, qui descendoit fans contestation d'un Sénateur & Chef de tribu du temps de Romulus, & qui prétendoit faire remonter fon origine jufqu'à Jule, fils d'Enée, de la race des rois de Troye.

(159) Caton n'avoit alors que trentetrois ans, & Céfar que trente-fept ou trente-huit.

( 160 ) Salluste nous a transmis ici un admirable effai du genre d'éloquence de ces deux grands personnages. l'avoue cependant que je m'étonne un peu de voir mettre en parallele leur talent en ce genre. L'antiquité ne nous a rien laissé de comsarable, à mon gré, au discours de César. Il n'est pas possible de soutenir un avis pernicieux avec une tournure fi délicate. une gradation de penfee plus adroite, une application plus heureuse des événemens passes, & de le fonder fur l'autorisé des loix, d'une maniere plus équitable en apparence. Il n'appartenoit qu'à l'eforit de Céfar, porté, comme on le favoit, pour les conjurés, de parler pour eux, fans donner fur lui - même aucune prife vêritable. Je ne doute pas néanmoins que la véhémence, la dureté & le véritable amour du bien public qui regne dans celui de Caton, ne lui fasse encore plus de partifans; & qu'on estime bien davantage, avec raifon, la droiture de l'un, que sout l'art de l'autre. Mais il est ici question de leur talent, & non de leurs intentions. Le genre d'éloquence de Caton étoit grave & severe, tel qu'il convient à un homme d'autorité & d'une probité reconnue. « Il » y 2, dit Quintilien \*, un genre d'élo-» quence qui fied bien dans la bouche » d'un homme en place; mais qu'on ne » paffcroit pas à d'autres. C'est en ce sens » qu'on peut dire que Caton étoit un » Sénateur éloquent, Les Stoiciens, qui » font ft fort fur la polémique, dit Cicé-» ron, n'entendent rien à l'art oratoire. Je » n'en excepte que Caton, qui est un » parfait Stoicien, & dont le genre fin-» gulier d'éloquence me plait affez, pour » ne lui en pas fouhaiter un autre. Fai

Tome III.

\* L. II. c. 1.

» fouvent remarque, ajoute-t-il en parlant a d Brutus, que lorsque votre oncle nous parle au Senat, il traire les affaires d'une » maniere grave & philosophique, fort » différente de l'usage ordinaire & public n du barreau. Mais il a foin de le faire » de facon à rendre toujours ce qu'il die » fenfible aux esprits communs. En quoi se on peut dire qu'il a plus de talent que w vous & moi. Car nous avons été élevés » dans l'érude d'une espece de philosophie, » qui nous conduit naturellement à l'art » de persuader, & dons la morale ne s'ép loigne pas beaucoup des opinions ordim naires. An lieu que Caton faifant pro-» fession d'une softe fort austere, a l'esprit » rempli de fensimens, qui paffent com-» munément pour des paradoxes, & em-» ploie dans les difcours publics une ma-» niere dure & coupée, négligeant l'abon-» dance & les fleurs brillantes de l'élo-» quence, qui font si propres à séduire les » esprits " ».

Ecoutons à présent la conversation qu'ont enfemble Brutus, Atticus & Ciceron, fur le genre d'éloquence de Céfar. « C'est affez » parler des Orateurs du temps paffe, dit n Brutus. Ne nous direz-vous rien de » ceux d'aujourd'hui? Je serois curieux » fur-tout de favoir ce que vous penfez » de Marcellus & de Céfar, Pourquoi » vouloir, repliquai-je, que je vous parle » de gens que vous connoiffez auffi-bien » que moi? Je connois affez Marcellus, w repris-il. Je l'ai fouvent oui parler en » public ; mais non pas Céfar. Il ésoit déià » absent quand j'ai été en âge de juger » fainement de ces fortes de chofes. Eh » bien , dis-je, fachons ce qu'en penfe » Atticus. Pourquoi ne le pas dire vous-

\* Cic. Brut, & paradox.

n même, interrompit Atticus? On fait & n merveille ce que vous penfez de lui, n & ce qu'il pense de vous n'est pas moins n connu. Je vais vous répéter, continua-t-il n en s'adreffant à Brutus, ce que j'en ai » oui dire à notre ami que voilà. Il est un » excellent iure de ces fortes de chofes : » &, fur l'article de Céfar, je fuis de » même fentiment que lui. Perfonne au » monde ne parle notre langue avec tant » de pureté que Céfar. Ce n'est pas seule-» ment par un ufage habituel qui lui feroit » commin avec beaucoup d'autres gens » de sa naissance. Mais il en a fait une » étude particuliere très-délicate. & tont-» à-fait recherchée. Au milieu de ses plus » grandes occupations politiques & milin taires, il a écrit d'excellens livres fur la n langue latine, & n'a pas peu contribué n à la porter à ce haut point de perfection » où nous la voyons aujourd'hui. Il pose » pour principe que la vraie bafe de l'élo-» quence est la pureté de la diction, & le » beau choix des expressions simples & n nobles. Il a adreffé ces livres à notre n ami, ajouta-t-il en me regardant : &c. » c'est pour cela, je pense, que celui-ci n n'a pas voulu vous dire lui-même ce » qu'il en pensoit. Il attribue à son élon quence la perfection actuelle de notre n langue, C'eft Ciceron, dit-il, qu'on doit n regarder parmi nous comme le vrai créan teur du bon goût & de l'art de parler n dans une Republique : 6 je tiens que n rien n'a plus contribué que fes talens à n la gloire & à la réputation du nom Ron main. Voilà, dit Brutus, un magnifique » éloge. Après les prieres publiques que n l'on fit en votre honneur lors de la dén couverte de la conspiration, je ne vois » rien de plus glorieux pour vous que ce

» témoignage d'un homme tel que Céfar, » & je le préférerois aux triomphes de » grand nombre de conquérans. En effet, » fi nous avons vaincu toute la terre par » les armes, la Grece, à fon tour, refloit » victorieuse de nous par les lettres: & » Rome doit fans doute beaucoup à celui » qui a enlevé cette gloire à la Grece. » ou qui du moins nous l'a fait partager » avec elle. Cela feroit à merveille, re-» pliquai-je, si ce discours de César n'è-» toit plusôt une marque de bienveillance » qu'il m'a vouln donner, que le véritable » fentiment de fou esprit, Car i'avoue que » celui qui auroit donné dans Rome no » tel accroiffement aux arts & aux fciences. » auroit plus fait pour la gloire de fon » pays, que ceux qui ont pris les châteaux » de Lignrie : & vous savez que les triom-» phes ont été fréquens fur cet article. » Mais, de grace, laissons ceci, & conti-» nuons d'entendre Attieus sur le chapitre » de Céfar. A cette correction du langage. w consinua alors Atticus, qu'on ne conn noissoit guere avant César, & qui, nonn feulement convient à un homme de fa » naiffance, mais qui devroit, à vrai dire, » caractérifer tout habitant de la Capitale. » il joint tous les autres talens extérieurs » qui peuvent faire valoir une excellente и composition, & qui sont, pour ainsi dire, n ce qu'est la lumiere donnée à propos à n un bon tableau. Je ne connois personne » qui le surpasse en cette partie. Sa décla-» mation est noble & naturelle . & ne n tient rien de cette mauvaile maniere » antique dont il a fait perdre la mode. » Sa voix, fon geste, tout est convenable. n Joignez à cela cette figure que vons lui » connoiffez, & qui annonce si bien un

» homme de qualité. Quoique les discours » de sa façon, que j'ai lus, dit Brutus, » ne fuffent pas foutenus de fes agrémens » extérieurs, ils m'ont extrêmement plut. » Il a auffi écrit des mémoires ou com-» mentaires de sa vie. Excellens, inter-» rompis-ie. Ils font vrais, fimples, & » écrits à ravir, quoiqu'il ait ici dépouillé » fon style de tout ornement, comme n d'une parure étrangere. Il femble n'a-» voir voulu que jeter fur le papier des » matériaux pour écrire l'histoire: & peut-» être fe trouvera-t-il des gens affez foes » pour vouloir orner fes récits. Mais ; » crovez-moi, il a fait perdre courane à » tous les bons esprits, qui s'entiront qu'il s ne fe peut jamais rien faire d'aussi » bon fur cette matiere. Car, que peut-on » defirer de plus dans le style historique, » que la précision, la clarté & l'élégance " »? Quelque longue que soit cette converfation, elle est affez curieuse, pour qu'on ne me fache pas mauvais gré de l'avoir inférée ici presqu'entiere. Quantilien porte le même jugement de l'éloquence de Cefar, a S'il en avoit, dir-il, fait fa prin-» cipale occupation, certainement il fau-» droit le mettre à côté de Cicéron, Quelle » vivacité! quelle énergie! quelle pré-» cision! On voit qu'il parloit comme il » combattoit; & combien tout ceci n'est-it » pas embelli par cette pureté admirable » de langage, fur loquel il ésoit fi exact † » è (161) Velleius & quelques aueres bos blamé Indirectement Salhafte, fans le nommer, de s'être fervi, en parlant de Caron, des termes d'intérrité & de retenue. Ils prétendent que ces exprellions font port à . Cic. in Brut.

Z 2

† Quintilian. X. t.

la réputation de Caton, & qu'elles fupposens un bomme qui réprime ses passions ou ses défauts naturels : au lieu que Caton n'en avoit jamais eu aucun \*. Il faut av ouer que cette critique est bien subtile, & que nous ne nous en ferions iamais avifé.

a (162) J'en rapporterai un exemple, » dit Valere - Maxime t. Le fait eft peu de » chose: mais il peint peut-être mieux » ce que je veux représenter, qu'un évé-» nement plus confidérable. Aux jeux » floraux que donna l'Edile Meffins, Caron » se trouvant présent aux spectacles, le » Peuple n'ofa jamais demander que les » danseuses se déshabillassent, pour danser n toutes nues, comme c'étoit un vieil ufage » à ces fortes de jeux. Ceci produisit un » petit mouvement dans l'affemblée. Caron a avant in de Favonius ion voifin de » quoi il étoit question, sortit aussi-sôt du » théatre, pour ne pas géner les amufe-» mens du Peuple. Le Peuple le recon-» duisit en fonle jusqu'à la porte, en bat-» tant des mains : après quoi il revint re-» demander la danfe, felon l'ancienne pra-» tique. Quoiqu'on dise communément " qu'il n'y a rien qui mérite tant de respect n que le public, on peut dire que ce même » public affemblé en corps, reconnut alors » que la gravité d'un feul homme en mé-» ritoit encore davantage. Quel person-» nage si accrédité peut so vanter d'avoir » jamais reçu du public une telle marque » de confidération? Car, enfin, Caton » n'étoit pas riche : il avoit peu de cliens : v il n'a jamais poffèdé de grandes dignités : » fa figure n'étoit pas revenante ; c'étoit le » vrai portrait du vieux Cason. Mais tel » est le privilege d'une vertu accomplie; · Vell - Pat. II. 45. † II. 10. 8.

» & encore aujourd'hui, parmi nous au-» tres Romains, quand on yeut parler d'un » homme extrêmement vertueux, on dit n que c'est un Caton n. Il avoit une telle réputation de probité, qu'un Avocat de fon temps disoit un jour, en plaidant pour un accusé, qu'un témoin unique ne pouvoit faire preuve, peut-être même quand ce scroit Caton. Quel éloge n'en fait pas Virgile dans fon Encide, En faifant le tableau d'un quartier féparé, ou se rassemble l'élite des gens de bien, qui ont aime leur patrie, il dit que c'est de Caton qu'ils recoivent des loix. Voyez le jugement que Michel de Montagne a porté de cette fiction, Montagne, l'homme du meilleur goût, & le plus grand philosophe qui ait existé depuis Socrate. Au reste, il sant avouer de bonne foi que les anciens Romains étoient si entêtés de la vertu de Caton, & G décidés par habitude à faire paffer fon éloge de bouche en bouche, qu'ils avancem quelquefois à ce fujet d'ètranges paradoxes: comme lorfque Seneque remarquant que Caton étoit sujet au vin, ajouse follement, eu'il est plus probable de dire que l'evrognerie n'est pas un vice, que dire que Caton en avoit un. (161) La vertu dont il se piquoit le plus.

& une rigidité que rien ne pouvoit iamais faire pencher vers la grace ni vers la faveur. « Caton . lui dis Ciceron . la nature . n en yous formant, a mis en yous l'hono nêteté, la gravité, la tempérance, l'é-» quité, la grandeur d'ame; en un mot, n toutes les verrus qui font un homme se admirable tel que vous étes. Mais vous » y avez joint l'étude d'une philosophie » immodérée, & dont les fentimens, à » vrai dire, ne font ni dans la vérité ni

dit Plutarque, étoit une droiture inflexible,

b dan la nature. Oui , Romains, nout ce que vous voyes de grand & Greecilent dans Cason, lui est finaturel. Ce que vous voyes de grand & Greecilent dans Cason, lui est finaturel. Ce que vous vouséries quelques fois en retrancher, lui est érraquer. Cela se vient pas de lui : cela vient d'un creania Zènon, qui fe gignois les hommes, non comme la nature les a fairs, mais comme elle auroir dil les faire. Si le hafret vois demond un autre maire à Concençue, noi plus tempérant, un lops juste (et cela ne fe peut pas) mais il ferofo plus trainble, plus flexible, plus modéré dans fes versus pas) mais il fordi de dans fes versus l'anne de l'ende dans fes versus l'ende de l'ende dans fes versus l'ende de l'ende dans fes versus de l'ende de l'ende plus modère dans fes versus de l'ende de l'ende de l'ende de l'ende l'ende de de l'ende de l'ende de l'ende de de l'ende de de l'ende de d'ende de de d'ende de d'ende de d'ende ende e

(164) On n'a jamais disputé à Sulluste la supériorité sur tous les autres Ecrivains, dans l'art de peindre ses personnages. Il le fait avec tant de force & de naturel, qu'on peut ensuite aisement deviner de quelle maniere chacun d'eux va se conduire en chaque occasion. Bien supérieur en ceci à Tacite, qui attribue toutes les actions des hommes à la politique, à des refforts détournés & des vues quelquefois imaginaires, Sailufte, plus verse dans la connoiffance du cœur humain, indique la vraie cause des actions humaines, & trouve dans le tempérament de chacun, le principal mobile qui le fait presque toujours agir. Plutarque est le seul qui puiffe l'égaler dans cette partie de l'Historien, à mon gré la principale de toutes. Tous deux semblent s'être surpasses dans les éloges qu'ils font de Caton, auxquels j'ajouterai les deux mots tout-à-fait énergiques, qui nous restent de celui que Tite-Live en avoit fait, « Perfonne , dit-il , » parmi les contemporains de Caton, n'a » pu rien ajouter à sa gloire en le louant, \* Cic. pro Muren, 29 & 31.

» ni rien en diminuer en le blâmant : » quoique de très-grands esprits aient fait » l'un & l'autre ». Tite-Live veut parler ici de Cicéron & de Brutus, grands admirateurs de Caton, & de Céfar qui avoit écrit contre lui l'ouvrage intitulé Anti-Caton. Voici les mots de ce fragment de Tue-Live, affez peu connu: Cujus gloria neque profuit anifonam landando, nec vituperando quifquam nocuit; cum utrumque fummis praditi fecerint inveniis ". Mais cela n'empêche pas Plutarque de juger fort fainement de l'effet qu'a dû faire un parcil caractere : &c (l'oferai-je dire) je crois que la vertu de Caron n'a pas moins contribué à la perte de la République, que l'ambition de Céfar & la vanité de Pompée. « Caton, dit » Cicéron, avec la plus belle ame & les » meilleures intentions du monde, fait fou-» vent tort à la République, par trop d'at-» tachement à ses maximes. Il nous les » débite comme s'il étoit dans la Répu-» blime de Platon, & non dans le clozque » de Romulus \*\* ». L'austérité de son tempérament, auquel il se laissoit toujours emporter, ne lui laissoit pas faire affez d'attention à ce que pouvoit supporter les mœurs de fon temps, ni réfléchir qu'il ne vivoit pas dans le temps des Fabricius & des Cicinnatus. Et il eft bien vrai, selon la remarque d'un des plus beaux génies de notre siecle, que dans la classe des hommes supérieurs, il est peut-être plus facile de trouver des gens extrêmement vertueux, que des gens extrêmement fages. Caton ne favoit pas l'être avec fobriété.

Cette grande roideur des vertus des vieux lges, Offensois trop son fiecle & ses communs ulages. \* Fragm. Tit-Liv. ap. Hieron. in Ocean.

Liv. II, in prolog. \*\* Cic, ad Att, II. 1.

Aussi l'admiroit-on plus qu'on ne l'aimoit; & quand il vint à demander la dignité de Consul, le Peuple le refusa tout net. S'il cut voulu paffer fur certaines chofes, pour en empêcher d'autres, la vénération qu'il s'attiroit, & fon exemple, eussent en des effets plus utiles pour fa patrie. Cicéron disoit de lui, qu'il la servoit avec plus d'intégrité que de justesse & de discernement. Pour ne vouloir plier fur rien, il rompit tout. Pompée envoya vers lui Munatius lui demander fes deux filles en mariage, l'une pour lui , l'autre pour son fils. « Toute la famille de Caton, dis n Plutarque, defiroit fingulièrement cette » alliance , pour la grandeur & la dignité » du personnage qui la demandoit. Mais 2 Caton, fans dilayer ni confulter à lo.fir, » répondit fur l'heure, comme s'il eût » été piqué. Retourne, Munatius retourne n vers Pompée, & lui dit que Caton n'est » point prenable par le moyen des femn mes, non qu'il n'ait autrement bien chere » fon amitic; car quand il ne voudra faire " & poursuivre que choses justes, il troun vera en lui amitié plus fûre & plus » certaine que nulle alliance de mariage: » mais, au demeurant, qu'il ne donnera ja-» mais otages à l'appêtit de Pompée contre » la chose publique. La réponse sut blà-» mée de tout le monde, comme superbe » & incivile; & s'il faut juger du confeil » par les événemens des choses, ajoure n ce judicieux Historien, il me femble » que Caton fit une tres-grande faute de » rejeter cette alliance; puifqu'en le fai-» fant, il fut caufe que Pompée fe tourna » du côté de Céfar, & prit une alliance, » laquelle venant à conjoindre en la puif-» fance de Pompée & celle de Céfar,

» l'Empire romain : à tout le moins chan-» gea-t-elle entièrement für l'état du cou-» vernement de la chose publique, dont » il ne fût à l'aventure rien arrivé , fi » Caton, craignant de légeres fautes de » Pompée, n'eût été cause de lui en laisser » faire de très-lourdes, en auementant la » puissance d'un autre..... Ni plus ni » moins que l'œil malade s'arrête plus n volontiers für les couleurs fombres, obf-» cures & non reluifantes . & refuit cellus » qui font vives, gaies & brillantes, ainst » en une Cité où les affaires ne vont pas » an gré des Citoyens, le Peuple a les » oreilles trop délicates & trop craintives . » à cause de son imbécillité pour suppor-» ter patiemment une langue difant la » vérité librement, lorsqu'il demande prin-» civalement à ouir les chofes qui ne lui n ramenent point fa faute devant fes veux: » & pour, autant eft-ce un temps dangereux » de toute maniere pour ceux qui gou-» vernent; car il perd avec la chofe pun blique celui qui flatte : & amparavant » celui qui ne flatte point. Tont ainfi donc. » comme les Mathématiciens difent, que " le foleil ne fuit point totalement le cours » du firmament, & aussi n'a pas son mou-» vement du tout opposé ni contraire ; » mais biaifant un peu & cheminant par » une voie oblique, fait une ligne torfe » qui n'est pas trop violemment roide, » allant en tournoyant tout doucement, » & par fon obliquité, est cause de la con-» fervation de toutes chofes, maintenant » le monde en très-bonne température ; » auffi . en matiere de gouvernement d'une » chose publique, la trop roide sevérité » de contrevenir à tout propos & en toutes » choses à la volonte du Peuple, est trop » penía ruiner de fond en comble tout | » dure & trop rude; comme auffi la

Le Sénat s'étant rangé, comme j'ai dit, à l'avis de Caton. le Consul, craignant que la nuit n'y apportat de nouveaux ces de Carilina obstacles, jugea à propos de n'en pas différer un moment sont punis de l'exécution (165). Il envoya ordre aux Triumvirs (166) de tout préparer pour le supplice ; & ayant ensuite fait poser des gardes en haie, il conduisit Lentulus en prison, & y sit mener les autres par les Préteurs. On trouve dans la prison, en montant fur la gauche (167), un cachot appellé Tullien, creux d'environ douze pieds, entouré d'épaisses murailles, & fermé

» le jeune ; car il n'avoit pas la nature ni » les mœurs agréables à un Peuple, ni » propre pour se faire aimer à une com-» mune : auffi ne vint-il point en crédit » pour avoir flatté le Peuple. C'est pour-» quoi Ciceron dit qu'en se gouvernant ni » plus ni moins que s'il cût été en la Ville » & en la chose publique que forme » Platon, & non pas en la lie & 211 # marc de celle de Romulus, il fut de-» bouté & faillità obtenir le Confulat. Auffi » m'est-il avis qu'il ressemble proprement » aux fruies qui viennent hors de faifon: » car tout ainsi que l'on les voit volonn tiers & les loue-t-on, mais l'on n'en n mange guere; auffi l'innocence ancienne » étant déjà de si long-temps sortie hors n d'usage, & venant lors après si long » intervalle à se montrer parmi les vies » corrompues & les mœurs gátées de ce n temps-là, acquit à Caton une grande » gloire & grande renommée : mais au n demeurant, elle ne fe trouva pas for-» table à mettre en œuvre, ni propre à » employer aux affaires, parce que la » gravité & perfection de la vertu, étoit n trop difproportionitée à la corruption de » ce secle-la " »,

. Vid. Plut. in Caton. & in Phocion:

» facilité de fe laiffer tirer à l'erreur de » ceux qui font des fautes, parce qu'ils » voient le Peuple affectionné & enclin » de ce côté, est un précipice fort glisn fant & très-dangereux. Mais la voie du » milieu, de céder par fois au gré du » Peuple, pour le faire obéir ailleurs, & » de lui octroyer une chose agréable , pour » lui en demander une utile, est un » moyen falutaire pour bien régir & gou-» verner les hommes ; lesquels à la fin » se laissent conduire doucement & uti-» lement à exécuter beaucoup de bonnes » choses, quand on ne les veut pas avoir » en tout & par-tout de haute lutte , ni » par une violente & feigneuriale auto-» rité. Il est bien vrai que ce moyen » est fort mal-aise & difficile à garder, à » cause qu'il y a de la majesté qui se » mèle avec la gracieuseré : mais aussi » quand elles sont une fois mèlées en-» femble, il n'y a harmonie fi muficale, » ni confonnance si bien accordée ni si » parfaire qu'est celle-là : aussi dit-on » que c'est le style que le Dieu de la » nature garde au gouvernement de ce » monde, fans rien forcer, adouciffant » par remontrances & par perfuafion de » raifon , la contrainte de lui obéir. Ce n defant , ne de l'auftérité, étoit en Caton | 1365.

d'une forte voûte ceintrée de groffes pierres. Ce lieu est obfcur, insect, & la vue seule en est esfrayante. Lentulus y sur conduit, & bientôt après étranglé par des bourreaux. C'est ainsi que cet homme de l'illustre maison Conelia, après avoir possédé la premiere dignité de la République, sit une sin digne de sa vie & de ses forsais. Céthégus, Gabinius & les aurres, furent (168) exécutés de la même maniere.

a (165) Pavoue, dit Ciceron, que j'ai » employé des moyens violens en cette » occasion. Mais je n'ai rien fait que je ne » fusse force de faire. Je puis dire que c'est » un esprit de pitié, de pirié pour ma patrie, » qui m'a fait employer de tels moyens. » Le falut du Peuple est la loi suprème: » & tout rifquoit d'être perdu , fi j'euffe » différé seulement d'une nuit à user de » la derniere sevérité? Je n'ai pas ignoré » tout le risque que je courois pour moi-» mème en agiffant de la forte. Mais n'estn il pas juste que, puisque toute la gloire » de cet événement me devoit revenir. » j'en courusse aussi tout le danger ? D'ail-» leurs, qu'aurois-je fait de grand en fau-» vant mon pays, fi je l'eusse pu saire » fans m'expofer moi-même, Il n'y a » point de femme qui ne tuat un ennemi » de la patrie, si elle pouvoit le faire sans » danger. C'est l'affaire d'un homme, d'un » Magistrat, de voir devant lui mille » ennemis furieux, & la mort même, » & d'aller en avant, quand il est question n de son devoir. C'est l'office du Peuple » de récompenser & de soutenir ceux " qui l'ont bien fervi. C'est celui d'un » bon Citoyen, de ne pas se repentir, » même au milieu des fupplices, de » ce qu'il a fait de juste. Si j'avois n craint pour ma vie, il m'étoit aise de n détourner toute la tempête qu'on a fuf-

» n'avois qu'à laisser doucement écouler » ee temps , & tout le fardeau retomboit « de lui-même fur mes fucceffeurs \* ». ( t66) Les Triumvirs criminels, dont il est question ici, étoient de bas-Officiers chargés de la garde des prifons. Ils devoient faire exécuter les incemens de mort : & avoient à leur fuite luit Listeurs pour leur scrvir de ministres. Ils avoient un Tribunal près de la eolonne Mavia . où ils connoiffoient des caufes eriminelles des perfonnes de baffe condition, autres que Citoyens romains, comme esclaves, étrangers, voleurs de nuit, &ce. Ils furent institués en 464 par le Plébiscite Papyrien. lorfque la politique obligea de veiller par une inspection particuliere sur les étrangers, dont Rome commençoit à se remplir. Le Peuple les élisoit dans une affemblée par Tribus, à laquelle présidoit un Préseur. (167) Ceft-à-dire après qu'on est-entré dans la cour de la prison; sans quoi cette eirconftance s'accorderoit mal avec la difposition des lieux. La prison étoit bâtie sur le penchant de la colline du Capitole, en montant à droite depuis la grande place. La cour devoit nécessairement être en talut. On l'avoit fait conftruire en vue de . Vid. Cic. pro Syll. pro Milon. pro Plane.

» citée contre moi , ainsi que je le pré-

» vovois dés-lors. Il ne me refloir plus

» que vingt jours à être en charge. Je

la place, pour que son aspect pilt à chaque | instant servir de frein aux môchans. Elle avoit deux parties principales, l'une fupèrieure, appellée le chêne, d'où on précipitoit les malfaiteurs qu'on y tenoit enformés, dans des guérites de bois de chêne. L'autre, au dessous de celle-ci, où se faifoient les exécutions par la corde, se nounmoit Tullien, du nom du roi Tullus Hollilius, ou de Servius Tullius, qui l'avoit fait batir . Ce lieu fubfifte encore aujourd'hui-J'y fuis descendu pour l'examiner. Il m'a paru entiérement conforme à la description qu'en donne ici Salluste, La voute, l'exhauffement & tout le reste sont encore tols qu'il les dépeint. Il fert de chapelle fouterreine à une petite Eglise appellée San Pietro in Carcere, qu'on y a bâtie en mémoire de l'Apôtre St. Pierre, qui avoit été mis en prison dans le Tullien. Il ne tire fon jour que d'un trou grillé qui donne dans l'Eglife supérieure. Au dessous, il y a un autre cachot plus profond ou plutôt un égout; car nous apprenons des aftes des Martyrs, quel'égout de la place paffoit fous le cachor. Ce bâtiment, & les magnifiques égouts d'Ancus Martius, font conframment les deux plus anciens bâtimens qui fubfiftent en Europe. (168) On en fit mourir cinq en tout:

Lennlun, Cablegus, Gabinus, Statlius & Caprinus, a Checon, avec le Stant à fa vinite, dit Plutarges, rèca alla rouver les prilomiters, qui al'étoient pas tous n'ains une môme maison; car les Prêteurs n'en avoient en grade chavou un: il alla prendre Lennlunt le prentier, qui ctoir au mont Palain, & le mem tout le long de la rue facte, à navers la place, "Vil. Yaron. Feft. Aur.-Vid. Calpura-Flace.

» accompagné des plus gens de bien, & » des plus apparens de la Ville, qui l'en-

» vironnoient tout à l'entour, & lui te» noient la main forte. Ce que voyant le

" Peuple, se hérissoit & trembloit de peur, " & passoit outre sans mot dire: même-" ment les jeunes hommes, qui pensoient

proprement que ce fût comme quelque myftere folemnel pour le falut du pays,

» qui se joua de puissance absolue par les » plus gros de la Ville, avec terreur & » frayeur. Quand il eut passe à travers la

» frayeur. Quand il eut paffé à travers la » place, & qu'il fut arrivé à la prifon, il » délivra Lentulus entre les mains du

» bourreau, & lui commanda de le faire » mourir: puis après Céthégus, & con-» fèquemment tous les autres, qu'il con-

duifit lui-même en prifon, & les y fit
 défaire. Et en voyant encore pluficurs
 de leurs complices en troupe fur la place,
 qui ne favoient rien de ce qui s'éroit

» fait, & attendoient feulement que la » nuit füt venue, penfant aller prendre par » force leurs companons où ils feroient.

» & qu'ils fussent encore vivans, il se » tourna vers eux, & leur cria tout haut: » ils ons vicu. Ce qui est une saçon de

» parler dont usent quelquesois les Ro» mains, quand ils veulent éviter la dureté
» de cette rude parole, il est mort. Quand
» le soir fut venu, & qu'il se voulut re-

» tirer en sa maison, passant sur la place, » le Peuple le reconduisit, non plus en » silence sans mot dire, mais avec grandes » clameurs à sa louange, & battemens de

mains par-tout où il paffoit, & l'appellant
 sauveur & fecond fondateur de Rome:
 & y avoit à toutes les portes des mai-

a fons force flambeaux, torches & lumieres, » de forte qu'il faifoit clair comme de » jour parmi les rues. Les femmes même

Tome III.

---

XXVII. Etrurie.

Tel fut le fort de la conjuration dans Rome, Catilina cenendes armées des dant sit deux légions de toutes les troupes que Mallius & deux partis en lui avoient levées. Il forma des cohortes proportionnées au nombre de ses soldats. Ensuite, à mesure qu'il en arriva de

nouveaux, il les incorpora également dans chaque cohorte; tellement que les légions furent bientôt completes, quoique dans le commencement il n'eût pas plus de deux mille hommès. A la vérité, le quart de ses troupes seulement étoit armé d'une maniere convenable : le reste s'étoit muni de ce qu'il avoit trouvé sous sa main, les uns de bâtons ferrés, les autres de lances ou de pieux aiguifés. A l'approche de l'armée d'Antoine, Catilina fit faire à la fienne plufieurs marches & contre-marches à travers les montages, tournant tantôt du côté de Rome,

» l'éclairoient du plus haut des maifons, p pour lui faire honneur, & pour le voir » accompagné fort honorablement des prin-» cipaux hommes de la Ville, desquels » plusieurs avoient achevé de groffes » guerres, & fait de grandes conquêtes à » l'Empire romain : confessant entr'eux, » les uns aux autres , que le Peuple romain só devoit bien à plufieurs Capitaines & » Chefs d'armée de leur temps, le grand » merci de beaucoup de richesses, de » dépouilles & d'accroiffemens de puif-» fances qu'ils lui avoient acquis; mais » que la grace de son falut & de sa con-» fervation, il la devoit toute à Cicéron » feul, lequel l'avoit préfervé d'un fi grand » & fi extrême danger; non qu'il leur » femblit acte fi admirable, d'avoir em-» pêché que l'entreprise des conjurés n'eût » fon effet, & d'avoir puni ceux qui la » vouloient exécuter; mais parce qu'étant » la conjuration de Catilina, la plus grande » & plus dangereuse entreprise qui est » jamais été faite contre la chofe publique,

» il l'avoit éteinte & affoupie avec si peu » de maux & de tumulte, fans trouble n ni fédition quelconque. Le refte des » conjurés, ajoute Appien, se tint tran-» quille : ils fe flatterent de n'avoir pas » été découverts, puisqu'on ne procédoit » pas contr'eux : & Cicéron, qui ne de-» mandoit autre chofe, n'avoit garde de n remuer davantage cette affaire. Telle-» ment que de ce jour-là l'effroi du public, » qui n'avoit jamais été fi grand, com-» mença à ceffer ». On a cru que les furienfes animofités de Marc-Amoine contre Cicéron, avoient pris leur fource dans la mort de Lentulus fon beau-pere. Antoine débita que Cicéron avoit voulu refufer la sépulture à Lentulus, & que ce nétoit qu'à force de prieres que Julie avoit obtenu qu'on lui rendit le corps de son mari-« Mais c'est un mensonge groffier d'An-» toine, du Plutarque\*. On ne fit difficulié » d'accorder les honneurs funebres à aucun n des criminels n.

\* In Anton. 1677.

tantôt du côté des Gaules; & évitant, autant qu'il pouvoit, d'en venir à une action ; dans l'espérance de recevoir bientôt un renfort confidérable, fi le complot des conjurés réuffiffoit dans Rome. Dans cette idée, il persistoit à resuser le secours des esclaves (169), qui continuoient à venir en foule à son camp; iugeant que la politique demandoit qu'il parût ne pas confondre la cause des Citoyens avec celle de ces fugitifs. Mais dès que l'on eut apprit la découverte de la conjuration, & le supplice de Lentulus, tout ce qui n'avoit (170) été attiré dans son camp que par l'espérance du butin, ou par l'amour de la nouveauté, se dissipa peu à peu.

Il conduifit le reste à grandes journées par des montagnes fort rudes jusques dans la campagne de Pistoye (171); son dessein étoit de gagner les Alpes par des routes détournées. Celer, qui commandoit trois légions dans le Picenum, avoit prévu que Catilina seroit obligé de prendre ce parti. Si-tôt qu'il en eut l'assurance par le rapport des déserteurs, il décampa & vint, sans perdre de temps, au pied de la montagne garder le défilé, par où Catilina devoit néceffairement paffer pour se rendre dans les Gaules; tandis qu'Antoine, à la tête de la grande armée, resta campé de l'autre côté de la montagne, prêt à le poursuivre s'il vouloit s'échapper par la plaine. Catilina ainsi renfermé entre les armées & l'Apennin, sans ressource du côté de Rome, sans espérance d'être secouru, ni de pouvoir fe dérober aux ennemis, vit bien qu'il ne lui restoit plus qu'à tenter le fort des armes. Il réfolut donc de livrer bataille à Antoine . & avant affemblé fes troupes, il leur parla de la forte.

mort, aux esclaves de s'engager dans le fervice militaire. Outre que ç'auroit été priver leurs maîtres d'un bien qui leur appartenoit, Rome ne vouloit pour ses sol- tuer que les maîtres pourroient revendiquer

(169) Il étoit défendu, sous peine de 1 dats que des gens qui eussent un intérêt personnel à la défendre. Dans la suite, Juffinien modéra la peine de mort ordonnée contre les esclaves, & se contema de sta-

XXVIII. met en bataille

« Je sais, mes compagnons, que les paroles n'ont pas la harangue fes » vertu d'inspirer le courage ; jamais la harangue d'un Général troupes & les , ne fit d'un làche un brave homme , ni d'une troupe timide » une armée belliqueuse: les hommes ne font paroître à la guerre

» que la valeur qu'ils ont reçue de la nature fortifiée par

» l'éducation. En vain exhortera-t-on celui que l'amour de la » gloire & la vue du péril ne sont pas capables d'exciter : la

» frayeur lui a bouché les oreilles. Ce n'est donc pas tant pour » vous encourager, que pour vous rendre compte de mes

» démarches, que je vous affemble aujourd'hui.

" Vous avez appris, mes chers compagnons, quel coup a » porté à notre parti la lâcheté de Lentulus ; vous favez que

» dans l'attente du secours qu'il devoit m'envoyer de Rome, » je n'ai pu jusqu'ici marcher du côté de la Gaule. Vous voyez

» aussi comme moi la situation sacheuse où nous nous trouvons

» réduits. Une armée nous barre le chemin de Rome, une autre » celui des Alpes; la disette des vivres ne nous permet pas de

» tenir plus long-temps dans ce poste-ci : quelque part que » nous allions, il faut que nos épées nous en fraient la route.

» Souvenez-vous donc, lorsque vous les tirerez dans le " combat, que vous aurez à la main vos richesses, votre

» honneur, votre gloire, votre liberté, votre patrie. Si nous » fommes victorieux, tout nous fuccédera; les vivres viendront

» en abondance ; les Villes nous ouvriront leurs portes ; les Pro-

ceux qui se seroient engagés sans leur confentement.

(170) Appien rapporte qu'il avoit alors environ vingt mille hommes, dont un quart seulement étoit de troupes réglées, & armées convenablement; mais la plus grande partie de cette troupe se dissipa des que l'on eut appris ce qui venoit de se paffer à Rome.

(171) Piftoye, autrefois Piftorium, ville du territoire des Arétins dans l'Etrurie, fur la riviere Stella, au pied de l'Apennin, Ce territoire fait aujourd'hui partie de celui de Florence & d'Arezzo. La ville de Pistoye est un Evêché de Toscane, à vingt-cinq milles de Lucques, fur le chemin de cette Ville à Florence,

vinces nous recevrons à bras ouverts. Si la crainte vous fait
 lâcher le pied, tout vous deviendra contraire. Celui qui
 n'aura pas trouvé fa fûreté dans son épée, n'en trouvera dans
 aucun poste, ni vers aucun allié.

» Nos ennemis n'ont pas les mêmes motifs qui nous animent, » Nous combattons pour notre patrie, pour notre liberté, pour » notre vie. Mais que leur sert-il à eux de prodiguer leur sang, » pour affermir la puissance injuste d'un petit nombre de maîtres » ingrats? Je m'attends que, résolus plus que jamais à ne pas plier » fous le joug, vous allez charger avec vigueur. Il n'a tenu qu'à » vous de traîner dans l'exil une vie honteuse. Vous auriez pu . » après la perte de vos biens, attendre le secours d'autrui pour » sublister. Mais de pareilles bassesses étoient trop insuppor-» tables à des gens de cœur : vous avez mieux aimé combattre » avec moi pour vous-mêmes. C'est ici qu'il faut du courage, » si vous voulez vous tirer d'un état si triste. Point de paix » que pour le vainqueur ; point d'espérance de salut dans la » fuite. Quelle folie de se flatter d'échapper à l'ennemi, en » détournant de lui les armes qui vous défendent ! Dans une » bataille, le grand péril est pour ceux qui ont peur ; l'intré-» pidité vaut un rempart.

"Certes, mes compagnons, quand je jette les yeux (fur "vous, & que je me retrace vos actions passiées, la victoire ne me paroit plus douteuse. Votre âge, votre valeur, la né-cestific même qui inspire de la force aux ames les plus soibles, votur m'en donne l'assirance. L'avantage du nombre devient inutile à l'ennemi qui ne peut nous envelopper dans ce terrein "ferré. Mais si la fortune seconde mal notre courage, songeons du moins à ne pas recevoir la mort fans la venger. Vous n'aurez garde de vous laissifer prendre prisonniers, pour être ensuite s'égorgés comme de misérables victimes. S'il faur périr, faisons pleurer à l'ennemi même une fangalante & déplorable victoire».

Ainsi parla Catilina: & après avoir pris haleine un instant. il fit fonner la marche, & conduifit sa troupe au débouché de la montague. Alors il renvoya tous les chevaux, à commencer par le sien propre, asin d'encourager d'autant mieux les soldats, lorsqu'ils verroient que tout le monde vouloit également partager le péril. Il forma sa disposition (172) selon le terrein & le nombre de ses gens. L'armée occupoit une petite plaine qui avoit les montagnes à la gauche, & à la droite une roche fort escarpée. Catilina rangea dans ce terrein huit cohortes en premiere ligne, & fit de tout le reste, dans la gorge de la montagne, une seconde ligne plus serrée. dont il tira tous les Officiers, les vétérans, les gens de bonne volonté, & les foldats les mieux armés, pour renforcer la premiere ligne. Mallius commandoit à la droite, un Capitaine (173) de Fésulcs à la gauche, & Catilina, à la tête de ses affranchis & de ses cliens, se mit dans le centre auprès de l'aigle, qui étoit la même (174), à ce qu'on prétend, fous laquelle Marius avoit vaincu les Cimbres,

(172) Il n'y a guere de point d'hif- I toire fur lequel les fentimens aient autant varié, que fur le lieu où fe donna certe bataille, entre l'armée d'Antoine & celle de Catilina. Maneti, dans la chronique de Piftoye, écrit que Catilina voulant s'avancer de la gorge des montagnes dans la plaine, fut artaqué à la descente par Pétréius, près de Pittecio. Michel-Ange Salvi \* place le champ de bataille dans la plaine de Vaioni , & charge fon récit d'une infinité de circonftances; racontant que de fon temps, en fouillant la terre en cet endroit, on y a trouvé, non-feulement quantité d'offemens, mais des urnes, des casques, des cuiraffes & des monnoies d'argent du fiecle

\* Hift, de Piftoye,

de Catilina. D'autres veulent que ce combat fe foit donné près de Gavinana. Villani \* avance une autre opinion, fi dépourvue de fens commun, qu'elle ne mérite pas d'être réfutée. Il falloit que ce bon-homme n'ignorât pas moins la récorraphie de son pays, que l'histoire même, lorsqu'il s'est avise d'écrire, « que Catilina arriva dans » un lieu appellé le Picentin, où est au-» jourd'hui la ville de Pistove : c'est - à-» dire un peu plus bas, où est actuellement " Fuccechio : & dans ce lieu du Picentin, » il fut déconfit & tué ». On fait que le Picenum dont il veut parler, est la marcho d'Ancône, fort différente affurément, & fort éloignée du territoire de Pistoye, & \* Hift. univ. L. I. ch. 32.



CARTE du terrein de la Bataille de Pistoye, & des environs,

Nota. Le Cardinal de Retz s'est trompé, en disant que Spedaletto, voisin du lieu de la Bataille, étoit au desfous de Volterra. Il y a en effet un lieu de ce nom près de Volterre, mais différent de Spedaletto, qu'on voit tei près de l'endroit où Catilina combatit & sur tué.

que les peuples Picentins habitoient vers le golphe de Peste, entre la Campanie & la Lucanie. De plus , Fuccechio n'est pas dans ce territoire, mais au-delà, bien avant dans la plaine, prés des bords de l'Arno. Le bon Villani continue à débiter sur le même ton quantité d'autres circonflances qui ne font ni moins fauffes ni moins ridicules. M. l'Abbé Soderini me communiqua à Rome un manuscrit de Juliano Pacioni, contenant diverses recherches for l'état de Pistoye : celui-ci foutient que Catilina, obligé de rebrouffer chemin lorfqu'il apprit que Metellus Celer gardoit le passage de Serra Bassa, du côté de la Gaule cifalpine, décampa du Bourg de Catiliano, qui a pris son nom de lui, vint paffer la petite riviere de Lina & fortir de la montagne par la plaine de Malarme. à quinze milles de Pistoye, où il fut atteint par Pétréius, qui avoit filé tout le long du Val de Lima. Il affure que c'est la tradition constante du pays, & qu'on montre encore un endroit fur la hauteur. appellé par les gens du lieu, les tentes de Catilina. Le Cardinal de Retz écrit qu'une maison où on le mena, appellée l'Hospitalita, au dessous de Volterre, est harie fur le champ de bataille. Cette maifon . provenue de Laurent de Medicis, appartenoit aux Corfini, du temps du Cardinal ".

Tant de diverfirés d'opinions me distrincenta alors à laire prendre une copie du territoire de Pifloyre, fur les excellentes curres d'Italie, pointes en bleu dats un galerie du Variann, & à aller mot-même de Florence à Pifloyre, pour examiner de mes propres youx la campagne voline, & m'infraire aller, bien de la finazion des lieux, pour pouvoir joindre au rarvail que:

Mim, de Retz. tom, V. p. 114.

je faifois fur Sallufle un plan topographique du champ de baraille. Autant que la pluie, qui s'obstina à m'accompagner dans cette courfe, me put permettre de reconnoitre le terrein, une petite plaine fur la croupe d'une coline affez agréable, couronnée de vignes & d'oliviers, appellée il Piana di Vaione, sort voisine de la plaine plus étendue, à deux milles de Piftoye, entre ecite Ville & la gorge par laquelle eertainement Catilina descendit de la montagne en tirant vers Rome, me parut ètre conforme à la description que donne Salluste, & plus vraisemblablement qu'aucun autre, felon l'opinion de Salvi , le lieu où s'étoit donné la baraille. Je ne tardai pas néanmoins à voir là-deffus de meilleurs éclairciffemens que me procura mon ami particulier M. l'Abbé Nicolini . l'un des plus beaux esprits & des plus agréables hommes de l'Italie, & qui illustre par une haute naissance sa vaste érudition. Il me mit aux prifes fur le sujet de ma recherche avec M. de Medicis, Gouverneur de Prato, ainé de la branche la plus prochaine de la maison des Grands Ducs , & avec M. Domenico Cini di fan Marcello , Aureur des observations historiques sur l'ancien ésat des montagnes de Pisloye , imprimées à Florence en 1717. M. de Medicis, qui étoit ci-devant Gouverneur du territoire de Pistove, a eu la bonté de lever lui-même, à ma priere, l'excellente Carte que l'on voit ici ", de tout le terrein qui a rapport à cette

"Cette Carte fe trouve malheureufement perdue, aids que celle que fjavoir copile fur les Cartes, en bleu & or, péntes dans la gilerie du Vailcan. Je la rempiace lei pur une autre posite Carte de cette contrée, que je trouvis dans le pays lors de ma recherche, où I no veera une peutié des nous de Bieux megistenées deus la Nova. question, M. Cini v a joint deux differtations, que l'on trouvera imprimées à la fuite de mes Notes latines. Il y prouve que Catilina ayant fait marcher fes troupes, depuis Féfules, tout le long du fommet des montagnes par Mugello, Batterino, & Vernio , jusqu'au débouché de l'Apennin, par où la riviere de Rhene entre du serritoire de Pistoye dans celui de Bologne (& c'est l'endroit de tout ce canton où l'Apennin s'abaiffe le plus ), trouva , lorfqu'il y fut arrivé, que Celer l'avoit prévenu, & s'étoit campé près de Sambuca, pour garder le paffage. Tellement que contraint à revenir sur ses pas, il se trouva dans le lieu appellé Tizzoro, prés du ruifscau de Bardelone, en présence de Pétreius, qui l'avoit côtoyé par la plaine depuis Prate julqu'au bord du Rhene, L'opinion de M. Cini paroit la meilleure de toutes. & s'accorde parfaitement bien avec les paroles de Salluste; le lieu appellé Tizzoro étant un espece d'amphithéatre entre le Rheno & la petite riviere de Marosca, resterré à gauche par les hautes montagnes, & à droite par une roche escarpée.

tagnes, & à droite par une roche escarpée.

(173) Plutarque le nomme Furius, & Cicéron compte ce Furius dans le nombre des principaux conjurés,

Ce que dit ici Sallade d'un Capinine de Fálides, Liurcungu de Catilina, a fervi de bafe à une étrange & groffiere fourheire lite il y a fac-virige ans. Curio loghirami fuppofa qu'il avoir trouvé dans fa maifon de Seconello, peis de Volterer, une prodigiente quantité de monumen strufques, contois auteréois dans la terre pur Profper de Fálides. Il les fit graves & Imprimer inche. en 1673. » Florence, fost ou le faux nome de Francfort, avec une lettre de ce prétendu Profper de Fálides y rouvée au terre de ce prétendu Profper de Fálides y rouvée

même lieu, lequel il débute par raconter, « qu'il écrit ce que l'on va lire l'année » d'après la défaite de Catilina : qu'il eft » neveu d'Ancus de Féfules, qui vient » d'erre tué à la tête de l'aile gauche « de l'armée de Catilina : que son pere » & fon oncle l'ayant envoyé affez jeune » à Volterre, pour être inffruit dans la » (cience des augures d'Esturie, il a recu » ordre l'année précédente d'amener de » Volterre un renfort confidérable de Ca-» valerie à l'armée des conjurés : qu'avant » appris en route la défaite du parti, la » mort de Catilina, celle de son oncle, & » le saccagement de Fésules sa patrie, il » a écrit au Conful Cicéron, pour parve-» nir à quelqu'accommodement : ce que » n'ayant pu obtenir, il s'est vu obligé » de combattre : qu'ayant été vaincu , il » s'est renfermé dans un château, où se » yoyant affiégé par les Romains , & prêt » à tomber dans peu de jours en leur » pouvoir, il prend le parti, avant fa » mort, d'enfouir en terre tout ce qu'il » a pu raffembler d'anciens monumens » étrusques sur l'histoire & sur les loix » de son pays, lesquels étoient en beau-» coup plus grand nombre entre les mains » des Augures du collège de Volterre; » dans l'espérance que ces monumens. » ainfi échappés à la colere & à l'orgueil » des vainqueurs, pourront un jour à » venir être découverts ». Il ne manque pas de présenter Catilina dans cette lettre comme un très-bon Citoyen chaffé de Rome par l'injustice d'une cabale oppofee, & qui n'a d'autre but que d'affranchir l'Etrurie de la tyrannie des loix de Sylla. Ce qu'il y a de plus fingulier dans cette aventure, est qu'Inghirami faifoit voir les monumens à mesure qu'on

Dans l'autre parti, Antoine, qu'un accès de goutte empêcha de se trouver (175) au combat, laissa le commandement à pistoye. Defon Lieutenant Pétréius (176). Celui-ci fit une premiere ligne de Carilina. de tous les foldats vétérans, que l'on avoit rappellés dans le danger pressant (177), & une seconde du reste de ses troupes. Il parcourut les rangs à cheval, appellant chaque foldat par fon nom , l'animant , le priant de se souvenir qu'il combattoit contre des brigans défarmés, pour fa patrie, pour fes enfans, pour ses Dieux domestiques & ses propres foyers. Ce vieux Capitaine, qui depuis plus de trente ans avoit successivement rempli avec honneur les places de Tribun, de Préfet, de Lieu, tenant & de Commandant en chef, connoissoit presque tous

les découvroit en terre, disperses dans un terrein couvert de vieux arbres, & qui ne paroiffoit pas avoir été remué depuis long-temps : de forte que plusieurs perfonnes en furent d'abord les dupes, & qu'après que la fourberie , qui étoit visible & fabriquée avec beaucoup d'ignorance, cût été reconnue, quelques gens crurent qu'Inghirami étoit de bonne foi, & que la supposition pouvoit avoir été faite aux environs de l'an 1490, par un nommé Thomas Phedre, qui avoit enterré tous ces prétendus monumens, qu'il s'imaginoit pouvoir être découverts. Puisqu'il y a des gens dans le monde capables de se préparer un amusement si bisarre pour un temps où ils n'en pourront jouir, doit-on s'étonner que tant d'Auteurs, dans les livres qu'ils publient, goûtent de leur vivant le plaifir de mentir à la postérité ? Y a-t-il rien de plus puéril & de plus groffièrement inventé, que tout ce que racontent de la bataille que Catilina perdit près de Piftove, quantité de vieux Auteurs des antiquités d'Italie; tels que Villani, Salvi,

&e. dont j'ai cru néanmoius devoir donner un extrait à la fuite de mes notes latines de Salluste : car c'est le devoir d'un Historien , non-sculement de rapporter ce qui est vrai , mais encore d'avertir le Lesteur de ce qui est faux, sur-tout lorsqu'il est question de se précautionner contre des circonflances qui peuvent être fondées fur de vicilles traditions, & rapportées par des Etrivains qui ont déjà acquis un certain degré d'antiquité.

a (174) Ne fais-je pas, distit Ciceron à » Catilina, que vous avez déjà fait partir » des gens armes qui vous attendent fur » la route? Ne fais-je pas que le jour est » pris avec Mallius, & que vous lui avez » délà confié l'aigle d'argent à qui vous » aviez fait de votre maifon comme d'un » temple abominable, où les crimes te-» noient lieu d'adoration? Pouvez-vous » être si long-temps absent de cette di-" vinité que vous invoquiez, en vous » disposant au massacre, & dont vous » embraffiez les autels des ces mêmes » bras que vous alliez enfanglanter »?

Tome III.

les foldats par leurs noms; favoit leurs belles actions, & ne manquoit pas de leur en retracer le souvenir, quand il falloit dans l'occasion ranimer leur courage. Après avoir fait ses dispositions, il sit donner le signal du combat. Ses troupes s'avancerent au petit pas : celles de Catilina firent le même mouvement. Mais dès que les armées furent à portée du trait, elles coururent l'une contre l'autre avec de grands cris, laisserent les fleches & les javelots. L'affaire se décide à coups d'épées. Les vieux corps, excités par le souvenir de leur gloire passée, chargent avec vigueur leurs adverfaires, foutiennent le choc fans s'ébranler: on se bat avec acharnement. Catilina, suivi d'un gros de troupes légeres, court le long de la ligne, porte du secours par-tout, remplace les blessés par des soldats frais, prévoit tout, combat lui-même, frappe fouvent l'ennemi, remplit tout à la fois les devoirs d'un brave foldat & ceux d'un Général expérimenté. Pétréius trouvant plus de résistance qu'il n'en attendoit, fait avancer au milieu de la bataille la cohorte Prétorienne, qui, dans le défordre de la mêlée, fait un grand carnage des ennemis, enfonce leur centre, & prend les deux ailes en flanc. Mallius & le Capitaine de Fésules y surent tous deux tués à la tête de leur troupe. Catilina voyant la défaite des siens, n'oublie ni sa gloire ni son rang. Il se jette, avec le peu de foldats qui lui restent, dans le plus épais de la mêlée, & y meurt percé de coups. Ce fut alors que l'on put voir avec combien de bravoure & d'intrépidité les conjurés avoient combattu. Chaque foldat tué couvroit encore de fon corps le poste où l'on l'avoit placé. Quelques-uns seulement, dispersés par la cohorte Prétorienne, étoient tombés un peu plus loin; mais tous bleffés pardevant. Catilina fut trouvé (178) bien loin en avant sur un tas de cadavres ennemis, respirant encore, & gardant sur le visage l'air de férocité qu'il avoit eu pendant sa vie. Enfin, on ne put saire un seul Citoyen prisonnier, ni

durant le combat, ni dans la déroute : ils n'avoient pas plus épargné leur vie que celle de leurs ennemis. L'armée romaine n'eut pas lieu de le féliciter d'une si functle vétloire. Ses plus braves soldats étoient demeurés sur le champ de bataille, ou moururent pea après de leurs blessifuers. Ceux qui retourneren sur place, pour examiner ou pour piller, y trouverent, en vissant les cadavres, les uns leurs parens, les autres le rs amis ou leurs hôtes, d'autres aussi y rencontrerent leurs ennemis. Ainsi le camp romain, après la bataille, se trouva partagé entre la joie & la douleur, l'allégressife & les gémissemens.

" (175) Catilina, dit Dion-Caffius, fe » voyant enfermé dans les gorges de » l'Apennin, entre les deux armées d'Au-» toine & de Celer, qui bloquoient de » côté & d'autres les vallées de Féfules » (il falloit dire de Pijloye), se résolut » à donner bataille, & préféra d'attaquer » l'armée d'Antoine, quoique plus nom-» breufe que celle de Celer. Il avuit tou-» jours espérance qu'Antoine, qui avoit » été porte d'inclination pour les conjurés, » n'auroit pas change de vues, & pourn roit se laisser vaincre à dessein. Antoine, » qui devina fa penfée, & qui ne le voyoit n pas en affez bonne posture pour conti-» nuer à être de ses amis, ne voulut pas non plus s'expofer aux reproches que » Catilina lui pourroit faire au milieu de » la bataille, s'il la donnoit de bonne » foi ; ni courir le rifque de voir dé-» voiler publiquement des chofes qu'il » lui étoit si important d'étouffer. Il prit » le parti de ne s'y pas trouver. Il fei-» gnit quelqu'incommodité, & laissa le » commandement de l'armée à Pétréius ». « Sextius, Intendant de l'armée d'Antoine, » ayant mis en fûreté la ville de Capoue, » je lui écrivis, dit Cicéron, de ramener

» en hâte à Rome tout ce qu'il avoit de » troupes en Campanie. Cétoit peu après » l'exécution de Lentulus, & dans les » derniers jours de mon Confulat. Les » nouveaux Tribuns qui venoient d'en-» trer en charge, commençoient dés-lois » à remuer : & il étoit à craindre que ce » feu à peine éteint, ne se rallumât très-» promptement. L'arrivée des troupes de » Sextius, qui ne perdit pas un inftant à » se rendre à mes ordres, étonna un peu » ees gens-ci, & les obligea de se con-» traindre pour le moment. Par bonheur » Caton étoit un des nouveaux Tribuns; » & nous jugcimes bientôt que le cou-» race d'un tel homme valoit tous les » foldats du monde, pour défendre la » République contre les pernicicufes ten-» ratives de ses eollegues. Ainsi je me » pressai d'envoyer Sextius avec sa troupe » renforcer l'armée d'Antoine, où je pré-» vovois qu'il devoit dans peu y avoir o une action. S'il n'étoit pas arrivé à » temps, peut-être les chofes ne se fe-» roient-elles pas paffées comme elles fe » passerent. Je ne dis pas qu'Antoine n'eût » bonne envie de battre les ennemis : » mais peut-être ne se seroit il pas presse, » & auroit-il redouté l'événement. En un » mot, il y auroit là-deffus bien des chofes n à dire, qu'il est plus à propos de taire. » Je ne veux rien ajouter, finon que fi » Pétréius n'avoit pas été, comme il eft, » un excellent Capitaine qui a la con-» fiance du foldat, & qui est très-bien » intentionné pour le Gouvernement; si » Sextius ne s'étoit pas joint à lul pour » preffer vigoureusement Antoine de » prendre un parti décifif, cette guerre » auroit trainé tout l'hyver. Et fi une fois » Catilina cût pu venir à bout de se dé-» gager des neiges de l'Apennin, de trou-» ver dans fes montagnes du fourrage & » des bestiaux, & d'avoir devant lui toute » la belle faifon, on auroit vu ce que » c'éroit qu'un homme de cette trempe, à » la tête d'une armée & dans un tel poste. » L'Iralie couroit rifque de fa ruine \* ». (176) La famille de Pétréjus n'a rien

de confidérable que lui-même. Il fut après Céfar le plus habile Capitaine de fon temps, & peut-être le feul qu'on pût mettre alors en parallele avec celui-ci, contre qui il fit long-temps la guerre. Il étoit probablement fils de Cneius Pétréius Atinas, premier Capitaine d'une Légion dans l'armée de Catulus à la guerre des Cimbres. Il fut Questeur en 662 : après quoi , avant eu le commandement d'une Légion, il alla fervir à la guerre Italique fous Strabon, pere du grand Pompée, où fon mérire l'éleva fuccessivement à tous les grades militaires d'Officier général. Il entendoit parfaitement la discipline militaire. qu'il maintenoit avec une sévérité qui alloit quelquefois jufqu'à la rigueur. Car fon caractere naturel étoit dur & fans pitié. Erant Tribun du Peuple en 668, il fit · Cic. pro Sextio, 4.

une loi portant que, fi un corps entier avoit manqué d'obéiffance à ses supérieurs, les foldats en seroient décimés pour être punis de mort. Dans le temps des guerres civiles il s'arracha à Pompée, dont il fuivit toujours fidélement le parti. Les Commentaires de Céfar ne font pleins que des grandes actions que fit Pétréius en Espagne. où, après avoir été long-temps supérieur, puis égal à Céfar, il fuccomba enfin fous ce grand maître à qui tout cédoit. Après la mort de Pompée, il joignit ses forces en Afrique à celles de Juba, Roi de Mauritanie . & réduifit une feconde fois Céfar à une extrêmité dont il ne se tira que par un coup de hafard inespéré. Depuis, Céfar remporta fur eux à la bataille de Thapse une victoire si complene, que ne voulant pas furvivre à la ruine de leur parti , ni courir le risque de mourir autrement qu'en gens de cœur. après avoir inutilement cherché la mort dans le plus fort du combat, ils se battirent l'un contre l'autre, Juba & lui. Le Roi tua Pétréius qui étoit fort vieux. & se fit enfuite tuer par un de ses Domestiques. Les foldats de Céfar, en haine de la cruauté dont Pétréius avoit use contr'eux en plufieurs occasions, demanderent que son fils fût mis à mort \*.

(177) Je remarquerai ici que les Romains fa fervoient du mor tamulte, pour exprimer un danger très-preffant, & qu'ils n'employoient jamais cette expreffion que dans le cas d'une révolte des Provinces d'Italie, ou d'une menuce de guerre de la part des Gaulois. Les Romains ne redoutoient rien ant au monde que la nation Gaulois. Catèllion, dans fa ragédie de

Gauloife. Crébillon, dans fa tragédie de Dio-Caff. Hirt. Bell, Afric. Orof. VI. 14.

# SUITE DE L'HISTOIRE DE LA CONJURATION.

Et des effets qu'elle eut dans Rome.

A PRÈS la défaite de Catilina, le reste de ses forces en Etrurie A se dispersa par petits corps dans la Gaule cisalpine. Un de ces corps tenoit encore en Etrurie vers la fin du mois d'Août de la même année, sous la conduite de L. Sergius, parent ou plutôt affranchi de Catilina 4. Le Proconful Celer se chargea de les poursuivre : ce qui donna lieu à plusieurs petits combats le long du Pô, toujours désavantageux, comme on le peut croire, au parti des rebelles. Ceux-ci vinrent néanmoins à bout

Catilina, s'est fervi, dans le sens propre & particulier, de ce mot tumulte. On disoit à vous voir affemblés en tumulte,

Oue Rome des Gaulois craigne encor une

a (178) L'événement fit voir, dit Flon rus, combien le choc avoit été fanglant. » On trouva tous les foldats de l'armée » des conjurés tues fur la place même où » leur Chef les avoit postés. Le seul Ca-» tilina, bien loin en avant, étoit couché » fur un tas de cadavres ennemis. Mort » glorieufe, s'il l'eût reçue en combattant » pour fon pays. Ce Chef des conjurés, » ajoute Dion, périt avec toutes fes troun pes, fans qu'aucun de ses foldats làchat n le pied. Tous furent tués dans la place » même où ils avoient été postés. Les » vainqueurs ne purent s'empêcher de dé-» plorer la perte de tant de braves Ci-

» toyens, presque tous gens de leur con-

» noiffance: & de plaindre leur mortà » quoiqu'ils l'eussent bien méritée. Amoine » envoya à Rome la tête de Catilina, afin

» que le Peuple, affuré de fa mort, se vit » certain d'être délivré d'un fi grand fuiet » de crainte, Alors les Romains reprirent » leurs habits ordinaires, & quitterent les » habits de deuil qu'ils avoient pris, felon o leur coutume, dans les grandes calamités » publiques. On ordonna des facrifices en » action de graces. Antoine fut proclamé » Empereur, quoique le nombre des ennen mis tués dans le combat, fût inférieur en » nombre de dix mille, pour lequel on

» conferoit ce titre d'honneur », · Fragm. act. diurn, Reliquia conjura-

tionum cum L. Sergio tumultuantur in Hetruria. Je croimis qu'il faut lire ici. Reliquia conjuratorum cum L. Sergio ; le reste des complices de Catilina,

## SUITE DE L'HISTOIRE

de gagner les Alpes par des routes détournées; & étoient déjà prêts à entrer dans le pays des Allobroges, fi la promptitude de Celer ne les eût prévenu, & n'eût achevé, dans ces montagnes, leur entiere défaite. Ainsi le calme fut entiérement rétabli dans toute la partie septentrionale de l'Italie.

Il n'en étoit pas de même à Rome, où l'esprit de faction Mouvemens de la faction reprenoit le dessus, à mesure que le péril éminent s'en éloignoit. des conjurés Les Tribuns du Peuple, toujours attentifs à se servir de l'esprit ron. Elle est inconstant de la populace, pour s'élever contre les Grands, ne appuyée par manquerent pas, même avant la mort de Catilina, de faisir tellus-Nepos. l'occasion du supplice de Lentulus, qu'on avoit fait mourir sans porter fa cause pardevant le Peuple. Nepos & Bestea, secrétement aidés par Céfar, attaquerent Cicéron d'abord après le départ des troupes de Sextius pour l'armée d'Antoine. Ils espétoient tourner les esprits du Peuple, dont les mouvemens n'ont jamais de cause raisonnable ni d'effets assurés, & lui faire regarder ce même Conful, qu'il venoit d'élever jusqu'au Ciel, comme le bourreau de ses Concitoyens. C'étoit à lui que s'adresfoient les Tribuns, & leur intention étoit de le citer en justice. dès qu'il seroit sorti de la Magistrature : mais, dans le vrai, leur but étoit d'attaquer en même temps le Sénat entier fous fon nom. Ils préparerent leur accufation par un coup d'éclat & un affront public, qu'ils se proposerent de faire à Cicéron le jour de l'expiration de son Consulat. Il étoit d'usage à Rome que le dernier jour de l'an les Consuls, en fortant de charge, haranguaffent le Peuple, pour se démettre entre ses mains de leur dignité, rendre compte de leur administration, & fonder le serment qu'ils étoient obligés de faire, d'avoir tout rapporté à la gloire & au bien de l'Etat. Nepos protesta d'avance qu'il empêcheroit Cicéron de haranguer; n'étant pas juste, disoit-il, que celui qui avoit condamné des Citoyens fans qu'ils fussent entendus, se fit lui-même entendre au Peuple. C'étoit, prétend

Dion, donner le plus vif déplaifir à un homme non moins fensible aux louanges qu'il se donnoit à lui-même, qu'on l'est d'ordinaire à celles que l'on reçoit d'autrui. Cicéron fit les derniers efforts pour parer ce coup : il employa Clodia femme de Celer, & Mutia femme de Pompée, fœur de Celer & de Nepos. Les instances de ces deux femmes ne purent rien obtenir fur l'esprit de leur frere, qui fit porter sa chaire Curule sur la Tribune, & par une opposition, ferma la bouche au Consul lorsqu'il voulut haranguer, le restreignant à faire seulement en deux mots le ferment ordinaire; ce qu'on ne pouvoit empêcher. Alors Cicéron, au lieu de se servir de la formule usitée, sit son ferment en ces termes. Je jure que j'ai fauvé Rome & tout l'Etat : expression fastueuse, continue le même Dion, qui envenima encore plus contre lui la haine de ses ennemis; sur-tout lorsqu'ils virent que l'affront qu'ils avoient compté lui faire, tel qu'on n'en avoit iamais fait de pareil aux plus indignes Magistrats, n'avoit tourné qu'à sa gloire, & qu'ils entendirent les acclamations du Peuple, qui se mit en soule à la suite de Cicéron, pour le reconduire en fa maison, en s'écriant que le serment qu'il avoit fait étoit véritable .

Le lendemain, premier Janvier, Cicéron parla vigourcusement contre Nepos en sa présence, en plein Sénat : sur quoi re N. pos & Nepos lui reprocha de se trop targuer de ses talens oratoires, Ciceron. moins profitables que nuifibles à l'Etat, & d'avoir plus opprimé de Citoyens par fon témoignage, qu'il n'en avoit fauvé par fon éloquence; j'avoue, lui repliqua Cicéron, que je suis encore plus véridique qu'éloquent. Deux jours après, le Tribun eut sa revanche dans une harangue au Peuple, & en même temps il invectiva vivement contre le Sénat, représentant au Peuple qu'on avoit sappé le fondement de sa liberté, & attaqué sa prérogative la plus facrée, en faifant mettre à mort des Citoyens fans fon

· Plutarch. Dio - Caff.

ordre. On s'échauffa là-dessus de part & d'autre : & assurément Cicéron risquoit beaucoup. Il pensa dès-lors même être la victime des moyens nécessaires qu'il avoit employés pour le falut de l'Etat. Tant il est difficile, pour ne pas dire impossible, de bien fervir des Républicains. Nepos ne ceffoit d'éclater contre lui en menaces violentes, & paroissoit déterminé à l'attaquer en justice, ou même par voies de fait, si les voies juridiques ne lui réuffiffoient pas. Le Sénat, plus ferme qu'à fon ordinaire, se vit obligé de couvrir une violation des formes par une autre, qui n'étoit guere de moindre conféquence. Il publia un décret, portant qu'on n'auroit aucun égard aux irrégularités qui pourroient avoir été commises par ceux qui, dans ces temps orageux, avoient sauvé la République, & que quiconque oseroit accuser Cicéron, seroit censé ennemi de l'Etat. Ce décret menaçant, & la nouvelle que l'on reçut alors de la mort de Catilina, firent en quelque façon taire Nepos, Il propofa feulement au Peuple de rappeller d'Afie Pompée & son armée, pour mettre la République en liberté, & la délivrer de la tyrannie de Cicéron. Mais, dans le vrai, il comptoit que Pompée, favorable au parti du Peuple, concoureroit avec lui, la force en main, au desseln d'opprimer le Sénat, & de redonner la supériorité à la faction populaire. Cette pensée secrete du Tribun étoit par elle-même si claire, qu'elle frappa les yeux de tout le monde. Le Sénat fit les derniers efforts pour empêcher le rappel de Pompée. Les collegues même de Nepos devinrent ses adversaires, lorsqu'il proposa la loi à l'assemblée. Minutius & Caton, autres Tribuns du Peuple, s'y opposerent, & couperent la parole au Secretaire qui alloit la lire au Peuple. Nepos prit le tableau où elle étoit écrite, pour la lire lui-même : ils le lui-arracherent. Il voulut la réciter par cœur : ils se jeterent fur lui, & lui fermerent si bien la bouche avec les mains, qu'il ne put se faire entendre. A l'instant ces voies de fait dégénérerent en fédition. Les pierres & les bâtons volerent de tout côté; on vit mille poignards tirés, & chacun courut se ranger du côté de sa faction. Le Sénat alla s'affembler, reprit les robes de deuil, & rendit une seconde fois le décret solemnel, portant que les Consuls veillassent au falut de la chose publique. Ces précautions, & le peu d'avantage qu'eut Nepos dans le tumulte populaire, l'épouvanterent tellement, qu'il quitta la partie. Après avoir inutilement tâché de porter le Peuple à prendre un parti violent contre le Sénat, il se sauva vers Pompée, quoiqu'obligé, par sa place, à ne pas s'absenter de Rome une seule nuit. Comme fa présence avoit été le principal mobile de ces troubles, fon absence les fit cesser pour quelque temps, & les choses pour-lors n'allerent pas plus loin. Voilà de quelle maniere Dion rapporte ce fait.

Plutarque le raconte encore d'une maniere plus détaillée & plus vraisemblable. Car, selon lui, Nepos se gardant bien de pose à Nepos, parler de Cicéron ni du Sénat, dans la proposition qu'il faisoit & le fait fortir de rappeller en Italie l'armée de Pompée, couvroit ses mauvais desfeins du besoin apparent de rassembler de grandes forces à Rome contre le feu mal éteint de la conjuration de Catilina. « Metellus Nepos entrant dans son Tribunat, dit-il 4, faisoit des

» assemblées & harangues séditieuses, dans lesquelles il mit en » avant au Peuple un décret, portant que Pompée seroit au pre-» mier jour rappellé avec son armée d'Orient en Italie, asin qu'il » pourvût à ce que la chose publique ne tombât en incon-» vénient pour le danger de Catilina; ce qui n'étoit qu'une con-» verture de belles paroles : mais le but & l'intention véritable » où tendoit cet édit, étoit de mettre toutes les affaires de la » chose publique, & les forces de l'Empire romain entre les » mains de Pompée. Le Sénat fut affemblé là-dessus, où

» Caton ne parla pas d'entrée aigrement, ni de trop grande » véhémence contre Metellus, comme il avoit accoutumé de Tome III. a Trad. d' Amyot. Сc

» faire contre ceux qui fe conduifoient comme lui : il l'admonesta » doucement & modérément, jusqu'à le prier à la fin, & louer » hautement sa maison, de ce qu'elle avoit toujours suivi le » parti du Sénat & des gens de bien : mais cela éleva encore » plus en audace & en gloire Metellus, & fit qu'il commença à » avoir Caton en mépris, estimant que c'étoit par crainte qu'il » lui cédoit ainfi; tellement qu'il s'oublia jufqu'à dire des paroles » présomptueuses, & user de sieres menaces, qu'il seroit ce qu'il » avoit entrepris, bon gré malgré le Sénat. Alors Caton chan-» geant de visage, de voix & de parole, après lui avoir parlé » fort åprement, enfin protesta roidement, qu'aussi long-temps » qu'il auroit la vie au corps, il ne fouffriroit pas que Pompée » entrât avec armes dans la ville de Rome. Quoi entendu, le » Sénat eut opinion que ni l'un ni l'autre n'avoient le fens bien » rassis, ni le jugement bien sain; mais que les déportemens de » Metellus étoient une fureur, qui, procédant d'une extrême » malice & méchanceté, vouloit mettre toutes chofes fans desfus » desfous; & que ce que faisoit Caton, étoit un ravissement & » extase de vertu transportée hors de soi, pour vouloir défendre » les chofes justes & raisonnables. Quand le jour fut venu » auguel on devoit faire paffer cet édit par les voix du Peuple, » Metellus ne faillit pas d'avoir ses gens en ordonnance sur la » place, force étrangers, force esclaves & force Gladiateurs, » tous en armes, outre qu'il y avoit une bonne partie de la » commune qui desiroit le retour de Pompée, pour l'espérance » de quelque révolution : de plus, leur affaire étoit grandement » favorisée & fortifiée de la part de César, qui pour-lors étoit » Préteur. D'autre part, les plus gens de bien de la Ville se » courrouçoient bien avec Caton, & disoient comme lui que » c'étoit une grande méchanceté; mais ils ne lui aidoient point » pour autant : à l'occasion de quoi ses parens & domestiques » étoient en grand fouci & en grande peine; de forte qu'il y

» en eut qui pafferent la nuit enfemble sans vouloir reposer. \* & fans boire ni manger, pour le danger auguel ils vovoient » fa vie, & même fa femme & fes fœurs ne faisoient autre » chose que pleurer & se tourmenter en sa maison; là où lui » tout au contraire parloit affurément, & reconfortoit tout le » monde: & après avoir soupé comme de coutume, il s'en alla » coucher, & dormit de fort profond sommeil jusqu'au matin, » que Minucius Thermus, l'un de ses compagnons au Tribunat. » le vint éveiller : ils s'en allerent ensemble sur la place, où ils » furent accompagnés de bien peu de gens : mais ils en trou-» verent plufieurs par le chemin qui leur venoient au devant, » pour les avertir qu'ils se tinssent sur leurs gardes. Quand ils » furent à l'entrée de la place, Caton apperçut incontinent le » temple de Castor & de Pollux, tout environné d'hommes » armés, & les degrés tenus & occupés par des Gladiateurs, » & Metellus, qui étoit au plus haut affis près de Céfar : il se \* retourna donc devers ses amis, & leur dit : Voyez quel poltron, » qui, contre un seul homme nud, a assemblé tant de gens armés. » En disant cela, il marcha droit de ce côté avec Thermus, & » ceux qui tenoient les degrés s'écarterent pour les laisser passer, » mais ils ne souffrirent pas monter un autre, encore Caton eut » bien à faire à tirer Minucius en haut par la main. Monté qu'il » fut, il s'en alla droit affeoir entre Metellus & Céfar, pour » les engarder de parler ensemble à l'oreille : ils ne surent ni » l'un ni l'autre que lui dire : mais les gens de bien, qui virent » & confidérerent avec admiration le visage, l'affurance & le » courage de Caton, s'approcherent de plus près, & par leurs » cris l'exhorterent qu'il ne craignit rien, s'encourageant les » uns les autres de tenir bon & de se rallier ensemble pour la » défense de la liberté commune, en secourant celui qui com-» battoit pour elle. Il y eut un sergent qui prit en main l'édit » par écrit, comme pour le lire au Peuple. Caton lui défendit » de le faire: par quoi Metellus adonc le prit lui-même & » commença à le lire. Caton le lui ôta par force d'entre les » mains : mais néanmoins Metellus, en fachant le contenu par » coeur, ne laissa pas de le vouloir prononcer sans écriture : & " Thermus lui mit la main au devant de la bouche, pour le » garder de parler : tant que Metellus voyant ces deux hommes » obstinés à l'empêcher par toutes voies qu'il ne fit passer son » édit, & que le Peuple calant la voile, se rangeoit du côté de » la raison, il fit signe à ses gens que quelques soldats armés » qu'il tenoit exprès à cette fin en sa maison, accourussent à " l'effroi avec grands cris: ce qui fut fait tellement, que le Peuple » de frayeur s'écarta, les uns deçà, les autres delà, & il ne » demeura fur la place que Caton feul, auquel on tiroit d'en bas » force coups de pierres & de bâtons : mais Murena, celui » même qu'il avoit accusé d'avoir acheté le Consulat, ne l'aban-» donna point en ce danger, & le couvrit de sa longue robe. » criant à ceux qui jetoient des pierres, qu'ils eussent à cesser : » & en lui remontrant le péril auquel îl se mettroit pour néant. » fit tant envers lui, qu'en le tenant toujours entre ses bras, il » le retira au dedans du temple de Castor & de Pollux . & lors » Metellus voyant la tribune aux harangues vuide, & fes » adversaires suyant de tous côtés hors de la place, crut bien » d'avoir tout gagné, & commanda à ses soldats armés qu'ils » se retirassent, & lui se mettant tout doucement en avant, » essaya de faire pour-lors passer & autoriser son édit. Mais ses » adversaires revenant aussi-tôt de leur effroi. & retournant » fur la place, recommencerent à crier contre Metellus, plus » fort & plus hardiment que devant; de forte qu'il s'en trouva » lui-même en grand trouble & en grande frayeur, & ses » adhérens ausli, pensant que leurs adversaires euslent recouvré » des armes de quelque part, & que ce fût ce qui les fit ainfi fiére-" mentretourner contr'eux; tellement qu'il n'y eut pas un qui restât,

» mais ils se retirerent tous arriere de la tribune aux harangues. » Ainsi étant ceux de la ligue de Metellus écartés, Caton » se présenta sur la tribune, qui loua grandement le Peuple » de la bonne volonté qu'il avoit montrée, en l'exhortant » de persévérer toujours de bien en mieux : tellement que » la commune même se banda alors contre Metellus; & le » Sénat affemblé là-deffus, ordonna que l'on secourût Caton » plus que jamais, & que l'on résistat par tous moyens à cet » édit de Metellus, comme étant pernicieux, & introduifant » une fédition & une guerre civile en la ville de Rome. Quant » à Metellus, il s'opiniâtroit bien encore à poursuivre son entre-» prife, & ne vouloit point se rendre: toutesois à la fin voyant » que ses adhérens s'étonnoient merveilleusement, & redou-» toient la constance de Caron, comme chose invincible & » inexpugnable, il s'en courut un jour foudain fur la place; » là où affemblant le Peuple, il allégua plusieurs raisons pour » mettre Caton en haine de la commune, & dit, entr'autres » choses, qu'il se vouloit tirer hors de la domination tyrannique » de Caton, & de sa conspiration contre Pompée, dont on » verroit que bientôt la Ville se repentiroit d'avoir ainsi rebuté » un si grand personnage. Cela dit, il partit aussi-tôt pour s'en » aller en Asie faire ses plaintes à Pompée. Caton sut gran-» dement estimé pour ce fait, d'avoir ainsi déchargé la chose » publique du pefant fardeau du Tribunat d'un tel fou, & » d'avoir, par maniere de dire, défait en Metellus la puissance » de Pompée: mais encore fut-il loué & estimé davantage, » quand il empêcha que le Sénat, qui le vouloit à toute force, » ne notât Metellus d'infamie, & ne le privât de son état : » car il s'y opposa, & pria le Sénat de ne le faire point. La » commune prit pour un grand argument de nature douce. » benigne & humaine, de ne vouloir point, par maniere de » dire, fouler au pied fon ennemi après l'avoir abattu, ni

» l'outrager après l'avoir vaincu : mais les hommes sages juge-» rent de plus qu'il avoit prudemment & utilement fait, de » n'irriter juiqu'au bout Pompée ».

Nepos, en fortant d'Italie, écrivit une lettre de plainte contre entre Cicéron à Celer fon frere, qui, malgré ses liaisons intimes & Merellus-Celer. Leurs d'amitié avec celui-ci, prit avec hauteur le parti de son frere, & écrivit à Cicéron une lettre fort vive, que voici, « De la · » maniere dont nous étions disposés l'un pour l'autre, & après » une réconciliation comme la nôtre, je n'aurois jamais cru » que vous eufliez voulu vous prévaloir de mon absence pour » yous jouer outrageusement de moi comme vous avez fait, » & entreprendre de ruiner & faire périr mon frere pour une » parole qu'il a dite contre vous. Si vous n'aviez point de » honte à cause de lui-même, de le traiter de cette sorte, du » moins deviez-vous en être retenu par la confidération du » nom qu'il porte, & des services que j'ai rendus à vous & » à la République. Mais bien loin que vous y ayez eu égard, » j'ai le déplaisir de le voir trompé, & moi abandonné par les » personnes du monde de qui je devois le moins l'être : de sorte » que je me trouve dans l'affliction & ignominie, tout Gou-» verneur de Province & Général d'armée que je suis, & » malgré l'heureuse guerre que je fais. Comme ce procédé est » également dépourvu de jugement, & contraire aux douces » mœurs de nos peres, il ne faudra pas s'étonner fi vous avez » sujet de vous en repentir. Je ne m'attendois pas que vous » fissiez voir tant de légéreté pour moi & pour ceux qui me " touchent. Cependant il n'y a ni inimitié de famille, ni outrage " de qui que ce foit, qui me puisse faire oublier mon devoir ". Cicéron lui fit la réponse suivante.

« Vous n'auriez jamais cru, de la maniere dont nous étions » disposés l'un pour l'autre, & après une réconciliation comme » la nôtre, que j'eusse voulu me jouer si outrageusement de

" vous. Je n'entends pas trop bien ce que cela veut dire. Je me
" doute feulement qu'on vous aura rapporté que comme je
" repréfentois au Sénat que beaucoup de gens étoient affligés
" de ce que j'avois fauvé la République, je dis que quelques" uns de vos proches en particulier avoient exigé de vous que
" vous fuprimaffliez ce que vous aviez réfolo de dire à ma
" louange, & que vous n'aviez pu les refufer.

» louange, oc que vous naviez pu les retuier.

» Tajouta ien même temps que j'avois partagé avec vous
» la conduite de ce grand ouvrage, m'étant chargé de garantir
» Rome des embûches domeltiques & des dangers inteftints, pendant que vous déliveriez l'Italië des ennemis dé« clarés qui y étoient en armes, & des complots fecrets qui
» s'y étoient formés: mais que cette liaifon, fondée fur un
» concert fi important & ti glorieux, avoit ét altérée par vos
» proches, qui n'avoient pu fouffrir que vous euffiez quelque
» reconnoiflance des honneurs extraordinaires que je vous avois
» déférés.

» Ce difcours où je déclarois ce que j'avois attendu de vous, & comment j'en avois été frultré, réjouit jusqu'à faire sourire » toute la compagnie. Ce ne fut pas de vous qu'on se moqua, » mais de mon erreur & de ce que j'avouois si ouvertement » que j'avois destré d'être loué de vous.

» Il me semble déjà pour ce point, qu'après avoir fait de
 » si grandes choses, ce n'étoit pas un déshonneur pour vous,
 » que je souhaitasse que vous en rendissiez témoignage.

» que je tounatane que vous en renombragae.
» Quant à ce que vous dites de la manier dont nous étions » disposét l'un pour l'autre, je ne fais ce que vous entendez qu'il » y a de réciproque dans l'amitié, si ce n'est d'avoir les mêmes fentimens pour nos amis qu'ils ont pour nous. Si je difois » que c'est pour l'amour de vous que j'ai refuse le Gouvernement » que vous avez, vous auriez raison de dire que je me moque de vous; car la vérité est qu'il ne me tournoit pas à compre de vous; car la vérité est qu'il ne me tournoit pas à compre

» de l'accepter, & j'ai tous les jours de nouveaux fujets de me « favoir gré d'avoir pris ce parti. Ce que je puis dire, c'eft « qu'auffi-s't que je m'en fus déclaré devant le Peuple, je » fongeai comment je pourrois vous le faire tomber Je ne » dirai rien de la maniere dont le fort difpoſa entre vous » & vos collegues des Provinces que vous aviez à partager. Qu'il vous ſuffiſe que le mien ne fit rien en cette affaire » ſans ma participation. Souvenez-vous de tout le reſſe: comment ʃaſſemblai le Śeńta taſſt-ôt apres, & combien ʃy parlai » de vous ce même jour; juſques-là que vous me dites vous-» même que mon diſcours avoit c'eft ſſort à votre avantage, » qu'il ſænblot un peu injurieux à vos collegues.

"De la maniere aufil dont eft conçu le Sénatus-Confulte qui fut fait alors, on ne fauroit, tant qu'il durera, ignorer le "fervice que je vous rendis. Souvenez-vous enfin de tout ce "que je fis dans le Sénat, de ce que je dis pour vous devant "le Peuple après votre départ, de tout ce que je vous en "écrivis."

" Quand vous voudrez raffembler toutes ces chofes, je vous " ferai juge vous-même, fi vous y répondites comme elles " le méritoient, lorfque vous vintes à Rome il y a quelque " temps.

» Pour ce que vous dites de notre réconciliation, je ne comprends pas comment nous pouvons avoir été réconcilés, n'ayant jamais été brouillés. Quant à ce que vous ajoutez, » que je ne dévoit pas attaquer votre frere pour une parole, fachez premièrement que J'eltine beaucoup le fond d'où vient cette » plainte, & le fentiment d'humanité & de piété fraternelle » qui l'a produite. Mais vous n'en devez pas trouver moins » bon que j'aie réfifité en quelque chose à votre frere pour le » bien de l'Etat; car perfonne ne fauroit être plus dévoué à la République que je le fuis. Que s'il fe trouve que je me l'apartie.

» suis seulement désendu contre les efforts impitoyables qu'il » a faits pour me ruiner, ce vous doit bien être affez que je » m'en fois pas même plaint à vous.

» Ayant appris qu'il projetoit d'employer, pour me perdre, » tout ce qu'il entreprendroit dans fon Tribunat, je tâchai de » l'en faire détourner par votre femme Clodia & par votre » sœur Mutia, de qui j'avois éprouvé l'affection en plusieurs » rencontres, à cause de ma liaison avec Pompée son mari. » Mais il ne laissa pas de me faire le dernier jour de l'an, tout » Conful & fauveur de la République que j'étois, un affront

» que vous aurez fu fans doute, & qui n'a jamais été fait aux » plus pernicieux Citoyens en femblable occation. Il m'empêcha

» de haranguer le Peuple, suivant la coutume, en sortant de Charge. Mais cet outrage même m'attira une gloire extrême;

» car, comme il ne m'étoit plus permis que de faire, fans plus, » le ferment accoutumé dans cette occasion, je sis à haute voix

» le plus véritable & le plus noble de tous les sermens, & le » Peuple jura aussi par ses acclamations que mon serment étoit » véritable.

» Malgré un affront si éclatant, je le sis presser le même jour » par nos amis communs de changer de conduite à mon égard: » mais il répondit qu'il n'en étoit plus le maître. En effet, il » avoit dit peu de jours auparavant, en pleine affemblée du » Peuple, qu'il ne falloit pas laisser parler en public celui qui » avoit fait mourir des Citoyens sans aucune forme de justice. » O l'homme de bien! le zélé Citoyen! qui condamnoit celui

» qui a garanti le Sénat du maffacre, la ville de l'incendie, & » l'Italie d'une guerre cruelle, à la même peine dont ce même » Sénat avoit châtié les auteurs de ces horribles entreprifes.

» avec l'approbation de tous les gens de bien-

" Je crus alors devoir lui résister en face, & je traitai le » lendemain de la République avec lui en plein Sénat, d'une D<sub>d</sub>

Tome III.

» maniere à lui faire connoître qu'il avoit à faire à un homme » inébranlable & vigoureux. Le jour d'après, ayant commencé » à haranguer le Peuple, il ne dit pas trois mots sans me nommer » & me menacer; & il parut n'avoir point de projet plus » arrêté, que de me pousser à bout à quelque prix que ce fût; » non pas en justice & dans les formes permises, mais par

» comme i'ai fait.

» oppression & voies de fait. » Si je n'eusse pas résisté avec courage à sa témérité, qui » n'auroit cru que je n'avois paru vigoureux que par hasard » dans mon Confulat, & non par vertu? Que si vous ignorez » tout ce détail, comptez qu'il vous a celé des affaires de très-» grande importance: mais s'il vous en a communiqué quelque " chose, vous devez encore une fois me trouver bien doux & » bien patient, de ne vous en pas faire la moindre plainte; » voyant à présent que ce n'est pas pour une simple parole, » comme vous dites, mais par une animofité & des entreprifes » très-cruelles contre moi, que je me suis déclaré contre lui

» Voyez ensuite mon honnêteté; si on doit appeller hon-» nêteté & non pas mollesse d'avoir négligé des injures si » atroces: je n'ai jamais opiné contre lui au Sénat. Toutes les » fois qu'il a été question de lui, j'ai été, sans me lever, de " l'avis de ceux qui m'ont paru lui être le plus favorables : » enfin, non-seulement je n'ai pas été fâché du Sénatus-Con-» fulte qui a tiré mon ennemi d'affaire, parce que c'étoit votre » frere; mais, ce qu'assurément je n'avois pas sujet de faire, j'y » ai contribué ma bonne part.

» Je ne l'ai donc pas attaqué: je n'ai fait que de me défendre; » & bien loin d'avoir fait voir, comme vous dites, de la légéreté » à votre égard, j'ai été fi constant, que j'ai persisté dans mon » attachement pour vous, lors même que vous m'avez aban-» donné.

» Voilà ce que je réponds fur-le-champ à la lettre, par ou » peu s'en faut que vous ne me menaciez : mais bien loin de » ne pas pardonner votre chagrin, je le juge très-digne de » louange; car je fais par expérience combien grande est la » force de l'amour fraternelle. Je prétends seulement que vous » rendiez la même justice à ma douleur, & que vous recon-» noiffiez que, bien loin de céder, j'étois en droit d'implorer » votre secours & celui de votre armée contre vos proches » même, puisqu'ils m'ont attaqué avec tant d'aigreur & d'inhu-» manité, avec si peu de sujet. » J'ai toujours souhaité que vous fussiez de mes amis, & j'ai » pris mille peines à vous faire connoître que j'étois des vôtres. Je » persiste dans ce sentiment, & j'y persisterai tant que vous vou-» drez, & je cesserai plutôt, pour l'amour de vous, de hair » votre frere, que de diminuer quelque chose de notre amitié ». Je rapporte en entier cette réponse, comme digne de servir de modele à tous les honnêtes gens qui ont des difficultés entr'eux. Elle est, selon la remarque de St. Réal, dont j'ai suivi la traduction, aussi raisonnablement siere que parfaitement honnête. Aussi cette querelle s'appaisa-t-elle si bien, que Celer dut principalement à Cicéron la dignité de Conful, qu'il obtint deux ans après: & que Nepos, réconcilié avec Cicéron par l'entremise de son frere, embrassa avec autant de chaleur que personne fa défense contre Clodius son proche parent; & que ce sut en

Si l'on avoit été étonné de voir le Tribun Nepos prendre parti, XXXIV. avec si peu de ménagement, dans une affaire odieuse, telle que purnius Bafcelle de la conspiration, on dut être bien plus surpris de voir tea, l'un des tenir une conduite pareille à son collegue Bestea, lui qui, connu condamnation. pour être un des principaux conjurés, devoit prudemment garder

partie à lui que Cicéron dut son rétablissement, lorsque Clodius lui eut fait tout le mal que Nepos lui avoit voulu faire précé-

demment.

le silence, & se tenir bien heureux d'avoir dérobé sa tête à l'orage. On n'ofa néanmoins l'attaquer, à cause du pouvoir exhorbitant que lui donnoit sa place. Il sut même fait Edile en 695. Mais, au fortir de cette Charge, ayant demandé celle de Préteur, il fut refusé, & Cæcilius l'accusa, au Tribunal de Domitius, d'avoir voulu corrompre les fuffrages des Centuries. On voit, par une circonstance du discours de Cæcilius, qu'on accufoit, outre ceci, Bestea d'un horrible crime domestique; savoir, d'avoir empoisonné ses deux femmes en les touchant avec de l'aconit, lorsqu'il étoit couché avec elles. C'est là-dessus que roule la vive déclamation de Cæcilius, fur les caresses meurtrieres du doigt de Bestea 4. Cicéron eut la générosité de plaider pour lui. « Je me vois quelquefois, dit-il à ce sujet, obligé de » prendre la défense de gens de qui je n'ai aucun lieu de me » louer, à la follicitation d'autres personnes à qui j'ai les der-» nieres obligations b ». L'éloquence d'un tel défenseur ne put empêcher Bestea d'être envoyé en exil, d'où il sut ensuite rappellé par Céfar, ainfi que plufieurs autres des conjurés, lorsque celui-ci ayant acquis la suprême puissance dans Rome, pardonna à tous les Citovens condamnés. A fon retour, il fuivit le parti de Marc-Antoine, & se trouva au siege de Modene. Il ofa même demander le Confulat. « Quelle absurdité, s'écrie » Cicéron :! Un homme qui n'a pu être Préteur, veut être » Conful. Compte-t-il donc l'arrêt qu'on a rendu contre lui pour » le grade qui lui manque. Dieu nous garde d'un pareil Ma-» gistrat ».

Bestea resta fort aigri contre Cicéron, qu'il regardoit comme étant la cause originelle de son malheur, quoique celui-ci est plaidé pour sa désense. Il déclamoit hautement contre lui, comme contre un meurtrier des Citoyens romains. C'est à ce sujet que

<sup>\* (</sup>Hinc illa atrox Cacilii peroratio in 
\* Cic. Epift. ad Q. Fratr. II. 3.
Eigitum Calpurnii Beftea. Plin. XXVII. 2.) 
\* Philippic. II. 5.

Brutus, intrépide & inexorable Républicain, s'élevoir, après avoir tué César, contre Cicéron, qui montroit tant d'indulgence pour le jeune Octave, fils adoptif & héritier de Céfar. « Il est » certain, écrit-il à Atticus dans le temps de la guerre du second » Triumvirat, que Cicéron a irrité plutôt que réprimé la cupi-» dité & la licence de cet enfant; qu'il accorde tout à ses liai-» fons avec Octave, jusqu'au point d'invectiver contre nous; » ce qui retombe fur lui doublement. Car si Casca est un » affassin pour avoir tué César, comme Cicéron l'a dit, Cicéron » lui-même mérite bien plus ce nom, puisque Casca n'a tué » qu'un homme, & que Cicéron en a fait périr plusieurs. » D'ailleurs, lui convient-il de parler de Casca, comme Bestea » parle de Cicéron? Parce que nous ne citons pas à tout » propos nos ides de Mars, comme il a à tout moment dans la » bouche ses nones de Décembre, aura-t-il meilleure grace à » blâmer une belle action, que Bestea & Clodius n'en ont à » blamer son Consulat? Notre ami Cicéron se vante d'avoir fait » la guerre en toge à l'armée de Marc-Antoine. Que m'importe » fi, pour récompense d'avoir défait Antoine, on veut le rem-» placer : & fi celui-là même qui a détruit le fléau, en produit » un autre plus difficile à exterminer? Toute sa conduite est » d'un homme qui ne refuse pas d'avoir un maître, mais qui » ne veut pas que ce soit Antoine. Et quel gré dois-je lui favoir » de ne craindre d'un tyran que sa colere? Voilà qu'on décerne » à Octave le triomphe, une paie pour ses soldats, & une » foule d'autres honneurs; & vous croyez qu'il ne voudra pas » avoir la place de celui dont il a déjà pris le nom? Est-ce » ainfi qu'a dû se conduire un homme consulaire, un homme » tel que Cicéron? Puisque vous m'avez sorcé de parler, il faut » vous résoudre à entendre des choses désagréables. Je soussire » moi-même à vous les dire; je fais vos fentimens pour la » République, & que, toute déscspérée qu'elle paroit, vous ne » croyez pas les choses sans remede.

" Quant à moi, rien ne m'empêchera de faire la guerre à la » tyrannie, quelle qu'elle foit, à la puissance, à la domination, » à tout pouvoir illégal, à tout ce qui voudra être au dessus » des loix. Je ne ferai point de marché pour la fervitude. Vous » prétendez qu'Antoine est un honnête homme; je n'en crois » rien : mais vos ancêtres ne vouloient pas même de leur pere » pour tyran. Je ne vous aurois pas écrit si franchement, si je » ne vous aimois autant que Cicéron croit être aimé d'Octave.

» Je suis fâché de vous affliger; car vous aimez vos amis, & » fur-tout Cicéron. Soyez perfuadé que je n'ai rien diminué » de mon attachement pour lui; mais beaucoup de l'opinion

» que j'en avois ».

XXXV.

Ceci ne se passa qu'en 697. L'année suivante Nobilior sut Recherches condamné a: & cet acte de sévérité fut le dernier de tous ceux aurres compli-ces, & leur 691, auffi-tôt après la retraite du Tribun Nepos, on continua les recherches contre le reste des accusés. Depuis le supplice de Lentulus, tous ceux qui avoient eu part au complot, ne vivoient plus que dans la crainte d'un fort pareil. Un Chevalier romain nommé Vettius, fur l'affurance qu'on lui donneroit sa grace, découvrit quantité de complices, dont il remit une liste au Sénat. L'ayant ensuite redemandée, parce qu'il avoit, disoit-il, beaucoup d'autres personnes à y ajouter, le Sénat commença de suspecter fa déposition. On lui ordonna de nommer sur-le-champ ceux qu'il disoit avoir omis. Son embarras & le peu de gens qu'il nomma, confirmerent les foupçons qu'on avoit de lui. Cependant, comme le public ignoroit les gens qu'il avoit accufés, sa déposition causoit dans Rome & même dans les Provinces beaucoup de trouble & d'épouvante. Quantité de gens, qui n'étoient pas fur la liste, craignoient pour eux-mêmes, & plusieurs autres personnes fort innocentes se voyoient soupçonner publiquement,

a Cic. ad Attic. IV. 16.

Le Sénat, pour faire cesser ces sujets de crainte, & rassurer les innocens, ordonna que les noms des accusés seroient affichés, Incontinent après, ils furent mis en justice. On continua d'agir contr'eux, en vertu de la loi Plautia contre les violences. Cassius, Læcca, Varguntéius, Serv. Sylla, Cornélius & Autrone. furent envoyés en exil. Pour cette fois on n'osa les punir de mort, malgré le préjugé de l'arrêt rendu contre Lentulus. On jugea felon les termes de la loi Porcia, & le fentiment qu'avoit foutenu César, que l'exil étoit la plus grande peine qu'on pût infliger à un Citoyen romain. Autrone se retira en Epire, où il continua ses violences ordinaires, & se rendit si redoutable. que Cicéron, exilé lui-même en Grece quelques années après, n'osa passer par cette contrée, de peur de tomber entre ses mains.

Mais de toutes les poursuites criminelles faites cette année XXXVI. contre les conjurés, aucune ne fit tant de bruit que celles faites Publius Sylla, contre P. Sylla, homme si considérable par lui-même, & par le si défense li et nom du Dictateur son oncle. Le jeune Torquatus, & Corné-absons. lius, Chevalier romain, fils de celui qui venoit d'être condamné comme complice de Catilina, l'accuserent d'avoir trempé dans

les deux conspirations. Hortense parla pour lui au sujet de la premiere, dont j'ai fait le récit au commencement de cette histoire. Cicéron entreprit sa défense sur la seconde, & fit pour lui un long plaidoyer, dont je dois donner un extrait. C'est une des pieces qui fournit le plus de détail fur l'histoire de la conjuration. « Enfin, dit-il, voici le temps & l'occasion où les » honnêtes gens peuvent retrouver en moi ce caractere de » douceur qui m'est naturel, & dont de fatales circonstances

» m'avoient contraint de m'écarter. De malheureux Citovens » ont éprouvé ma force & ma sévérité, tant qu'ils ont tenu la

» République sur le penchant de sa ruine. Réprimés & abattus, " ils vont sentir les effets de ma clémence, aujourd'hui que

## SUITE DE L'HISTOIRE

» Rome est sauvée. La nature m'a formé indulgent : l'amour » de la patrie m'a rendu févere. Mais ni la nature ni la patrie » ne veulent de moi de cruauté. La République elle - même, » d'accord avec mon inclination, m'ordonne de dépouiller » (il est temps) ce personnage terrible, dont la nécessité m'a-» voit revêtu. Parmi nous, les rigueurs sont momentanées, &c » la clémence est de tous les temps..... Hortense a défendu » Svlla du premier crime qu'on lui impute. C'est à moi à le » justifier du second, à parler de ce qui s'est passé sous mon » Consulat. Oui, Seigneurs, ce partage de la défense d'un » Citoyen entre Hortense & moi, n'a point été fait au hasard: » nous ne fommes point ici des Avocats: nous fommes des » témoins; nous parlons tous deux de ce que nous avons vu & » fu, de ce qui nous a passé par les mains..... S'il est vrai » que Sylla ait jamais formé le barbare projet de mettre le feu » dans l'Etat, de renverser la République, de détruire sa patrie, » de maffacrer ses compatriotes, qui doit être plus frappé que » moi de ces objets funestes? pour qui le danger a-t-il été \* plus grand? où le complice d'un pareil complot pourroit-il » trouver de juge plus implacable ou de plus inexorable » ennemi? Parmi tant d'accusés qui viennent d'être condamnés, » qui d'entre nous s'est intéressé pour aucun d'eux? Ils n'ont pas " trouvé un seul défenseur. Dans les affaires ordinaires, on » croit ne devoir pas abandonner ses amis, lors même qu'on » les juge coupables. Mais le crime dont il s'agit est en quelque » forte contagieux. On craindroit de se rendre suspect de com-» plicité, en voulant prendre le parti des ennemis capitaux » de la patrie..... Pourquoi donc vais-je parler pour Sylla. " La raison en est très-simple, & la voici. C'est moi qui, » durant mon Confulat, ai découvert cet horrible complot, » qui ai fait toutes les informations & conduit l'affaire à fon » terme: or, pendant tout ce temps, il ne m'est venu aucune » preuve ni vocale ni littérale contre Sylla, pas même un indice. » Est-il un témoignage ici plus fort que le mien? Et que penscr » d'une telle accusation, lorsque la personne même qui a été » chargée de toute l'affaire, & qui a sauvé l'Etat par sa fermeté, » n'a pas même suspecté l'accusé? Faut-il donc s'étonner si j'ai » accusé Autrone & si je défends Sylla? L'un étoit dans une » intime liaison avec les conjurés, l'autre à peine étoit de leur » connoissance. L'un a été convaincu par écrit & par la dépo-» sition des Allobroges; l'autre n'a été nommé par aucun des » témoins. L'un a fourni à Catilina tout ce qui étoit néceffaire » à la guerre civile, & même, après le supplice de Lentulus, » n'a été contenu que par la crainte d'un pareil fort. Il a pu » devenir plus timide, mais non pas meilleur Citoyen. L'autre » a passé tout ce temps-là à Naples, éloigné du tumulte, dans » un lieu plus propre à porter les ames aux plaifirs & à les » consoler de leur situation misérable, qu'à les porter à des » entreprises audacieuses..... Cependant il semble que les » accufateurs veulent ici m'accufer moi-même fur ce que j'ai », réfisté aux prieres d'Autrone, avec qui on sait que j'ai eu » autrefois de si étroites liaisons, & qui, non content de m'a-» voir fait folliciter par tant de personnes considérables, est » venu chez moi, fondant en larmes, me supplier à mains jointes » de prendre sa défense. Il est vrai, je l'ai refusé, quoique tout » prêt à me laisser fléchir par la facilité naturelle de mon carac-» tere, & à oublier qu'il étoit un de ceux qui avoient envoyé » Cornélius pour m'affaffiner dans mon lit. De quel front en » effet aurois-je pu faire punir d'un si grand crime une partie » des conjurés, en même temps que j'aurois voulu fauver de » la rigueur des loix un homme manifestement convaincu de » complicité? Vous avez cependant cédé, me dit-on, aux » prieres de Sylla: vous vous êtes chargé de sa défense. Oui » fans doute, & je le fais volontiers, parce que la cause & la » personne ne sont pas les mêmes : & l'on doit reconnoître ici » ma fermeté ordinaire & l'amour du bien public, qui est par-» tout mon guide. Cependant c'est là-dessus que Torquatus » s'écrie que je veux perdre & fauver qui il me plaît; que » l'exerce dans l'Etat une royauté absolue; que si je ne sou-» tenois Sylla, il n'oseroit ici paroître; & que je crois n'avoir » qu'à ouvrir la bouche, pour disposer souverainement de la » vie & de la mort des Citoyens. Quel est donc ce despotisme » dont vous parlez, Torquatus? Est-ce celui de mon Consulat, » pendant lequel je n'ai fait quoique ce foit, fans en avoir reçu " l'ordre exprès du Sénat? Et quel est le tyran dans un Etat, » de celui qui défend un malheureux, ou de celui qui veut » opprimer un innocent? Vous ajoutez cependant que Numa » & Tarquin ont déjà régné dans Rome, & que je suis le troi-» sieme étranger qui s'est emparé du sceptre. A ce que je vois, » vous avez voulu être plaisant : mais, autant que je peux m'y » connoître, ce n'est pas là votre talent; & de plus, il y a des » circonstances où la plaisanterie, même la bonne, seroit tout-» à-fait déplacée. Si vous cherchez qui d'entre les Romains a » voulu être le tyran de Rome, sans seuilleter nos annales, » regardez chez vous les portraits de vos ancêtres. & souvenez-\* vous de votre aieul Manlius (Je retranche ici quantité de belles » choses que rapporte Cicéron pour la justification de sa conduite, » & ce qu'il répond au titre d'étranger que lui donnoit Torquatus). » Vous dites que le nom de Sylla se trouve dans la déposition \* des Allobroges : mais lifez la déposition, & vous verrez à quel » propos il s'y trouve. Ils déclarent que Cassius leur a dit » qu'Autrone étoit du complot, & qu'ils lui demanderent si » Sylla n'en étoit pas aussi. Remarquez l'exactitude des Gaulois; » ils ne connoissent pas Sylla: mais ils savent qu'il a éprouvé » le même malheur qu'Autrone, lorsque leur élection sut cassée. » Si Cassius avoit répondu affirmativement, je soutiens que cela

» ne prouveroit rien contre Sylla: car Cassius, qui ne vouloit » qu'engager les Gaulois, n'avoit garde de leur ôter une idée » favorable à ses vues. Cependant il ne leur affirme rien, & il » ne l'auroit pu fans fe faire foupçonner de mensonge. En effet, » auroit-il été probable que Cassius nommant les conjurés aux » Gaulois, & fachant que rien n'étoit plus capable de les déter-» miner à favoriser le projet, que de savoir que la haute noblesse » y entroit, eût attendu, pour nommer Sylla, qu'on lui fit » une question là-dessus. Dira-t-on que Cassius l'oublia? Mais » si un homme de ce nom pouvoit être oublié en pareil cas, » ne fait-on pas qu'il fuffit de parler d'Autrone pour faire fonger » à Sylla. En effet, ce fut le premier mouvement des Gaulois. » Caffius leur répondit qu'à l'égard de Sylla il n'en favoit rien » de certain. Mais, dit Torquatus, cette réponse ne justifie pas » Sylla. Dispensez-moi, Seigneurs, de répondre à un pareil » argument. Caffius, qui favoit toute l'affaire, ignoroit que Sylla » fut ou non du nombre des complices. Ne voit-on pas un » homme qui n'ose ni dire une fausseté qu'on auroit bientôt » reconnue pour telle, ni diminuer les espérances des Gaulois » qu'il est chargé de séduire? Une pareille incertitude de sa » part a pour tous les gens de bon fens l'effet de la négation la » plus forte.

» Mais ici Torquatus insiste, & dit que je n'ai pas fait retenir siddlement les dépositions. Dois-je répondre à une pareille impositure, & devois-je entendre une telle parole fortir de la bouche de tout autre que d'un ennemi de l'Etarl Patrelle sici tout le Sénar, qui a été témoin de ma conduite (Il en siait le récit en détail; on l'a dijà vu plus haut). l'atteste Torquatus, qui demeuvoit alors chez moi, & qui avoit fous les yeux les originaux & les copies des dépositions. Pourquoi, s'il s'est apperçu de quelque fausseré, avoit nat tardé à le déclarer? pourquoi av-il laisse périr de malheureux Citoyens?

» Ecoutez, Torquatus, il y a long-temps que je fouffre; & la » patience pourroit m'échapper. Vous favez si je sais repousser " les outrages. Ne m'obligez pas à lancer contre vous les foudres » de mon éloquence. Vous êtes un jeune homme que j'ai élevé. » Je veux bien vous regarder encore comme mon fils: j'accorde » quelque chose à l'amitié que j'ai pour Manlius votre pere, » aux fervices que vous m'avez rendus dans le temps de la » conspiration; à la chaleur du zele qui vous anime, dont le " motif peut être louable au fond. D'ailleurs, je n'ai pas cou-» tume de répondre à ceux que je puis trop facilement acca-» bler. Mais d'où vous vient cette colere, sur ce que je défends » un homme que vous accufez; en montre-je de ce que vous » accusez un homme que je défends. Mais, dites-vous, j'attaque » mon ennemi : & moi, je défends mon ami. Mais vous ne devez » défendre personne dans l'affaire de la conjuration. Au contraire, » c'est à moi, qui sait mieux que personne ce qui en est, à dé-\* fendre ceux qui n'y ont point de part. Pourquoi avez-vous » donc porté témoignage contre les autres? Parce que mon devoir » m'y obligeoit. Pourquoi ont-ils été condamnés? Parce que i'ai » dit la vérité. C'est une tyrannie de parler contre qui on veut, & » de plaider pour qui il nous plait. Au contraire, ce seroit une » fervitude de ne pouvoir parler ou plaider pour & contre. » quand l'un & l'autre font justes.... Mais Cornélius le fils » charge Sylla; il tient les faits de son pere, l'un des conjurés : » c'est comme si le pere même déposoit. O l'homme sage que Cor-» nélius le pere! qui, par l'aveu de son fils, se charge de toute » la turpitude du complot, & qui n'a pas voulu recevoir fur » son propre aveu la récompense promise au dénonciateur. Que » dit-il, ce jeune Cornélius? Que Sylla, d'accord avec Catilina » & Autrone, avoit formé le projet de m'assassiner au milieu des » comices confulaires. Je m'en rapporte à vous, Seigneurs. Vous » vites alors les mouvemens d'Autrone : vous vites ceux de » Catilina. Vous ne faviez de quoi il étoit question. J'étois alors » seul informe de toute cette trame, & j'avois pris les précau-» tions nécessaires à ma sûreté. Mais vîtes-vous Sylla faire aucun » mouvement? Dites-moi à présent, Cornélius, lors de l'assem-» blée chez Læcca, dans la rue des Taillandiers (c'a été le » moment le plus chaud de la conspiration); lorsque votre » pere fut député pour venir m'affaffiner dans mon lit; lorsque " Catilina partit pour l'armée; lorsque Lentulus, Cassius & » Céthégus préparoient tout pour la ruine de la Capitale; lors-» qu'Autrone alla faire révolter l'Etrurie, où étoit Sylla? A » Rome. Non. Dans le Picenum? dans la Gaule cisalpine? à » Camerino, ou dans quelques-unes des Provinces favorables » au parti des rebelles? Point du tout. Il étoit tranquillement à » Naples, dans la contrée d'Italie la plus tranquille. Mais, dit-» on, il y acheta des Gladiateurs, sous le prétexte supposé des » jeux qu'on devoit donner au Peuple en exécution du testament » du Dictateur son oncle, &c. » (J'ai déjà rapporté ce fait, sur lequel Cicéron tâche de justifier Sylla. J'ai pareillement rapporté ce qui regarde l'envoi de Cincius en Espagne, & la sédition des habitans de Pompéi, près de Naples, qu'on accusoit Sylla d'avoir excitée ).

« Enfin, on cite la lettre que j'ai écrite à Pompée, où je marque que cette tempêre, qui a éclate l'an paffe, n'eft qu'une fuite du premier complot qu'on avoit formé deux ans auparavant. Ai-je voulu dire par-là, comme on le prétend, que Sylla étoit de cette premiere confpiration? C'eft comme fi on prétendoit que je foutiens que Catilina, Píon, Varganties & KAutrone, étoient trop honnêtes gens & trop modérés pour « entreprendre aucun crime, s'ils n'y euffent été déterminés par Sylla....

» C'est une parole bien grave, Seigneurs, que d'entendre » dire à celui qui a découvert la conjuration, & qui a tout

## 12 SUITE DE L'HISTOIRE

" l'honneur d'avoir sauvé l'Etat : Je ne défendrois pas Sylla, s'il » étoit réellement coupable. Je réclame ici, non ma propre auto-» rité, mais la honte dont je me couvrirois par une pareille » démarche, après ma conduite passée. Que dis-je, moi qui » suis le vengeur de ce complot horrible, je ne désendrois pas » Sylla, fi je le foupçonnois seulement... Dieux immortels. » Dieux, sauveur de cet Etat, qui présidez à l'Empire & à la » ville de Rome, qui tenez dans vos mains la puissance & la » liberté du Peuple; Dieux, par le secours de qui j'ai conservé » vos temples & vos autels! J'atteste que c'est en honneur & » en conscience que je parle en faveur de Sylla; que je ne cache » à mon escient aucune circonstance, que j'aimerois mieux périr. » que de défendre un forfait si funeste à la République; mais » je jure que je n'en ai rien découvert pendant mon Confulat, » que je n'en ai rien foupçonné, que je n'en ai pas seulement » oui parler 1 ».

Sylla fut abfous, & après un pareil difcours, comment croire qu'il fut coupable? Peut-on fe perfuader qu'un auffi honnête homme que Cicéron ait voulu employer de pareils fermens pour affirmer une faufferé, & qu'il ne les ait regardés que comme des figures de réthorique permifies à un Orateur pour foutenir fa caufe? Il eft certain néanmoins que Cicéron, malgré tous les éloges qu'il fait de Sylla dans cette apologie, ne l'aimoit guere, & ne l'ettimoit point du tout. Tite-Live & Suetone, ainfi que Salluste, le comptent, fans héfiter, au nombre des conjurés. On découvrit même peu après un fait qui fit encore plus douter de la bonne foi de Cicéron fur cet article. Il étoit en marché de la bonne foi de Cicéron fur cet article. Il étoit en marché

Le fragment du regiftre journal (atta diurna), dont j'ai parlé dans l'histoire précèdente, à l'occasion d'Hortense, porte que cette cause sut plaidée le 28 Août 691: que Sylla eut cinq suffrages de plus "Voy. Livr. V. nº. 31. aux. Notes, pour son absolution: que les Tribuns du trèfor étoient coatre lui. As pre. Kal. Septembr. M. Tallius caussam dinie pro Corn. Sylla apud judicus de conjuratione, accufante Torqueto filio quinque sententiis obtinuit, Trib. Ætar. condemnarun;

de la belle maison de Crassius, dans le quartier du mont Palatin, vis-à-vis le temple de Jupiter-Stator, & il avoit emprunté de Sylla, pour cette emplette, deux millions Hs. (62666 + onces d'argent ). On en eut quelque soupçon, & on lui en fit des reproches. A quoi il répondit que l'un des faits étoit aussi vrai que l'autre, & qu'il n'avoit pas plus fongé à acheter la maison de Crassus, qu'à emprunter de l'argent de Sylla. Puis, lorsque tout fut découvert par la conclusion du marché, il crut se tirer d'affaire, sur cette mauvaise équivoque, par une plaisanterie, en disant qu'un bon pere de famille étoit obligé en conscience de dissimuler la vérité pour faire ses marchés . Il écrit sur le même ton à Sextius. « l'ai acheté, lui marque-t-il, trente-cinq mille » nummi la maison de Crassus. Je suis si endetté, qu'il faudra » que je fasse une conjuration pour me tirer d'affaire, Mais les » conjurés n'ont point de confiance en moi, & refusent de me » recevoir parmi eux. Ils disent que je fais semblant d'avoir » besoin d'argent : mais que je n'en dois pas manquer , après » avoir si bien servi les usuriers. C'est ainsi qu'ils appellent les » gens dont la fortune est solide, & qui n'ont pas voulu con-» sentir au bouleversement de l'Etat. Pour vous parler sérieu-» sement, j'ai éprouvé en cette occasion, que quand on a bonne » réputation, on a bon crédit. l'ai trouvé sans peine sur mes » billets tout l'argent dont j'ai eu besoin, à six pour cent ». Cette maison venoit du fameux Tribun Livius Drusus: Crassus l'avoit fort embellie . Malgré le ton de raillerie que Cicéron prend ici, les circonstances le rendirent suspect d'avoir altéré la vérité en faveur de Sylla son client. Il y a apparence néanmoins que Sylla n'étoit point de la seconde conspiration, quoiqu'il eût certainement trempé dans la premiere. Il faut même ajouter à sa décharge que Salluste peut avoir été partial contre lui, à cause du mauvais traitement qu'il reçut lors de son

<sup>.</sup> Aul-Gell, XII. 12.

b Cic. Epift. ad famil. V. 6.

intrigue galante avec Fausta, fille du Dictateur. Pai raconté ceci plus au long dans la vie de notre Historien. Cependant la nation des Allobroges ne recevant pas du

XXXVII.

ment des Allo- Sénat, après le fervice important qu'avoient rendu ces députés, broges. La na-tion prend les tout le foulagement qu'elle avoit espéré au sujet des dettes dont armes. Guerre cette Province étoit accablée, résolut de prendre les armes, & de se procurer, à force ouverte, les avantages qui lui avoient été offerts par les conjurés. Ces Peuples entrerent dans la Gaule Narbonnoise, où ils firent le ravage. Le Préteur Pomtinus, ayant eu ordre de marcher contr'eux, envoya Manlius Lentinus fon Lieutenant affiéger la ville de Vence. A fon approche, la plupart des habitans s'enfuirent, & le reste demanda la paix avec beaucoup de foumission. Mais pendant qu'on traitoit des conditions, une groffe troupe de payfans des montagnes fondit à l'improviste sur le camp de Manlius, le chassa de devant la place, & mit Vence en sûreté. Les Romains demeurerent néanmoins maîtres de la campagne, où ils faisoient sans obstacle un butin immenfe, lorfque Catugnat, chef de la nation, s'avança fur le bord de l'Ifere, dans l'intention de secoutir cette contrée. Manlius marcha pour défendre le passage de la riviere, & empêcher la jonction des Allobroges avec les montagnards méridionaux. Mais trouvant les Gaulois maîtres du passage, avec une quantité de bateaux, il se retrancha sur la rive du sleuve, dans un poste couvert de bois, d'où il fondoit sur les petits corps des Gaulois, à mesure qu'ils avoient passé l'Isere. Ce sut dans une de ces escarmouches que, s'étant engagé trop avant à la poursuite de l'ennemi, il tomba dans le gros de l'armée de Catuenat, par qui il auroit été entiérement défait, si un orage épouvantable, qui furvint, n'eût empêché les barbares de profiter de leur avantage. Delà Manlius alla une seconde fois faire le fiege de Vence, qu'il prit d'affaut, les affaires ayant appellé Catugnat d'un autre côté. Marius & Galba, autres

Lieutenans

## DE LA CONJURATION.

Lieutenans de Pomtinus, avoient passé le Rhône, & étoient entrés dans le Pays même des Allobroges, où ils affiégeoient Solone. Ville aujourd'hui inconnue. La place étoit commandée par un château fort, dont les Romains s'emparerent après un combat affez vif. Ils brûlerent ensuite une partie de la Ville, qui n'étoit que de bois. Mais l'arrivée de Catugnat les empêcha de s'en emparer. Alors Pomtinus apprenant que ce Général Gaulois s'étoit enfermé dans la place avec toutes ses forces, v marcha en personne. L'armée Gauloise sut défaite ou faite prifonniere en entier, fans exception de perfonne, que de feul Général, qui trouva moyen de s'échapper. Après cet événement, la Province, entiérement pacifiée, rentra fous la domination romaine 4. Pomtinus, par ordre du Sénat, fit frapper des médailles, représentant d'un côté la tête de Rome, de l'autre un trophée d'armes, au bas duquel est couchée la Gaule captive, ayant à sa droite le Préteur en habit de Général, une pique à la main, à fa gauche un Roi barbare, les mains liées derriere le dos 1: ce qui pourroit faire douter de la circonstance rapportée par Dion, que Catugnat trouva moyen de s'échapper, Pomtinus revint à Rome, où il demanda l'honneur du triomphe, qui lui fut contesté par un Tribun du Peuple. Appius, Consul alors, appuyoit sa demande. Caton & Servilius se joignirent aux opposans. alléguant que la commission en vertu de laquelle Pomtinus avoit agi, n'étoit pas légale. « Mais il en sera, selon les apparences, " dit Cicéron, de ce projet de Caton comme de baucoup » d'autres, qui font beaucoup de bruit, puis s'en vont en » fumée b ». En effet, Galba, ci-devant Lieutenant de Pomtinus, se trouvant alors Préteur, assembla surtivement, avant le jour, une partie du Peuple, malgré la défense générale de tenir

<sup>\*</sup> Cie, de provin, Confular, T-Liv, episom.

103. Dio-Caff. L. 37 & 39.

1 C. PONTINIUS. A. F. Au revers, la

\* Cie, ep, al Att. IV. 16. ad Qu. Fr., III. 4.

Tome 111. Ff

les comices avant le lever du foleil. L'affemblée permit à Pomtinus de triompher. Il entra à l'instant dans Rome. Les opposans y accoururent : la cérémonie dégénéra en massacre : mais Pomtinus se trouva le plus fort, & poursuivit sa route jusqu'au Capitole. Telles furent les fuites qu'eut la conjuration dans la Gaule

recenercies transalpine. A Rome, le Consul Antoine, de retour du camp de Conful Antoi- Pistoye, se trouvoit également odieux au parti des conjurés qu'il avoit trompé, & à celui du Sénat qu'il avoit mal fervi, Il partit pour son Gouvernement de Macédoine, faisant porter devant lui ses faisceaux couverts de lauriers, dont on les avoit ornés après la victoire. Ce n'étoit point la coutume d'en user de la forte : les vainqueurs les devoient déposer dans le Capitole : raifon pour laquelle les Devins augurerent mal de fon expédition, difant qu'il portoit à ses ennemis les marques de la victoire 4. Ce ridicule prognostic fut vérifié par l'événement. Antoine, après avoir épuisé les Peuples de son Gouvernement à force d'exactions, voulut s'adreffer aux étrangers. Il entra dans la Dardanie, Province voifine du Danube, aujourd'hui la Servie, & pilla la campagne. Mais, à la premiere approche des ennemis, il perdit la tête, s'enfuit avec sa cavalerie, laissa l'infanterie exposée à la merci des Dardaniens, qui se contenterent de lui enlever tout fon butin, & de la mettre hors de leurs confins. Antoine voulut s'en dédommager sur la Mysie b. Il n'y sut pas plus heureux: les Scythes Bastarnes, que les Mysiens avoient appellés à leur secours, le défirent entiérement, près de la ville d'Ister, aujourd'hui Vistuar en Bulgarie. De sorte que le Sénat, instement indigné de sa conduite, le rappella & lui envoya des successeurs; du nombre desquels sut, au rapport de Suetone, Octavius, pere de l'Empereur Auguste, qui défit en Macédoine un parti mêlé de sectateurs de Catilina & de ceux de Spar-

Dio-Caff. L. XVIII. 39. . Jul. obfeq. de prodig.

tacus, qui, s'étant rejoints en cette Province, excitoient de nouveaux mouvemens. Dès qu'Antoine fut de retour, Cælius & Caninius l'accuserent au tribunat du Préteur, comme complice de la conspiration 4. Cicéron se crut en quelque façon obligé de prendre la défense de son ancien collegue . Il plaida pour lui, & il n'y eut pas de preuve. Mais Jules-César se donna tant de mouvemens, qu'Antoine fut condamné pour les malversations qu'il venoit d'exercer en Macédoine, quoiqu'on ne l'eût pas attaqué là-dessus, & que la véritable accusation ne sut pas prouvée. Le lendemain de sa condamnation, le parti des conjurés eut l'insolence de faire un grand festin, en signe de réjouisfance, & de parer de fleurs le tombeau de Catilina. Antoine s'en alla en exil dans l'isse de Céphalonie, où il mena pendant quinze ans une vie affez miférable. Il ne laiffa pas de se faire une espece de petite souveraineté dans cette isle, & d'y bâtir une Ville e, qui étoit presqu'achevée, lorsqu'il fut rappellé par Marc-Antoine le Triumvir fon neveu. Il mourut peu après fon retour, ne laissant qu'une fille, mariée au même Marc-Antoine fon cousin germain, qui la répudia dans ce même temps, l'accufant, injustement, à ce que l'on croit, d'avoir eu un mauvais commerce avec Dolabella 4. Elle seroit restée dans une situation fort malheureuse, après ce divorce, si Caninius, qui avoit achevé de ruiner son pere en le faisant exiler, n'eût eu la générosité de l'épouser .

La condamnation d'Antoine, à laquelle la cabale des con-jurés avoit eu grande part, les enhardit à attaquer Valérius la Robin des Flaccus, par qui le traité fait avec les Allobroges avoit été conjurés conintercepté. C'étoit un homme de grand nom; car il descendoit Flaccus. Cice de Valérius Publicola, Conful la premiere année de la Répu-ronplaide pour

<sup>&</sup>amp; epift, ad familiar.

Val-Max. IV. 6. 2.

Cic. pro Calio, Idem. pro Flacco, 38.

Plat. in Annon. 1684. Cic. Philippic.

spift. ad familiar.

Val-Max. ibid.

Ff 2

blique, d'ailleurs homme fage & courageux: mais on l'accusoit d'avoir fait de terribles exactions dans le Gouvernement d'Afie, qu'il avoit eu depuis sa Préture; de il y a grande apparence, for ce que rapporte Macrobe, que l'accusation n'étoit pas sans fondement; tant cette malheureuse habitude de fouler les Peuples des Provinces, étoit devenue générale. Leilus le mit en justice. Les deux plus grands Orateurs de Rome, Hortense & Cicéron, parlerent pour lui. Hortense étendit beaucoup sur les louanges de Cicéron, & sur les services importans qu'il avoit reçus de Flaccus, dans le péril extrême où la conspiration avoit jeté l'Etat. Cest aussi en partie la matiere du discours de Cicéron, dont voic l'extrait.

« Lorsque dans le moment le plus critique où Rome se soit » jamais trouvée, j'employois les foins de Flaccus pour détourner » le glaive suspendu sur vos têtes, pour sauver du massacre & » de l'incendie vos femmes, vos enfans, vos maisons, votre » patrie; lorsque je l'engageois à partager avec moi tout le » danger où je m'exposois alors, & à se sacrifier généreusement » pour le falut de tous, devois-je croire qu'il pût jamais avoir » besoin de mon crédit, pour autre chose que pour parvenir au » comble des dignités, & qu'il se verroit réduit à implorer mon » fecours pour fauver sa tête? Devois-je croire qu'un homme » issu d'une maison si célebre par son attachement aux intérêts » du Peuple, qu'un descendant de celui qui délivra Rome de » la tyrannie des Rois, qu'un homme enfin qui, au bout de-» cinq fiecles, vient, par une femblable action, de renouveller » la gloire de ses ancêtres en fauvant la République qu'ils avoient » formée, pût jamais attendre autre chose du Peuple romain, » que des récompenses & des honneurs? Si un tel homme étoit » tombé en faute, je ne crains pas de le dire, Seigneurs, il

» faudroit fermer les yeux; fans crainte que la tolérance en cette » occasion pût jamais tirer à conséquence : car où est celui qui, » pour prix d'une telle indulgence, pût alléguer de tels services? » Mais, par malheur, ce font ses services même qui font ici » fon crime. On a condamné Antoine, dont l'armée a vaincu-» Catilina. On attaque Flaccus, qui a découvert le complot » fait avec les Gaulois. Que reste-t-il, si ce n'est de perdre-» aussi celui qui a découvert & puni toute la conspiration? Si » l'on perfécute ainsi les ministres dont je me suis servi, leur » chef doit-il s'attendre à être épargné? En quel fiecle vivons-» nous, bons Dieux! Il faut que la dépravation des esprits soit » aussi grande aujourd'hui que celle des mœurs, si l'on espere » trouver en vous la même févérité contre les fauveurs de la » patrie, que contre ses destructeurs. La République est-elle » renversée au point de voir tourner contre ceux qui ont dé-» couvert la conjuration, les peines employées contre les con-» jurés ? Antoine a été accablé. Hé bien, soit. Je n'ai garde de » soutenir que sa conduite ait été sans reproche. On a dit qu'il » avoit manqué de fidélité à Catilina, & il a fallu faire des » funérailles à ce chef des conspirateurs. Il est question aujour-» d'hui des obseques de Lentulus : & certes on ne peut offrir » aux manes de celui qui vouloit vous égorger tous, de victime » plus agréable que celui qui vous a tous fauvés. Que les con-» jurés affouviffent leur haine. Rappellez les proferits, & exilez " les Magistrats. Il ne manque plus ici que moi pour victime; » & je paierai volontiers de ma tête ma tendresse pour mon » pays. En effet, qui ne voit que c'est contre moi qu'on produit » des témoignages, que l'on forge des accusations, qu'on prépare » les esprits, qu'on dispose les cœurs, qu'on cherche des pré-» jugés. Si je voyois ici, sous le faux nom du Peuple romain, » une troupe malicieuse, ignorante & insensée, s'acharner à » ma perte, je le supporterois peut-être avec patience. Mais » ce qui m'est intolérable, est d'y voir des Sénateurs & des » Chevaliers romains, des gens des deux ordres, par le ministere » & le commandement de qui j'ai tout fait en cette occasion. " Il semble qu'il n'y ait plus aujourd'hui sur cette affaire qu'un » sentiment & qu'une volonté. Hé bien, si l'on me cite moi-» même, me voilà prêt à comparoître. Que le Peuple soit mon » Juge: non-seulement je ne le récuse pas, mais je le réclame. " Ou'on fasse cesser les violences, qu'on fasse taire les esclaves, » qu'on éloigne les armes & les pierres, Il n'y aura pas un » homme assez injuste, après m'avoir entendu, si du moins il a » encore le cœur & libre & Citoyen, pour me refuser de nou-» velles récompenses. O Dieux immortels, qu'y a-t-il de plus » miférable! nous qui avons affuré la vie & la liberté de tous les » gens de bien, serons-nous réduits à nous en remettre au juge-» ment d'une populace tumultueuse, & à redouter celui de ce » corps de Citoyens choisis, que je vois ici rassemblés. O » Flaccus, qu'est devenu ce temps où le bruit de nos louanges » retentissoit jusqu'aux Cieux. Je crains fort que notre gloire » passée ne nous soit plus functe que profitable; & ce n'est pas » d'aujourd'hui que j'ai remarqué qu'à Rome les mauvais Ci-» toyens ont bien meilleure mémoire que les bons. Mais si » l'événement de ce procès vous est fatal, n'en accusez que » moi. C'est ma main qui vous a conduit dans le précipice. Ce » font mes follicitations & mes promesses qui vous ont trahi, » lorsque je vous fis entendre que si jamais la cabale des méchans » se déchaînoit contre vous, vous trouveriez pour sauve-garde » l'appui de tous les gens de bien, amis de la liberté que vous » alliez conserver à l'Etat. l'avois cru, je l'avoue, que si la » République ne se faisoit pas un honneur de récompenser vos » fervices, elle se feroit du moins un devoir de veiller à votre » sûreté. Mais puisque ma crédulité vous a entraîné dans le » piege, c'est à moi de vous tendre la main pour en sortir, s'il » est possible, & de faire voir la fausseté & l'iniquité des prétextes » qu'on croit avoir trouvés pour vous perdre ». Cicéron entre alors

dans le détail de l'accusation intentée à Flaccus. Je ne pousserai pas plus loin cet extrait : le reste n'étant pas directement de mon sujet. L'accuse sut absous. Macrobe rapporte que les Juges n'eurent pas la force de le condamner, dans le fein même de la Ville qu'il avoit garantie de l'incendie.

Mais toute la fureur de la faction des conjurés se tourna contre Cicéron, qu'ils réservoient en effet pour derniere victime . conjurés con-Clodius, qui se mit à leur tête, étoit devenu le plus mortel tre Cicéron. ennemi de Cicéron, après avoir long-temps été avec lui dans far se tournent une étroite liaison. Il faut savoir que, quelque temps auparavant, Clodius, amoureux de Pompéia, femme de César, s'étoit introduit chez elle déguifé en femme, la nuit de la célébration des mysteres de la bonne Déesse, dont la vue, interdite aux hommes, les rendoit coupable d'un facrilege.. Clodius s'adressa à une femme de chambre pour avertir sa maîtresse. Mais malheureusement il se trompa dans l'obscurité. La femme de chambre, qui n'étoit pas celle de Pompéia, mais d'Aurélie sa belle-mere, le reconnut à fa voix & à fon air embarrassé. Elle fit un bruit affreux dans la maison, criant qu'il y avoit un homme déguisé parmi elles. L'affaire devint très-sérieuse. On informa criminellement contre Clodius. Celui-ci alléguoit, pour principal moven de justification, qu'il étoit ce jour-là à dix lieues de Rome. Mais il avoit parlé le même foir à Cicéron. Terentia. femme de Cicéron, jalouse de l'inclination qu'elle soupçonnoit à son mari pour Clodia, semme de Martius Rex & sœur de Clodius, résolut de saisir cette occasion, pour le brouiller sans retour avec toute cette famille; & comme elle avoit beaucoup de pouvoir sur l'esprit de son mari, elle lui persuada de déposer en justice d'un fait qui ruinoit toute la défense de Clodius. En effet, cette démarche les rendit irréconciliables, quoique celui-ci eût été absous à force d'argent qu'il distribua à ses Juges. De ce

. Senec. de tranquill, c. g.

moment, Clodius ne songea plus qu'à se venger, & résolut, pour y réussir plus surement, de se faire nommer Tribun du Peuple: projet absurde & indécent tout à la fois. Car Clodius étoit de la haute noblesse: & l'entrée au Tribunat étant interdite aux Patriciens, il falloit que Clodius quittât sa famille pour se faire adopter par quelque homme du Peuple : chose sans exemple jusqu'alors. Il fit part de son idée au Consul Metellus Celer, son beau-frere & fon cousin germain, de qui il reçut pour réponse, que s'il lui en parloit davantage, il le tueroit de sa main. Alors Clodius fit propofer au Peuple, par un Tribun, de permettre aux Patriciens de parvenir au Tribunat. La proposition ayant été hautement rejetée, il revint à son premier projet, & se fit adopter par un Plébéien. Mais Celer fit caffer l'adoption, comme n'ayant pas été faite en forme légale. C'étoit fur la fin du Consulat de Celer, à qui César alloit succéder en cette place.

Sur ces entrefaites, Cicéron plaida la cause d'Antoine, dont j'ai parlé plus haut. Il eut l'imprudence, dans sa harangue, de se lâcher vivement, quoiqu'à mots couverts, contre César, l'un des adversaires d'Antoine. Celui-ci, sans daigner lui répondre. se contenta de dire en public, « qu'il y avoit à Rome des » gens qui faisoient métier d'attaquer, par de mauvais discours, » les perfonnes les plus confidérables, afin de les engager à » répondre sur le même ton, & les rendre par-là auffi ridicules » qu'eux : mais que ce genre d'escrime n'étoit pas fait pour un » homme tel que lui, & qu'il n'avoit garde d'envier à ces fortes » de gens le plaisir qu'ils trouvoient à se louer eux-mêmes & » à mal parler d'autrui ». Cependant, soit que César sût réellement piqué au vif dans le fond de l'ame; foit que naturellement peu vindicatif, il ne négligeât pas néanmoins la vengeance, quand elle pouvoit servir aux vues particulieres de son ambition, & qu'il fût bien aise de se venger d'une maniere indirecte de Cicéron

Cicéron & de Clodius tout à la fois, en les opposant l'un à l'autre 4, il mena le même jour l'amant de sa femme à l'assemblée du Peuple b, où il fit ratifier, par une ordonnance ou Plébiscite, l'adoption de Clodius par un homme du Peuple nommé Fontéius. Cicéron sentit sa faute, & s'excuse dans un de ses ouvrages, en difant « que la néceffité de défendre son malheureux collegue. » l'avoit obligé à dire certaines choses, que des esprits mal-» intentionnés avant malignement appliquées à un homme » célebre, auquel il n'avoit point du tout fongé, l'avoient si » fort aigri, qu'il avoit lancé trois heures après contre lui le trait » fatal qui causoit sa perte ».

Cependant l'intention de César n'étoit pas tant de perdre Cicéron, que de le gagner en lui inspirant de la crainte. Il che à resa venoit d'obtenir le Gouvernement des Gaules, & de former Gicéron. Enavec Pompée & Crassus le fameux Triumvirat dans lequel il dernier. auroit voulu faire entrer Cicéron en quatrieme; le regardant comme le seul homme assez puissant dans l'Etat pour mettre obstacle à cette ligue. Dans ces vues, il continua de vivre honnêtement avec lui, & de lui donner une grande marque de distinction, en prenant sa voix au Sénat immédiatement après Pompée & Craffus. Il lui fit dire par Balbus de Cadix son confident, que dans le dessein où il étoit de se conduire par ses conseils & par son crédit dans l'administration des affaires d'Etat, il lui offroit la même part qu'avoit Pompée dans son amitié, & qu'il le prioit de consentir à la distribution des terres de Campanie, qu'il vouloit faire ordonner. Puis, lorsque son ennemi eut été fait Tribun du Peuple, il lui proposa de lui donner la Lieutenance générale de son armée, & de l'emmener avec lui dans son Gouvernement. Cicéron fit une grande faute de refuser cette offre, qui l'auroit dérobé à la persecution de Clodius. Mais il ne pouvoit, sans se déshonorer, consentir au partage

. Dio-Caff. XVIII. 29. Sueson, in Jul. 20. Cic. pro domo. 7. Tome III. Gg

qu'il avoit hautement fait rejeter l'année de son Consulat, lorsqu'elle fut proposée par Rullus. Elle rendoit celui qui l'auroit fait passer, maître de disposer des esprits du Peuple, & d'écraser le parti du Sénat. Cette même raison l'empêcha aussi d'accepter dans la fuite la place que Cofconius, l'un des vingt Commissaires nommés pour l'exécution de cette loi, laissoit vacante par sa mort. Il prit le parti de se retirer à sa maison de campagne d'Antium, d'où il écrit souvent à Atticus du ton d'un homme fort dégoûté des affaires publiques. « Je vois affez d'ici, lui » marque-t-il, sur qui tombera la haine de tout ceci, & qui » en sera la victime : mais croyez que ni l'expérience ni mes » (péculations politiques ne m'ont rien appris, fi l'on ne regrette » dans peu le temps de mon Consulat. Si l'autorité du Sénat y » parut odieuse, cette autorité, partagée entre tous les membres » de ce corps, ayant passé, non pas au Peuple, mais à trois » particuliers fans modération, qu'en arrivera-t-il? Qu'ils » fassent donc tels Consuls & tels Tribuns qu'il leur plaira: " vous verrez, dis-je, avant qu'il foit peu, & les gens du bon » parti & Caton lui-même plus puissans que jamais. Je ne dis » pas cela pour aucun intérêt que j'y prenne : je ne fonge plus » qu'à philosopher, si Clodius veut bien me le permettre; sinon » je me défendrai avec la réfolution d'un philosophe déterminé » à faire repentir quiconque l'attaquera le premier. Rome doit » me le pardonner: si je n'ai pas plus fait pour elle, du moins » ai-je plus fait qu'elle n'exigeoit de moi; & j'aime mieux » déformais être mal gouverné par les autres, que de me charger » de la conduite d'un vaisseau rempli de passagers si ingrats... » De quoi m'aviserois-je de soupirer encore pour les honneurs, » s'il est vrai que je voulusse être débarrassé de ceux que j'ai, » & ne plus fonger qu'à la philosophie! Plût aux Dieux avoir

» toujours pensé de même : & puisque l'expérience m'a appris

» que ce que je crovois le plus digne d'envie n'est que vanité. » je ne veux plus m'entretenir qu'avec les Muses. Il est vrai que » César m'offre la Lieutenance de son armée dans les Gaules, » & que peut-être raifonnablement je devrois l'accepter, Mais, » à vous parler confidemment, je ne crois pas que ce soit mon » fait. Je ne suis pas d'humeur à fuir : j'ai peut-être même trop » d'envie de combattre.... Les menaces de Clodius, & les » affauts qu'il se dispose à me livrer, ne m'épouvantent point. Je » fens même que je puis y fuccomber avec dignité, fi j'aime mieux » céder, que de mettre le feu dans ma patrie.... Après tout, » les choses n'iront peut-être pas comme on pense. Varron n'a » pas moins de probité que de science, & me sert divinement. » Pompée m'aime & me chérit. Vous le croyez, m'allez-vous » dire. Oui, je le crois : il me l'a entiérement perfuadé. Il fau-» droit qu'il n'eût ni foi ni honneur. Il m'a donné vingt fois sa » parole, de ne jamais fouffrir que Clodius m'attaquât, fous » quelque prétexte que ce fût. Il m'a juré qu'il se feroit plutôt » tuer lui-même, que de laisser rien entreprendre contre moi. " L'effentiel est que vous arriviez ici avant que Clodius entre » en charge. Je ne faurois vous dire tout ce que je me promets » de vos conseils, de votre prudence, & sur-tout de votre » amitié. Vous me serez bon à tout. Au moment que ma lettre » arrivera, fi vous dormez, éveillez-vous. Si vous êtes levé, » mettez-vous en marche. Si vous marchez, courez. Si vous » courez, volez ». Le plus grand malheur de Cicéron en cette occasion, sut sa fausse consiance en Pompée, qui le joua indignement dans tout le cours de cette affaire, & lui conseilla toujours de tenir bon, & de ne pas accepter les offres de Céfar. Cicéron crut depuis que Pompée avoit été d'intelligence avec César, pour lui donner ce conseil. Il y a apparence néanmoins que César n'étoit pas de mauvaise foi en ceci, & il a dit lui-

même qu'il ne s'étoit déterminé à abandonner Cicéron, qu'après

avoir reconnu qu'il ne pouvoir vaince l'éloignement de celui-ci, qui aimoir mieux rifjuer de fe perdre que de lui devoir fon falut. Cicéton convient qu'il y eut beaucoup de prévention de la part, & qu'il s'étoit figuré que Céfar vouloit le mettre hors de combat, en l'engageant dans quelque démarche indigne de fon rang & de fa réputation. Il ajoute qu'il n'entreprendra pas de fe justifier fur un point sur lequel presque tout le monde l'a condamné.

XII. Quoi qu'îl en foit, dès que Clodius fut entré en exercice de Clodus, der venu Tribus fa charge, il proposa plusfeurs loix, tendantes à ruiner l'autorité du Peuple, et Gection, & finit par en publier une, potrant que quiconque donce un reconstruit de la commanda de Civoyne romains sans qu'ils eussent été contra Cécène.
Grande que dommés dans l'assemble du Peuple, serois reranaché de la société, revit Les May Daures disent que cette loi étoit conque en termes moins fortunals para mels. Clodius étoit d'autant plus aigri, que Cicéron ne sépar-ligem.

gnoit pas à dire nettement qu'il avoit été un des complices de la conjuration : & en effet, le bruit avoit couru qu'il étoit parti de Rome avec Catilina, le jour que celui-ci en fortit, pour aller fe mettre à la tête des troupes que Mallius lui rassembloit près de Fésules; mais qu'à quelque distance de la Ville, il avoit changé de dessein, & étoit revenu sur ses pas 4. Il étoit aisé de voir qu'on vouloit donner un effet rétroactif à la loi. Les deux nouveaux Confuls, Pison, beau-pere de César & cousingermain de Céthégus, & Gabinius, intime ami de Catilina, n'eurent pas de peine à se déterminer à abandonner Cicéron à Clodius, fous la promesse qu'il leur fit, de leur faire avoir des Gouvernemens fort lucratifs. Cicéron, par une démarche précipitée, qui lui fit grand tort dans la suite, comme il en convient lui-même ( car il n'étoit pas dénommé personnellement dans la loi), prit un habit de deuil, & alla folliciter le Peuple de ne la pas ratifier. Mais une vile troupe du parti des conjurés se

mit à l'insulter publiquement, en lui jetant des pierres & de la boue. Alors Craffus le fils, à la tête de vingt mille personnes en habit de deuil, vint se mettre à sa suite, & l'accompagna partout. D'un autre côté, l'ordre des Chevaliers s'étant affemblé, députa au Sénat deux des principaux consulaires, Hortense & Curion, pour le prier de se joindre à Cicéron. Gabinius étoit feul au Sénat. Pison se tenoit caché dans sa maison. Les deux députés, & tout le Sénat ensuite, se jeterent inutilement aux pieds de Gabinius, qui ne voulut jamais rien promettre. Les Sénateurs, au fortir de là, eurent affez de peine à se dérober aux fureurs de la canaille, par qui le temple de la Concorde étoit investi. Ils s'habillerent presque tous de noir, & vinrent en soule au cirque de Flaminius, où Clodius tenoit le Peuple assemblé, pour faire recevoir sa loi. Les deux Consuls ayant d'abord été consultés là-dessus, Pison répondit d'un ton froid, que la cruauté dont on avoit usé dans l'affaire de la conspiration, ne lui avoit jamais plu. Gabinius alla plus loin, & dit que cette cruauté contre d'illustres Citoyens, que le Peuple n'avoit point out dans leur défense, étoit très-punissable : qu'il étoit temps que les auteurs de cette action en portassent la peine : qu'on se trompoit fort , si l'on comptoit ici sur l'appui du Sénat & sur celui des Chevaliers : & qu'il feroit châtier ces derniers, de l'audace qu'ils avoient eue alors de se poster, l'épée à la main, sur la colline du Capitole. En effet. il fit exiler Ælius Lamia, l'un des plus chauds partifans de Cicéron. Clodius, d'un autre côté, ameuta la populace contre les Sénateurs. Hortense pensa être tué par un esclave: & Vibiennus fut si maltraité dans cette mêlée, qu'il en mourut peu après. Clodius ne trouvoit donc plus d'obstacle, que l'opposition formée à la loi par le Tribun Ninnius son collegue. Mais à force de le folliciter & de lui jurer qu'il n'avoit autre chose en vue que de rétablir pour l'avenir les droits des Citoyens ouvertement violés dans l'affaire de la conspiration, sans vouloir rien

entreprendre de fâcheux contre la personne de Cicéron, il le détermina à lever fon opposition. Quant à César, qui sut aussi consulté sur la loi, il répondit qu'on savoit assez ce qu'il en penfoit : qu'il avoit dit son sentiment là-dessus, en opinant dans l'affaire de la conspiration: qu'on se souvenoit qu'il n'avoit pas approuvé la forme de procéder, employée alors contre les coupables : qu'il étoit à propos de pourvoir à l'avenir à la sureié des Cuoyens; mais qu'il ne falloit pas revenir sur le passé, ni réveiller d'anciennes querelles, & qu'il n'approuveroit pas qu'on fit à ce sujet aucune recherche contre ceux qui y avoient eu pari. C'est ainsi, dit Cicéron, qu'il me donna les apparences, & à mon ennemi la réalité. Pompée ne se trouva point à l'assemblée. Feignant d'avoir reçu avis que sa vie étoit en danger, il s'étoit retiré à fa maifon de campagne d'Albe, où Lucullus, Torquatus, Lentulus & Sanga l'allerent conjurer de venir au fecours de Cicéron & du Sénat : à quoi il repliqua, qu'il n'étoit qu'un particulier sans Magistrature, dénué du droit de s'opposer à un Tribun revêtu de l'autorité publique : mais que si les Consuls vouloient lui en donner le pouvoir, il prendroit les armes pour soutenir Cicéron. Cette défaite les ayant de nouveau forcés à recourir aux Confuls, Torquatus alla chez Pison, qui lui dit avec son froid ordinaire, qu'il ne se piquoit pas d'être un Consul si entreprenant que Torquatus & Cicéron l'avoient été : qu'il ne voyoit ici nulle nécessité de recourir aux armes : que toute cette dispute étoit aifée à finir, & qu'il étoit du devoir de Cicéron de se retirer, si l'on croyoit que la République fui en danger à son occasion. Cicéron, sans se rebuter de cette tentative infructueuse, y alla lui-même, accompagné du mari de Tullia sa fille, de même nom que le Consul, pour lui faire de nouvelles instances. « Voulez-vous que je vous parle » naturellement, lui répartit Pifon? adreffez-vous à Gabinius. » C'est un homme ruiné, qui n'a de ressource pour remettre \* & que le Sénat ne lui donneroit pas. Pour moi, je ne puis » refuser d'avoir de la condescendance pour mon collegue. » comme vous en avez eu pour le vôtre. Vous n'avez pas voulu » faire punir Antoine, quoique manifestement complice de la \* conjuration. N'est-il pas juste que je fasse quelque chose pour » Gabinius? D'ailleurs Clodius a l'appui du Triumvirat, & je » ne me féparerai pas d'intérêt d'avec César mon gendre. Je » prévois qu'il pourra y avoir ici beaucoup de fang répandu. » Mais vous qui avez montré tant de zele pour fauver Rome » d'un premier danger, n'êtes-vous pas le maître de la fauver " d'un fecond? Vous n'avez qu'à vous retirer ». Au fortir delà, Cicéron ne pouvant encore se persuader qu'il fût trahi par Pompée, alla le chercher à sa maison d'Albe. Mais Pompée, qui le vit entrer, s'échappa par une porte de derriere: & Cicéron ne put lui parler.

Celui-ci n'eut donc d'autre ressource que d'assembler ses amis fur le parti qu'il avoit à prendre, & délibérer avec eux fulte fes amis, s'il défendroit sa liberté les armes à la main; s'il s'exileroit Diversité d'avolontairement; ou s'il préviendroit l'affront qu'on lui alloit faire, la partie, & en se donnant la mort, comme il y étoit assez porté. Ce dernier parti fut absolument rejeté, les affaires n'étant pas affez désefpérées. Lucullus & Ninnius furent d'avis qu'il falloit faire tête à l'orage, rester à Rome, & employer le secours des partifans de Cicéron, & celui que grand nombre de Villes d'Italie, dont plusieurs étoient sous sa protection, envoyoient offrir. Ils soutenoient, non fans apparence, qu'avec de si grandes forces l'avantage resteroit de leur côté, & qu'on ne se porteroit jamais à faire entrer dans Rome, comme Clodius les en menaçoit, l'armée que Céfar affembloit pour la conquête des Gaules. En effet Céfar, dans le fond, se soucioit fort peu de Clodius, & l'intention du Triumvirat étoit plutôt d'humilier Cicéron que de le perdre. Hortense, Atticus & Caton crurent au contraire

que prendre le parti de la réfistance, ce feroit mettre ouvertement le feu dans l'Etat, & rifquer, fans aucun fruit, de faire périr une infinité d'honnêtes gens; puisque, quand même on viendroit à bout de chaffer ou de tuer Clodius, il ne falloit pas espérer de pouvoir faire un pareil traitement aux deux Consuls, à qui il resteroit en main, pour venger leur Tribun, des forces au moins égales, & de plus, l'autorité de leur Charge : que Cicéron terniroit fa gloire passée, si, après avoir sauvé Rome d'un péril général, sans prendre les armes, il alloit faire la guerre civile pour une querelle particuliere : que ce fcroit détourner tout le monde, à l'avenir, de s'opposer de boune heure, comme il avoit fait, aux mal-intentionnés, lorsqu'on verroit qu'il falloit toujours finir par en venir aux extrêmités qu'on vouloit éviter : qu'après tout, l'injustice étoit trop manifeste pour être de durée; & que peut-être Cicéron ne seroit pas à trois journées de Rome, qu'on fongeroit à le rappeller. Ce dernier avis prévalut \*, par l'amour qu'avoit Cicéron pour son pays, & non moins par les espérances qu'on lui donnoit d'un prochain retour. Atticus lui donna 250000 Hs. avec lesquels il sortit de Rome auffi-tôt.

Mais, après son départ, les choses tournerent tout autrement Clodius sait qu'il ne s'en étoit flatté. Clodius, resté maître du champ de condamner Ci ceron, confif- bataille, présenta contre lui au Peuple un requisitoire conçu en quer fon bien, ces termes, « attendu que Cicéron a fait mourir des Citoyens maifons.

- » romains fans l'ordre du Peuple & fans aucune forme de justice, » & qu'à cet effet il a rapporté de faux Sénatus-Confultes,
- » qu'il vous plaife ordonner que l'ufage du feu & de l'eau lui » foit interdit; qu'il ne foit permis à personne de lui donner
- » retraite; que si quelqu'un le fait, & lui & celui chez lequel

\* Voyez ci-deffus, dans la note fur la | proches injustes contre ceux qui l'avoient

wie d'Hortense, Liv. V. nº. 52, l'extrème | ainsi conseillé, sur-tout contre Hortense, regret de Cicéron, de s'être laissé aller à qu'il accuse de l'avoir trahi, fuivre cet avis, & l'amertume de fes re-

» il se sera retiré, puissent être tués impunément; que personne » ne propose au Sénat de le rappeller; que si quelqu'un con-» trevient à cette défense, aucun de la compagnie n'opine ni » de vive voix ni autrement, sur la proposition qui en sera faite, » ni ne fouscrive à quoique ce soit qu'on veuille résoudre en sa » faveur, si ce n'est quand ceux qu'il a fait mourir seront revenus » de l'autre monde ». Le Peuple ratifia cette proposition dans une assemblée par Tribus, où il fixa l'exil de Cicéron à 400 milles de Rome. On remarqua qu'il ne s'étoit trouvé à cette affemblée aucune personne de nom, & que celui qu'on avoit inscrit sur le tableau, comme ayant le premier donné son suffrage, étoit un nommé Sedulius, homme tout-à-fait obscur : encore niat-il depuis de s'y être trouvé. En conféquence de cette ordonnance, tous les biens de Cicéron furent confisqués. Gabinius s'appropria les meubles, les ornemens, & même les arbres de sa maison de campagne de Tusculum. Pison prit pour lui tous les marbres & les colonnes de la belle maison qu'il venoit d'acheter de Crassus sur le mont Palatin, laquelle sut rasée, & le terrein en partie confacré à la liberté par Clodius, qui y fit bâtir un portique, servant en même temps de péristile à sa propre maison; car il demeuroit dans le voisinage, & se fit adjuger le reste du terrein sous un nom emprunté. Il sit mettre sur l'architrave du portique une fanglante inscription contre la prétendue tyrannie de Cicéron : & une de ses créatures lui érigea une statue avec cette autre inscription : A l'auteur des meilleures loix. La maison de Q. Cicéron son frere, qui étoit leur maison patrimoniale de famille, dans le quartier des Carenes e, fut aussi lapidée par le Peuple, & ensuire brûlée par ordre de Clodius . Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'à peu près en même temps qu'on détruisoit à Rome la maison de Cicéron, en vengeance de ce qu'il avoit découvert & puni les conjurés, les villes d'Afie,

<sup>\*</sup> Cic. ep. ad Quint, II. 3. 

Idem. ad Att, IV. 2. Senec, de benefic. V. 17.

Tome III. 

H h

pénétrées d'admiration de fon courage, de sa bonne conduite. du service important qu'il avoit rendu à l'Empire, vinrent offrir à Ouintus son frere, leur Gouverneur, d'élever un temple à un homme dont le nom étoit devenu si célebre par toute la terre. L'offre fut refusée, & le refus, à ce qu'il prétend, lui fit encore plus d'honneur que l'édifice ne lui en auroit fait. Terentia sa femme sut arrachée du temple de Vesta, & cruellement perfécutée. Son fils, alors enfant, n'échappa à la mort que par les foins qu'on se donna pour le tenir caché. Le parti des conjurés fit un grand festin, où la mémoire de Catilina sut hautement célébrée par fon ami Gabinius, & celle de Céthégus par Pison son cousin germain.

XLV. Douleur &

Ces triftes nouvelles, jointes aux périls continuels que Cicé-Pouleur & repenturde Ci- ron couroit fur fa route, de la part d'Autrone & des autres bannis, & à l'ingratitude qu'il éprouvoit de la part de plusieurs personnes auxquelles il avoit rendu d'importans services, le jeterent dans un profond désespoir. Il se repentit bien alors d'avoir préféré le parti de la retraite aux deux autres. Dans son chagrin, il accusa ouvertement Hortense e de l'avoir trahi, & Atticus de l'avoir lâchement servi. Ceux-ci furent assez sages pour pardonner ces plaintes injustes à un homme à qui la douleur ôtoit la raison. Lui-même ne tarda pas à parler d'un ton plus convenable, du parti qu'il avoit embraffé. « J'ai refufé les » offres de César, disoit-il, non par mépris pour lui; mais par » constance dans mes principes, & parce que j'ai cru ne les » pouvoir accepter fans trahir mon devoir. & fans bleffer mon » caractere. Je ne décide point si j'ai manqué de prudence; » mais je n'ai manqué ni d'honneur ni de courage; puisqu'au » lieu de me mettre à couvert de la malice de mes ennemis, par # la complaisance ou par la force, comme j'en avois le pou-» voir par l'une ou l'autre voie, j'ai mieux aimé fouffrir leurs

<sup>.</sup> Voy. l'hift. précédente, L. V. nº. 52. aux Notes.

» violences, que d'abandonner les intérêts du Sénat & la dignité » de mon rang.... Si je m'étois effrayé des fureurs d'un Tribun » méprifable, ou de la légéreté de deux foibles Confuls, je me » reconnoîtrois moi-même un lâche, à qui le cœur & la tête » ont manqué. Mais j'étois poussé par d'autres motifs.... en » même temps que j'aurois pu chercher ma défense dans les » armes, que j'y étois excité par une troupe de braves amis, » & par ce même courage que vous m'avez vu faire éclater en » d'autres occasions, je reconnus qu'il ne suffisoit pas de vaincre » les ennemis que j'avois en tête, & qu'il m'en restoit beaucoup » plus derriere eux; que si j'avois le malheur d'être vaincu, » i'entraînerois une infinité d'honnêtes gens dans ma ruine; que » le fang du Tribun trouveroit sur-le-champ quantité de ven-» geurs, & que la vengeance du mien seroit renvoyée peut-» être à la postérité. J'ai pris la résolution de ne pas recourir » aux armes pour défendre ma personne, puisque sans ce secours » j'avois su défendre heureusement les intérêts publics, & j'ai » jugé qu'il me feroit plus honorable qu'on vit une multitude » d'honnêtes gens pleurer la ruine de ma fortune, que de me » servir de leur attachement pour les envelopper dans ma ruine. » Si je me suis rendu coupable seul, je n'ai fait tort qu'à moi-» même : si je l'étois devenu par le massacre de mes Concitoyens, " l'aurois fait un tort irréparable à la République ». Enfin, il se retira à Thessalonique en Macédoine, où Plancius, Questeur de la Province, méprisant le risque de l'événement, le recut avec des distinctions & des honneurs qui adoucirent un peu le chagrin de sa misérable situation.

Je ne poufferai pas plus loin le récit abrégé de la perfécution que le parti des conjurés fit à ce grand homme 1. Enfin, après Lenulis Spin-

On en peut voir toutes les circonf- | rabin : ce qui me dispense de les rapporter pel. Il est se conde par Efope.

XLVI.

tances & les preuves historiques rassem- ici, ni dans mes Notes latines. blées avec soin dans l'ouvrage de M. Mo-

Hh 2

### 244 SUITE DE L'HISTOIRE

un an d'exil, Lentulus Spinther fuccédant au Confulat, pour premiere démarche dans l'exercice de sa dignisé, propose le rappel de Cicéron. Ninnius reggana Pompée, fort dégoûté des folies de Clodius. Deux des Tribuns de cette année, Milon, & Sextius que nous avons vu ci-devant Questeur d'Antoine, commencerent à mettre en mouvement les sépries du Peuple e.

Mais le fameux Comédien Esope, homme très-attaché à Cicéron, prit une voie finguliere pour les ébranler tout-à-fait. Elle montre à quel point les spectacles sont capables d'influer fur les opinions & fur les mœurs d'un Peuple; combien ce reffort est puissant pour émouvoir ses affections, & diriger à volonté sa facon de penser dans certaines conjonctures; combien il importe au Gouvernement politique de régler, de protéger les représentations théatrales; de les tourner à l'utilité de la nation à qui elles ne paroiffent être qu'un fimple amusement. Esope remit au théatre la tragédie d'Accius, intitulée Télamon exilé. Quelques légers changemens qu'il fit à fon rôle, donnerent en plufieurs endroits à la Piece un rapport direct au malheur de Cicéron. Ce célebre Acteur, qui joignoit une déclamation admirable à l'organe le plus féduifant, déploya dans fon jeu tout l'art & le pathétique dont il étoit capable; fur - tout dans ces endroits-ci.

Etoit ici l'appui du parti le plus fage.

En récitant ces Vers, son geste se porta du côté des places où les Sénateurs étoient affis. On lui cria de recommencer.

Dans ces temps de trouble & de douleur, N'a-t-il pas mieux aimer céder à la tempête, Qu'à de nouveaux périls expofer votre tête? Affuré du triomphe, il s'est facrisé. Quel prix de ses vertust sugitif, oublié,

. Voy. pro Sextio. 56 & fuiv.

Qu'il a vouls donne pour la cuife commune. Et vous seves foriter qu'en felipital et vous, Qu'on estilir celui qui vous a faurê tous! Le meilleur Croyen, de le plus beau glinie! Ainfi done fes verms ont le prix des forfain; Grees inguest l'euple valu, infentible aux bienfais! Je vois fa fille en foir ét. fen palais en cendres. Homes de mon Pay!..... ô mon enge!....

Loin de la Grece il traine une vie importune,

A ces moss il se tourna, en étendant les mains, du côté où étoit la maison de Cicéron, que Clodius avoit fait rafer, non loit du théatre. Cet excellent Acteur fondoit en larmes, pénétré de l'espirit de son rôle, se plus encore de la douleur véritable que lu causioient les malheurs de son ami: rans s'ur-tout ce mor Pere, ayant tout d'un coup réveillé dans tous les espiris le titre de Pere de la Partie, que Catulus avoit conséré à Cicéron de l'autorité du Sénat, après la découverte de la conspiration, ce né sit, dans toute la soule des spechateurs, qu'un cri & qu'un crémissement universél.

Ces cris de faisiffement parurent de si bon augure, que dans une autre piece d'Afranius, appellée le Dissimulé ou la Feinte suppilité, dont Bruus & l'expulsion de Tarquin étoient le sujer, l'Aèteur se hasarda de mettre le nom de Tullius, qui étoit celui de sichero, au lieu de Junius, qui étoit celui de Bruus, en unendroit qui contenoit l'éloge de cet ancien auteur du salut & de la liberté de Rome. A ce nomi il y eut de grands battemens de mains, & l'on strépéter plusieurs sois ce même endroit à l'Aèteur. Le Tribun Sextius, connu pour être un grand partisan de Cicéron, affecta, dans un entraête des jeux, de venir sur le théatre & de montrer au Peuple, pour faire voir à la cabale ennemie, par la maniere dont il seroit reçu du-public, que son parti étoit le plus sort. Le Peuple reçut son Tribun avec des applaudissements.

Tome III.

#### SUITE DE L'HISTOIRE

faits pour annoncer qu'on approuvoit ses vues, & qu'on avouoit fon entreprise. Appius-Clodius voulut à son tour venir se montrer auffi fur le théatre, espérant de rassurer sa faction; ou, selon d'autres, il y envoya Serranus, autre Tribun du Peuple, & de fon parti. Mais dès qu'il parut, les huées furent si fortes, qu'il fut obligé de se dérober au plus vîte par un petit conduit qui descendoit sous le théatre, & qu'on appella depuis ce temps par plaisanterie, la via Appia. Comme, en se glissant pardessous le théatre, on ne le voyoit plus qu'à mi-corps, comme les spectres qui apparoissent en montant sur la scene au moyen d'une trappe, quelqu'un s'écria : C'est l'ombre d'Ilione, en faisant allusion à une fameuse tragédie de ce temps-là 1 : ce qui fit redoubler les huées de la populace. Ces détails sont tirés du plaidoyer pour Sextius.

XLVII.

246

vilius & Corra regagner l'autre Conful, collegue de Spinther, C'étoit Nepos, le joignent à dont j'ai rapporté la vieille querelle avec Cicéron. Il promit neur de la loi. d'abord affez ; mais regagné ensuite par Clodius, il faisoit naître de nouveaux obstacles, lorsque Servilius lui parla avec tant de force & d'instance, que les larmes lui en vinrent aux yeux, & qu'il s'engagea à ne plus s'employer désormais qu'à faire passer la loi du rappel; en quoi il tint parole de bonne foi. Cependant l'affaire ne finissant point, par les efforts infinis que la faction de Clodius faisoit pour l'empêcher, le Sénat déclara que toute autre affaire demeureroit en suspens jusqu'à la conclusion de celle-ci : & donna ordre aux Confuls de faire publier dans toute l'Italie, que ceux qui aimoient la République, eussent à venir au fecours de Cicéron. Ce proclamat attira dans Rome une infinité de Citoyens des Provinces. Spinther, fortifié d'un appui fi

Les esprits ayant ainsi été disposés, il ne restoit plus qu'à

· Ilione, tragédie de Pacuvius, où l'om- 1 ment pour cette feene, dont les anciens bre de Polydore, affaffiné par le roi de Auteurs parlent fouvent, que eclui de Thrace, apparoiffoit à Bione fa mere. Le Londres en a pour la feene du spectre Peuple, à Rome, avoit autant d'epipresse- dans la tragédie d'Hamlet.

confidérable, affembla le Sénat au Capitole le 14 Juillet, Il s'y trouva quatre cents dix Sénateurs. Lucius Cotta parla le premier, & dit « qu'il ne falloit point de loi pour faire revenir Cicéron, » parce que rien n'avoit été fait contre lui légitimement, & » fuivant les anciens usages, mais seulement à force d'armes, » & par toutes fortes de violences: que si la loi de son exil pou-» voit être regardée comme une loi véritable, les Confuls » ne pourroient rien proposer de contraire, ni lui-même opiner » comme il faisoit : que cela étant, il falloit bien se garder d'en » faire une autre pour caffer celle-là, parce que ce feroit la » reconnoître pour une vraie loi : que Cicéron s'étoit montré » plus ami de ses Concitoyens que de lui-même, en cédant à » l'orage comme il avoit fait : qu'ainsi sa retraite n'ayant pas » été moins utile à la République, que sa présence l'avoit été » autrefois, le Sénat devoit non-seulement le rappeller, mais » l'honorer en tout: qu'il falloit avoir attention, dans le décret, » de se servir des termes faire revenir, & non pas de ceux " rappeller d'exil, pour faire entendre qu'on le regardoit, non » fur le pied d'un exilé, mais d'un Citoyen éloigné de sa patrie » par la feule violence, & contre toute forte de justice ». Pompée parla après lui à peu près dans les mêmes termes, fi ce n'est qu'il dit que pour plus de sureté il seroit à propos d'avoir une ordonnance du Peuple. Son fentiment fut suivi. Le décret qui intervint est rapporté en ces termes « :

1º. Aucun Magistrat ne pourra prendre les auspices ni mettre d'entrave à l'assemblée du Peuple, pendant que la cause de Cicéron y sera portée. Celui qui osera l'entreprendre, sera traité sur-le- champ comme ennemi public.

2°. Si par quelques nouvelles violences, ou par d'injuftes oppofitions, la loi n'étoit pas reçue dans l'espace de cinq jours, Cicéron aura la liberté de revenir à Rome sans le secours d'aucune autre autorité.

. Voy. Midleton life of Cicer.

3º. On fera des remerciemens publics à tous les Citoyens des colonies qui fe font rendus à Rome pour la défenfe de Cicéron, & ils feront priés d'y revenir le jour qu'on devra prendre les fuffrages du Peuple.

XLVIII. Cicéron est rappellé. Sa gloire en rentrant dans Ro-

4°. On rendra graces auffi à tous les Etats & à toutes les Villes qui out requo ut traité L'ovrablement Cicéron: on recommandera le foin de fa perfonne à toutes les nations alliées de la République: on enverra ordre aux Généraux romains, qui commandent dans les Pays étrangers, de prendre fa vie & fa fûreté fous leur protection.

Cette ordonnance fut ratifiée par toutes les Centuries du Peuple. On décida aussi que l'Etat lui donneroit trois millions & demi de Hs. pour l'indemnité de ses maisons pillées & brûlées. Ce n'étoit que le prix de la seule maison du mont Palatin : mais Cicéron étoit peu sensible aux choses d'intérêt. Il s'étoit rapproché de l'Italie, à la nouvelle de l'heureux changement de ses affaires. Sa chere sille Tullie vint le trouver à Brindes, d'où ils s'acheminerent ensemble vers Rome, & y arriverent le 4 Septembre 696. Le Sénat entier & tous les corps, suivis d'une foule innombrable de Peuple, fortirent au devant de lui par la porte Capene. Ils marcherent à fa rencontre pendant plusieurs milles au delà. Le concours fut le même qu'il avoit été lors du rappel de Metellus le Numidique; & il n'y en eut jamais, en cas pareil, d'exemple aussi marqué que ces deux-ci. Les toits des maisons étoient chargés de Peuple, qui battoit des mains en le voyant paffer, Il monta droit au Capitole, où il fit brifer en sa présence les tables de bronze sur lesquelles les loix de Clodius étoient gravées. Cette journée fut affurément la plus brillante de toute sa vic. Mais elle ne termina pas les troubles civils excités par Clodius à son occasion, comme on le va lire dans la vie de Salluste, sous le Tribunat de qui ils se renouvellerent avec plus de violence que jamais,

Toute

Toute cette histoire fut écrite ou du moins entreprise par Luccéius, ami de Cicéron, ainsi que nous le voyons par une Luccéius sur lettre de ce dernier à l'Historien, où, lui parlant à cœur ouvert, l'histoire de la il dévoile avec une grande bonne foi combien fon cœur avoit le foible d'être avide de louanges. Il sentoit lui-même le ridicule que cela pouvoit lui donner : &, après en avoir reçu réponse, il mandoit à Atticus: « Pai écrit en dernier lieu à Luccéius. » pour le prier de faire l'histoire de mes actions. Il me l'a » promis par sa réponse: pressez-le de s'y mettre sans retard; » faites-lui tous mes remerciemens: & tâchez de retirer de lui » ma lettre. Vous la trouverez bien faite « ». Voici la lettre en question 4.

### M. CICÉRON A L. LUCCÉIUS.

Une certaine honte, qu'on pourroit appeller défaut d'usage du grand monde, m'a souvent détourné de l'envie que j'avois de m'ouvrir de près & de vive voix avec vous, sur ce que je vais maintenant vous proposer plus hardiment de loin par écrit; car une lettre ne rougit point. J'ai une passion incroyable, & qu'on ne peut, à ce que je crois, blâmer, de voir mon nom rendu célebre & fignalé dans vos écrits. Encore que vous me faffiez fouvent entendre que vous y travaillerez, ne laissez pas, je vous prie, de pardonner à mon empressement. Car quelque passionné que j'aie toujours été pour vos écrits, leur excellence paffe encore toute l'estime que j'en avois conçue; & j'en suis si ardemment ou épris ou amoureux, que je voudrois au plutôt y voir mes actions relevées par ces monumens de votre style & de votre esprit. Et ce n'est pas seulement l'espérance d'en conferver la mémoire, & de la rendre immortelle à la postérité, qui m'anime, mais encore le desir de jouir pendant ma vie de l'autorité de votre témoignage, de cette marque de votre bienveillance, & de la douce fécondité de votre esprit.

> \* Ep. ad Attic. IV. 4 Ep. ad Famil, V. 12. Tome III.

Je favois cependant très-bien, en écrivant ceci, combien vous ètes furchargé d'affaires, que vous avez entreprifes & même déjà commencées: mais voyant que vous aviez prefique entiérement achevé l'hitfoire de la guerre d'Italie & de la guerre civile, & vous-même m'ayant dit que vous commenciez les faits fub-féquens, je n'ai pas voulu m'oublier; j'ufqu'à manquer de vous prier de voir vous-même fi vous jugez à propos d'y inférer à la fuite celles qui me regardent particulièrement; ou fi, à l'imitation de plutieurs Grees, qui ont écrit, dans des volumes féparés du corps de leurs hitfoires générales, certaines guerres particulières, comme Callithene, celle de Troye, 'Timée, celle de Pyrthus, & Polybe, celle de Numance, vous aimeriez mieux féparer de même la conjuration & la guerre civile de Catilina, des autres guerres des Romains contre les nations étrangrees & ennemies.

Je ne vois pas, à la vérité, que cela importe beaucoup pour mon honneur: mais il importe néanmoins, pour contenter mon impatience, que vous n'attendiez pas que vous s'oyez arrivé à l'endroit où toute cette affaire pourroit être mise à fon rang; & que, sans différer, vous la traitiez d'abord séparément. Et je vous préviens auss en même temps que votre esprit n'étant appliqué qu'à un sujet & à une personne seule, tout l'ouvrage en sera plus orné & plus enrichi de l'abondance de son agréable & pleine sécondité.

Je n'ignore pas néammoins combien j'en ufe impudemment, moi ur vous imposé d'abord une si grande tâche (car ce qui vous occupe vous peur me la faire honnêtement resuser), & qui ose encore, avec cela, vous demander des applaudissemes & des louanges. Que sera-ce si vous ne trouvez pas que ces cosoles, qui me regardent, méritent d'être si glorieusement relevées? Mais quand on a une sois passe les bornes de la retenue & de la modestie, il faut être effronté bravement & de bonne grace jusqu'au bout. Je vous prie donc franchement, autant

que je vous puis prier, de les relever même par des louanges plus fortes, & avec plus d'éclat que vous ne croyez peut-être qu'elles en méritent, sans avoir égard en cela aux loix séveres de l'histoire; & si cette inclination particuliere, dont vous avez très-agréablement parlé dans un certain avant-propos, où vous déclarez qu'elle n'a pas été capable de vous détourner du parti de la vérité, non plus que l'Hercule de Xénophon de celui de la vertu par la volupté; si, dis-je, cette inclination vous presse, vous sollicite en ma faveur, ne dédaignez pas de l'écouter, & d'accorder à notre amitié quelque chose même de plus que ne permettra la vérité. Que si je puis obtenir de vous la grace de vouloir bien entreprendre cet ouvrage, il fera, comme je crois, une matiere vraiment digne de l'abondance & des agrémens de votre éloquence. Car il me femble que depuis le commencement de la conjuration, jusqu'à mon retour d'exil, il y aura de quoi faire un petit corps d'histoire, où vous aurez lieu de répandre, avec beaucoup d'éclat, vos belles lumieres, & de faire valoir la connoissance particuliere que vous avez des changemens arrivés dans l'Etat; en expliquant les causes de ces nouveautés, ou en propofant des remedes contre ces fortes de maux; dans les occasions que vous aurez, ou de reprendre ce que vous trouverez blâmable, ou d'appuyer, par des raifons plaufibles, ce qui méritera votre approbation. Et si vous jugez à propos de traiter cette matiere, avec toute la liberté qui vous est ordinaire, vous y exposerez la perfidie, les surprises & les trahifons dont plusieurs ont usé envers moi-

Mes aventures vous fourniront auffi une abondante variété d'incidens, pleine de certains agrémens qui peuvent occuper avec plaifit route l'attention des Lecteurs: car il n'y a rien qui leur en puisse donner davantage que cette variété des temps, & ces vicifitudes de la fortune, qui ne nous ayant pas été fort agréables à érrouver, ne laisser pas de l'est beaucoup à lire.

En effet, un simple tissu d'annales ne touche que médiocrement, comme seroit le détail d'un calendrier historique. Mais les diverses aventures & les périls d'un personnage considérable, nous tiennent souvent dans l'admiration, dans l'attente, dans la joie, dans l'impatience, dans l'espérance ou dans la crainte; & si elles se terminent par quelque chose d'éclatant & de signalé, l'espirit goûe un plaisit riés-doux à cette lecture.

C'elé pourquoi ce me fera la plus grande fatisfaction que je puilfe fouhaiter, fi vous êtes dans cette réfolution de féparer de vos écrits, où vous renfermez dans un tiffu continué l'hiltôire des chofes paffées, celle des affaires où j'ai eu le plus de part, & de mes propres aventures, comme une piece particuliere; car elle contient diverfes parties & beaucoup d'actions, de deffeins

& d'intrigues des temps malheureux.

Et je n'appréhende point qu'on croie que c'est par une espece de staterie, pour vous gagner, que je témoigne souhaiter si particulérement que vous assise vous-même mon éloge; car vous s'êtes pas homme à ignorer ce que vous êtes. En vous rendant justice avec équité, vous savez regarder comme des envieux ceux qui vous la resusent, putot de soupponner de staterie ecux qui vous louent. D'ailleurs je ne suis pas si insensé que de vouloir être élevé à une gloire immortelle par celui qui ne sauroit pas s'en attirer une très-grande, par l'éclar qu'il donneroit à la mienne. Rien ne me plait tant que l'Hector du Poète Nævius, qui ne se dit pas seulement bien aise d'être loué, mais goûte encore d'être loué par un homme qui est lui-même comblé de louanges.

Que fi je n'obtiens pas de vous cette grace, c'eft-à-dire si quelque chose vous empêche de me l'accorder (car je ne crois pas que vous puissier rien refuser autrement à ma priere), je serai réduit à faire ce que l'on condamne souvent en d'autres : j'écrirai moi-même mon histoire, à l'exemple néanmoins de très-grands hommes, Mais le mal qu'il y a en cela, comme vous favez, est qu'il faut écrire avec bien plus de retenue de foi-même ce qui mérite d'être relevé avec éloge, & qu'on est bien porté à taire ce qu'il y a de repréhensible. Ajoutez à cela qu'on est moins croyable, qu'on en a moins de poids & d'autorité, & qu'enfin plusieurs en font un sujet de blâme. C'est ce que j'ai bien envie d'éviter, & ce que j'éviterai en effet. fe vous vous chargez de mon affaire, comme je vous en prie. Et afin que vous ne foyez pas furpris, de ce qu'encore que vous m'ayez fouvent affuré que vous auriez foin d'écrire exactement les intrigues, les entreprises & les aventures de notre temps, je ne laisse pas de vous en prier encore maintenant avec tant d'inftances & tant de paroles; croyez que c'est l'envie de hâter l'exécution de ce dessein, que je vous ai marqué d'abord, parce que je fuis naturellement prompt & impatient d'être connu de mon vivant par vos écrits, & de jouir moi-même en cette vie de ce peu de gloire que j'en attends.

Récrivez-moi, je vous prie, là-dessa, ce que vous voulez faire, si cela ne vous incommode point car, si vous entreprenez l'affaire, je vous sournirai des mémoires de toutes chofes; & si vous me remettez à un autre temps, je m'en expliquerai de bouche avec vous. Cependant vous continuerez, s'il vous plait, & polirez ce que vous avez commencé; & vous nous aimerez. Adien.

Terminons ce morceau d'hiftoire par cette éloquente exclamation de Pline. « O Cicéron! comment expierois-je le crime » de vous paffer fous filence? Mais aussi quel choix faire entre » tant de persections ? "Par où m'y prendre mieux, qu'en rap-

» pellant ces témoignages éclatans que vous rendit tout un

» Peuple, & qu'en choififfant parmi toutes les actions de votre » vie celles de votre Consulat? A votre parole, les Tribus

» renoncerent à la loi du partage des terres, c'est-à-dire au soin

» de leur propre subsistance. A votre persuasion, elles s'adou-

L. Son éloge.

omigen by Lyongla

### SUITE DE L'HISTOIRE, &c.

» cirent en faveur de Roscius, auteur d'une loi théatrale, & » confentirent à une distinction de places qui les humilioit. A » votre voix, les enfans des proferits eurent honte de briguer » les Charges. Pour échapper à votre zele éclairé, Catilina se » vit contraint de fuir; & ce fut vous qui proscrivites Antoine. » Honneur à vous, qui le premier de tous avez porté le titre de » Pere de la patrie; vous, le premier à qui le talent de la parole » a mérité un nouveau genre de triomphe; vous qui, même en » robe, avez remporté des lauriers; vous, le pere de l'éloquence » & de la littérature latine; vous enfin (comme l'écrivoit le » Dictateur César, autrefois votre ennemi), vous qui effacez » toute la gloire des plus grands conquérans, & l'emportez sur » eux, autant que l'avantage d'avoir porté aux bornes du monde » la réputation des Romains, du côté de l'esprit, l'emporte sur » la gloire d'avoir reculé les frontieres de leur Empire, par » quelqu'autre talent que ce puisse être « ».

. Pline, tom. 3. pag. 129.

Fin de l'Histoire de la Conjuration de Catilina,



### PLANCHE VII Tom-III Pag 25+.





















### PLANCRE VIII Tom-III Pag. 254



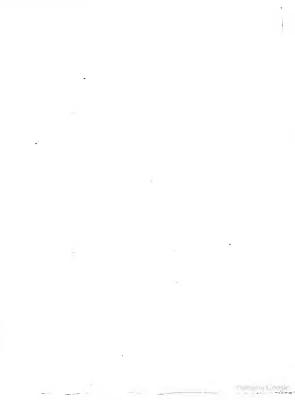

# DISCOURS POLITIQUES

D E
SALLUSTE A JULES-CÉSAR,
SUR LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT.

Illà poteris uti civilium commutationum scientià, vel in explicandis causts rerum novarum, vel in remediis incommodorum; cum, 6 reprokendes ea qua vituperanda duces, 6 qua placebum exponendis rationibus comprobabis. Cicara Epili, 26 famil. V. 12.

DISCOURS



## DISCOURS POLITIQUES

DE SALLUSTE : A JULES-CÉSAR

### PREMIER DISCOURS.

TE n'ignore pas, Seigneur, que c'est un métier bien délicat, L que de s'ingérer à donner des avis aux Souverains, ou à toutes personnes que leur rang place à la tête d'un Etat. Ils ne manquent pas de gens préposés pour les conseiller. De plus,

· Cortius foutient absolument que ces I deux lettres pe font pas de Sallufle, Il les croit fort indignes d'un tel Auteur, & même des bons fiecles de la langue larine, les jugeant fabriquées dans un temps bien postérieur. Je pense très différemment à cet égard. Je regarde ces deux discours, fur-tout le premier, comme une des chofcs le plus énergiques, le plus vigoureufement écrites, qui foient forties de la plume de ce eélebre Auteur; en un mot, comme un de ses meilleurs ouvrages, & peut-être celui de tous où il a le plus fortement marqué sa maniere, son style & son caractere. Cest aussi le sentiment de Douza, ui compare avec fuccès l'élocution de Salluste dans ces deux discours, avec celle dans sa préface. Les inductions qu'il tire

qui lui est habituelle dans ses autres ouvrages. Les efforts impuiffans que Cortius fait pour détruire cette preuve, ne sont pas d'un homme de goût, & ne fentent guere le bon critique & le bon Grammairien tel qu'il étoit. Ce qu'il y a ici de plus fingalier, c'est que Cortius emploie en entier ses notes latines, qui sont longues, à citer à propos de chaque phrase & de chaque locution des discours, les paffages des autres ouvrages de Sallufte, où il s'est exprimé à peu près de même. Il n'y en a presque point où il ne trouve cette correspondance : de sorte que personne n'a peut-être prouvé plus fortement que lui la thefe contraire à celle qu'il avance

Tome III.

Kk

### DISCOURS POLITIQUES

comme, d'un côté, perfonne n'a la vue affet perçante pour lite clairement dans l'avenir, & que, d'un autre, les caprices de la fortune influent beaucoup fur la fuite des événemens, il arrive affet. fouvent qu'un mauvais confeil réuffit mieux que n'auroit fait un bon. Je puis cependant, avec quelque confiance, me donnér pour verfé dans les affaires d'Etat. Pen ai dès ma jeuneffe fait une étude affidue, moins dans le deffein de mêtever aux Charges, où je voyois tant de gens parvenir aiffement par de mauvaifes voies, que par la curiofité de me mettre parfaitement au fait de notre Gouvernement dans fes détails, fes forces & fes reflources; des fujets à employer chez nous, des intrétés à ménager avec l'étranger. Par cette raifon, me trouvant aujour-d'hui l'épfir jelin de penfiées, je veux rifquer un peu ma répu-

de ce que Carrion a montré quelques doutes là deffus, foupconnant que ces difcours pouvoient être de Tacite, & de ce que Pomponius Lœnus, qui le premier les a publiés, n'a pas trouvé dans le titre du manuscrit que Salluste en sut l'Auteur, ne prouvent pas plus en sa faveur : car Pomponius Lœrus les a publiés à la fuire de divers antres discours de Salluste, trouvés dans le manufcrit du Vatican : & il a mis à la fuite des deux discours, le libelle fatyrique contre Cicéron, attribué à Sallufte. Gafpard Barthius les a auffi recueillis fans favoir ce qui en étoit, quoique cela ne füt cependant pas difficile à reconnoître.

1:8

La raión qui metoti. Carrion en quelque doune à cet tgard, eft beancou micux frondec que celle de Corian; favoir que, parmi les exemples fi fréquens des locurnions latines, que les vieux Caramnairies é, de cette langue empountent de Sollufe, in n'en riernt aucuns de fes deux difocurs. Mais comme lis ne les citent jamais an pudis-

fous aucun nom, quoiqu'ils foient évidemment du meilleur flyle & du meilleur temps de la langue, cec fisit voir feulement qu'ils étoient peu répandus dans le public, & beaucoup moins connus que les autres ouvrages de Sallufe: ce qui n'eft pas extraordinaire, puisque ce font des lettres particulieres que l'Auteur à r'ouir definides qu'à fou ami, & qu'il n'avoit pas ett deflein de publier.

Robert & Loccenius on fair für ca deux difform de longues notes notes politiques, où il y a quelques honces chofes, & beascoup de paralleles des maximes de Salluñt avec celles des sures anciens Auteurs: mais beaucoup rosp de diperficion, de propos vagues & eleçons fact avivials. Rivercamp a join celles rivens modernes, dans Politicoles W refiniry, in commente de la commente de la commente qu'il y a de plus suite dans celles de Loccein, dont les camplaires foat peu st-

259

tation pour votre gloire, & me mettre au hasard d'être taxé de vanité, plutôt que de manquer une occasion de vous être utile. Ce n'est ni par présomption, ni en vue de votre haute puissance : c'est au contraire parce que j'ai remarqué que votre ame s'éleve encore plus dans les revers que dans les fuccès: qualité merveilleuse entre toutes autres, & que vous possédez éminemment. Je n'ai ni le projet de vous flatter, ni l'envie de montrer que j'en sais plus qu'un autre, ni l'opinion que mes vues font plus justes que celles d'autrui. Ou'aurois-je à dire sur vos vertus, que ce qu'en a publié toute la terre? Le langage des hommes a tari fur vos éloges, fans que vous ayez ceffé d'en mériter de nouveaux. N'ai-je pas la preuve d'ailleurs que ce qu'il y a de plus profond dans une affaire, est ce qui se présente le premier à votre idée ? Si je vous écris, ce n'est donc que parce qu'au milieu des travaux de la guerre, du commandement & des victoires qui vous occupent chez l'étranger, j'ai cru devoir vous informer de l'état des choses à Rome.

Croire qu'en retenant, malgré les oppositions du Consul :, le

1 Il veut parler de Domitius ou de Marcellus, peut-être de tous deux; mais plus probablement de Marcellus. Céfar s'étoit fait donner sur le requisitoire de Vatinius, d'abord le Gouvernement de la Gaule Cifalpine & de l'Illyrie; & enfuite, par adjonction, celui de toutes les Gaules, par décret du Sénat, qui n'ofa le refuser, dans la crainte que le Peuple ne l'accordat malgré lui, Au moment où Céfar, à l'expiration de fon Consulat, étoit prêt à se rendre dans son Gouvernement, Domitius, alors Préteur, demanda une revision de tous les actes de l'année précédente. Le Sénat, à qui Céfar fit porter l'affaire, ne voulut ou n'ofa pas en prendre connoissance. César partit après avoir ob-

tenu des Tribuns, malgré les poursuites d'Antiftius, l'un d'eux, qu'on ne pourroit le mettre en justice en fon absence : promeffe qu'il eut grand soin d'exiger pareillement, même par ferment & par écrit, de tous les Magistrats des années suivantes. & fans laquelle il les auroit empêché de parvenir. Bientôt après, Domitius brigua le Consular; se vantant qu'il feroit bien dans cette place suprême ce qu'il n'avoit pu faire étant Préteur. Mais Céfar fit traverser sa brigue par Crassus & par Pompée : ils obtingent enfemble le Confulat par préférence à Domitius, qui n'y fut nommé qu'après eux l'année fuivante, & sans effet pour son projet. Car César s'ètant rendu à Lucques, derniere Ville de

pouvoir que le Peuple romain vous confioit, vous n'ayez eu en vue que de vous mettre à couvert de l'animofité de vos ennemis, ce feroit, ce me femble, vous prêter des idées peu

fon département, fur la frontiere, Crassus & Pompée vinrent l'y trouver avec beaucoup d'autres grands Seigneurs; & bien loin d'agir contre lui, son Gouvernement lui sut prorogé pour cinq années de plus ".

Mais, quelques années après, M. Marcellus. Conful, infera, dans une ordonnance qu'il publioit fur le régime général de l'Erat, que la guerre des Gaules étant terminée, Céfar feroit rappellé, & fon armée licenciée; & que Céfar, tant qu'il resteroit absent, seroit non-recevable à briguer le Confulat qu'il demandoit pour la seconde sois: vu que cela étoit ainsi règlé par une loi du Peuple toute récente, & rendue à la requisition même de Pompée. Il v avoit en effet dans ce réglement fur le droit de magistrature, un article qui excluoit les absens de toute prétention; & Pompée, par oubli à ce qu'on crut, avoit omis d'y mettre une exception en faveur de Céfar, & ne s'avifa de faire corriger cet article qu'après que la loi fut gravée fur cuivre, & déposée au trésor des archives. De plus. Marcellus fir déplacer quelques colonies que Céfar avoit placées en conformité de la loi Vatinia, fous prétexte que Céfar avoit outre - paffé la teneur de la loi, & les pouvoirs qu'elle donnoit. L'année suivante, C. Marcellus, qui venoit de înccéder à fon coufin germain dans la même dignité, quoique Sergius Galba. favorifé par Céfar, eût, à ce qu'en prétend, eu réellement le plus grand nombre de fuffrages, continua les mêmes pourfuites contre Céfar. On lui ôta fans détour . Sucton, in Jul. 22, 23, 24.

le privilege que le Peuple lui avoit accordé : de pouvoir folliciter le Confulat, quoique absent. On ordonna que Pompée & lui fourniroient chacun une des légions de leur armée, pour la guerre des Parthes, Mais, en fait, on les prit toutes deux dans l'armée de Céfar, fans rien diminuer des forces actuelles de Pompée. Car, après que Céfar eut fourni , comme plus voifine , la légion XV, qu'il tenoit en garnifon dans les places de la cifalpine, & qu'il y remplaça par la XIII envoyée des Gaules, Pompée lui redemanda la légion I, qu'il lui avoit ci-devant prêtée pour son expédition, & les garda toutes deux, fans les envoyer en Asie. César vit clairement que de toute maniere on vouloit le perdre. & que fes ennemis le feroient, difoit-il, plus facilement encore descendre du second au dernier rang, que du premier au fecond. Il offrit pourtant de quitter le Gouvernement des grandes Gaules, de rendre huit légions, de n'en earder que deux avec le Gouvernement de la Gaule cifalpine, ou même une feule avec le Gouvernement de l'Illyrie seulement, jusqu'à ce qu'il sût nommé Conful. Il fit enfin l'offre de tout quitter, armée & Gouvernemens, à condition & en même temps que Pompée. auffi puiffant, auffi redoutable que lui, en feroit autant, ainfi que les autres Gouverneurs & Commandans qui étoient dans le même cas : en telle forte que de toute part on rendit la République parfaitement libre. Tout fut inutile. Alors Céfar, qui ne recevoit aucune réponse satisfaisante aux lettres très-honnètes qu'il avoit écrites dignes de ce courage élevé, qui débuta par rétablir la liberté du Peuple, en abattant la tyrannie des nobles; qui depuis, durant votre Préture 1, diffipa, fans prendre les armes, celles de la faction opposée; & fit ensuite tant de belles & d'admirables actions, que vos ennemis n'ont jamais su vous faire d'autre reproche, qu'en difant que vous aviez l'ame trop haute. Ainfi j'espere que vous lirez avec plaisir ce que je vais dire sur la forme générale de notre République, où certainement vous ne trouverez rien qui ne foit vrai, ou qui n'en approche fort.

Pompée, foit incapacité, foit passion, qui lui a fait tout II. facrifier au desir de vous nuire, a fait de si lourdes fautes, qu'on peut dire qu'il a mis les armes aux mains des furieux. Les

au Sénat, pour le fupplier de ne pas lui ] ôter au moins le privilege que le Peuple lui avoit accordé, de pouvoir folliciter le Confulat, quoiqu'abfent; & qui n'avoit peut-être pas besoin de tant de resus pour se déterminer, mit de son côté, à sorce d'argent, Æmilius Paulus, l'autre Conful, opposa à ses adversaires le Tribun Curion, homme très-ardent, & repassa en Italie à la tête de ses troupes 4.

· La maniere dont Salluste s'exprime ici, femble en dire là-deffus plus que nous n'en favons. Le rapport de Plutarque se borne à dire que la Préture de Céfar n'apporta aucun trouble dans l'Etat. Suetone entre dans un plus grand détail fur les querelles des factions, en parlant de l'entreprise du Tribun Metellus-Nepos, que j'ai rapportée dans le Supplément de l'histoire de la conjuration, nº. 12 & fuiv. = Cefar, dit-il \*, foutenoit » avec la derniere opiniâtresé l'opposition » de ce Tribun contre le vœu de fes con-Suet, ib. 28. 29 Hirt, vel Opp. Bell. Gall. L. VIII. cap. ult.

1 Cap. 16.

» freres, au point que le Sénat fut obligé » par son décret de les interdire l'un & l'au-» tre de leurs fonctions. Céfar n'en tint » compte : il se préparoit à monter sur son » tribunal, & à y rendre la justice comme » ci-devant, fi l'on n'eût envoyé main-» forte pour l'en empêcher. Se voyant donc » contraint d'en paffer par-là , il congédia » ses Licteurs, quitta sa robe de Préteur, » & fe retira chez lui , réfolu d'v paffer » le temps fans mot dire , jusqu'à nouvelle » occasion. Deux jours après la populace » s'amaffa de son propre mouvement au-» tour de chez lui , criant qu'elle ve-» noit lui affurer sa dignité, Il appaisa » lui-même ce tumulte. & fit retirer le » peuple : ce dont le Sénat lui fut d'au-» tant meilleur gré, qu'il ne s'y arten-» doit point du tout. On lui députa fur le » champ des perfonnes confidérables éu w corps pour lui rendre graces, & le pries » de venir prendre sa place zu Palzis, où » il fut loué dans les termes les plus ma-» gnifiques, rétabli dans son emploi, & le » décret d'interdiction révouné ».

points de droit public qu'il a renverses, sont ceux que vous avez d'abord à redresser.

Premiérement, il est hors de doute que l'exercice de la souveraineté appartient au Peuple. Cependant Pompée a livré à quelques Sénateurs le pouvoir absolu de commander, de mettre des impôts, de dépenser les deniers publics, de décider les affaires contentieuses. Non content de jetter le Peuple dans l'esclavage, il a voulu l'y enchaîner par des loix. Quant au droit de judicature, bien qu'on l'ait remis entre les mains des trois ordres, s'élon l'ancienne forme, le pouvoir des Chesè de faction y insue tellement, que ce sont eux qui décident, orent, donnent, oppriment l'innocent, ou disculpent a leur gré leurs partisans. La conviction du crime, ni l'opprobre public, ne les empéchent pas de parvenir aux Charges, où ils ont une entière commodité pour piller auss' louvertement que dans une Ville prisé d'assaux. On diroit, à les voir faire, que l'arbitraire & l'avdité sont les loix s'ondamentales de notre Erat.

Paurois moins de regret, ce me semble, d'être esclave d'un vainqueur 1 qui m'auroit soumis par sa bravoure, que de voir

· Voilà un propos diché par l'efprit de 1 parti , & infpiré par la jalousie contre ses égaux. Le dépit fut toujours & par-tout la cause que, par humeur contre les petits pouvoirs passagers qui donnent des impatiences journalieres, on se jette sous la fervirude d'une puissance unique, enorme & perpénselle qui dévore tout. Le cercle ordinaire des Gouvernemens est connu. Démocratie : ariflocratie : troubles & querelles : oligarchie : nouvelles disputes enere ceux - ci : monarchie : despotisme : le despote écrase la nation au moyen des forces militaires dont il dispose, & par-là se met lui-même fous le joug de l'armée qui difpose du despote à son tour : anarchie : des-

truction. Tout regne à son tour, hormis la loi. Un Auteur remarque très-judicieufement que a Rome fut fans contredit beau-» coup moins malheureuse sous la consti-» tution républicaine, quelques fréquens » que fuffent les défordres qui troubloient » sa tranquillité, qu'elle ne le devint sous » un empire tyrannique qui détruisit dans » le cœur des eitoyens toute énergie, tout » fentiment d'honneur & de vertu. L'ému-» lation qui régnoit entre les différentes » classes de Citoyens, on plutôt la jalou-» fie qui divisoit les deux ordres de l'Etat, » celui des Patriciens & celui des Plébéiens. » à quelques excès qu'ils s'abandonnaffent, » contribuoit à l'agrandiffement de la Rédes gens, qui n'ont de force & de courage que dans la langue, exercer infolemment le pouvoir fouverain que leur a livré le hasard & la lâcheté d'autrui. Car enfin, quel autre tumulte ou guerre civile a tant éteint de maisons illustres? Quel vainqueur a montré si peu de retenue ou tant d'emportement?

Sylla, qui se croyoit tout permis par le droit de la guerre. qui favoit avec quelle fureur le Tribun Sulpitius l'avoit allumée contre lui 4, se contenta d'abattre quelques têtes qu'il crut devoir à l'intérêt de son parti, & contint le reste, plutôt par les bienfaits que par la crainte. Aujourd'hui un Caton, un Domitius. & les autres de cette faction, ont fait massacrer comme des victimes quarante Sénateurs, outre une quantité de jeunes gens de grande espérance. Le fang de ces malheureux n'a pas suffi pour affouvir ces cœurs implacables. Les cris des hommes ni les larmes des femmes n'ont pu adoucir l'amertume de leurs discours, ni la cruauté de leurs actions. La vue d'un enfant orphelin ou d'un pere sur le bord de sa tombe, ne les ont point détournés de priver l'un de sa dignité, ou l'autre de sa patrie même. Ajouterai-je que ces gens-ci, quelques lâches qu'ils foient, donneroient volontiers leur vie pour vous faire outrage? Leur puissance, toute inespérée qu'elle sût pour eux, ne leur a

· Voy. Phift. pricedeure , I. 10.

» haine musuelle enflammoit tous les cœurs » du defir de la gloire. Il est vrai que ces n vives aginations n'eurem plus lieu fous n les Empereurs ; mais il est vrai austi que » la morne tranquillité qui régnoit dans » Rome , prouvoit , non fon bonheur & » la gloire de la patrie, mais la honte & » l'abaiffement de l'ordre des Sénaceurs & » & de celui des Chevaliers, avilis par » le desponsme des tyrans qui les gouver-» noient, & plus encore par la cupidité

n publique, parce que dans fes effets cette | » & par la molleffe. En général l'histoire » confirme ceme vérisé : un Erat libre . » agité par l'opposition de deux factions » eunemies, est infiniment plus heureux » & plus libre qu'un Gouvernement, où » le poids trop accablant de la souveraine » puissance, écrase la liberté publique, & » rend nuls tous les moyens qui pour-» roient exciter, entretenir & conferver » l'émulation entre les divers ordres de » l'Eut ».

### DISCOURS POLITIQUES

pas tant donné de joie, que vos honneurs leur ont caufé de chagrin. Ils aiment mieux mettre la République en danger, en tramant votre perte, que de lui voir acquérir un nouveau degré de splendeur sous votre empire. Jugez par-là de l'intérte personnel que vous avez à rétablir le bon ordre. Voici divers moyens que j'ai imaginés pour y parvenir. Vos lumieres en feront le discensement.

Anciennement la République se divisoit en deux parties, le Peuple & le Sehar. L'un avoit l'autorité, l'autre la force : aussi, dans les fréquens démêlés arrivés entre les deux corps, à chaque sois le Sénat a perdu, & le Peuple a gagné. Mais le Peuple étois alors en état de parler haut. Il n'y avoit encore, à vrai dire, aucune puissance au dessus des loix. Le noble se distinguoir du Peuple, non par l'orgueil ou par le faste, mais par la grandeur d'ame ou par l'estime publique. Le Citoyen de bas étage se voyant à couvert de l'indigence, soit dans son petit domestique, soit à l'armée, se sensificit à lui-même & à fa partie.

ш.

Mais l'injustice avant peu à peu dépouillé ceux-ci de leurs possessions, la misere & la fainéantise les réduisirent à n'avoir plus d'établiffement fixe. Il fallut dépendre de la bourse d'autrui, & vendre la République avec sa propre liberté. Ainsi ce Peuple, maître du monde, a peu à peu disparu, & n'existe plus, à vrai dire, depuis que ses membres ont troqué le pouvoir public contre un esclavage personnel. De ces faits assez connus, il réfulte, selon moi, que la multitude, telle qu'elle est aujourd'hui, sans mœurs, sans éducation, sans liaison avec elle-même, dispersée en mille genres de vie ou de professions disférentes, n'est plus propre au Gouvernement. Cependant j'ai grande espérance qu'en renouvellant les classes par de nouveaux Citoyens, l'idée de la liberté se réveilleroit dans tous les esprits. Les efforts que feroient les nouveaux pour se soustraire, serviroient d'éguillon aux anciens pour se relever. Mon avis seroit enfuite

ensuite de former des Colonies 1, également mêlées des uns & des autres. Par-là, vous en tirerez plus de fervice pour la guerre; & la populace, honnêtement occupée, n'aura plus le temps de troubler la tranquillité publique.

Je n'ignore pas que, pour venir à l'exécution de ceci, il faudra se résoudre à essuyer de terribles tempêtes de la part des nobles, & à les entendre s'écrier d'un ton d'indignation, que l'on renverse tout ; que c'est une chose affreuse que d'obliger d'anciens Citoyens à quitter Rome, pour s'exiler dans des Colonies; que nous ne sommes plus dans une République, mais dans une monarchie. si un parciculier s'arroge le droit de donner le titre de bourgeoiste à tant de gens. Pour moi, voici comment je pense sur ce dernier point. J'avoue que c'est toujours un crime à un particulier, que de se procurer son avantage personnel aux dépens de l'Etat. Mais quand l'utilité publique se trouve jointe à la personnelle, hésiter d'entreprendre, c'est lâcheté, ou du moins c'est sottise, Livius Drusus, dans tout le cours de son Tribunat, n'eut en vue que de favoriser la noblesse. Il s'étoit fait un plan de ne rien proposer sans sa participation. Cependant ces nobles, artificieux & défians, des qu'ils virent un particulier en état de faire le bien général, payerent de fourberie la confiance de Drusus, Jugeant de lui comme d'eux-mêmes, ils ne purent le croire ce qu'ils n'étoient pas, homme d'honneur & de bonne foi. Dans la crainte que tant de crédit ne lui servît à s'élever au dessus de tous, ils employerent sourdement tout le leur à faire manquer les choses dont eux-mêmes avoient été d'avis sur sa proposition 2.

La plupart des confeils que Salluste donne | de cette histoire - ci , je ne m'y arrêterai ici fur la formation des colonies, fur l'augmentation du Sénat, &c. furent fuivis par Céfar à fon retour à Rome, lorsqu'après avoir terminé toutes les guerres, il fe vit au comble de sa puissance. Mais ces faits tombant fur un temps qui excede le cours I de l'histoire de la République romaine, un

pas. On peut voir Suctone, c. 41 & 42, & les antres Historiens du temps,

\* Le fait fur lequel Salluste raisonne ici ; en écrivant à un homme qui en étoit trèsinstruit, est un des plus curieux morceaux

Tome III.

de ceux qui caractérisent le mieux le genre de conduite & d'intrigue pratiquée dans ce ficcle. Il n'a été développé par aucun des Ecrivains modernes autant qu'il auroit dû l'ètre, vu l'extrème fingularité d'une position ou l'on vit, pour la premiere fois, les Magistraes jouer des rôles opposes à leurs places : le Conful Philippe en faveur du peuple, & le Tribun Livius-Drufus en faveur du Sénat. Peut-être me blamera-t-on de répéter ici , quoiqu'en fa vraie place , le même récit long & circonflancié que j'ai déià fait de cette querelle dans la vie de Philippe, imprimée dans le 27t, tome des Mémoires de l'Académie ; mais, d'autre part, le Lesteur qui n'a pas ce volume sous les yeux, qui n'est pas en ee moment à portée de le confulter, & qui en lisant ce texte de Salluste, desire d'avoir l'explication d'un fait dont notre Auteur ne donne que le réfultat , me pardonnera volongiers de me répéter moi-même pour lui épargner l'importunité de chercher ailleurs l'éclairciffement qu'il voudroit avoir.

## Histoire de la querelle du Tribun Livius-Drusus.

Marcus-Livius-Drufus, jeune homme de laute málfine, édouent, courageux, ardem & vufle en fes projes, venori d'emer en charge plein de homne intentions, avec le deffein, peut-tere plus hombe que femig 'Accorder tout le monde, de fe rendre médiateur entre tous les orders, de consterent cheurs, de faite du bien su Citoyen & à l'étranger, & d'être aimé te tous. Il fe proposité en d'être populair qu'avec équité, & de plaire dannettes place su Steat, vers qu'of in idelitation nameglie le portoit, & qu'il croyoit rouvre plus azidemnité que le pespel. Depuis long cemps fonmaité que le pespel. Depuis long cemps

les alliés de Rome, las d'être les fuiers d'une Ville qu'ils avoient rendue mairreffe du monde, desiroient ardemment d'en devenir Citovens a. & faifoient de grands mouvemens pour obtenir un droit acquis par tant de fervices, fans pouvoir toucher ceux qui s'opposoient à ce mélange par mille bonnes raifons, mais fur - tout par orgueil. Depuis long-temps le Sénat étoit aigri de voir les jugemens, dont il étoit jadis en possession, entre les mains des Chevaliers qui prévariquoient ouvertement. à cause de l'extrême difficulté qu'il y avoit à leur faire rendre compte de leur conduite \*: mais la corruption n'étoit qu'un prétexte au changement : on étoit plus irrité du droit que de la maniere de l'exercer. Là-dessus Drusus se livrant à son impéruofité naturelle, ainfi qu'à l'envie qu'il avoit de plaire à tout le monde, & de se faire un nom austi chéri que fameux , imagina tout à la fois de diffribuer des terres au peuple & du bled aux plus nauvres . de foulager la multitude en l'envoyant dans des colonies, de rendre la judicature au Sénat, de promettre aux Villes alliées le droit de bourgeoisse romaine . Il se figura que l'une des propositions feroit passer l'autre d : que tout le monde gagnant à ceci, chacun fouffriroit fans peine que les autres exenaffent auffi. & céderoit volontiers quelque ehofe pour avoir davantage \* : qu'ayant de son côté le Sénar, en faveur duquel il seiffoit dans l'affaire de la judicature qu'il avoit principalement en vue, il pouvoit, en donnant des paroles, s'ap-

- pouvoit, en donnant des paroies, :

  \* Appian. Bell. Civ. L. I. p. 271.
- Dic, pro Cluent, 16.
- \* Appian. ibid.
- Flor. III. 17.

& Papirius Carbon pour le Conful . Cépion

se mit aussi de ce côté-ci , par pique contre

Drufus, avec lequel il s'étoit brouillé pour

une misere, après avoir vécu ensemble

dans une si grande familiarité, qu'ils avoient, à ce qu'on prétend, leurs propres femmes

en commun . Leur dispute vint au sujet

d'une bague qu'ils enchérissoient à l'envi

dans un inventaire. Cette miférable querelle les pouffa de part & d'autre aux der-

niers excès dont le contre-coup porta fur

la République ; comme il arrive presque

dans les Etats populaires, où les brouilleries personnelles entre les personnes qui

les gouvernent, ne manquent guere de

dégénérer en contrariétés fur l'administra-

tion publique. Cépion étoit un homme vio-

lent & déterminé, auffi emporté que fon

adverfaire, mais plus rufe & plus malicieux . Parce que le Tribun montroit un

vif attachement aux interets du Sénat, l'au-

tre épousa ceux de l'ordre équestre, avec

peu de fuccès d'abord : car la nouveauté

du plan du Tribun, qu'on ne regardoit encore que du beau côté, en avoit mis tout

le monde en goût. De plus, il étoit appuyé par Scaurus, Prince du Sénat, l'hom-

me de la Ville du plus grand crédit. Ce

dernier irrité de l'oppression où le Sénat étoit tenu par les Chevaliers, maîtres des

puyer de fon nom & de fon autorité : que les nonveaux Citovens m'il alloit attirer à Rome, en reconnoissance du bienfait qu'il leur auroit procuré , voteroient dans les affemblées felon les vues, qui étoient de les attacher au Sénat : & enfin , que la partie ne pouvoit être mieux liée que par un arrangement qui mettoit pour lui Rome prefan'entiere & toutes les villes d'Italie 4. En effet, ce système prit fort bien d'abord, fur tout venant de la part d'un jeune homme d'une figure prévenante, d'un esprit aimable, riche, éloquent, fils d'un perc dont la mémoire étoit chérie dans les deux partis, pour avoir su allier ce qu'il devoit au Sénat avec fou intime amitié pour les Gracques . Le Tribun servoit ici le premier ordre de l'Etat : nul autre ne paroiffoit fi propre à en être l'appui e : il vouloit lui rendre fon ancien luftre. Une partie de ses loix étoit favorable au peuple, l'autre aux alliés: il déclaroit qu'il les portoit de concert avec le Sénat & fous sa garantie ; d'ailleurs, on le connoiffoit pour un homme de parole, ferme dans ses idées, incapable de manquer à fes engagemens 4. Il n'y eut que les Chevaliers, que les loix Liviennes attaquoient directement, qui s'y oppoferent avec force, ainsi que le Consul Philippe qui prit parti pour eux : déclarant qu'il n'étoit pas d'avis que l'on troublât personne dans la possession de ses droits actuels, & que tous ces grands changemens n'étoient nullement de son goût. Les Tribuns du peuple se partagerent aussi : P. Tarquinius tenoit pour fon collegue '.

a arquinius io

\* Flor. ibid.

Plutarch. in Gracch,
Diodor, fragm. L. 76, ap, Vales, p. 307

Diodor, fragm. L. 36. ap. Vales. p. 39;
Cic. pro Milon.

. Jul. objeq. de prodig.

Dio-Caff. fragm. p. 6.
Plin. XXXIII. nº. 6.
Dio-Caff. ibid.
Flor. Vall. App. 8c.

jugemens & des finances de l'Erers, & fin-tout de la maniere indigne avec la quelle ils venoient de traiter Metellus le Numidique & Rutillus, deux perfonanges du premier mériare, s'étoit déclaré tout hant fur l'affaire de la judicaure dont il « Cit. Orat. 6).

\*\*Dis-Caff Foss.\*\*P., 6-76.

\* Dio-Caff. 101d. \* Flor. Vell. App. &c. L 1 2

vouloit absolument venir à bout, & pressoit le Tribun de la pouffer à sa fin ", Le Consul Philippe fit tête au Tribun, pendant que, d'un autre côté, Cépion entreprenoit Scaurus fur d'autres affaires . Pai raconté la fuite de leur querelle à ce fuiet dans la vie de celui-ci ', à qui tout l'avantage en demeura. Enfin , les contestations furent pouffées fi loin entre ces quatre perfonnes, que Drufus menaca Cépion de le faire ieter du haut en bas de la roche Tarpeienpe 4. Dans une autre occasion Philippe . homme trop vif, s'étant avise d'interrompre Drufus pendant qu'il haranguoit le peuple fur la tribune, celui-ci, non moins emporté que l'autre, le fit trainer en prifon, non pas même par ses Officiers, mais par fes cliens, qui fe iettant fur lui avec fureur, lui tordirent quafi le cou, & lui firent jeter le fang par la bouche & par les narines . Puis quand on vint raconter au Tribun avec quelle violence le Conful venoit d'être traité, le Tribun ne fit que joindre la plaisanterie à l'outrage : Bon, dit-il en raillant Philippe de son goût connu pour la bonne chere, ce n'eft pas du fang, c'eft de la fauce de falmi, (muriam ex turdis f). Drufus publia donc fes loix Liviennes,

en commençant par les plus favorables au peuple, qu'on vouloit gagner d'abord pour l'avoir de son côté dans l'affaire de la judicature qu'on avoit le plus à cœur. La réfulance du parti contraire ne fit que peu d'effet contre le concours innombrable de gens qui se rendoit de tout côté à l'as-· Afc-Ped, in Scaurien.

- Flor. ibid.
- . Mim. de l' Acad. t. 23.
- 4 Aurel. Vill. de vir. illaftr.
- f Aurel, Vift, ibid.
- · Val-Max. IX. 5. 2.

femblée . fur-tout de la part des Villes latines, qui avoient un crédit infini dans les comices des Tribus par leurs liaifons intimes avec tant de Citovens de tout étage. A vrai dire, personne n'avoit autant d'intérêt qu'elles au finccès des projets du Tribun , qui les flattoit d'obtenir bientôt à leur tour la chose du monde qu'elles avoient le plus de raison d'ambitionner. Les loix passerent avec une incroyable acclamation. Le Tribun revint triomphant: mais ce fut piefque ici le terme de ses victoires. Quand la chose fut faite, on se mit à y résléchir; & l'on vit que la libéralité de Drufus avoit été si excessive, qu'il avoit eu raison de dire qu'il ne laiffoit plus rien à donner que l'air & la boue des chemins (calum & canum ). Lui-même se trouva fort embarraffé dans l'exécution, ne fachant comment il pourroit effectuer tant de promesses différentes, ni trouver l'argent nécessaire pour fournir à de telles dépenfes. Voulant néanmoins, à quelque prix que ce fût, foutenir ce qu'il avoit commencé, il eut d'abord recours à la ressource pernicieuse d'altérer les monnoies, en mélant un huitieme d'alliage à l'argent . fans parler du reproche qu'on lui fit d'avoir tiré de groffes fommes des Souverains de l'Afrique par des voies très-indienes '.

L'affaire de la judicature étoit encore plus épineuse. Quoiqu'il eût dressé sa loi d'une maniere affez modérée, qui, fans enlever en entier le droit à l'ordre équestre. y faifoit rentrer le Sénat en formant des compagnies mi-parties de Sénateurs & de

- . Flor. ibid.
- \* Flor, ibid. · Flor. ibid.
- 2 Plin. XXXIII. nº. 134
- · Aurel, vill, ibid.

Chevaliers e, ceux-ci n'v réfultoient pas avec moins de force , ayant de leur côté l'appui du Conful Philippe 1, Drufus, dont l'intention étoit en effet de réunir tout le monde, crut les regagner en changeant quelque chose à son plan. Il y avoit grand nombre de places vacantes dans le Sénat il proposa d'y faire entrer trois cents Chevaliers : & comme on ne ceffoit de crier avec un juste sujet contre la corruption des Juges, il ajoura que les prévaricateurs feroient à l'avenir recherchés & sevérement punis. Mais en voulant faire quelque chose pour les deux partis, il mécontenta l'un & l'autre. Les deux articles ajoutés déplurent ; le premier au Sénat, qui voyoit avec peine qu'on proposoit d'aggréger tout à la fois à fon corps un fi grand nombre de gens suspects avec qui les autres s'accorderoient probablement fort mal; le second aux Chevaliers qui le regarderent comme injurieux & dangerenx, ou du moins incommode : car dés-lors il étoit à commun à Rome de se laisser corrompre par argent, que cela n'y paffoit presque plus que pour une choie d'ulage recu. Pulion, Titinius & Mecenas, Chefs de l'ordre équeftre , annoncerent qu'ils ne vouloient ni du bienfait ni de la peine : qu'ils émient contens de conferver leur droit tel qu'il ésoit : qu'on ne cherchoit par ce mélange qu'un prétexte à les en exclure bientôt tout -à -fait : que l'honneur d'entrer au Sénat feroit trop acheté nar quelques-uns d'eux, par la division que le desir d'avoir la préférence mettroit dans leur corps , & par la jalousie de ceux qui n'auroient pas été choifis 4: & enfin, fur

- . T-Liv. Epitom, 71.
- \* Cic. de Orat. 1.7. Cic. pro Cluent. 56.
- Appian, ibid. p. 272, Aurel, vill. ibid.

l'article pénal de la loi, ils déclarerent qu'ils ne prétendoient pas y être fujers ; qu'on en abuseroit sans ceffe pour les inquiéter à tout propos ; & que puisqu'ils avoient renoncé aux grands emplois, ils devoient au moins jouir de la tranquillité de l'état médiocre dont ils avoient fait choix . & s'y trouver à l'abri des grands dangers d'un Gouvernement républicain 4.

On s'échauffa beaucoup là-deffns de pare & d'autre. Le Sénat ne s'éloignoit pas de se rendre à l'arrangement propose; mais Philippe étoit inflexible, & dans la vivacité de fon caractere, il laissoit voir sans réserve à quel point il étoit mécontent de cette conduite. Il s'échappa julqu'à dire en haranguant un jour à ce sujet sur la tribune, qu'il lui faudroit un autre confeil , & qu'il ne pouvoit plus tenir à gouverner la Ripublique à la tête d'un tel Sénat. Un propos fi condamnable lui fit une affaire fort grave avec fon corps. Drufus le convoqua le lendemain 13 Septembre, & se plaignit amérement, demandant qu'il fût délibéré fur l'injure publiquement faite au Sénat par son propre chef, & de laquelle il fit le rapport. Là-deffus l'Orateur Craffus prit la parole : « Jai fouvem oui, dit Cicéron . n les connoiffeurs convenir, en parlaue » de l'éloquence de Craffus, que le plus n bezu de ses discours paroissoit toujours » être celui qu'on entendoit ; mais ils de-» meurerent tous d'accord que pour cette » fois ce grand homme s'étoit surpassé lui-» même. Il déplora le trifte fort d'un Sénat » abandonné, qui , an lieu de trouver dans

- » fon Conful un pere tendre ou un tuteur » fidele, n'y trouvoit qu'un cruel ravillent » qui le dépouilloit de fon ancien patri-· Cic. pro Cluent, ibid.
  - · Cic. de Orator, III. 1.

n fa dignite. Faut-il s'étonner, ajouta-t-il, n que celai qui perd la République par fes n confeils pernicieux , veuille éloigner d'elle n le confeil du Sénat ? Craffus s'adreffoit » à un homme véhément & difert, qui » n'avoit pas coutume de refter for la dé-» fensive lorsqu'il se sentoit attaqué. Phi-» linne prit feu fur ce qu'on lui manquoit » ainfi de respect : sur-le-champ il con-» damna Craffus à une amende , & vou-» lut faire sequestrer ses biens comme un » gage de la fureré du paiement. Quoi , n repliqua Craffus, pendant que vous train ter l'honneur & la réputation de tout n notre ordre, comme vous feriez un gage p abandonné dont vous pourriez disposer à m discrétion, & qu'il vous seroit permis de p livrer au premier venu ; pendant que n vous le déchirez ainsi en présence du peuple n romain , vous firurer-vous de m'intimider n par ces cages frivoles que vous exiger de m moi ? Non . non : ce n'est pas mon bien " qu'il faut faifir , fe vous voulez me réduire n au filence : c'eft la langue qu'il faut m'arn racher : & même après , la liberté qui n rémera fur mon visare, vous reprocheroit n encore la syrannie que vous exercez fur w nous. Le Conful plus aieri par fes pa-» roles, donna ordre à ses Licleurs de le » faifir au corps \*: mais il leur réfula forw tement , difant : qu'il ne reconnoiffoit pas n pour Conful un homme qui le méconnoissoit n pour Sénateur. Durant tout le cours de » cette vive contestation, il s'échauffa tel-" lement, qu'il se mit tout en eau. Peu » après il prit le friffon & se plaignit d'un » point de côté. Ceuendant il ne voulut » point se retirer qu'on n'eût fait un ar-4 Val-Max. VI. 2. 2.

" moine, en lui enlevant fon honneur &

» rêtê " ( aufforitas ), qui, lavant la com-» pagnie de l'infulte à elle faite par fon » chef, lui rendit publiquement, en tern mes graves & honorables, la justice qui n lui étoit due fur ses bonnes intentions. n Après que son avis eut prévalu, il en n dicta lui-même le retenu fur le registre. m ou l'on le lit en ces termes : Le Peuple n romain a toujours été convaincu . & a du n l'être, que le Senat est un confeil dont le n zele , la droiture & la capacité font telles » que Rome le peut desirer pour le maintien n de la chose publique. Ce furent les dern nieres paroles de ce evene mourant. » dont la voix a depuis été vainement at-» tendue & regrettée dans ce même Palais. » Il en fortit avec la fievre. & se mit au n lit en rentrant chez lui , où il mourut » d'une pleurésie le septieme jour ».

Cependant le Tribun poulfoit toujours 'affaire de la judicature, 8c vint à bour de faire autorifer fa loi par les fuffrages des Tribus, du moins autant qu'on en peut juger par les Mémoires du temps; en il et difficile de s'en affurer au jufte, la chofe étant, malgré ceci, reflée fans exécution, comme nous le verrons biemoit.

Indiques-la Drafius avoir retail dam fes entrepries. Mais au fond, le plus difficile lui refloit à faire s'il siglifioit est enir parole aux peoples d'Indie, qui l'avoient di bien fervi, far le droit de bourgeoide romaine dont il les avoit leurrès. On ne pouvoir donter que la proposition d'adipter un fi gand nombre de nouveaux Gtovpens, ne fir dédigriable la plupart de accises. Citovens, grands & peins: ex accises. Citovens, grands & peins: ex accises. Citovens, grands & peins: ex

L'arrêté (aufferies) n'étoit qu'un fample retenu fur les regiftres, qui différoit du Sénatus-Confidre & du décret en forme. ceux-ci n'étoient pas les moins jaloux de conferver leur droit fans le communiquer. De plus, le crédit du Tribun commençoit à baiffer, pendant que celui de Philippe, fon antagoniste, prévaloit de jour en jour \*. On n'étoit plus dans cet enthoufialme que la nouveauté du projet de Drufus avoit d'abord inspirée. Une partie des intéreffés en avant tiré ce qu'ils demandoient, ne prenoit guere de part à la réuffite du refte. Bientôt même on ne regarda plus que du mauvais côté un fyftême qu'au premier aspect on avoit trouvé fi beau. On ne vit dans la libéralité faite au peuple, que l'épuisement du trésor public; dans les colonies, que l'incommodité du déplacement ; dans la nouvelle distribution des terres, qu'une fource de querelles & d'injustices\*; dans cette énorme multiplication des Citoyens, que la foule des inconvéniens qu'elle alloit entraîner ; & dans le Tribun lui-même, qu'un ambitieux affamé de gloire & de réputation, qui ne faifoit sa cour à tant de gens que par des vues d'intérêt personnel. Il s'apperçut qu'en voulant contenter tout le monde, il avoit fait beaucoup d'ingrats ; que ceux qu'il avoit fervis ne lui favoient qu'un eré médiocre de ce qu'il avoit fait pour eux, & lui vouloient réellement du mal de ce qu'il faifoit pour les autres, Salluste s'éleve avec véhémence contre cette ingratitude du Sénat dans ses Lettres politiques, où ce grand corps est très-peu ménagé par un homme qui le connoissoit à merveille. Cependant le Tribun travailloit de

bonne foi à remplir ses engagemens envers les peuples alliés. Ceux-ci, de leur côté, remuoient ciel & terre pour arriver à leurs fins. Ce n'étoit dans toutes les villes d'Italie que mouvemens, affemblées & lignes, préfages certains du foulévement général qui éclara dans la fuite . Ils avoient mis à la tête de l'affaire Pompédius Silo, de la Cité des Marfes, bomme aussi habile en intrigues que dans l'art militaire, & le même qui, peu après, commanda l'armée des alliés contre Cépion pendant la guerre Sociale. Celui-ci raffembla dans Rome dix mille personnes des villes d'Italie , avec des armes cachées fous leurs habits, dans la réfolution de faire paffer la loi par force. Un Sénateur nommé Domitius, informé du complot, leur représenta qu'ils alloient achever de tout aigrir par un parti fi violent ; qu'il falloit d'abord épuifer les voies légitimes ; que fi le Conful étoit contre eux , le Sénat étoit bien dispose, mais qu'il jugeroit son honneur engagé à ne rien accorder à des gens qui vouloient se faire justice l'épée à la main. Ils fe laifferent perfuader & fe fenarerent. Mais voyant que leur déférence pour un fage confeil n'avoit servi qu'à faire manquer leur coup, ils comploterent de nouveau de se désaire de Philippe leur principal adverfaire, qu'ils auroient tuê fur le mont Albane le jour de la fête des fèries latines, fi le Tribun ne l'eu eut luimême généreulement averti . Toute l'indignation qu'on avoit de ces manœuvres, ne laissoit pas que de retomber sur le Tribun, dont l'esprit vaste & remuant les avoit occasionnées. Les plus modérés l'accufoient d'avoir , avec plus de préfemption que de jugement, allumé un feu qu'il n'é-

<sup>·</sup> Cic. de Orator. 1. 7.

Murel, viel, ibid.

toit pas capable d'éteindre au moment . T-Liv. Epitom. 71.

Diodor. fragm. L. 37.

<sup>&</sup>quot; Aurel, vill, ibid.

qu'il se tournoit en incendie '. Il s'éloienoit du Sénat à mesure que le Sénat, en faveur duquel il avoit tout entrepris, s'éloignoit de lui, & il se rapprochoit du peuple, convaincu enfin par une fiineste experience qu'un Tribun ne peut faire d'autre métier que d'être populaire. Il ne marchoit plus qu'au milieu d'une troupe de fa faction : il tenoit fans ceffe des con-Grences avec eux dans le fond de fa maifon. Un jour il tomba tout d'un coup fans connoissance au milieu d'une rue. Cer accident n'étoit peut-être que la fuite de toute la fatigue qu'il se donnoit & de la terrible agitation de son esprit. Mais ses ennemis publierent que c'étoit l'effet d'une drogue qu'il avoit prife, pour faire croire au peuple que Philippe & Cépion l'avoient fait empoisonner . D'autres disent que c'étoit une attaque d'épilepsie ; qu'il y avoit esé fuier en fon enfance ; qu'alors on l'avoit mené dans l'isle d'Antycire, où l'ellébore l'avoit quéri ' : mais que ce mal étoit fujet à retour en avançant en âge. Quoi qu'il en foit, dès qu'on fut fon accident, tous les temples furent ouverts dans les villes d'Italie, ou l'on fit des vœux publics pour le rétablissement de sa santé 4. Un autre jour, comme il haranguoit le

peuple fur la tribune, on vint l'avertir de se rendre au Sénat convoqué dans un quartier affez diftant de là. Pourouoi fi loin? répondit - il : Que le Senat vienne ici près à la Curie hostilienne. Le Sénat, ne voulant pas l'irriter davantage pour une bagatelle, eut la complaifance d'y venir : . Flor. ibid.

- b Cic. pro Dom, Aur-Viel, ibid. Plin.
- XXVIII. nº. 41.
- & Aurel-Vill. ibid.
- · Plin. XXV. no. 20. A. Gell. XVII. 15.

mais ce mot fut trouvé fort infolent de la part d'un homme fait pour obéir à l'ordre. & non pour le donner . La foule des étrangers groffissoit sans cesse autour de lui : il affectoit de ne plus se communiquer qu'à elle. Philippe impeins de faire une contre-batterie , en attirant auffi à Rome beaucoup de gens de l'Ombrie & de la Tofcane , mécontens des loix Liviennes. parce que c'étoit dans ces Provinces que l'on comptoit prendre pour la nouvelle distribution des terres. Ces troupes tumultueuses marchoient dans la Ville avec leurs aigles & leurs étendards déployés : tellement qu'on y croyoit être dans un champ de bataille entre deux camps ennemis . Enfin , lorsque l'affaire étoit au moment critique de sa décision, Drusus revenant d'en parler au peuple pour la derniere fois, & rentrant fur le foir dans sa maison . quartier du mont Palatin, près de la fontaine appellée Meta - Sudans "; comme il traversoit un portique au devant de son appartement , entouré d'un nombreux cortere, il tomba tout d'un coup, fans mion se fût appercu de rien, sur le pavé de ce 4 Val-Max. IX. 1. 2.

- Appian. ibid.
  - . Flor, ibid.
- \* Craffus acheta cette maifon des bécitiers du Tribun . & la revendit enfuite à Cicéron . qui v faifois fa demeure ordinaire †. On a vu ci-deffus ¶ comment Clodius fit détruire cette maifon pendant l'exil de Cicéron , & comment , à fon retour d'exil, elle fut rebâtie des deniers publics. Après lui, elle appartint à Censorin, puis à Statilius Sifenna 99. C'eft aujourd'hoi un terrein cultivé, avec guelques reftes de mafures plus récentes, fur la colline du mont Palatin, qui fait face au colifée.

† Cic. Epift. famil. V. 6. 9 Caril. 10. 16. 99 Veill-Pas. loc. cit-

veftibule;

vestibule, en criant au'on l'avoir frappe . On le trouva mortellement bleffe à l'aine d'un coup de tranchet de Cordonnier, que l'affaffin avoit laiffé dans la plaie en s'échappant dans la foule \*. Il expira quelques heures après, ayant à la bouche ces paroles remarquables qui caractérifoient bien le fond de fon ame & de fes intentions: Ah I mes amis, quand la République retrouvera-s-elle un Citoyen pareil à moi ?? Ainfi mourut, à la fleur de son âge, cet homme dont on a dit tant de bien & tant de mal, & qui n'offensa tant de gens que pour avoir voulu les fatisfaire tous. Il eut plus de zele que de bonne fortune 4 & de justesse d'esprit : plus d'imagination pour enfanter un beau système, que d'adresse à le conduire. Il fit deux fautes capitales : l'une, de croire que tout le monde étoit raifonnable, & que chacun voudroit bien qu'on fit pour un autre autant qu'on avoit fait cour lui-même : l'autre, de ne pas fentir que ses loix ne pouvoient réusbr en les propofant successivement, & qu'il étoit impraticable de les faire paffer toutes à la sois dans une premiere assemblée. Son dessein louable, il est vrai, mais peurêtre supérieur aux plus grands talens de l'humanité, étoit certainement fort audeffus de fon crédit & de fon babileté. Il Ce mit dans un de ces cas difficiles . mais malheureusement trop communs, où l'on ne peut plus ni suivre les affaires, ni les laiffer : il périt enfin victime d'une ambition inquiete, qui, avant que de lui attirer une mort violente , l'avoit tour-

a Appian. ibid.

. Orof. V. 18.

· Vell-Pat. Il. 14.

d Id. ibid. 12.

\* Senec, de brevit, vit. 6.

Tome III.

menté pendant toute sa vie. Dès son bas âge, il avoit eu du goût pour l'intrieue & pour les occupations férieuses 4; se mélant dés-lors de folliciter des affaires publiques auprès de ses parens : de sorte qu'il disoit quelquefois, je fuis le feul homme qui. mime enfant, n'ai eu de ma vie un jour de congé \*. Là-deffus Seneque s'écrie : a Que » pouvoit-on attendre d'une ambition fi » précoce, finon ce qui en est arrivé, de » grands maux pour la République & pour » lui - même w? Ceft la pensée de Carbon. l'un des collegues du Tribun, mais du parti contraire, qui haranguant en public peu de jours après sa mort, fit tout à coup cette apostrophe cruelle à sa mémoire. O Marc Drufus! .... ee n'eft pas toi, c'eft ton pere que j'appelle, Il avoit contume de dire que la chose publique est sacrée, & que quiconque lui feroit violence, verroit tôt ou tard tout le monde réuni pour l'en punir. La téméraire conduite du fils n'a que tron fait voir combien la fage maxime du pere est véritable .

Les foupçons de l'affaffinat tomberent fur Cépion & fur Philippe 4, Selon l'anparence, c'étoit une injustice, sur-tout à l'égard de ce dernier. Outre qu'il ne paroit pas avoir été capable d'un crime si énorme. & encore à l'égard d'un homme qui venoit d'avoir la générosité de lui sauver la vie. Cicéron en accuse sans détour un nommé O. Varius, Tribun du Peuple, l'un des plus méchans hommes de ce temps, & trop connu par d'autres láchetés de pareil genre ": c'est le même dont j'ai parlé dans

. Cic. offic, I, 70.

\* Senec. ibid.

e Papir - Carb. ap. Cic. Orat, 62. 4 Aurel-Vitt. ibid.

· Cic. Nat. Deor, III. 37.

M<sub>m</sub>

Ceci vous apprend combien un homme en votre place doit regarder de près au choix de ses amis, & sur combien d'articles il faut qu'il se tienne en garde 1. Il n'est pas difficile à un homme

la vie de Scaurus. Les ennemis de Drufus prétendirent qu'il s'étoit tué lui-même de chaerin, de voir fon projet manqué \*. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on ne fit aucune pourfuite au fujer de ce meurtre \*. « On » douta, continue Seneque, fi la mort de m eet homme factieux des l'enfance, & fi w à charge à la République, avoit été n volontaire ou forcée; mais personne ne » douta qu'elle ne fût arrivée trop tard. » La grandeur d'ame de Cornèlie fa mere, » ajoute-t-ilailleurs, éclata dans la manière » dont elle supporta, non-seulement la n mort de fon fils, mais encore la douleur n de la voir rester sans vengeance e ». Elle étoit si près de son fils lorsqu'on le ma, que le fang lui réjaillit au vifage 4. Des qu'il sur mort, le Consul Philippe fit eaffer muses les loix Liviennes . fous prétexte qu'elles avoient été portées contre les Auspiees. & dés-lors nulles de plein droit f. Le Sénat, qui s'étoit retourné de fon côté, fit là-dessus un décret formel s. « Ainfi, dit Cicéron, tout ce qui avoit » coûté tant de satigues, de temps & de » mouvemens, fut en un moment rescindé » d'un feul mot, & rayé d'un trait de » plume 2 ». Toutes choses retomberent auffi-tôt dans l'ancien état: la diffribution " Senec. ibid.

- Cic. pro Milon.
- . Senec. Confol. ad Mart. c. 16.
- 4 Auftor ad Herenn,
- · Cie. de Legib. L. II. I Cic. pro Cornel. & Afc-Ped. ibid.
- # Cic. pro Domo. 16.
- b Cic. de Legib, ibid.

des terres ni l'envoi des colonies n'eurent pas lieu. Les Chevaliers resterent seuls en possession des jugemens : les villes d'Italie, voyant toute espérance perdue par la mort de leur protecteur, exécuterent leur confédération secrete . & ne tarderent nas à faire éclaser la guerre Sociale. Tacite en rejette sans détour les malheurs sur Livius Drufus, homme, dit-il, prodigue envers la populace, qu'il pouffoit à troubler la paix publique, fous le nom même du Sénat, qu'il gagna d'abord par de fausses espérances, & qu'ensuite il trompa au

moven de l'opposition de son collegue . C'est ce que César négligea trop de saire : négligence qui fut cause de sa perte. Velleins en fait la remarque en ces termes. « L'événement n'a que trop justifié le » confeil que les deux Confuls, Hirtius » & Panfa, avoient donné à Céfar. Ils lui » avoient toujours dit, Puisque vous aver n acquis la domination par les armes, con-» servez-là par les armes. Il leur repliqua n qu'il préféroit la mort à une telle vie n toujours remplie de crainte. Mais dans » l'espérance de trouver dans les autres » les mêmes fentimens de clémence qu'il » leur avoit fait éprouver, il fe laiffa. » faute de précaution, surprendre par des » ingrats \* ». On observa pour - lors que ceux qui desiroient de le perdre, étoient les plus ardens, parmi ses flatteurs, à l'inciter aux fausses démarches, ou à lui proposer des choses hasardées, qui pourroient aliéner de lui les esprits du Peuple ; sur-

<sup>.</sup> Annal. III. 27.

<sup>.</sup> Vell-Pat. II. 57.





Te prends occasion de ce qui est di ici de la mort. De Jules-Cesav, pour donnev le demein que j'avois apporté de Florence, d'un rès-beau monument antique qui n'a jamais été grublié. C'est un bas-relies du Recueil du Grand-Duc, respecientant l'ouverture du Cestament de Cesar, apporté par l'ancienne dex Postales, et lu au Deuple par Dison son beau-grete 60 par Marc-Antoine. Voyet Suction, in Jul. cap. 85.

de cœur de vaincre un ennemi déclaré; mais comme il ne fait ce que c'est que de tendre des pieges, il n'est pas habile à les éviter.

Après que, par une adjonction des nouveaux Citoyens, vous aurez rappellé le Peuple à ses anciens sentimens, il faudra surtout vous occuper à rétablir les bonnes mœurs, à maintenir l'union entre les anciens & les nouveaux Citoyens. Mais le plus grand service que vous puissiez rendre à la patrie, au Peuple, à vous. à votre postérité, en un mot, à tout le genre humain, ce sera de détruire, ou du moins de diminuer, autant qu'il est aujourd'hui possible, cette prodigieuse avidité pour l'argent. Sans ceci, il n'y a pas moyen de régler jamais les affaires publiques ni particulieres, les intérêts du dehors ni ceux du dedans. La discipline & les bonnes mœurs sont incompatibles avec une telle cupidité: elle étouffe le meilleur naturel. Le cœur a beau réfister quelque temps; un peu plus tôt, un peu plus tard, il fuccombera certainement. Nous avons mille exemples de nations qui ont perdu par l'opulence de grands Empires qu'elles avoient glorieusement acquis dans leur pauvreté. Faut-il s'en étonner? Ouand un homme d'honneur voit des gens qui ne le valent pas, plus confidérés, plus careffés que lui, à cause de leurs richesses, cela le pique d'abord & lui révolte l'esprit : puis, à . force de voir le faste gagner sur l'honnêteté, & l'argent sur la vertu, il se trouve dupe d'avoir préséré le vrai bien à l'utile.

tout celles qui sensent l'appareil eastrieur de la royauté, plus propres à choquer le préjugé populaire, que ses estress même auxquels on s'étoit si sort habitué. Senegue remarque aussi que « Céfar périt par la » main de ses amis, tout autant que par » celle de se ennemis, c'est-à-dires par la » celle de ses ennemis, c'est-à-dires par la

- » main de ceux dont il n'avoit pu fatis-» faire l'infatiable cupidité. Perfonne affu-
- » rément n'usa plus libéralement que lui
- » de sa victoire; car il ne prit antre chose » pour sa part, que le pouvoir de disfri-» buer: mais comment auroit-il pu assou-
- » vir tant de desirs sans bornes, entre tant » de gens qui les avoient tous, & dont
- » chacun vouloit pour lui-même tout ce » qu'il étoit possible à un seul homme au
- » monde de donner ' ».
  « Senec, de ira. III. 30.

Mm 2

Dans le vrai, la vertu étant d'elle-même apre & difficile à pratiquer, a befoin, en bonne politique, que quelqu'autre avantage lui ferve d'éguillon. Quand il n'y a que l'argent qui en apporte, la probité, la bonne foi, le défintéressement & l'honnéteté, seront bientôt négligés: car il n'y a qu'un chemin qui mene à la vettu; encore est-il rude; & il y a mille voies bonnes & mauvaises pour amasser de l'argent. L'essentiel est donc d'abord de lui ôter ce grand crédit; d'empécher qu'on ne juge de la valuer d'un homme par son revenu, & que l'opulence ne soit un meilleur titre que le mérite, pour devenir Conssil ou Préteur. A cela près, on peut laisser le Peuple; il ne s'entend pas mal au choix de ses Magistras.

Pour ce qui regarde les Juges 1, il feroit tyrannique qu'ils ne ufifient nommés que par les gens riches, & mal-honnére qu'on ne les choisit que parmi ceux-ci. Ce n'est pas qu'on ne les puisfe prendre tous dans la premiere classe; pourvu qu'ils soient en plus grand nombre que ci-devant. Je ne vois pas néammoins qu'on se foit mal trouvé de la forme des jugemens chez les Rhodiens, ni dans toute autre République, où le pauvre & le riche, indistremment tirés au sort, décident des grandes affaires comme des petites. Quant aux élections des Magistrats, la loi du Tribun C. Gracchus 3 me paroit affez judicieus. Il vouloit

On a vu, dam la grande hiftore, le uraziation continuelle dant les loix, le uraziation continuelle dant les loix, le le droit de la utilitate et le Gracques, par Sylla, par les Corat, par Pompée en y salmentant també le Sénaeuro Relamente, també le Sénaeuro Relamente, també le Sénaeuro Relamente, també le Sénaeuro Relamente, també le Sénaeuro Relamente dans de la colocia vois lieu au temps de Châra, qui reflegiful le doit aux deux ordess de l

Sénateurs & des Chevaliers; supprimant les Tribuns du trésor .

1 'Ceft fur - out en cet endroit - ci que Salliufte marque fon extrême partiel pour le part populaire & fa haine clotte les Grands. Voici la loi de Sempronis, de Grands. Voici la loi de Sempronis, de Grands. Voici la loi de Sempronis, de foracte la Les Conatries des imp (algles ferost diformats indifferentment b fan differentiation appellet ann le pare, pour donner les fuffages, à mafures qu'elles feront sitées . Seut. in Jul. 41.

qu'on mit dans une urne indifféremment toutes les Centuries des cinq classes, & qu'elles donnassent leurs sustrages à mesure qu'on les tireroit au sort, Par-là les Citoyens se voyant tous de niveau

au fort. L'innovation introduire par cette loi, fi elle avoit eu lieu, auroit été le plus grand coup qu'on cût jamais porté à la constitution de l'Erat. Elle abrogeoit absolument le sage réglement du roi Servius Tullius, aux ordonnances de qui le Peuple romain a principalement dû fa grandeur. Il avoit divise toute la nation en fix claffes, felon le rang & la fortune des Citoyens, & fous-divisé chaque classe pir Centuries, en nombre fort inégal : car la premiere classe contenoit une Centurie de plus que toutes les autres enfemble. Chaque Centurie avoit la même masse de fortune . & contribuoit également aux impositions & charges de l'Etat. Mais le nombre des personnes étoit très-différent parmi ceux qui les composoient; les premieres n'étoient composées que d'un trespetit nombre de têtes, & les autres croiffoient en nombre, autant qu'il falloit pour former la masse : de sorte que la einquiente classe ne comprenoit qu'un petit nombre de Centuries composées chacune d'une quantité de gens; & même la fixieme, mie Gracchus ne rappelle pas dans fa loi . n'étoit formée que par le ramas de tout le reste des pauvres Citovens qui n'avoient rien que leurs bras, réunis tous fons une feule & derniere Centurie, que l'on comptoit presque pour rien, & qui n'entroit pas dans les contributions. Ce réglement du roi Servius fut d'abord fort agréable au Peuple, qui n'y voyoit que sa décharge. Mais ce Roi, politique & judicieux, fentant que ceux qui contribuoient le plus dans un Etat, & qui étoient le plus iméreffes à la conservation, devoient avoir auffi la plus grande part an Gouvernement. régla en même temps que chaque Centurie, à commencer par celles de la premiere classe, auroit un fusfrage dans les affaires publiques. Il rendit ainfi cette premiere claffe maisreffe des foffrages dans les affemblées par Centuries, où l'on portoit les principales affaires d'Etat. & où elle avoit seule un suffrage de plus que toutes les autres ensemble, qu'il n'étoit pas même befoin d'appeller, fi tontes celles de cette elasse-ei se trouvoient être de même avis ; la pluralité se trouvant déclarée pourlors. C'est ce que Gracchus & Salluste vouloient abolir, en appellant indifféremment les Centuries des baffes classes aux voix les premieres, comme le sort en décideroit. En le voulant ainfi , ils étoient plus entrainés fans doute par leur passion & par leur animolité, que par de lages idées d'administration. On ne mettra jamais, dans un grand Etat, le Gouvernement direct entre les mains du menu Peunle. quelque goût qu'on air pour la démocratie & pour le système de l'égalité des conditions, diamétralement opposé à la nature, laquelle ne fait les hommes ni auffi beaux ni austi grands, ni austi forts, ni austi spirituels, ni austi adroits ou agiles les uns que les autres. Ainsi l'égalité des conditions, tant prêchée aujourd'hui, ne poutroit jamais être qu'une choso procurée à force d'art, & non provenue de la nature . qui la contrarie elle-même, en faifant les êtres qu'elle produit si différens.

en biens & en prérogatives , ne chercheroient à fe surpasser qu'en vertu. Ce remede que je propose contre l'abus des richesses, fins être disficile, et efficace : car enfin les choés ne son et elimées & recherchées, qu'autant qu'elles sont d'uage: on est méchant, parce qu'il en revient de l'utilité. Supprimez-là, perfonne ne le sera pour rien. L'avarice autoritée est une bète séroce, indomptable, qui soule aux pieds le sarré & le profane, le ravage par-tout où elle paffe, les villes, les campagne, les maisons & les temples: les murs & les armées sont des barricres qu'elle pénetre sans peine, pour enlever les fils aux peres, les peres aux enfans, & à tous l'honneur, la réputation, la liberté. Mais faites tomber le crédit de l'argent, & vous verrez les bonnes mœurs rependre tout naturellement le dessis.

Il n'y a personne, soit qu'il pense bien ou mal, qui puisse il prévois que vous aurez furierie de ce raisonnement. Magré cela, je prévois que vous aurez furieriement à lutter contre la faction des nobles, sans laquelle tout iroit son chemin. Si ceux-ci ne sentoient leur soible, ils auroient plus d'émulation que d'envie contre les gens de bien. Mais du sein de l'indolence, de la lâcheté, de l'ignorance & de la crapule, ils ne savent que se répandre en invectives & en calomnies, prenant la bonne réputation d'autrui pour une saryre de la vie qu'ils menent. Il ne faut pas entrer dans le détail sur des chosses si connnes. La force d'épirit & la grandeur d'ame de Bibulus 'nont-elles pas bien

» à ce fujet, comme à Pollux. Son frere

M. Bibulus, de la maifon Calpurnia, I's de L. Bibulus\*, eur le malheur d'avoir trois foit Céfar pour collegue, qui fe renduit feul maitre de l'exercice & de Tautorité des Aurojes communes. Ils úrent d'abord Ediles Curules enfemble, & donnerent à frais communs la plupart des fpecticles publics dont on fir tout l'honneur à Céfar feul. a Il m'arrive, difoit Bibulus Diacontine de l'appendie d

<sup>» &</sup>amp; lui ont un temple dédié à tous deux, » qu'on n'appelle jamais que le temple de » Caftor «». Ils furent enfuite Préteurs en 691, & continuerent à vivre en mésintelligence; car Céfar rapporte, dans ses mémoires de la guerre civile é, qu'ayant été question d'une conférence en Epire,

a Suet. in Jul. 10.

brillé pendant fon Consulat? Qu'attendre d'un homme presque aussi stupide que méchant, incapable seulement de s'énoncer.

pour quelqu'arrangement tendant à la paix, Bibulus refusa d'y venir, étant d'un naturel fort colere, & aigri de longue-main par les disputes qu'ils avoient eu l'un contre l'autre dans le cours de leur Edilité & de leur Préture; difant que fa préfence ne feroit peut-être que gater les affaires. Ils brignerent tous deux, ainsi que Luccéius, le Confulat pour l'année 694. Luccéius étoit plus riche & moins dérangé que Céfar, qui, de son côté, l'emportoit beaucoup en crédit; tellement que ces deux-ci convinrent que l'un aideroit l'autre de fon crédit, & que l'autre distribueroit de grosses fommes aux Centuries, fous le nom de tous deux, pour gagner les suffrages. Cette manœuvre fut bientôt connue, & donna de grandes craintes à la nobleffe. Les Grands presserent Bibulus de répandre austi de l'argent de son côté, & y contribuerent de leurs bourfes autant qu'il fut nécessaire. Caton même sut de la partie, difant qu'il le falloit bien, puifqu'il étoit de l'intérêt de l'Etat d'éviter un grand mal par un moindre. On prit de plus la précaution de défigner d'avance, pour les futurs Confuls, deux départemens de Provinces des plus minces, & où il n'y avoit rien à faire, ou même, fi on en croit Dion-Caffius 4, d'arrêter par un décret qu'ils n'en pourroient avoir que cinq ans après être fortis de charge; ce qui offenfa extrêmement Céfar, & lui donna lieu de rechercher, par toute forte de cajoleries. Pompée & Craffus, avec qui il se lia fort étroitement. Céfar & Bibulus, ainfi nommés Confuls, s'accorderent plus mal que jamais, quoique Céfar eût débuté par faire " L. XL. p. 150.

\* App. Bell. Civ. L. II. p. 433. Plut, in Caf. 1700. Dio-Caff. L. 38. p. 68.

Céfar propofa une loi agraire, à laquelle fon collegue s'étant oppose. Céfar le chassa du Forum à main armée. Le lendemain Bibulus vint s'en plaindre au Sénat, qu'il trouva fi consterné, que personne ne répondit un mot ni ne parla de lui rendre justice. Il rentra dans sa maison tellement faifi de dépit, que pendant tout le refte du temps qu'il fut en charge, il n'en fortit plus, & n'y reçut personne \*: se bornant à lâcher delà des ordonnances & des édits qui n'avoient aucun effer; ou, quand il favoit que Céfar avoit indiqué un jour d'affemblée du Peuple pour quelqu'affaire, à lui mander par ses Licteurs que ce jour étoit un jour de féries où l'on ne pouvoit traiter d'affaires. Enfin, par le pouvoir que les Magistrats avoient d'indiquer les jours de vacances, il indiqua féries & vacances pour tout le refte de l'année \*: obstination qui mit le Tribun Atinius en une telle impatience , qu'il auroit fait mettre le Conful en prison, si ses collegues ne l'en eussent détourné. « Avec plus de » desir que de pouvoir de traverser les » entreprifes de fon collegue, en voulant » par cette conduite mal-adroite exciter » contre lui l'envie, il ne fit que faciliter » l'accroiffement de sa puissance 4 ». Céfar s'étoit si bien emparé de l'autorité. qu'il gouvernoit feul à sa volonté toutes les affaires de l'Etat. Les particuliers qui

au Sénat un beau discours sur la bonne

intelligence qui devoit régner entre fon

confrere & lui , pour le bien de l'Etat \*.

avoient des actes à paffer entr'eux, les I datoient quelquefois par plaifanterie, du Confulat de Julius & de Célar, au lieu de mettre du Confular de Céfar & de Bibulus, Il courut même à Rome là-dessus petis vaudeville que Suetone nous a transmis 4. Appien, qui n'est pas toujours bien informé, raconte tout ceci en détail, avec des circonfrances affez différentes. « Le Sénat. » dit-Il. à qui cette liaison de César avec » Craffus & Pompée étoit fort suspecte. » lui opposa Bibulus, & le mit en avant » pour le Confulat. Ils ne furent pas plutôt » en place, qu'ils commencerent par se » quereller, & vouloir prendre les armes, » Cependant Céfar, plus adroit & moins » emporté que l'autre, fit un beau discours » fur l'union qui devoit régner entr'eux. n fi l'on ne vouloit jetter l'Erat dans de » grands dangers. Il paroiffoit fe férieuse-» ment disposé à la paix, que son collegue » ne prit aucune précaution contre les n forces qu'il préparoit pendant ce temps-» là. Peu après Céfar se mit à proposer » plusieurs loix favorables au Peuple, une » entr'autres pour distribuer des terres en » Campanie aux pauvres Citoyens qui n auroient trois enfans, ce qui ne faifoir n pas moins de vingt mille personnes. Il » y trouva tant de réfistance au Sénat. » qu'il en fortit tout d'un coup, comme n'y pouvant plus tenir, & de tout le » refte de l'année il ne l'affembla plus : » car le Sénat ne s'affembloit point fans » la convocation des Magistrats. Il se con-» tentoit de haranguer le Peuple fur la » tribune, de proposer ses loix, de den mander à Craffus & à Pompée, toujours » présens, s'ils les approuvoient; après » quoi le Peuple alloit aux fuffrages, cha-" Sucton. in Jul. 20.

» cun portant quelqu'arme fous fon habit; » Le Schat venoit dans la maifon de Bi-» bulus, d'où il envoyoit des édits & des » ordonnances, Inutiles, fe ee n'est à faire » voir que s'il lâchoit le pied, c'étoit pluiôt so par force que par abandon. Bibulus vint » pourtant un jour tout d'un coun att n Forum interrompre une harangue de » Céfar; criant qu'il ne fouffriroit aucune » innovation durant sa magistrature. Et le » Peuple avant fait des mouvemens pour » le fléchir, & toutes les voix s'élevant, » pour dire que tout le monde la vouloit » & en étoit d'accord ; quand même cela n feroit, repliqua Bibulus, vous ne l'aun rez certainement par cette année . La » difoute s'échauffa: on en vint aux » mains. Les fatellites briferent les faif-» ceaux de Bibulus, & blefferent quelques » Tribuns du Pcuple. Bibulus néanmoins » reftoit intrépide, & découvrit sa gorge, w en criant. Tuer-moi: au moins ma mort n attircra la haine publique fur un ambin tieux que mes bonnes raifons ne peuvent » persuader. Ses amis le tirerent delà & » le jeterent dans le temple de Jupiter-» Stator. On appella Caton, qui, étant n fort & robuste, poussa la soule, & " parvint à monter fur la tribune, où il » se mit à haranguer : mais il n'y resta n pas long-temps fans être chaffé par la » cabale. Caton fit le tour & remonta par » un autre côté, recommencant à déclamer » contre Céfar, jusqu'à ce qu'on le vint » chaffer de nouveau, Alors Céfar, reslé » maitre de la tribune, fit ajouter à sa loi w un article portant peine capitale contre » ceux qui refuseroient d'en jurer l'obser-» vation. Le Peuple lui donna ainfi la n fanction : fi bien qu'il fallut que tout le " Die-Caff. ibid.

monde

n monde jurât, même les Tribuns oppo-» fans, Cependant un nommé Vestius » parut au milieu de la place, tenant un » couteau à la main, criant que Bibulus, » Cicéron & Caton avoient voulu le fu-» borner pour tuer Céfar & Pompée, & » que ce couteau venoit de lui être remis » par Posthumius, l'un des Licteurs de Bibu-» lus. Les deux cabales crierent là -deffus, » l'une à l'affaffinat, l'autre à l'impofture : » on remit au jour suivant l'éclaircissement » du fait, & Vettius fut mis en prifon, » où on le trouva mort le lendemain » matin. Chacun donna aussi à cet évé-» nement la tournure qui lui convenoit: » mais de ce moment Bibulus ne voulut » plus se mêter du Gouvernement, &

» prit jusqu'à la fin de l'année le parti de

» se tenir ehez lui en simple particulier e ». Bibulus avoir durant fa Préture été employé dans le pays des Péligniens, à réprimer les reftes de la conjuration de Catilina, foutenus par les deux Marcellus pere & fils 4. Après fon Confulat, il prit fortement le parti contraire à Céfar, durant les guerres civiles. On avoit disposé cinq ou fix escadres tout le long de la mer, pour barrer le passage à la flotte de Céfar, & Bibulus en avoit le commandement général . Il avoit son poste vers l'Enire, du côté de Corfou, où il intercepta trente bâtimens de la flotte de Céfar, qui venoient de faire voile du port de Brunduse, & fit tuer tous ceux qui étoient deffus, fans miféricorde & fans distinction de personnes libres ou d'esclaves. Il fe donna, quoique malade, tant

4 App. ibid. p. 433. \* Orof. VI. 6. \* Appian. ibid. p. 459.

Tome III.

de peine & de foins, pendant tout ce temps, fur fa propre flotte, que fon mal empirant par le froid & par le travail; fans qu'il voulût abandonner fon emploi, ni qu'il pût même aborder à la côte que Céfar gardoit par-tout auffi exactement que ses ennemis gardoient la mer, il mourut de cette maladie fur fon vaisseau, quelque temps avant la bataille de Pharfale 4. Dans les années précédentes, il avoit

été envoyé Gouverneur en Syrie, où il entreprit affez mal-à-propos de faire naître des brouilleries à la cour du roi des Parthes, entre le roi Orodes & Pacorus fon fils, qu'il vouloit engager à détrôner fon pere, au moyen d'une intrigue menée par Ornodapas, ministre du Roi, qu'il avoit gagné \*. Cette manœuvre occasionna une petite guerre, où Bibulus ne réuffit pas; il nerdit même une cohorte avec p'ulieurs bons Officiers. « Je erois, mande Ciciron » qui étoit alors dans fon voisinage en » Cilicie, qu'un peu de jalousie qu'il a eue » de ce vain titre (d'Empereur) que m'a » donné mon armée, & l'envie d'en ob-» tenit un pareil , lui ont valu cet échec " ». Il partit de Syrie, laiffant fon Lieutenant Veienton pour y commander en fon abfence 4. Il perdit de plus en même temps deux de ses fils tués en Egypte dans une querelle par les foldats de Gabinius. La reine Cléopatre fit arrêter les meurtriers, qu'elle lui envoya en Syrie, mais qu'il lui renvoya; difant que c'éroit à la Reine même & au Sénat de lui faire une iustice

· Cifar, ibid.

Dio-Caff. L. XL. p. 150.

· Cic. od Att. V. 20. 4 Cic. ad Att. VII. 3.

Nп

& pour qui le comble des honneurs est devenu celui du mépris? Quel sujet encore que ce Domitius 1, qui n'est que vice dans

qu'il ne devoit pas fe rendre lui-même 1 dans sa propre affaire .

Onufre croit qu'il fut Censeur en 698, fans autre fondement, finon que Valere-Maxime dit de lui qu'il étoit parvenu au comble des honneurs. Il lui donne Valérius Messala pour collegue dans cette Charge.

Il avoit époufé Porcie, fille de Caton, dont il laiffa un fils, qui a écrit les mémoires de la vie du eélebre Brutus fon proche parent.

L. Domitius, fils de Cnéius, de la branche des Barberouffes, trifaïeul paternel de l'Empereur Néron, avoit été fait Edile Curule en 692, Dans cette place, il donna au Peuple, dans le cirque, le spectacle fingulier & célebre d'une chaffe de cent ours de Numidie, faite par cent chaffeurs Ethiopiens qu'il avoit aussi fait venir d'Afrique 4. Il avoit, durant fa Préture en 695 , fait profession ouverte d'être l'ennemi de Céfar. Onand celui-ci partit pour la conquête des Gaules, il fit ee qu'il put pour y mettre obflacle, criant que c'étoit contre les aufpices & contre les loix. & qu'il falloit que le Sénat en reprir connoissance. La faction l'ayant, au fortir de fon Confulat en 600, nommé à ec même Gouvernement des Gaules . il effava encore en vain de débaucher l'armée de Céfar, on de l'en éloigner lui-même. Mais Céfar avant repassé les monts avant his, Domitius se jeta avec une vinguine de . Cafar, ibid. Val-Max. IV. 1, 15. Senec.

- Confol. ad Marc. \* Plin. VIII. 26, Solin. 20.
  - · App. Bell. Civ. p. 448.

cohortes d'Albains, de Marfes & de Péligniens, dans Corfinium, dont Céfar fit le fiege au début de la guerre civile. Domitius écrivit à Pompée de marcher promptement à fon secours. La réponse de Poinpée fut qu'il s'étoit jeté dans cette place contre fon avis; que l'Italie n'étoit pas en état de défenfe; que lui Pompée allois fe retirer en Grece, où il n'avoit qu'à le venir ioindre, en retirant les troupes de Corfinium. Cela n'ésoit plus possible, la place étant inveftie. Domitius dissimula; annonçant au contraire que Pompée fe préparoit à les fecourir. Mais l'air troublé avec lequel il débitoit cette nouvelle , &c le reste de ses démarches qui n'y répondoit nullement, firent biemôs foupconner la vérité. La garnison projeta de se rendre. & de livrer fon Chef 4. Il ne put venir à bout de les en détourner, par la promesse d'une portion dans le partage des terres, ni même par l'offre d'une fomme confidérable de fon propre argent : car il avoit amaffé de grandes richeffes au temps de Sylla, dont il fuivoit le parti a. Piet d'être forcé, il prit du poison, qu'il n'ent pas plutôt avalé, qu'il se sentit sais de regret & d'envie de vivre. Son Médecin, qui étoit un de ses esclaves, hu donna un vomítif, & lui déclara qu'il lui avoit donné la dofe de poifon très-foible, prévoyant le repentir : ce dont Domitius fut fi joyeux, qu'il l'affranchit à l'instant '. Ayant done été pris prifonnier avec grand nombre

Sucton, in Neron, 2, Plin. VII. 53.

Plut, in Caf.

d'autres Seigneurs & d'Officiers, Céfar vint au devant de Domitius, lui toucha amicalement dans la main , en lui faifant quelques légers reproches, les remit tous en liberté, leur rendit leurs équipages & même l'argent des caisses publiques & militaires ; difant a qu'il n'en vouloit non » plus à l'argent qu'à la vie des Citovens; » qu'il n'étoit pas venu pour offenser per-» fonne, mais pour se garantir de l'être » lui-même »; ajoutant en particulier à Domitius, « qu'il espéroit qu'il se sou-» viendroit de la maniere dont il en usoit » avec lui; qu'il ne l'empêchoit cependant » pas de faire ce qui lui conviendroit \* ». Domitius s'en alla lever quelques troupes en Sicile & en Sardaigne, & équiper quelques bâtimens avec lesquels il se fit recovoir à Marfeille , par préférence à la flotte de Céfar, qui s'y présentoit aussi. Il défendit long-temps contre lui la Ville affiégée, qu'il abandonna enfin fecrétement par une nuit embrumée, la voyant près d'être prife. Il se retira sur ses vaisseaux 4, & alla joindre Pompée dans la Grece, où Scipion, Spinther & lui fe difouterent vainement la place de Grand-Pontife, dont ils entendoient déposséder César, Domitius prétendoit la préférence , comme funérieur en crédit à Rome, & même en dignité 4. Quand on y délibéra fur la maniere dont on devoit en ufer avec ceux qui refloient neutres, il fut feul d'avis qu'il falloit les traiter en ennemis 1. Après a Plut. in Caf. 1329. Dio Caff. ibid.

p. 178. \* App. Bell. Civ. II. p. 451.

quoi il en revint à dire, qu'après la guerre il faudroit faire trois liftes des Sénateurs : de ceux qui n'étoient pas venus les joindre: de ceux qui étoient reflés à Rome : de ceux qui n'avoient pas fervi, quoique joints à eux; qu'on feroit grace aux uns : qu'on puniroit les autres, qui s'étoient montrés partifans de Céfar, par une peine capitale; & les derniers par une amende. C'est au sujet de toute cette conduite de Domitius envers Céfar, que celui-ci écrivoit à Cicéron en ces termes, « Vous me " jugez bien, quand yous crovez que rien » n'est plus loin de mon caractere que la » cruauté. Dans le procédé que j'ai eu . » je n'avois cherché que ma propre fatif-» faction. Il devient un triomphe à mes » yeux, puifqu'il a votre approbation. Je » n'ai aucun chagrin d'apprendre que ceux » à qui j'avois fait grace, font retournés » vers mes ennemis pour continuer à me » faire la guerre. Ne m'est - il pas fort n avantageux que tout le monde voie » qu'ils font tonjours eux-mêmes, comme » je feraj toujours moi-même aufli »?

A la journée de Pharfale, après la défaite, Domitius fut atteint & tué dans la déroute, par la cavalerie d'Antoine a. C'étoit, dit Suetone, un homme qui avoit peu de tenue dans l'esprit, & le caractere fort dur, comme tous ceux de cette maifon, qui presque tous ont eu le cœur farouche. Aussi . lorsqu'on vint faire compliment au pere de Néron, très-mauvais fujet luimême, fur la naiffance de fon fils, il répondit, a il n'y a pas là fujet pour le public » de s'en féliciter. Ce feroit grand prod-ge » s'il fortoit rien que de pernicienx d'un » pere tel que moi . & d'une mere telle

Nn 2

Dio-Caff. L. 39. pag. 183.

<sup>4</sup> Caf. ibid, L. 1, 6 2, · Caf. ibid. L. 2.

f Sueton, in Neron- 2,

a Cic. Philipp. 2.

toutes les parties de son corps, la langue légere, les mains fanglantes, les pieds toujours prêts à fuir. & ce qu'on ne peut honnêtement nommer extrêmement mal-honnête. Il n'y a parmi eux que Caton, dont j'avoue que le caractere n'est nullement méprisable. Il a acquis à l'école des Grecs de l'habileté, de l'éloquence, de la pénétration. Mais on ne trouve chez les Grecs ni force, ni vigilance, ni labeur. En effet, il est clair que des gens qui n'ont pas eu le cœur de maintenir chez eux la liberté, ne sont guere propres à donner de bonnes lecons sur le Gouvernement. Quant aux autres nobles de cette faction, ce sont des statues qui n'ont que le nom. Quand on le fait, on passe son chemin fans rien demander de plus. Un Posthumius, un Favonius 1, font, à mon fens, de ces fardeaux qu'on ne met dans

qu'Agrippine 4 ». Domitius étoit fort opiniâtre, quoique peu constant. Quand il fut nommé Conful en 699, il briguoit la place dès l'année précédente. & s'obstinoit à tel point à l'avoir (malgré la prétention publique de Pompée & de Craffus, qui l'emportoient fi fort en crédit fur lui , dont il n'ésoit pour-lors nullement ami, & qui l'obtinrent de haute lutte) qu'il perfifta iusqu'au soir du dernier jour à la solliciter de préférence à eux ; & même le foir , après être rentré chez lui, il en fortit précédé d'un valet, qui l'éclairoit avec une lanterne, pour retourner au champ de Mars voir encore s'il n'y auroit plus rien à faire. Mais il trouva du tumulte dans les rues; le valet qui l'éclairoit fut tué : il prit peur & s'en retourna chez lui bien vite, fans aller jusqu'au lieu de l'affemblée \*. Il fut fort lié avec Cicéron, & des plus ardens à presser son rappel de l'exil, malgré l'arsicle exprès de la loi de Clodius, affichée

- " Sucton. ibid. 11. 6.
- Dio-Caff. L. XXXIX. p. 117 6 132.

à la porte du Sénat, portant peine capitale contre ceux qui oferoient le propofer .

M. Favonius fut un de ces hommes à qui l'affectation d'avoir une maniere d'être finguliere, & la hardieffe de parler plus haut que les autres, donne quelque espece de célébrité parmi leurs contentporains. On les choifit d'ordinaire pour être la trompette du parti. « C'étoit, dit » Plutarque, une forte de philosophe à » cerveau brûlé; de ces gens qui, regardés n comme étant fans conféquence, ont n acquis, par la tolérance publique, le » droit de tout dire; mais qui, par des n disparates & des plaisanteries, ne laissent » pas que d'être propres à rompre queln quefois des coups fâcheux. Celui-ci » ne manquoit ni de fel ni de véhémence : » il fe plaifoit à l'intrigue , difant qu'un " Sénateur qui ne feroit que fon métier, » n'auroit qu'un mince emploi \* ». Il fe piquoit d'un floicifme cynique, & fur tout

- . Cic. ad Att. L. III.
- Plut. in Brut. 1828.

d'être l'ami inséparable & l'imitateur de Caton, dont il copioit ce qu'il y avoit de plus facile, & ce qu'on approuvoit le moins, c'est-à-dire ses manieres singulieres & contraires aux communs ufages. Il avoit étudié à Rhodes sous le fameux Professeur Molon: ce qui donna lieu à Cicéron de lacher ce mauvais quoliber, dans une lettre à fon ami , que les propos de Favonius fentoient plutôt le moulin que le Molon a. Plutarque fait un récit affez curieux de fon Edilité. a Cet homme, dit-il, avoit » pour Caton le même enthousiasme qu'A-» pollodore de Phalere pour Socrate. Lorf-» que Caton avoit fait quelqu'action de » vigueur, ou tenu quelque propos remar-» quable, il n'étoit pas fimplement fon » admirateur, ainfi que les autres, mais » un homme transporté d'ivresse, un vérin table énergumene. Favonius donc de-» mandoit une place d'Edile, & il étoit » refusé par les fuffrages du Peuple. Cas ton, qui l'affiftoit dans sa brigue, vint » à s'appercevoir qu'il y avoit plusieurs » bulletins portant la même foufcription. » Il fit voir aux Tribus cette maniere » frauduleuse de multiplier les suffrages. » Le ferutin fut déclaré nul, & l'élection » remife a un autre jour, où Favonius » fut élu. Caton lui fervoit d'aide & de 39 confeil dans les fonctions de sa place, m entr'autres pour les fpectacles publics » qu'il est d'usage de donner; mais au » lieu de donner, comme de courume, » des couronnes d'or aux afteurs & aux » muficiens, il leur en donna des branches » d'olivier, comme aux vainqueurs des » jeux olympiques; & au lieu de faire au » Peuple de riches préfens, il lui fit dif-» tribuer quantité de falades, de racines · Cic. ad Att.

» & autre ortolage, des cruches de vin , » des jambons, des fruits de toute forte, n & des voitures de bois à brûler. Les » uns se moquoient de ces présens si communs; les autres étoient très - réjouis » de voir l'humeur fêvere & l'auftérité n de Caton se relacher dans des jeux pu-» blics à cette maniere de badinerie, au » fond plus fage & plus utile; car c'étoit » lui qui gouvernoit le tout. Favonius » étoit allé s'affeoir dans la foule parmi o les spectateurs, où il battoit le premier » des mains, & donnoit des applaudisse-» mens aux acteurs & à Caton, qui leur » distribuoit les récompenses; criant de » toute fa force, à merveille; à ravir : n donnez-lui beaucoup : donnez largement n aux spellateurs : ne minager pas l'arn gent, vous avez plein pouvoir : je ne » fuis rien ici. Ceci faifoit un parfait conn trafte avec les jeux que Curion le fils, » autre Edile, donnoit en même temps » avec une magnificence & des frais fi » prodigieux, qu'on n'a prefque jamais » rien vu de pareil à Rome. Et cependant » on les quittoit pour aller voir les plai-» fanteries qu'on faifoit à l'autre théatre; » le maître de la fête jouant le rôle de » fnestateur. & Caton celui d'ordonnateur. » Caton vouloit ici donner une leçon au » public, fur les folles dépenfes qu'on n avoit courume de faire à ces fortes de » spectacles; sur ces préparatifs où l'on se n confume en foins, & on ruine d'opu-» lentes familles pour de pures bagatelles; » au lieu qu'il ne faudroit donner des " jeux qu'en se jouant, pour ainsi dire, p avec la gaiere naturelle qui les doit n accompagner, & une bonne grace toute n fimple, fans oftentation .

a Plut. in Caton. 1433.

Sa grande liaifon avec Caton annonce affez le parti qu'il prenoit en chaque circonfrance des discordes civiles. Quand César eut obtenu pour einq ans le Gouvernement des Gaules, Crassus & Pompée, Confuls enfemble pour la feconde fois, briguerent pour eux-mêmes une pareille faveur. Trebonius, Tribun du Peuple, à cet effet, donna un requisitoire portant que la Syrie feroit donnée à Craffus, & l'Espagne à Pompée, pour cinq ans aussi. On offroit même, afin de se concilier les partifans de Céfar, de lui proroger fon Gouvernement pendant trois ans de plus. Presque tout le monde étoit consentant ou intimidé, à l'exception de deux Tribuns oppofans, Artius & Aquilius Gallus, à qui Caton & Favonius se joignirent, & se chargerent de faire au Peuple les discours contre la loi. On donna une houre de temps à Favonius pour parler, & deux à Caton, Favonius employa fon heure enticre à se plaindre du peu de temps qu'on lui donnoit pour discuter l'affaire; & de même Caton battit la campagne fans rien dire d'essentiel, ni vouloir se taire à l'expiration du temps : on eut beau le chaffer de la tribune, il y revint toujours. La menace d'être mis en prison ne lui fit pas plus d'effet : il confuma tout le temps à parler, jusqu'au soir, ou la nuit separa l'ailemblée. Le Tribun Gallus eraignant qu'on ne lui barrât pour le lendemain matin l'avenue du Forum, se cacha dans le temple de Caftor pour y paffer la nuit, & fe trouver le premier fur la place le lendemain. Mais Trebonius, qui s'en apperçut, ferma bien les portes du temple, & y laiffa fon collegue y paffer inutilement la nuit & presque toute la matinée du lendemain: quand il en put fortir, il fut

même bien battu par la populace & mis en fang. Attius, Favonius & Caton, quoique moins maltraités, ne réuffirent pas mieux : ils eurent la plus grande peine à percer la foule. & ne pouvant autrement se faire voir ni se faire entendre, Caton monta fur les épaules des deux autres, & cria le plus haut qu'il put que les auspices du Ciel étoient contraires, & que l'affemblée étoit par -là diffoute de droit, Trebonius ne tint pas plus compte du pronostic, que de ceux qui l'annoncoient, &c. les fit chaffer du Forum par ses gens s. Telle étoit la maniere habituelle dont on conduifoir alors les affaires publiques. Dans une autre occasion, où l'un des partis avoit sait mettre en prison le Tribun Pompéius Rufus, que nous verrons bientôt jouer un grand rôle dans l'affaire de Milon. l'autre parti, par repréfailles, y fit mettre aush Favonius, alors Edile . Favonius & Caton se joignirent encore pour empêcher la République de rétablir à main armée Ptolomée, roi d'Egypte, chaffe par ses fuiers & réfusié à Rome, ou il follicitoit. avec la faveur de Pompée, le fecours du Sénat, Favonius y prit hautement le parti des Ambaffadeurs de la nation Egyptienne. que le Roi avoit fait extraordinairement malmaiter pour s'être charges de cette commission: & Caton produist un oracle ou prédiction des livres Sibyllins, relatif à l'arrivée du roi d'Egypte à Rome, qui ( vrai on suppose ) fit un merveilleux effet dans le public .

Favonius sut ensuite probablement élevé à la dignité de Préteur, puisque Vellius-Paterculus lui donne ce titre d. Dans le

- · Dio Caff. Liv. 39. pag. 117.
- \* Dio-Caff. Liv. 40. pag. 158. \* Dio-Caff. Liv. 39. pag. 109,
- 4 Vell-Pat. II. 57.

procès de Miloo, le chef concernant les affociations fut porté pardevant lui, ainfi que je le dirai ci-aprés en traitant cette affaire.

Dans l'entrevue que Céfar & Pompée eureot à Lucques, où le Gouvernement des Gaules fut prorogé à Céfar pour cine ans de plus, & où tant de gens confidérables fe trouverent, Favooius v courut pour remplacer Caton, qui étoit alors en Chypre. Après s'être vainement opposé à la réfolution qu'on y prenoit , il fortit brusquement dans la rue, criant qu'il en appelloit au Peuple; démarche qui lui fire aussi inutile que les précédentes .

Dès que les brouilleries commeocerent d'éclater entre Célar & Pompée . Favonius ne manqua pas de se déclarer pour le dernier, fans néanmoins rien changer avec lui dans le ton qui lui étoit habituel. L'ayant vu venir un jour avec un ruban blanc entortille au tour de sa jambe, a il » ne vous importe donc pas, lui dit-il, en n quel endroit vous portiez le diademe n. On rapporte que Pompée eut beaucoup de peine à composer sa phisionomie, pour ne paroitre oi piqué de la raillerie, ni flatté intérieurement du grand pouvoir qu'elle lui supposoit s.

Pompée fut alors trompé par le rapport d'Appius, qui, en revenant des Gaules. avoit débité, comme chose certaine, que l'armée de Céfar l'abandonneroit fi-tôt qu'il auroit passe les Alpes, s'il paroissoit vouloir entreprendre quelque chose contre le Gouvernement: tellement que, lorsqu'on pressa Pompée de se précautionner & de faire quelques préparatifs, il répondit eo plein Sénat, u ne prenez aucune inquiétude:

\* Plut. in Caf. 1217.

Val-Max. VI. 2. 7.

n je n'aurai, quand je voudrai, qu'à frapn per du pied, pour couvrir l'Italie de mes » légions ». Mais les choses tournerent tout autrement; & quand on fut que Céfar avoit paffé le Rubicon, & qu'on étoit pris au dépourvu , Favonius fetournant du côté de Pompée, lui dit : Que ne frapper-vous du pied? Il me femble qu'il en est temps . Les mauvaises plaisanteries de Favonius. qui le taxoit d'aimer à faire le Roi des Rois, & l'Agamemnon de l'Iliade, contribuerent beaucoup à la démarche imprudente qu'il fit en abandonnant Rome & l'Italie, pour se jeter dans la Grece; conduite impardonnable à un homme de fon rang, qui, avec tant d'expérience & d'autorité, ne devoit pas se piquer pour de pareils difcours, encore moins de se décider par-là .

« Quelque temps avant la bataille de » Pharfale, Céfar envoya Clodius à Sci-» pion, charge de quelques propositions » d'accommodement. Il fut bien recu d'a-» bord. Mais, au bout de deux jours. » on lui refusa audience : ce qui l'obligea » de repartir, fans avoir rien conclu. On » a fo depuis que ce changement étoit » venu de Favonius, qui avoit beaucoup » gronde Scipion d'avoir eu la complai-» sance d'entendre le député « ».

Après la déroute de Pharfale, Favonius accompagna Pompée dans la fuite, julqu'à la mer, ou le patron d'une barque, qui reconnut Pompée, le reçut dans son bâtiment avec fa fuite, compose seulement de quatre personnes, les deux Lentulus, Favonius & le roi Déjotare; Pompée ayant renvoyé fa maifon, en lui confeillant

· Plut, in Caf. 1228.

\* Plut. comp. d'Agef. & de Pomp. 1212. · Caf. Bell, civ. L. 10.

de s'aller rendre à Céfar. Ils étoient tous cinq dans un grand défordre, & preffés du besoin de manger. Le patron leur donna quelques provisions pour les apprêter. Favonius se mit à servir Pompée pendant tout ce voyage, comme fon simple domestique, apprétant son souper, lui lavant fes hardes & même les pieds; ce qu'il faifoit de bon cœur & de si bonne grace. que quelqu'un qui se trouva présent, ne put s'empêcher de dire : Voyez comme tout fied bien aux grands Seigneurs 4.

On délibéra où l'on pourroit se retirer: Déjotare inclinoit pour le roi des Parthes : d'autres pour la Mauritanie, vers le roi Juba, trés-attaché au parti, Pompée préfera l'Egypte, à cause de la grande protection qu'il avoit accordée à Ptolomée. pere du jeune Roi régnant, lorsqu'il étoit venu se réfugier à Rome, Favonius l'v fuivit, & fut témoin de fon malheur 3.

Après la guerre civile, il revint à Rome, & se trouvant au Sénat le jour que Cefar y fut affaffine, il se mela bien vite à la troupe des conjurés, pour donner à croire au public qu'il étoit du nombre : ce qui par la fuite lui fut très-fatal. Les ayant fuivis en Asic, il se trouva présent lorique Brutus & Callius s'aboucherent à Sardes en Lydie, ayant, à ee qu'ils crovoient, de grands finjets de plainte l'un de l'autre. Après les premiers complimens généraux faits en présence de quantité de gens de leur fuite, ils passerent presque auffi-tot tête à tête dans un eabinet, où Brutus défeodit à ses gens de laisser entrer perfonne, On les entendolt de l'antichambre parler avec beaucoup d'action; s'animer de plus en plus, de maniere qu'il y avoit tout lieu de craindre qu'au lieu de

Plut, in Pomp, 1202, Vell-Par, ibid.

s'expliquer, ils ne fissent que s'aigrir davantage, & finir par fe brouiller tout-àfait; ce qui étoit la chose du monde la plus imprudente & la plus dangercuse dans la politioo délicate où ils se trouvoient tous vis-à-vis de leurs ennemis. Favonius força la porte, malgré la réfuftance des valets de chambre; & cotrant dans le eabiner, il se mit à déclamer le commencement du discours de Nessor dans Homere : Ecouter jeunes gens , & obiiffer à un homme plus fage & plus agé que vous. Caffius se prit à rire, mais Brutus se mit en colere, en difant : Que vient faire ici ce bâtard de Diogene, ce pidant cynique? Cependant ceci rompit leur converfation, &c ils se séparerent. On soupoit ce même soir chez Caffius, Comme on se mettoit à table, Favonius entra, fortant du bain; Brutus lui dit encore : Que venez-vous faire ici, vous n'étes pas invité? Mettez-vous fur le lit des Ombres (des Paralites). De quoi Favonius ne tenant compte, il le pouffa, & alla s'affeoir à la place d'honneur, fur le lit du milieu, où, tant que le fouper dura, il ne ceffa de differter ou de faire des eontes, pour empécher qu'on ne mit sur le tapis aucun autre sujet d'entretien sacheux 4.

Le parti des Républicains ayant été détruit à la bataille de Philippe, les deux chefs . Brutus & Caffins corner eur-mêmes donné la mort, quelques - uns des principaux Officiers fuivirent leur exemple : d'autres furent arrêtés dans leur fuite : Favonius fut de ce nombre. & les vainqueurs le reconnoissant pour l'avoir vu dans la troupe des meurtriers de Céfar, le tuerent auffi-tôt 4.

\* Plut in Brut, 1828.

b Dio-Caff, Liv. 47, pag. 406.

un vaisseau que pour lui donner sa charge; si le vaisseau arrive à bon port, on ne laisse pas que d'en faire usage; mais s'il survient une tempête, on les jette à la mer les premiers, comme effets de peu de valeur.

Après avoir parlé de la réforme & du renouvellement du Peuple, je vais de même vous exposer mon sentiment sur le Sénat.

Dès l'âge où l'homme commence à se développer, me sentant plus de vigueur d'esprit que de force de corps, je voulus employer ce que la nature m'avoit donné de mieux. Je m'adonnai aux sciences, plus qu'aux armes ou autres exercices pareils. Mes lectures, mes études historiques, m'ont unanimement appris que les Etats ne subsistent dans une situation brillante, qu'autant que la franchife & la vérité se font entendre dans les conseils. Dès que la faveur, la crainte ou l'avantage personnel s'en mêlent, insensiblement les forces diminuent; on perd le pouvoir : on finit par tomber dans la servitude. Mais qui doit prendre le plus d'intérêt à la conservation d'un Etat florissant, si ce n'est ceux qui y tiennent les premiers rangs? Dans le fond, le commun des Citoyens ne gagne au maintien de la chofe publique, que la confervation de sa liberté. Mais celui qui a su se procurer des honneurs, du crédit, des richesses, risque tout autrement, si le plan des affaires vient à gauchir. Outre sa liberté, il a sa gloire & son opulence à soutenir. Que de soins, de travaux, d'agitation d'esprit, pour tout prévoir & pour tout faire ! car plus son état auroit été brillant , plus il deviendroit fâcheux. Cette réflexion seroit suffisante pour prouver qu'il faut donner grande part dans le Gouvernement aux principaux d'un Etat. Le Sénat est l'ame, & le Peuple le corps d'une République. Pourvu que le Sénat foit habile, il n'est pas besoin que le Peuple le foit. Le corps ne doit avoir de mouvement qu'en conséquence des pensées de l'ame. Ainsi nous avons vu plusieurs

Tome III.

fois nos ancêtres réduits à l'extrêmité, fans troupes, fans équipages, ne pas ceffer un moment de prétendre la fupériorité. Ni l'épuiément toral des finances, ni le mauvis fuccès des affairs du dehors, ni le poids aêtuel des armes ennemies, n'ont pu obliger ces ames indomprables à le relâcher, tant qu'il leur refoit un foulfile de vie, d'un pouce de terre pris fur l'ennemi. Et remarquez, je vous prie, que parmi les causes de la grandeur romaine, il y a eu plus de fermeté dans les conseils, que de bonheur dans les armes. Auffi de leur temps la République n'étoit qu'une; on ne formoit de parti que contre l'étranger; on ne consacroit ses talens qu'à l'agrandissement de l'Etat, non à celui des particuliers.

A présent, au contraire, quelques nobles incapables, politiques ignorans, presqu'autant que guerriers timides, élevés de jeunesse à cabaler dans le sein de Rome, menent toutes les affaires d'un air de hauteur. Le Sénat, jadis le foutien de la République dans les circonstances critiques, maintenant opprimé & flottant au gré de celui-ci ou de celui-là, défait aujourd'hui ce qu'il fit hier, felon qu'il plaît aux ligues ou aux prétentions qui prévalent : car c'est sur ce tarif qu'on estime à présent le bien ou le mal public. Il faudroit donc, pour relever le pouvoir du Sénat, & affoiblir celui des Grands, que personne n'eût plus de crédit qu'un autre dans les délibérations, ou que les avis s'y donnassent secrétement. Le premier n'est guere possible; la noblesse tenant de ses ancêtres du lustre, de la considération, des cliens. Il faudroit que le nombre plus grand des Sénateurs moins connus, n'eût rien à craindre d'elle en donnant son avis. Dans un scrutin, on n'a pas pour les autres autant d'égards contraires à sa propre utilité. Car les bons comme les méchans, les lâches comme les braves, aiment tous la liberté. Mais la plupart l'abandonnent, dans la crainte de ce qui en arriveroit, & se tenant d'avance pour vaincus, pendant que le combat est encore douteux,

laissent tomber sur eux-mêmes, en lâchant le pied, tout le malheur de la défaite. Je dis donc que pour raffermir l'autorité du Sénat, il faut l'augmenter 1, & introduire la forme de donner les voix par écrit. Le fecret du ferutin 2 rappellera la liberté des suffrages, en même temps que le nombre augmenté rendra plus de secours & de service. Car, dans ces derniers temps, la plupart des Sénateurs, occupés dans les tribunaux aux procès des particuliers, ou distraits par leurs propres affaires & par celles de leurs amis, ont rarement affifté aux délibérations publiques: quoiqu'à vrai dire ce ne foit pas tant ces occupations qui les aient empêchés d'y venir, que la hauteur de ceux qui y faisoient les maîtres. Les nobles, avec quelques Sénateurs dont ils avoient groffi leur faction, approuvoient, condamnoient, ordonnoient tout à leur fantaisse. Mais lorsque le Sénat plus nombreux aura en main des bulletins fecrets, il faudra qu'ils baiffent le ton, & qu'ils fe tiennent dans la foumiffion due à un corps qu'ils ont mené avec tant de tyrannie.

Peut-être, après avoir lu ceci, me demanderez-vous, Seigneur, combien de membres il faudroit ajouter au Sénat; quel feroit le nombre & l'espece des emplois qu'on leur destineroit; &, puisque je n'ai pas été tout-à-fait d'avis de ne prendre les juges que dans la premiere classe, quel seroit à l'avenir le nombre des classes où l'on les choisiroit, & combien dans chaque ordre.

· C'est ce que sit César . Il n'y mit même que trop d'étrangers : ce qui donna lieu à cette affiche affez plaifante : Meffieurs, vous êtes priés d'enstigner aux Sénateurs en quel quartier de la Ville eft le Polais.

<sup>a</sup> Mecenas donna le même confeil à Auguste. « Dans les affaires de consequence, » lui dit-il , vous ferez beaucoup mieux

» de ne pas prendre les opinions de vive » voix. On hesite à s'expliquer librement

. Voy. Sucton. in Jul. 41 6 80.

» par mille motifs de confidération qu'on » se fait pour ses amis ou pour les gens » en crédit. Faites-vous remettre à vous-» même les avis écrits fur des tablettes. » qu'il est facile d'effacer après les avoir » lus, yous aurez au juste le véritable » fentiment de chacun, quand on fera » bien fûr qu'il ne fera connu de perfonne

n autre a n. " Dio-Caff. L. 52.

O 0 2

Je crois être en état de vous répondre sur tous ces articles. Mais je n'ai voulu d'abord vous présenter qu'un projet général, & l'appuyer sur de bonnes preuves. Si vous voulez prendre cette route, le détail sera bientôt prêt. D'ailleurs je suis bien aisé de méditer affez sur ce que j'ai en pensée, pour que l'usage n'en puilse être équivoque; puisque si mes conseils vous réuffissent, il ne peut que m'en revenir de l'honneur; quoiqu'à vrai dire le bien réel & prochain de l'Etrat, de quelque part qu'il vienne, soit le sul moit qui me touche. J'estime plus la liberté que les louanges. C'est dans cet esprit que je ne puis cesser d'exhorter le plus grand de nos Genéraux, le sameux vainqueur des Gaules, à ne pas laisser consumer par le mal invérté des discordes intermes, un Empire invincible au dehors.

VП.

Si ce malheur arrivoit, je ne pense pas que vous puissiez désormais vivre en paix avec vous-même, ni faire taire le reproche de votre conscience, dont les cris vous troubleroient jusques dans les bras du sommeil. Car je tiens pour une vérité constante, qu'une puissance divine surveille les actions des hommes; que, bonnes ou mauvaifes, elles ne font pas fans conféquence. & qu'elles ont pour leurs auteurs des fuites de même espece. Cela ne se manifeste pas toujours d'abord: mais, en attendant, la conscience de chacun lui apprend ce qu'il en doit attendre. Croyez-moi, fi votre patrie ou vos ancêtres pouvoient vous adresser la parole, ils le feroient sans doute en ces termes: « Nous t'avons, ô Céfar, fait naître d'une race glorieuse, dans » une Ville fameuse, pour en être l'ornement & l'appui, ainsi » que la terreur de ses ennemis. En te donnant le jour, nous » t'avons mis en possession de tous les fruits de nos travaux. » Nous t'avons donné une patrie souveraine sur la terre, un

» Nous t'avons donné une patrie souveraine sur la terre, un » nom illustre, une maison puissante, une haute fortune, de » grands talens, en un mot, tous les honneurs de la guerre &

» tous les biens de la paix. Nous n'attendons de toi, pour de

## SUR LE GOUVERNEMENT.

» tels bienfaits, rien de foible ni de honteux. Il s'agit ici du rétablissement de la liberté publique, qui s'eul peut porter ton nom au destius de tout. Malgré la grandeur de tes actions passives un n'as fait jusqu'eti que r'égaler à beaucoup d'autres. Mais guérir les maladies intestines de l'Etat; prévenir la chûte de la premiere Ville & du plus grand Empire de l'univers; relever cette grande puissance quand elle touche à son déclin, quand sa ruine ne peut manquer de saire de la terre entiere un théatre de massacre & de désolation, c'est payer à tes ancêtres ce que tu dois à leur nom; c'est d'assure à jamais l'amour de la patrie; c'est rendre ta vie si supérieure à toute autre, qu'elle ne pourra plus être surpassité que par ta mort, qui, mettant le sceau à ta réputation, imposera pour toujours sissence à l'envie, & sixera dans l'avenir ta fortune & ta gloire, à un point désormais sinvariable ».

l'ai rassemblé, Seigneur, dans ce court écrit, ce que j'ai cru qu'il étoit à propos de vous dire, & ce qu'il vous seroit utile de faire. Quelque parti que vous preniez, mes souhaits se réuniront toujours pour Rome & pour vous,



VIII

## SECOND DISCOURS.

L E Peuple romain 1, autrefois maître de la fortune, étoit en droit de donner les royaumes, les commandemens & tous les autres biens qui excitent les desirs des mortels, mais qui, trop fouvent accordés par cabale à des gens indignes, fe font enfin corrompus entre leurs mains, fans leur faire honneur. Ceci nous prouve bien la vérité de ce vers d'Appius 2, qu'il faut que chacun soit l'artisan de sa propre fortune: & vous en êtes un exemple, vous qui avez tellement surpassé tous les autres hommes, qu'on a plutôt été épuifé d'éloges fur votre compte, que vous n'avez cessé d'en mériter. Au point de gloire où vous ont mis vos talens & votre valeur, il faut beaucoup d'habileté pour ne la pas ternir par négligence, ou pour n'en pas décheoir par foiblesse. Le premier rang est bien difficile à tenir. Personne ne le voit fans jalousie occupé par un autre : & dans ce haut degré, un homme juste & clément est quelquesois hai, seulement parce qu'il a le pouvoir de faire du mal. Mais cela ne vient-il pas aussi de ce que souvent on se croit plus en sûreté

Les manuferia qui varient beaucoup au dèbus decer le treve, offient deux de libre de l'entre de l'e

<sup>&</sup>quot; Voy, les Notes Latines.

Mais au contraire nous voyons aujourd'hui la vérité de ce qu'Appius dit dans ses vers, » qu'il saut que chacun soit l'artian de sa » propre sortune. Nous le voyons sur-tout à » votre égard, &c ».

a Panætius, dans fa lettre à Tuberon, fait mention des maximes en vers qu'Appius l'aveugle avoit écrits dans le goût des vers dorés de Pythagore a. Les grammairiens Fefius & Priféien en citent quelques fragmens.

<sup>·</sup> Cic. Tufcul, IV.



PL ANCHE IX





















## SUR LE GOUVERNEMENT.

dans les grandes places, quand on n'y est entouré que de gens fans principes, & qu'on croit dévoués à tout faire : idée trèsfausse: car les gens vicieux sont les plus indociles. Vous ne penserez pas ainsi, Seigneur. Sage & vaillant comme vous êtes, vous croirez votre honneur intéressé à ne commander qu'à d'honnêtes gens. C'est ce qui, dans la situation actuelle, vous fera peut-être plus difficile qu'à nul autre conquérant. Vous avez fait la guerre avec plus d'humanité :, que les autres n'en ont montré en pleine paix. Les soldats victorieux demandent aujourd'hui leur récompense; les vaincus sont des Citoyens: circonstance délicate, puisqu'il faut, sans mécontenter ceux-là, raffermir en même temps la République, non au dehors contre un ennemi étranger, mais, ce qui est bien plus embarrassant, par une paix folide au dedans. Il femble donc que la conjoncture finguliere invite tout homme, plus ou moins habile, à vous propofer fon fentiment. Le mien en général est que la maniere dont vous allez régler les droits de votre victoire, décidera de toute la fuite des affaires. Voici quelques penfées qui me sont venues sur la façon de s'y prendre la plus simple & la meilleure.

Vous avez eu la guerre contre un homme célebre, accrédité, avide de dominer, plus heureux qu'habile 2. Il se vit d'abord

IX.

« Yous jugen bien de moi, du Cifyn dan un tripford é Ciréma, & You om me o consoiller mieux que perfonne. Rien » n'est plus éloigné de mon caraêtere que » la crassade ». Il de trouvoit dans une circonflance rivé-délicate. « La fin ordinaire des geurres civiles, da Ciréma, cell » que le vainqueur le movre obligé de n'afre, non pas tant ce qu'il voudroit » lui-même, que ce que veudent les gens dout il s'eff frevi » ». Ex ailleurs, a nout

a Cic. Ep. ad famil. XII. 18.

- m eft malheureux daos les guerres civiles, m & peut-être la victoire elle-même plus m que tout le reflet quand même elle refle m au meilleur parti, elle rend les vainqueurs plus implacables & plus durs; m ils font même quelquefois obligés de m l'être contre leur propre caractere ».
- <sup>2</sup> Il n'est pas possible de donner en moins de mois une plus juste idée de Pompée. Cest un porrait ressemblant, fait en quarre coups de pinceau de Cicton rend à peu de Voy. Phiss. précédente.

fuivi de quelques gens 1 qui se déclarerent contre vous, parce qu'ils vous avoient offenfé. Des liaisons de parenté ou d'amitié en entraînerent d'autres, qui se soumirent à ses ordres. Je dis qu'ils s'y foumirent; car il n'eut jamais de compagnons de fa puissance. S'il en eût voulu souffrir, que de sang n'eût-il pas épargné? Le reste de la multitude a suivi son exemple sans raifonner, felon la coutume du vulgaire, qui court à la file où il voit aller les autres, s'en remettant à ceux qui marchent les premiers, du foin de favoir où l'on va 2. En même temps une

près le même témoignage de ces deux hommes-ei dans une lettre à fon ami . « Notre Pompée n'a rien fait qui vaille : » ni courage, ni intelligence..... mais » ce diable d'homme (Céfar) est d'unc » horrible vigilance, d'une mandite exac-» titude , d'une promptitude affreuse ». · Il parle des pricipaux de la nobleffe & des confulaires, tels que Marcellus, Domitius, Lentulus, Metellus Scipion, fils adoptif de Metellus Pius, Caton & Cicéron, que Caton blâma fort de s'être ainfi déclaré pour Pompée, lorsqu'il le vit arriver en Thesfalie ; à quoi Cicéron lui ayant dit, qu'il n'avoit fait que fuivre fon exemple, & qu'il avoit eru devoir se diclarer pour le parti du Sinat , qu'il jugeoit , comme lui , le meilleur & le plus honnéte. Caton lui repliqua, cela est bon pour moi, qui ne fuis qu'un particulier : pour vous, vous avez mal fait. Il falloit rester neutre & vous senir à Rome ; n'y ayant que vous affez grand & affez puissant dans l'Etat pour senir la balance entre ces deux fameux rivaux, vous mettre entre deux & appaifer la querelle, Caton n'avoit guere meilleure opinion de l'un des partis que de l'autre ; car il disoit : Si Cefar refle vainqueur, il

" Cic. ad Attic.

faudra que je meure ; si c'est Pomple, il faudra que je m'exile. Seneque dit, comme Salluste, « que chacun prit le parti où » fon inclination, fes intérêts & fes liaifons » le porsoient ; qu'il n'y eut dans tous ces » gens-là que Caton qui prit le parti de » la République. Aussi la République & » lui resterent-ils isolés & délaissés entre » les deux partis " ». Et Cicéron rend ici le même témoignage que Salluste ; savoir . que ceux qui allerent joindre Pompée, y furent tous déterminés par leur haine contre Céfar, lorfqu'il écrit à Atticus: « perfonne, n à l'exception de moi , n'a quitté l'Italie, » que ceux qui croient qu'il (Céfar) est » leur ennemi b ».

Le vieux Caton disoit déià de son temps la même chose, « Le Peuple romain, » disoit-il, est un troupeau de bétail où » personne ne marche ni n'obéit de sa tére; » mais tout le troupeau fuit à la fois le » mouvement de celui qui marche le prc-» mier \* ». Ce qu'il y a de fingulier, c'est que Cicéron ne parle pas lui - même en d'autres termes de sa propre conduite dans l'occasion ici mentionnée par Saliuste, Il

- " Senec. Epift. 104. + Cic. ad Att. IX. 19.
- · Cat. fragm. ap. Plutarch,

foule

foule de gens perdus de débauches & d'opprobres, se jeterent dans votre camp; espérant, sur le bruit que répandoit contre vous la calomnie 1, de tirer parti de la révolution, pour exercer à leur aise ces voleries, éternel tombeau de la paix, & tous ces désordres que leur inspiroit la corruption de leur cœur 2.

écrit à fon ami : « Il faudra donc se battre » avec cet homme-ci, ou recevoir de lui » la loi. Se battre plutôt que d'être réduit » en fervitude : eh I pourquoi , m'allez-» vous dire? Car. fi vous êtes battu. vous » ferez proferit; & si votre parti est vic-» torieux, vous ne fervirez pas moias. » Qu'allez-vous donc saire? Ma foi, tout » bonnement, ce que fait le bétail; quand » on le pouffe, chaque bête s'en va comme » elle voit aller les autres de son espece ; » le bœuf s'en va avec le gros troupeau. » De même je m'en irai avec les bons Ci-» tovens, avec les honnêtes gens, ou du » moins avec ceux à qui on veut bien » donner ce nom : je les fuivrai, quand » même ils devroient se précipiter \* n. Il lui avoir marqué dans une autre lettre : « Quand je prendrois le parti de demeurer » à Rome ( c'est celui que prenoient les » gens qui penchoient pour Céfar ), je ne » crois pas que i'v fusse en si mauvaise » compagnie avec Lépide, Sulpitius & » Volcatius. Ces gens-ci ne font ni plus » fous que Domitius, ni plus légers qu'Ap-» pius, Si je fuis attiré vers Pompée, c'est » par les obligations que je lui ai , non » par fon autorité. Quelle autorité peut » mériter un bomme, qui étoit aux ge-» noux de Céfar, lorsque nous le craignions » tous, & qui s'imagine depuis qu'il a » commencé à le craindre, que tout le » monde doit se déclarer contre lui » ? " Cic. ad Att. VII. 7.

Tome III.

Coclius, jeune homme de beancoup d'efprit, mais très-peu sévere dans ses maximes ainfi que dans fa conduite, mandoit à Cicéron, fon ami particulier : « Dans » toutes ces disputes intestines entre Cis toyens, tant que l'on ne combat que » de la langue, c'est toujours très - bien » fait de differter de toute sa force pour » le parti qu'on croit le plus juste : mais » dès qu'on en vient aux armes, il n'v a » plus rien à hésiter à se mettre du côté » du plus fort. A la pointe de l'épée le » parti le plus für devient le plus honn nête n.

' La faction opposée à César affectoit de débiter que son intention étoit d'abolir les dettes, d'afficher un tableau de profcript io. &c. Ces bruits firent l'effet contraire à ce qu'on en attendoit : car ils attirerent dans son parti les débiteurs infolvables & les gens avides, qui fe flatterent de faire, au moyen des profcriptions, des confiscations, des ventes à l'encan, la même fortune qu'on avoit vu faire aux fatellites de Svlla. Celius, dans une de fes lettres, dit : « Je vois que dans cette » querelle Pompée aura pour lui le Sénat » & ceux qui favent juger fainement des » chofes; mais tous ceux qui vivent dans » la crainte ou dans l'espérance , & qui » fe repaiffent de projets injustes , fe » mettront du côté de Céfar ».

2 Par la raifon , dit Ciciron , a que tous w ces gens-là, quand ils voient leur for-

Mais loríque, contre leur attente, ils virent que vous n'abolifilez poim les dettes, & que vous ne traitiez pas les Citoyens en ennemis, il ne vous demeura que ceux qui crurent que leurs créanciers leur laifferoient plus de repos chez vous qu'à Rome. Tout le reste s'écoula, & alla en nombre prodigieux groffir le camp de Pompée, qui, depuis que la guerre dure, a fervi d'afyle inviolable aux débiteurs obèrés. Voilà ce que je voulois remarquer d'abord.

Je viens à la guerre même & à la paix, dont l'une doit être terminée avec modération, & l'autre établie avec justice & folidité. Là-dessus je commencerai par vous dire ce que je pense de vous-même, qui, comme victorieux, tenez l'une & l'autre en vos mains. Une puissance despotique est toujours plus fâcheuse que durable. Nul ne peut être à craindre pour tous, que tous ne foient à craindre pour lui. Il faut que fa vie foit, pour ainsi dire, une guerre perpétuelle; & que, toujours obligé à regarder derriere & à côté de lui, ses jours se passent dans l'inquiétude & le danger. Ceux au contraire qui favent affaifonner le commandement d'affabilité & de douceur, ne voient autour d'eux qu'objets agréables & que visages satisfaits: ils trouvent plus d'affection dans le cœur même des étrangers, qu'un Chef intraitable n'en trouve dans celui de ses compatriotes. Ou'on ne dise pas qu'une telle indulgence pour les vaincus, réduiroit à rien les fruits de votre victoire; comme si j'avois tort de croire qu'il faut accorder à des Citovens ce que nos ancêtres ont souvent accordé à des nations étrangeres, naturellement ennemies. C'est à faire aux barbares d'expier le meu:tre par le meurtre, & de laver le fang par le fang. Auroit-on déjà oublié tout ce que la victoire de Sylla, & l'inhumanité de

<sup>»</sup> tune dérangée à un certain point, ai» ment mieux mettre le seu dans les affai» res publiques, au risque de périr dans
» res publiques, au risque de périr dans

Pompée, ont excité de murmures? Quelle horreur d'avoir vu Domitius, Carbon, Brutus 1, & taut d'autres mis à mort; non les armes à la main; non dans le combat, par le droit de la guerre, mais dans le moment même où ils demandoient grace ; de se rappeller le massacre du Peuple romain, égorgé dans l'hôtel public 2, comme un troupeau de bétail : fans parler de tant d'autres meurtres cachés, de tant d'affaffinats commis dans le sein des familles, de la fuite & de la désolation de tant de femmes & d'enfans! Jusqu'à vous nous n'avons vu que cruautés inouies de la part des victorieux. Comment peut-on vous conseiller une conduite pareille? Ne s'agissoit-il, entre Pompée & vous, que de disputer lequel des deux maltraiteroit les Romains? Auriez-vous envahi plutôt que recouvré la République? Tant de vieilles troupes, les meilleures qui furent jamais, n'auroientelles, après avoir fervi leur temps, repris les armes contre leurs freres, qu'afin que quelques mortels indignes fussent mieux en état de se plonger dans la débauche aux dépens des malheureux, & déshonoraffent, par leur récompense, vos lauriers & la victoire du bon parti? Car je ne pense pas que vous ignoriez comment ils fe font conduits, lors même que le fuccès étoit encore douteux. Leurs exploits militaires fe font bornés à s'enivrer avec des femmes perdues; chose honteuse à leur âge, même au milieu du loifir de la paix.

' C'eft avec beaucoup de malice & de partialité que Salluffe, retraçant ici les horreurs & les maffacres des précèdentes, affichte de ne nommer que les trois per fonnes tuées par ordre de Pompée, a infi qu'on l'a lu dans l'hiftoire précèdente, Livre 1, n°.

a L'hôtel public ou le jardin public, étoit un grand bâtiment dans le champ de Mars, où l'on logeoit les Ambassadeurs étrangers. La saçade de ce bâtiment à colonnes & portiques en arcades , surmontée d'un atti-

que, est gravée fur le revers d'une médaille de Foncius Capino : Florus d'it, à la vérité, que Marius y fit maffacere quare mille personnes qui s'étoient rendues à difection de, equi avoient misles armes. Mais ce n'est probablement pas de ce fait que Salluste a voulu parler let, où il affecté de ne relever que les crusutès commits par la fastion couraire. 4 Fou la nédalle. n.\*

» III. 21.

Ppz

### DISCOURS POLITIOUES

XI. En voilà affez fur l'article de la guerre. Venons aux confidérations qui peuvent rendre la paix folide. Ceft, ce me femble, ce que vous cherchez vous & les vôtres. Pefons donc féparément les caufes du bien & du mal: & le chemin qu'il faut fuivre fe trouvera tout fravé.

J'ai dans l'idée que puisque c'est le sort des choses humaines de ne pouvoir être éternelles, l'instant satal de Rome n'arrivera que, lorsqu'à force d'avoir tourné ses armes contre elle-même, & dévoré sa propre substance, elle se verra la proie de quelque puissance étrangere. Sans cela je ne pense pas que les armes du reste de la terre réunie, ni qu'une conjuration de tous les Peuples ligués, fussent capables d'ébranler son Empire: d'où je conclus que tout se réduit à un seul principe : cimenter l'union & bannir les causes de discorde. C'est ce qui peut s'exécuter, si vous voulez supprimer l'énormité du luxe & la licence des concusfions. Je ne parle pas de ramener l'ancienne févérité des mœurs. qui, dans la corruption actuelle du fiecle, feroit tournée en ridicule; mais de borner la dépense de chacun à son revenu-Il est aujourd'hui du bon air que les jeunes gens débutent, en entrant dans le monde, par se ruiner eux-mêmes. & ensuite leurs créanciers. L'honneur & la noblesse des sentimens consiste à ne rien refuser à soi ni aux autres. Il n'y auroit sur-tout rien de plus honteux que de parler d'économie, & de dire qu'on n'est pas en état de faire une certaine dépense. Dès qu'on a pris ce train de vie, les desirs croissent à mesure que les facultés diminuent : il faut se jeter sur l'allié & sur le Citoven, réveiller les querelles affoupies, & chercher de vieux moyens pour acquérir de nouveaux biens. Mais, dira-t-on, comment empêcher les gens de manger leur bien? En abolissant les usures 1-

<sup>On pressor beaucoup César d'éteinère
entièrement par un Edit les dettes des partieuliers, comme cela s'étoit déjà fait plus
grandes espérances des gens dérangès,

d'examples par d'examples par des grandes espérances des gens dérangès par der apples par des grandes espérances des gens dérangès par des grandes espérances des gens des grandes espérances des gens dérangès par des grandes espérances des gens des grandes espérances des gens des grandes espérances des gens des grandes espérances des grandes espérances des gens des grandes espérances des grandes espérances des grandes espérances de grandes espéranc</sup> 

### SUR LE GOUVERNEMENT.

Il n'y a pas d'autre fecret, pour que les magistratures soient exercées au profit du Peuple, non à celui des créanciers du Magistrat; & pour ramener cette ancienne façon de penser, que la véritable générofité dans les Ministres de l'Etat, est d'accroître la fortune publique, & non de la donner. Je comprends que ceci fera difficile à gagner dans les commencemens, fur des gens fur-tout qui ne s'attendent pas à être plus gênés après leur victoire qu'auparavant. Mais il faut plutôt songer à leur utilité qu'à leurs fantaisses. Il n'y a que ce moyen d'établir la tranquillité chez eux, chez nous & chez nos allés. Si la jeunesse s'obstine à continuer le même genre de vie, certainement votre nom ne tardera pas à périr avec celui de Rome. Les personnes bien avisées ne travaillent qu'en vue du repos, ne font la guerre que pour être en paix. Si vous ne la faites folide, qu'importe que vous ayez été vainqueur ou vaincu? Appliquez-vous donc, au nom des Dieux, à cette réforme de l'État; employez-y ce talent admirable que vous avez pour furmonter les difficultés. Si vous n'en venez pas à bout, il est inutile que personne le tente. Au fond, il n'est question mi de ces jugemens rigoureux, ni de ces punitions féveres qui tourmentent plus une nation qu'ils ne la corrigent : il ne s'agit que de tarir les sources du libertinage des jeunes gens. C'est une vraie clémence que de leur ôter un plaisir présent, pour leur éviter une peine future; que de leur affurer à l'avenir leur état, en leur retranchant ces folies & ces fausses voluptés; que d'empêcher qu'on ne dise un jour qu'ils ont bien mérité la peine d'exil qu'il faudroit bien leur infliger. La grandeur de cette

quand ils se jetoient dans sa guerre civile Il ne le voulur pas. Mais il ordonna que les débiteurs feroient reçus à céder des fonds à leurs créanciers au prix de leur acquisition, ou par etilmation faite de leur valeur avants la guerre civile, c'est-à-dire,

au temps de la paix, en déduifant fur le capital de la créance les intérêts ufuraires qui y auroient été joints ou qu'ils auroient payés. Ce qui fit à peu près une diminution d'un quart fur les capitaux \*.

" Suct, in Jul. 42,

entreprise m'épouvanteroit en d'autres mains : dans les vôtres elle me rassure. Un grand génie n'entend rien aux petites assaires. l'aime à vous voir chargé de régler la terre & les mers. Les grandes réputations sont pour les grands travaux.

Arrêtez ces distributions de bled & d'argent qui corrompent le Peuple. L'obliger de gagner sa vie, ce sera le distraire des féditions. Remettez la jeunesse dans le goût de s'honorer plutôt par l'industrie & les bonnes mœurs, que par de folles dépenses. Le grand secret, pour parvenir à ce dernier point, est d'ôter à l'argent, source de tout le mal, son crédit & une partie de ses usages. Plus j'ai recherché les causes de la grandeur & de la décadence de tous les Empires connus, plus je les ai trouvées uniformes; favoir, le mépris des richeffes chez les vainqueurs, & la foif de l'or chez les vaincus. En eTet, comment l'ame peut-elle s'élever, si elle ne s'occupe que des plaisirs du corps ou que du desir de thésauriser? Ce n'est ni par une fausse indulgence pour soi-même, ni par de dangereuses flatteries pour ses passions, qu'on parvient à se faire un nom au dessus de l'humain : c'est par le travail, la patience, les bonnes maximes & les actions de vigueur. Ne mettre fa gloire qu'à construire des palais, qu'à y entasser des statues, des meubles ou autres choses frivoles, en vérité c'est se fuir soimême au milieu de la bagatelle. C'est bien moins se faire honneur de sa fortune, que vouloir faire dire que le propriétaire de la maison est ce qui mérite le moins d'y être vu. Que penser done de ceux qui ne peuvent paffer chaque jour fans deux grands repas, & chaque nuit fans une maîtreffe nouvelle? Fautil s'étonner que lorsqu'on a laissé affaisser l'esprit dans cet abrutissement, on ne lui trouve plus de nerf quand il est question d'en faire usage? Voilà comment on se perd soi-même, & les affaires fans s'en appercevoir. Mais ce genre de maladie peut disparoître avec le crédit de l'argent, lorsque les magistratures

### SUR LE GOUVERNEMENT.

ou autres places recherchées n'appartiendront plus au dernier enchérisseur.

Outre ceci, il y a un abus important à corriger pour le repost ant de l'Italie que des Provinces. Vous entendez que je veux parler de certaines gens qui d'un feul coup font une double dévafitation, en abandonnant leurs terres, & en s'emparant de celles d'autrui. J'ajoute qu'il ne faut pas Gouffri d'injuftice ni d'inégalité dans le fervice du Soldat. On force les uns à faire trente campagnes, pendant que les autres not des congés. On ne laiffe pas que de diftribuer du bled à ceuxci, quoiqu'ils ne fervent point. Il vaudroit mieux fixer une certaine quantité de rations par colonies & par villes municipales, qu'on ne partageroit qu'entre ceux qui se feroient retirés chez eux après avoir férvi le temps réglé.

Je jetre en peu de mos quelques avis que je crois utiles à vous & à l'Etat. Mais n'ai-je point à me juftifier de m'être ingéré à vous les donner ? Il n'y a personne qui ne soit ou qui ne paroisse naturellement enclin à juger des intentions d'autrui. Le mal est que l'envie de blamer est née avec l'homme. Si quelqu'un donne prise sur l'ensible qu'on n'aura jamais asse to la bouche ouverte pour fronder sa conduite. Je viens de me mettre dans ce cas : mais j'aurois plus de regret à m'être tù. Soit que vous suiviez le plan que je vous propose, ou un meilleur, j'aurai du moins la satissaction d'y avoir contribué de mon mieux. Il ne me reste qu'à vous témoigner mon desir sincere de voir le parti que vous prendrez, approuvé par less Dieux. & suivi de la réuffite.

Fin des Discours politiques.

VIE DE SALLUSTE.

# V I E DE SALLUSTE.

Vedi Sallustio & Cefare che vanno Inanzi a Livio, ond'ei gli guarda torto. Trissin. Ital. Liberat. Cant. IX.

## $\mathbf{V}$ I $\mathbf{E}$ DE SALLUSTE.

Atus Sallustius Crispus naquit à Amiteme, Ville considérable du pays des Sabins, dont on voit aujourd'hui Salluste. Idée quelques restes près de San-Vittorino, dans l'Abruzze 1, l'an de généraledeson Rome 668, fous le septieme Consulat de Marius, & le second famille. Son de Cornélius Cinna 2. Ce fut au milieu du temps le plus affreux de la République, où tout ce qu'on peut imaginer d'horreurs & de barbaries, étoit devenu familier à ce Peuple romain, qu'un préjugé presque général éleve ordinairement si haut. L'habitude qu'on a contractée de juger favorablement de cette nation sur l'excellente conftitution de fon Gouvernement par rapport aux nations étrangeres, & fur les grands exemples de vertu fournis par les premiers siecles de la République, empêche la plupart des gens de faire attention que dans tous les temps la discorde a régné dans le sein de Rome : que depuis que la République eut acquis une certaine étendue, presque tous ces personnages qu'on nous vante, ne font pas moins fameux par des vices énormes, que par de brillantes vertus raffemblées très-communément dans les mêmes sujets: & que leur basse cupidité avilissoit au dedans la majesté de l'Etat, qu'ils relevoient eux-mêmes au dehors par les talens qui éblouissent le vulgaire. Salluste se ressentit autant

<sup>·</sup> Ces refles portent aujourd'hui le nom de Furonio \*.

<sup>·</sup> Cellar. Liv. II. cap. 9.

La troisieme année de la 173°. olympiade, 85 ans avant l'ere vulgaire ".

<sup>\*</sup> Eufeb. chronic, a. ad annum Abraha, 1931.

que personne de ce mêlange de vices & de vertus qui fit le caractere particulier de son siecle. Il étoit né dans un climat dur & fauvage, son esprit en retint toute l'austérité: il sut élevé dans une capitale où le luxe triomphoit; fon cœur en prit toute la mollesse. Les exemples de corruption dont sa jeunesse fut entourée, la féduisirent sans l'aveugler. Il eut toujours des lumieres très-justes sur le bien & sur le mal: mais réservant toute fa févérité pour ses discours, il mit une entiere licence dans ses actions. Censeur éternel & impitoyable des vices d'autrui . il se permit à lui-même des choses très-mal-honnêtes, s'il en faut croire les gens qui nous ont laissé quelques détails sur sa vie. Mais il faut remarquer que ces leçons fi aigres & fi mal pratiquées de sa part, ayant avec justice révolté tout le monde, lui attirerent une foule d'ennemis de qui nous tenons la plupart des mémoires qui nous restent sur son compte; satyres passionnées, où l'animofité a fait aussi souvent régner l'exagération que la vérité. Tel est la déclamation du faux Ciceron contre lui : tel est encore le fragment de Lénæus, & divers autres écrits dictés par l'esprit de parti, qui divisoit Rome alors, & qui ne permettoit pas qu'il y eût d'honnêtes gens dans la faction contraire. Convenons néanmoins de bonne foi que plufieurs actions de Salluste autorisent sa mauvaise réputation; qu'il manqua souvent de probité. & toujours à connoissance de cause; & que, par un malheur commun à grand nombre de gens à talens, il ne fut guere moins méprifable par son cœur, qu'estimable par son esprit.

La maison Sallustia ne commence à paroître dans l'histoire qu'à la fin du septieme siecle de Rome. On y trouve alors, outre l'Historien dont j'écris la vie, deux autres Sallustes se contemporains, & probablement ses parens s, l'un & l'autre amis de Cicéron & de Pompée. Cette famille a substité fort

<sup>\*</sup> Macrob. Saturnal. 3. cap. 15. aliena Cic. ad Attic. L. II, Epift. II. luxuria graviffmus objurgator & cenfor.



long-temps, & a formé diverses branches, distinguées par les furnoms de Crispus, de Lucullus & de Secundus, Mais les mémoires qui nous restent sur ce qui la concerne sont trop décousus, pour pouvoir suivre la filiation de cette maison. On peut feulement affurer, malgré le fentiment de quelques Auteurs 4, que les Sallustes n'étoient pas d'origine Patricienne, mais Plébéienne seulement b. Leur maison étoit bonne, quoique sans illustration : du moins ne voit-on pas qu'aucun des ancêtres de l'Historien ait avant lui possédé quelques-unes des grandes magistratures de Rome, qui seules donnoient la noblesse romaine aux familles souvent fort anciennes & fort nobles d'ailleurs. Il est probable cependant que le temps nous a dérobé la connoissance de ce fait, puisque Salluste se glorifioit assez de sa noblesse pour se croire en droit de mépriser par-là les hommes nouveaux. Il a mauvaise grace à me reprocher ma naissance, dit le faux Cicéron; ne diroit-on pas, à l'entendre parler, qu'il descend des Scipions ou des Metels? S'il étoit ainsi, ils auroient bien à rougir d'un pareil successeur. Peu après il ajoute : sont-ce ses ancétres qui le rendent si insolent? Beau sujet de vanité . s'ils ont vécu comme lui .

Je ne rechercherai point îi le nom de Salluste vient du mot f e l ou du mot  $f a l u t_1$  îi îi ce nom doit s'écrire par une ou par deux L. L'une de ces questions me paroit trop mal fondée, & l'autre trop frivole, pour les agiter ici. On peut consulter làdes f e l pour les agiter ici. On peut consulter làdes f e l pour les agiter ici. On peut consulter làdes f e l pour les autres en la freconde question, que toutes les inscriptions antiques autorisent l'orthographe par deux L, entr'autres une inscription trouvée depuis peu dans les fosse de la ville de Modene e : ce qui n'empéche pas qu'anciennement ce nom n'ait dû s'écrire par une seule L, puisque les Romains n'ont jamais fait usage des

<sup>·</sup> Voy. Leclerc, hic.

<sup>·</sup> Crinit, de hift, lat,

Pfeud-Cic, in Salluft,
 Murator, infeript, ant,

confonnes doubles, jusqu'au temps d'Ennius, qui, le premier, les introduisit dans l'écriture latine à l'imitation des Grecs 4. D'autres ont mis en doute si Salluste étoit le vrai nom de notre Historien, & Crifpe fon furnom, ou au contraire; car on le trouve indifféremment nommé Salluste Crispe ou Crispe Salluste, chez tous les anciens qui parlent de lui. M. Leclerc femble pencher vers cette derniere opinion, & Cortius l'embraffe formellement dans fon édition de cet Auteur : mais ils n'ont pas fait attention l'un & l'autre que les Latins ne se faisoient aucun scrupule de renverser l'ordre des noms propres, lorsque l'harmonie de la phrase le demandoit, & que d'ailleurs le nom de Crifpe (frise) porte tout-à-fait avec lui le caractere d'un furnom, selon la méthode commune aux Romains de tirer leurs furnoms de quelque habitude du corps 4. Le fait semble d'ailleurs affez décidé par la terminaifon en ius du mot Salluslius, qui est celle de tous les noms de famille chez les Latins; les autres terminaifons étant celles des furnoms qui distinguent les branches. Elle est patronymique, répondant au mot femblable de la langue grecque viss (filius); felon l'usage commun à presque tous les Peuples, de former les noms propres de personnes ou de famille, sur celui du pere ou de l'auteur de la race :. Salluste fut fils de Caius Sallustius . On ignore le nom de sa

fa jeuneste,

son educa-tion. Mauvai- mere; & quoiqu'on ne fache rien de particulier fur fon pere, ie ses mœurs de crois pouvoir avancer qu'il étoit homme de mérite & de probité, puisque le fatyrique qui s'est caché sous le nom de Cicéron. très-réfolu à n'épargner à Salluste aucun genre d'amertume, ne

<sup>\*</sup> Fell. L. 12.

b Voy. l'introd.

<sup>1</sup> Comme en Grec, Pelides, fils de Pelée; en Oriental, Benegra, fils d'Ezra; en Africain, Ben-Merini; en Ruffe, Alexiowitz, fils d'Alexis, on Iwawna, fille de

<sup>·</sup> Glandorp. Onomaft.

Jean; en Anglois, Johnson, Filzjames, fils de Jean, fils de Jacques; en Hollandois, Claysen, fils de Nicolas, &c.

reproche rien autre chose à son pere, que d'être inexcusable envers l'Etat, pour lui avoir engendré un si mauvais Citoyen. Je ne veux rien dire de votre enfance, ajoute-t-il; car ce seroit peut-être accuser votre pere qui en a dû prendre soin. Ce fut dans Rome qu'il la passa: son pere le fit élever dans cette grande Ville 4; & le détail qu'on nous a laissé de la vie qu'il y mena pendant sa jeunesse, ne respire nullement la régularité des mœurs : c'est-à-dire, en un mot, qu'il poussa à l'extrême le genre de vie affez ordinaire aux jeunes gens, fur-tout dans une capitale peuplée & corrompue. Excessif dans sa dépense; licencieux dans ses discours autant que dans ses actions b; perçant les nuits à table; adonné aux femmes avec emportement; poussant même au-delà le raffinement de la débauche, après avoir commencé par porter lui-même la complaisance assez loin, je ne déciderai pas s'il est plus blâmable d'avoir mis à profit la beauté de sa jeunesse, ou d'avoir poussé ces passions au-delà du temps où l'on pourroit les excuser sur la fougue de l'âge. La satyre l'épargna moins encore fur cet article que fur aucun autre. Elle lui reprocha que tout le gain que dans sa jeunesse il pouvoit tirer de ses débauches, ne pouvoit suffire à ses excessives dissipations; mais que quand il eut passe l'âge de servir aux plaisirs d'autrui, il voulut avoir sa revanche sur les autres; & qu'ainsi, de quelque côté qu'il se soit présenté, il n'y a pas eu moins d'infamie dans son gain que dans sa dépense, & qu'il a rendu comme il avoit pris c.

En même temps que Salluste se jetoit dans de folles dépenses, il négligeoit le moyen le plus honnête d'acquérir, qui est celui de prendre soin de son bien, & traitoit les occupations qui peuvent y avoir rapport, d'emploi fervile d 1. Son extrême

<sup>.</sup> Crinit, de hift, Lat.

<sup>\*</sup> Vofpic. II. 13.

Voyez une differtation de l'Abbé Thyvon, dans laquelle il tâche de justifier Salluste sur cette façon de penser, sort

<sup>·</sup> Pfeud-Cic. ibid.

<sup>&</sup>amp; Salluft, Pref. Catil.

blâmée par Symmaque \*, par Muret , Robert & autres. Colerus & Graswinckel \* L. s. Ep. 66.

avidité pour amasser de l'argent, n'avoit pour but que l'envie de le dépenfer avec profusion. Il avoit pour maxime que l'argent qu'on garde dans un coffre ne vaut pas mieux que celui qui est dans une mine inconnue 4. Sa fortune n'étoit pas affez opulente pour être long-temps foutenue contre un pareil genre de vie. Il se vit contraint à vendre sa maison paternelle, du vivant même de fon pere, qui mourut peu après. Ce fut de regret d'avoir vu son fils s'emparer de sa succession de son vivant, dit le même déclamateur que j'aj déjà cité: & cette réflexion maligne, qu'il ajoute de son chef, & qui d'ailleurs est destituée de toute vraisemblance pour ceux qui favent ce que c'étoit que la puissance paternelle chez les Romains, montre affez le fiel & l'excès qui regne dans fa narration, où j'ai puifé la plupart des faits ci-dessus. S'il faut l'en croire, Salluste n'eut pas besoin d'apprentissage pour mal faire. En entrant dans le monde, il commença par se mettre en société avec la plus mauvaise compagnie de Rome, & sur-tout avec Nigidianus, homme tout-à-fait décrié fur l'honneur : mais quelque méchans que fussent ses camarades, bientôt il les surpassa tous, & débuta de maniere à ne pouvoir lui-même devenir à l'avenir pire qu'il n'étoit. Pour être convaincu de la fausseté de ceci, il fuffit de remarquer qu'il ne trempa point dans la conspiration de Catilina, qui éclata pour-lors, & dans laquelle entrerent presque tous les jeunes gens qui menoient une vie criminelle & débordée. D'ailleurs nous allons voir que sa jeunesse ne fut pas toujours aussi mal occupée qu'on voudroit nous

#### . Horat, L. 2. Od. 2,

cherchent à l'excufer. Mais Cortius leve mieux que perfonne les objedions faites à cet égard à Sallufte, par la maniere dontis il explique son expression fervilibus officia intentus, en montrant que le sens du terme fervilibus se rapporte au sens de l'expression précèdente, animi imperio, corporis servitio magis attente; & que l'Auteur, par servilibus officiis, a voulu faire entendre les exercices du corps, & non pas les occupations servites. le faire croire; & que l'ivresse des plaisirs ne déroba rien aux occupations sérieuses qui lui acquirent depuis une si haute réputation.

Le génie de Salluste le tournoit naturellement vers la politique & les affaires d'Etat, où il étoit en même temps porté par Songoût & ses l'ambition & par le desir de se faire un nom a. Mais il ne paroît grands talens pas qu'il ait pris la route la plus frayée de parvenir aux honneurs: je veux dire celle d'acquérir des fuffrages & des cliens, en défendant au barreau les affaires des particuliers. C'est ce que donne lieu de juger le filence de Cicéron, qui ne fait aucune mention de lui dans fon livre des Orateurs. Certainement ce n'est ni par haine contre Salluste, ni par vengeance des querelles qu'ils eurent ensemble; puisque dans cet ouvrage il rend indisféremment justice à ses ennemis comme à ses amis, & toujours d'une manière fort impartiale. Ce ne fut pas non plus à défaut de talent que notre Historien négligea cette voie usitée. On voit affez combien il en étoit rempli, par la quantité de harangues directes, si fieres & si nerveuses, qu'il a semées dans ses histoires, dont elles font un des principaux ornemens: & quoiqu'elles foient pour la plupart, à ce que je pense, originales & non factices, il en reste assez de sa propre composition, pour donner à juger de ce qu'il favoit faire. Mais il fentit fans doute que fon style rapide & coupé n'étoit pas propre à un genre de discours, qui demande plus d'abondance & plus d'emphase. Aussi Quintilien, en même temps qu'il admire sa façon d'écrire, fait un précepte aux Orateurs de ne la point suivre 4. Quoique ce style précis, qui dit tout en un mot, soit, selon lui, le genre d'écrire le plus parfait, il exige un lecteur également attentif & pénétrant. Sa force trop rapide échappe à l'auditeur : à plus forte raison n'est-il pas propre à être employé en parlant à des juges dont l'esprit est souvent inappliqué, & la tête toujours remplie de différentes affaires .

Sall. Praf. Caril.

Quintil, L. 4. cap. 2.
Tome III.

\* Idem. L. 10. cap. 1.

Rг

Les exercices du corps ne furent pas non plus de son goût. La chasse, les armes, les chevaux, occupations si remplies d'agrément pour les jeunes gens, n'en eurent aucun pour lui 4. Il reconnoît lui-même que la nature lui avoit donné trop peu de vigueur pour s'y livrer. Delà vint peut-être fon espece de mépris affez mal fondé pour des exercices qu'il regardoit, ainsi que le goût de l'agriculture & des autres foins économiques, finon comme trop bourgeois, du moins comme plus propres à la vie privée, qu'à l'ardeur qu'il avoit de se faire un nom dans la postérité. Dès l'âge où l'homme commence à se développer, me fentant, dit-il, plus de vigueur d'esprit que de force de corps, je voulus employer ce que la nature m'avoit donné de mieux. Je m'adonnai aux sciences, plus qu'aux armes ou autres exercices pareils. Mes lectures, mes études historiques, m'ont unanimement appris b, &c. L'étude des Belles-Lettres fut son objet principal: en particulier celle de l'histoire, nécessaire sur-tout à ceux qui veulent s'entre-mêler des affaires publiques. Ayant ainsi fixé son choix sur ce moyen d'acquérir de la réputation, & de servir utilement sa patrie en lui remettant devant les yeux de grands exemples de vertu e, il y appliqua toutes les forces d'un esprit naturellement nerveux & opiniâtre au travail 4; non pour charger sa mémoire de dates & de faits; mais, ce qui est le vrai but de l'histoire, pour s'instruire à fond de la constitution du Gouvernement de son pays, pour pénétrer le caractere d'esprit des personnages qui y avoient joué les grands rôles, & démêler les vrais resforts des principaux événemens. Il reconnut bientôt que les plus grands effets n'étoient pas toujours dus à de grandes causes; qu'enchaînés les uns aux autres par de petites circonstances, le hafard en détermine le plus fouvent le cours & la fuite; & que c'est en vain qu'on s'épuise à chercher aux événe-

Sall. Pref. Catil. & ad Cafar. Ep. 2. Idem. Pref. Catil. & Jugurth.
Sall. de Rep. ordin. 1. 6. 4 Idem. Epift. 2. ad Caf.

mens politiques des raisons subtiles ou fort éloignées, tandis que dans l'occasion chaque homme se laisse aller au mouvement intérieur du caractere naturel qui le domine. On peut donc dire de Salluste que ce n'est qu'après avoir connu l'histoire par les hommes, qu'il les a faits connoître eux-mêmes par l'histoire; & qu'en appliquant aux perfonnes & aux événemens cette méthode approfondie, il a mieux que nul autre éclairé la postérité sur le caractere de sa nation & de son siecle. En même temps il n'omit pas de faire fervir aux vues de fon ambition, un art devenu nécessaire à un homme qui, voulant s'élever dans un Etat républicain, avoit négligé les deux moyens ordinaires de parvenir aux honneurs, l'éloquence & les armes, « A dire vrai , » les anciens, dit St. Evremont, avoient un grand avantage fur » nous à connoître les génies par ces différentes épreuves où » l'on étoit obligé de passer dans l'administration de la Répu-» blique; mais ils n'ont pas eu moins de foin pour les bien » dépeindre; & qui examinera leurs éloges avec un peu de » curiofité & d'intelligence, y découvrira une étude parti-

» culiere, & un art infiniment recherché.

» En effet, vous leur voyez assembler des qualités comme
» opposes, qu'on ne s'imagineroit pas se pouvoir trouver dans
» une même personne; animus audas, subdobus: vous leur voyez
s trouver de la diverstré dans certaines qualités qui paroite
t tout-à-sait les mêmes, & qu'on ne sauroit démêler sans une
grande délicuateste de discernement: subdobus, varius: cujustibes
res simulator, ac dissimulator.

» Il y a une autre diverfité dans les éloges des anciens plus délicate, qui nous eft encore moins connue. C'eft une certaine » différence, dont chaque vice ou chaque vertu est marquée par » l'impression particuliere qu'elle prend dans les esprits où elle se rrouve. Par exemple, le courage d'Alcibiada a quelque choix de singulier qui le distingué de celui d'Epaminondas, quoique de de singulier qui le distingué de celui d'Epaminondas, quoique

» l'un & l'autre aient fu exposer leur vie également : la probité » de Caton est autre que celle de Catulus; l'audace de Catilina » n'est pas la même que celle d'Antoine; l'ambition de Sylla » & celle de César n'ont pas une parfaite ressemblance; & delà » vient que les anciens, en formant le caractere de leurs grands » hommes, forment, pour ainsi dire, en même temps le caractere » des qualités qu'ils leur donnent, afin qu'ils ne paroiffent pas » seulement ambitieux & hardis, ou modérés & prudens, mais

» qu'on fache plus particuliérement quelle étoit l'espece d'am-» bition & de courage, ou de modération & de prudence qu'ils

» ont eue.

» Salluste nous dépeint Catilina comme un homme de méchant » naturel, & la méchanceté de ce naturel est aussi-tôt exprimée: » sed ingenio malo pravoque. L'espece de son ambition est distin-» guée par le déréglement des mœurs, & le déréglement est » marqué à l'égard du caractere de son esprit, par des imagi-» nations trop vastes & trop élevées : vastus animus immoderata, \* incredibilia, nimis alsa semper cupiebat. Il avoit l'esprit assez » méchant pour entreprendre toutes choses contre les loix, & » trop vaste pour se fixer à des desseins proportionnés aux

» moyens de les faire réuffir. " L'esprit hardi d'une semme voluptueuse & impudique, telle » qu'étoit Sempronia, eût pu faire croire que son audace alloit » à tout entreprendre en faveur de ses amours : mais comme » cette forte de hardiesse est peu propre pour les dangers où \* I'on s'expose dans une conjuration, Salluste explique d'abord » ce qu'elle est capable de faire, par ce qu'elle a fait aupa-» ravant : quæ multa sæpè virilis audaciæ facinora commiserat. » Voilà l'espece de son audace exprimée. Il la fait chanter & » danser, non avec les façons, les gestes & les mouvemens

» qu'avoient à Rome les chanteuses & les baladines; mais avec » plus d'art & de curiosité qu'il n'étoit bienséant à une honnête néemme: pfallere & faltare eleganitis quâm necesse si proba.

Quand il lui attribue un esprit asse est estimable, il dit en
même temps en quoi constitoit se mérite de cet esprit: exterum
ingenium ejus haud abssirdum, verssus facere, jocos movere,
semone usi vol modello, vel molit, vel procaci.

» Vous connoîtrez dans l'éloge de Sylla, que son naturel » s'accommodoit heureusement à ses desseins. La République » alors étant divifée en deux factions, ceux qui aspiroient à la » puissance, n'avoient point de plus grand intérêt que de s'ac-» quérir des amis, & Sylla n'avoit point de plus grand plaisir » que de s'en faire. La libéralité est le meilleur moyen pour \* gagner les affections: Sylla favoit donner toutes chofes. » Parmi les choses qu'on donne, il n'y a rien qui assujettisse » plus les hommes, & affure tant leurs fervices, que l'argent » qu'ils reçoivent de nous; c'est en quoi la libéralité de Sylla » étoit particuliérement exercée: rerum omnium, pecunia maxime » largitor. Il étoit libéral de fon naturel, libéral de fon argent » par intérêt. Son loisir étoit voluptueux; mais ce n'eût pas été » donner une idée de ce grand homme, que de le dépeindre » avec de la fenfualité ou de la paresse : ce qui oblige Salluste » de marquer le caractere d'une volupté d'honnête homme, » foumise à la gloire, & par qui les affaires ne sont jamais » retardées; de peur qu'on ne vînt à foupçonner Sylla d'une » mollesse où languissent d'ordinaire les esséminés : voluptatum » cupidus, gloriae cupidior; otio luxuriofo effe, tamen à negotiis » nunquàm voluptas remorata. Il étoit le plus heureux homme du » monde avant la guerre civile; mais ce bonheur n'étoit pas un » pur effet du hasard; & sa fortune, quelque grande qu'elle sût » toujours, ne se trouva jamais au dessus de son industrie: » asque illi felicissimo omnium hominum ante civilem victoriam, » nunquàm super industriam fortuna fuit ».

On devient aisement maître des hommes, quand on les a 1V.

vernemt, peu pénétrés. Ainsi on peut présumer qu'avec un pareil talent Salluste, peu retenu d'ailleurs par les motifs de scrupule & de probité, se seroit élevé peut-être au-delà de ses espérances, si fon cœur n'eût été fouvent nuifible à fon esprit, & s'il n'eût eu lui-même, autant que personne, le foible qu'il connoissoit si bien en autrui, de se laisser trop entraîner à son caractere. D'un autre côté, l'état actuel du Gouvernement, lorsqu'il entra dans le monde, ne lui fit pas un moindre obstacle. Lorsqu'il naquit, Rome étoit divisée par les factions de Marius & de Sylla, qui, l'une fous le nom du Peuple, l'autre fous celui des Grands, déchiroient à l'envi la République par des cruautés dont on ne trouve pas d'exemples chez les Peuples les plus féroces. Peu après Sylla ayant enfin écrafé fon rival, dominoit plus despotiquement sous le titre de Dictateur, que Tarquin n'avoit jamais fait avec le nom de Roi. A fa mort, en 675, Salluste n'avoit, à la vérité, que sept ou huit ans : mais la supériorité que le Dichateur avoit fait prendre à la faction des nobles par l'abaissement du Tribunat, subsistoit après lui, sans que les tentatives de Lépide en Italie, ni les efforts de Sertorius en Espagne, eussent encore pu lui donner atteinte. On avoit confervé toutes ses loix, aussi-bien que la forme nouvelle qu'il avoit donnée au Gouvernement : & cependant Salluste, que son origine plébéienne & son caractere aigre révoltoit toujours contre les Grands, foit qu'ils eussent tort ou raison, se jeta dans le parti du Peuple si ouvertement, & avec si peu de ménagement, qu'il y joua le personnage de celui que dans les factions on lâche pour parler haut & pour ameuter la cabale 4. Il portoit ses vues dans l'avenir plus loin qu'un autre: la connoissance de l'histoire lui faisoit prévoir quelle feroit la fin de la guerelle. Il favoit que cet équilibre des deux puissances, qui, à vrai dire, n'a subsisté dans un état de repos que pendant les neuf premieres années de la République, n'avoit

<sup>·</sup> Pleud-Cie. ibid.

cessé depuis d'être balancé dans une agitation, dont le progrès s'étoit incessamment augmenté jusqu'à son temps; & qu'à chaque mouvement le Sénat, toujours injuste en particulier, toujours foible en corps, avoit laissé emporter quelque chose au Peuple, toujours entreprenant & toujours infatiable. Il voyoit les choses venues au point où le Gouvernement alloit totalement changer de forme : & n'avoit pas de peine à deviner quelle étoit la faction dont le poids entraîneroit l'autre.

Les circonstances continuerent pendant quelque temps à lui être contraires; la puissance de Pompée son ennemi, ayant succédé à celle de Sylla. Aussi Salluste réussit-il d'abord médiocrement de ce côté. Il nous en donne lui-même d'autres raisons. où, malgré l'apologie qu'il tâche de faire de fa conduite, on voit qu'elle ne contribuoit que trop à lui nuire. Pour moi, dit-il, quand j'entrai dans le monde, je cherchai comme les autres à m'élever aux dignités de l'Etat. L'y trouvai bien des écueils. L'impudence, les brigues, la corruption, avoient pris la place de la retenue, du mérite & de l'intégrité. Mon cœur dédaignoit ces pratiques odieuses. Mais la jeunesse est imprudente, & l'ambition ne peut se résoudre à lâcher prise. Je m'acquis quelque réputation. On en conçut de la jalousie: malgré le peu de rapport de mes mœurs avec celles de mes concurrens, la calomnie me confondit avec eux .

Le cœur de Salluste avoit affez de passions pour les remplacer l'une par l'autre. Si le temps n'étoit pas affez favorable à fon femmes. Ses ambition, fon âge l'étoit à l'amour, où fon tempérament le amours. portoit avec excès. Ses tentatives en ce genre lui réuffirent affez fouvent, pour le rendre redoutable aux meres vigilantes & aux maris jaloux. Mais, ingénieux pour imaginer des moyens de voir ses maîtresses, autant que hardi à les mettre en pratique, il trouva le secret de duper les meres & les époux : sa témérité

fut au dessus de leurs précautions, & leur vigilance ne tint pas contre son adresse 4. Il en acquit à bon droit le titre d'homme à bonnes fortunes. Il est vrai qu'il lui en coûta, dit-on, quelquefois des complaifances du genre de celles dont j'ai parlé plus haut, & qui ont fait dire de lui, comme de Céfar, qu'il avoit été le mignon & l'adultere de toutes les ruelles. Une aventure affez défagréable interrompit néanmoins le cours de ses prospérités, & le dégoûta tout-à-fait du commerce des femmes de qualité. Il étoit éperduement amoureux de Fausta, fille du Dictateur Sylla, & femme de Milon. La Dame ne lui étoit pas cruelle, non plus qu'à ses autres amans, cinq desquels nous font encore connus. On s'attachoit à elle par vanité d'avoir eu une femme d'un si haut rang, & pour l'honneur, dit Horace qui s'en moque, d'être à fon tour gendre du Dictateur . Soit hasard, soit que Salluste n'eût pas usé pour cette sois de son adresse ordinaire, il se laissa surprendre par Milon dans un moment fort essentiel & tout-à-fait critique pour l'honneur du mari. Milon, à cette vue, fut conserver assez de slegme pour penser qu'un incident de cette espece ne devoit pas être traité tragiquement, & qu'il dégoûteroit mieux Salluste du métier de galant, par un châtiment ridicule, que par une peine plus grave. Il le fit dépouiller par ses domestiques, & charger de coups d'étrivieres; après quoi il le renvoya chez lui, en retenant une fomme d'argent qu'il avoit apportée, fans doute à toute autre occasion 1. S'il est permis de hasarder une conjecture, les parens

### 4 Horat. Serm, I. a. X. 64.

Salluste ne corrigee pas Villius, qui se laissa furprendre aussi dans la maison de Milon, où il fut affommé de coups de poing & prefque tué, fans que l'honneur de Milon y gagnât rien, même en çe moment où Longarenus, un autre de ses

<sup>&</sup>quot; Pfeud-Cic. ibid.

<sup>1</sup> Varro de pace ap. Gell. L. 17. cap. 18. Scripfit C. Sallustium seriptorem seria Illius & fevera orationis, in cujus hiftoria notiones cenforias fieri atque exerceri videmus, in aldulterio deprehensum ab Annio Milone loris bene cafum, & quum dediffet pecuniam dimiffum. L'exemple de amans, étoit enfermé avec elle,

de Fausta, & en particulier P. Sylla son cousin germain, eurent grande part, de façon ou d'autre, à la disgrace que Salluste essuya. Ce pourroit être par cette raison que celui-ci, dans son histoire de la conjuration de Catilina, l'a impliqué d'une maniere décifive dans cet infame complot, où il est douteux que P. Sylla ait eu part. Ce n'est pas que dans ce temps Sylla n'ait été publiquement accusé de complicité, & même poursuivi en justice à ce fujet par Torquatus. Mais Salluste ne pouvoit ignorer comment Cicéron, inexorable ennemi des conjurés, l'avoit défendu & fait abfoudre. Ce fait s'étoit passé sous ses veux en 601, dans un temps voisin de celui où il écrivit son histoire. L'on se perfuadera difficilement que ce foit fans desfein qu'il ait omis d'en faire mention, ou de donner du moins à l'accufation dont il charge Sylla, les mêmes adoucissemens qu'il apporte en parlant de Crassus & de César, sur lesquels le bruit public avoit de même répandu des foupçons «. Quant à Milon, Salluste garda contre lui un vif ressentiment, dont il lui donna de funestes marques dans l'occasion. Mais l'accident qu'il venoit d'effuyer le dégoûta tout-à-fait du commerce des femmes de qualité. Préférant moins d'honneur & plus de sûreté, il se rejeta fur des femmes d'un plus bas étage, c'est-à-dire sur des filles d'affranchis, près desquelles il espéra jouir d'un plaisir qui ne seroit plus corrompu par la crainte; & ne les aima pas avec

\* Catil. aux Notes. nº. XXII.

Villius in Faugha Sullar gener, hoe nifer una Nomine deceptura, poman della sighen figureur. Quam faite eff., pepula eafus ferroques pestina; Esclefus fore, com Inagureura fireri inata. Hinc fi muonita verkii mada tanta videntis, Diceres hac animas (2 quid vi tils V Namquid ego à te Mapon prognama depole Canfale cusaum Valantumpa fishe, une coim conferintis in ? Quid responderes? Magon parer nata puella gl.

Tome III.

moins de paffion & de violence, qu'il avoit fait en plus haut rang, lorsque la gloire des conquêtes servoit d'aiguillon à son amour 1.

crire l'histoire.

Cependant Salluste avoit atteint l'âge de parvenir aux Entre dans les charges. Nous ignorons en quel temps il obtint celle de Quef-Projene de teur, qui donnoit l'entrée au Sénat, & servoit de degré pour arriver aux premieres places «. Mais certainement il l'exerca. puisqu'on n'en pouvoit avoir d'autres qu'après avoir remplicelle-ci. S'il l'obtint à l'âge de vingt-sept ans, fixé par les loix, ce fut vers l'an 695, sous le consulat de Pison & de Gabinius 2. On peut en douter, puisque ce n'est que huit ans plus tard, que pour la premiere fois nous le verrons paroître dans les affaires du Gouvernement. Mais ce fut probablement à cet âge, où la raison commence à meurir, qu'il prit la pensée d'écrire l'histoire romaine, non pas d'abord en entier ni de suite, mais par morceaux détachés, en choififfant dans le grand nombre les traits les plus mémorables . A ce dessein il s'attacha un célebre Grammairien patif d'Athenes, Atéius Pretextatus, qui professoit alors l'éloquence à la jeune noblesse de Rome , & que l'étendue de ses connoissances, ainsi que la variété de ses écrits, ont fait surnommer le Philologue d. Atéius rédigea pour Salluste l'histoire romaine en abrégé, afin de lui présenter

- . Leclere, in Salluft.
- · Sueton. de Gramm. C. to.
- 4 Pollion, apud Suet, shid. \* Salluft. praf. Catil.
  - · Tutior at quanto merx est in classe secunda; Libertinarum dico Sallustius in quas Non minus infanit, quam qui machatur. Horst, Shiel.
- · M. Leclerc a fait beaucoup de fautes d'inadvertence dans toutes les années qu'il marque, soit de Rome, soit de l'age de Sallufte. Il le fait naitre en 660, & mourir ágé de sofxante-dix ans, en 719. Il le fait

ans, tandis que cette magistrature ne ponvoit s'obtenir qu'à vingt-fept ans. Huit années après, en 701, il le fait Tribun du Peuple, & lui donne alors quarante - un ans. Il lui donne trente ans lors de l'affaire Questeur en 694, à l'âge de vingt-cinq de Catilina, arrivée en 690, &cc.

d'un coup-d'œil les différens points qu'il voudroit choisir de traiter. Salluste fut toute sa vie avec lui dans une intime liaison. Après la mort de celui-ci, le Grammairien s'attacha à Pollion, & devint fon maître dans l'art d'écrire l'histoire, sur lequel il composa exprès un traité pour son éleve. Je remets à parler des ouvrages de Salluste, au temps où il les finit, & les publia pendant sa retraite. De nouveaux troubles civils, de terribles émeutes populaires, auxquelles il eut grande part, interrompirent le cours de ses études. Il avoit alors trente-trois ans. C'est ici le temps de sa vie le plus intéressant pour l'histoire, & celui fur lequel je m'arrêterai davantage. Les choses méritent d'être reprifes de plus haut: on verra quel esprit il y portoit.

La conjuration de Catilina, quoiqu'étouffée dans fon principe, fut une de ces secousses violentes qui précipitent la chûte bliques. O d'un Etat. Le complot, tout horrible qu'il étoit, n'avoit pas relleent déplu à la faction populaire : car la noblesse étoit détruite, s'il Conduite de eût réuffi. Elle faifit avec avidité le prétexte du supplice des Pompée. conjurés pour perdre Cicéron, l'un des principaux appuis du Sénat; & réellement le Conful les avoit fait mourir avec plus de justice au fond, que de régularité dans la forme. On trouva dans Clodius, ami de Salluste, un ministre impatient de servir à cette iniquité: Céfar se prêta volontiers à soutenir Clodius. Tous deux avoient leurs raisons, déjà rapportées dans cette histoire, où l'on a vu quelles avoient été les causes & les effets de cette fameuse dissention qui pensa porter le dernier coup à la République. Selon l'apparence, l'avantage en seroit resté à Cicéron, s'il eût voulu pousser les choses à bout. Mais moitié par foiblesse, moitié par amour pour sa patrie, il n'en voulut pas venir aux extrêmités. Menacé par les Confuls, lâchement abandonné par Pompée, il s'exila lui-même; laiffant le champ libre à Clodius d'exercer sa rage sur son nom & sur ses biens. Clodius, resté maître du champ de bataille, redoubla de pou-

voir & d'infolence : il disposa souverainement de la populace : tout ce qui ofa lui rélister, fut dans l'instant sacrifié à sa furie : il tint pendant plus d'un an le Sénat dans l'oppression : il faccagea la maison du Préteur Cécilius, & suscita tellement la populace à crier contre lui, fous prétexte de la cherté du pain, pendant que ce Préteur faifoit célébrer les jeux Apollinaires. que tous les spectateurs, assis au théatre, furent obligés de prendre la fuite 4. Pompée lui-même ne fut plus affez fort pour s'en mettre à l'abri. Un incident vrai ou supposé fit grand bruit entre eux deux. Pompée étant entré au Sénat le trois des ides du mois d'Août, on apporta au Conful Gabinius un poignard, qu'on disoit être tombé de dessous l'habit d'un domestique de Clodius. On crut reconnoître ce poignard pour avoir appartenu à Catilina 4, & on débita que le valet étoit venu avec commission de son maître de tuer Pompée, Celui-ci sortit du Sénat. comme effrayé, & fe retira chez lui, où, à ce que portent les registres journaux 1, il sut encore guetté jusques dans sa maison par un nommé Damion, affranchi de Clodius .

Fragm. Tiron. Vit. Cic. L. 4.
Cic. pro Mil. 14.

· Voici ce que contiennent les registres journaux, à la date du 15 des Kalendes de Septembre (17t. d'Août), & le fragment qu' Afcon-Ped, rapporte d'un discours tenu par le Tribun Novius, à cette occafion, a Damion appellant à fon aide les » Tribuns du Peuple, dans la querelle » qu'il avoit contre le Préteur Flavius, » & les Tribuns s'étant rendus à la citation, » L. Novius, l'un des collegues de Clo-» dius, qui n'a pas été de l'avis des autres » Tribuns , a dit : Fai moi-meme été bleffe m par ce suppot de Clodins : j'ai été écarté n des fonctions publiques par des troupes m armies & des corps de foldats poffes. w Pomple a été officgé dans fa maifon, Puif· Ascon-Ped.

n gu'on s'interpolle ki, je ne fairvia je nenerai ke ocandane, si je ne candane, si je nenerai ke ocar de la juffice. (Et e refle de
ne e qu'il avoit die rau fiighe ef le Popon fairo) n. XF. Kal. Sopt. L. Novius, Tibausa pl. colliga Coldis, c'ân Damio adverfane Tieviam pratevem appellaret Tibausa, fo Tribani de appellatione cognôtireas, la faironime distri fair de hanviliar
reas, la faironime distri fair de hanviliar
reas, la faironime distri fair de hanviliar
mates faim. Cacias Pompius elyffite af
tim appeller, nou une rijus complo quen
virupera, b' judicium tellam; b' reliqua de
interesfiera.

Enfin Pompée, qui le plus fouvent ne voyoit clair que par l'événement, commença de fentir qu'il avoit fait une faute groffiere en abandonnant Cicéron, Hai du Sénat, méprifé par le Peuple, il voulut au moins regagner le premier par le rappel de l'exilé; & se servit pour cela du ministere de Milon, alors Tribun du Peuple, homme intrépide & entreprenant, à qui il promit de lui faire obtenir le Confulat, s'il y réuffiffoit. Milon convoqua les Comices. Mais, au milieu de l'affemblée, Clodius fondit avec ses fatellites sur cette multitude sans désense, en tua ou blessa plusieurs, & dispersa le reste. Les Tribuns du Peuple s'étoient partagés. Dans cette division, les uns tenoient pour Clodius, les autres pour Cicéron, Sextius, l'un des derniers, fut tellement blessé dans le choc, que la faction de Clodius le crut mort. Pour se tirer d'affaire sur ce sacheux événement, elle imagina de tuer aussi l'un des Tribuns de son parti, dans l'espérance que ce coup étant attribué aux partisans de Milon, produiroit une espece de compensation. Cet étrange expédient alloit être mis en pratique fur Numerius, si l'on ne se sut appercu que Sextius n'étoit pas mort, comme on l'avoit cru «.

Cependant le Conful Lentulus Spinther, dans la crainte qu'un autre n'est l'honneur du retour de Cicéron, s'employa vivement à faire paffer la loi du rappel. Clodius fit de vains efforts pour l'empécher. Ce même Peuple, dont peu auparavant il étoit l'idole, ne le reçut qu'avec de grandes huées. Trois jours après, Milon eut la hardieffe de l'arrêter lui-même, & de le trainer au Tribunal du Préteur. Les Gladiateurs de Clodius y accoururent & le délivrerent. Pompée envoya fes gens au fecours de Milon, qui, avec ce renfort, chargea de nouveau Clodius, & après un choc fort opiniatre, lui fit enfin quitter la place. Alors la loi du rappel paffa par acclamation: Cicéron rentra comme en triomphe dans Rome. Au moment de fon arrivée, il monta au

<sup>·</sup> Cic. pro Sextio.

Capitole, où de sa propre autorité il brisa les tables d'airain contenant tous les actes faits par Clodius durant fon Tribunat . Vainement Clodius voulut lui en faire un crime. Le moment de sa grande puissance étoit passé. Il prit donc le parti de se retirer pour un temps, mais sans entendre quitter la partie. Au contraire, on apprit qu'il alloit bientôt revenir disputer le pavé à Milon, & celui-ci ne diffimula pas qu'il le chargeroit par-tout où il le rencontreroit. Clodius & Pompée se réunirent de nouveau fur la mauvaise volonté qu'ils portoient l'un & l'autre à Caton, dont la grande réputation blessoit la vanité de ce dernier, & nuisoit fort à son autorité. Pompée avoit d'ailleurs une raison plus forte de se raccommoder 4. Depuis la cessation du Triumvirat, il voyoit César prendre l'ascendant au dessus de lui, par le crédit de la faction populaire; de forte qu'il imagina de se retourner aussi de ce côté, pour pouvoir, à la faveur des troubles, s'élever à la Dictature. Ses partisans commencerent à dire tout haut, que dans la situation présente des choses, Rome ne pouvoit plus se passer d'un maître doux & puissant, qui possédât également les cœurs du Peuple & des foldats. Cependant Pompée paroissoit mépriser & même détester cette dignité, en même temps qu'il se donnoit sous main les plus grands mouvemens pour y parvenir . Dans cette vue, il laissoit à dessein aller toutes les affaires en décadence. Elles ne pouvoient guere être dans un plus grand désordre. Rome, sans Magistrats, tomboit dans l'anarchie: ce ne sut que le septieme mois que Calvinus & Meffala furent nommés Contuls. Après eux, on nomma les autres magistratures. Clodius, qui étoit déjà fur les rangs pour la Préture, auroit pu l'avoir dès-lors : mais, voyant l'année si avancée, il remit sa demande à la suivante; difant qu'il n'avoit pas trop d'un an tout entier pour tout ce qu'il projetoit de faire d.

<sup>4</sup> Dio-Caff. L. 39. nº. 63.

Plutarch, in Cat.

<sup>·</sup> Appian. L. 2. 4 Cic. pro Mil. 9.

Ceci se passoit en 701. Ce sut cette même année, & dans des circonstances si favorables à l'esprit ardent & à l'animosité nor de Salluste, qu'il brigua la place de Tribun du Peuple, dont bundu Peuple. Ses collegues. le pouvoir le mettroit en état de contrarier Pompée & de se Querelles au venger de Milon 4. Il l'obtint en effet pour l'année fuivante 702; fulat Anarchie en ceci plus heureux que Caton, qui à peu près dans le même dans l'Etat, temps follicita plusieurs dignités sans les obtenir; n'y ayant employé que des movens excellens au fiecle de Fabricius, & peu faits pour le sien. Salluste n'a pas omis de tirer vanité de cette préférence. Que l'on considere, dit-il, en quels temps j'ai été élevé aux premieres places de l'Etat, & quels gens n'y ont pu parvenir b. Comment n'a-t-il pas senti qu'il n'étoit guere moins honteux pour lui que pour la République, d'avoir pu parvenir aux honneurs dans un temps où l'on les refusoit à Caton?

Q. Pompéius Rufus, petit-fils du Dictateur Sylla par sa mere, allié, mais non pas ami de Milon, T. Munatius Plancus, M. Cælius & Manilius Canianus, tous gens de la même trempe que Salluste, lui furent donnés pour collegues. Selon l'usage, ils entrerent en exercice de leur charge dès le milieu de l'année 701; & ne tarderent pas à manifester leur caractere à l'occasion des Comices pour l'élection des Confuls. Trois personnages confidérables, Milon, Hypfæus & Scipion, fe disputoient le Confulat. Non-seulement, dit Plutarque, par corruption & distribution de deniers, qui étoient crimes tous communs & ordinaires dans les brigues de dignités de la chose publique, mais ouvertement par armes, batteries & meurtres tendant à guerre civile : tant ils étoient tous trois audacieux & téméraires. Milon trouvoit de grands obstacles à sa prétention. Il s'étoit sié sur la parole de Pompée, qui, se piquant peu de la tenir, favorisoit les deux autres concurrens. Salluste & Clodius traversoient aussi Milon. Clodius vouloit la Préture, comme Milon vouloit le Confulat: & aucun

. Voff. de Hill. Lat.

\* Sallaft, Praf. Jugarth.

des deux ne vouloit voir en place un adversaire dont le crédit diminucroit infiniment le fien 4. Tant d'intrigues auroient suffi pour tenir les affaires en suspens, quand même les Tribuns ne se seroient pas mis de la partie. Ils travaillerent de leur part à redoubler l'embarras. Ils retarderent autant qu'ils purent l'assemblée du Peuple, en alléguant quelque facheux auspice. De plus, Salluste & Rufus prétendirent que c'étoit à eux, non aux Préteurs, à donner les spectacles publics; article qui, sans avoir de rapport à l'affaire de l'élection, étoit toujours un fujet de division de plus; même un sujet très-capable d'occuper entiérement l'attention du Peuple. Rufus porta si loin l'obstination sur ce point, que le Sénat fut obligé de le constituer prisonnier #: & Milon faisit habilement cette conjoncture, pour donner les spectacles lui-même: ce qu'il sit avec une telle prodigalité, qu'il dépensa le capital de trois successions considérables 1, tant à ces fêtes qu'aux autres frais de sa poursuite . A la magnificence, il joignit la force. Ses deux concurrens l'imiterent. Tous les jours on voyoit trois camps fur la place romaine, & la guerre civile dans le sein de Rome. Les massacres ne finissoient point : les personnes les plus respectables n'étoient plus à l'abri de l'insulte : le Consul Calvinus fut un jour blessé si griévement, que Messala, son collegue & lui déclarerent qu'ils ne se mêleroient plus déformais de tenir l'affemblée où leurs successeurs devoient être nommés : car il n'v avoit encore ni Confuls ni Préteurs, Sur quoi Salluste & ses collegues proposerent de nommer, comme autrefois, des Tribuns militaires au lieu de Consuls. Cette proposition n'étant pas écoutée, on renouvella

<sup>·</sup> Afcon. in Mil.

<sup>\*</sup> Dio-Caff. L. 40, nº. 90.

d'Annia fa mere . & celle d'Annius fon nius . grand pere maternel, qui l'avoit adopté , . \* Afcon-Ped.

<sup>\*</sup> Celle de Papius Milo fon pere; celle | & lui avoit fait prendre le nom d'An-

celle de créer Pompée Dichateur. Pour ne point paroître y avoir de part, il s'étoit retiré dans son jardin du fauxbourg, d'où it traversoit sous main l'élection des Consuls, pendant que ses amis crioient qu'il n'y avoit que lui affez puissant dans l'Etat, pour mettre remede aux malheurs présens. Mais Caton s'éleva vivement contre une telle entreprise. Son suffrage entraina sans peine toute la nation, nouvellement frappée de la plaie que la tyrannie de Sylla venoit de lui faire sous ce titre. Alors Pompée, affuré de ne pas réussir, refusa ouvertement cette dignité: modération dont les sots furent seuls les dupes; mais c'étoit le grand nombre.

Huit mois s'écoulerent dans cette agitation. A la fin de Janvier 702, la République se voyoit une seconde fois sans chess, depuis le premier de l'an. Le Sénat, pour frapper le Peuple par un spectacle singulier, quitta son vêtement ordinaire, & s'asfembla en habit de Chevalier. Dans cette affemblée, on décida que les Magistrats qui seroient élus, n'auroient des Gouvernemens que cinq ans après; dans l'espérance de ralentir ainsi la chaleur des poursuites 4. On y proposa aussi de remettre à Pompée le droit de présider aux élections. Cette proposition fut encore combattue par Caton, qui dit que les loix ne devoient pas tirer leur protection de Pompée, mais Pompée d'elles b. Le Sénat revint donc à la voie ordinaire de nommer un Entreroi, comme en pareil cas on avoit coutume de le faire, à défaut d'autres Magistrats. Pompée ne perdant pas encore de vue son premier projet, fut d'avis contraire : Munatius, qui lui étoit tout dévoué, y mit opposition formelle en sa qualité de Tribun . L'opposition étoit si fort dénuée de raison apparente, qu'il sut bientôt obligé de la lever. Lépide fut nommé Entreroi, sans que pour cela les choses fussent plus avancées : car le premier

· Ascon-Ped. in Mil,

Tome III,

Τt

Dio-Caff. ibid. no. 91.

Entreroj ne pouvoit rien faire; il falloit qu'il laissât les opérations au second ou autre de ses successeurs au même titre : tant on craignoit l'abus d'une magistrature unique & suprême, dont le nom fonnoit encore la royauté. Au milieu de ces incertitudes, le mal éclata par un coup de

tue par Milon, hasard 4. Le 20 1 Janvier, sur le soir, entre trois & quatre heures FureurduPeu (circa horam nonam), Milon s'en alloit à Lanuvium sa patrie velle. Il brûle où il étoit Dictateur, pour la cérémonie de l'installation d'un e palais du Prêtre Flamine, qu'il devoit faire le lendemain. Il étoit enveloppé d'un gros manteau dans sa voiture, avec Fausta sa femme & Fusius fon ami, fuivi d'environ trois cents domestiques, Au fortir de Rome, un peu au-delà du fauxbourg des Bouvilles, il rencontra, près du petit temple de la bonne Déesse & du tombeau de Bazile, Clodius qui revenoit à cheval d'Aricie, où il étoit allé de Rome le matin du même jour voir ses ouvriers. accompagné de Caffinius Schola, Chevalier romain, de deux bourgeois, Pomponius & C. Clodius, & d'une trentaine d'esclaves armés. Ils passerent réciproquement sans se rien dire. Mais deux Gladiateurs de la fuite de Milon, nommés Eudamus & Byrria, restés en arriere, eurent quelque prise avec les gens de Clodius, A ce bruit Clodius s'étant retourné d'un air menaçant, Byrria le renversa de cheval d'un coup d'épée d'escrime, dont il lui perça l'épaule. Là-dessus la mêlée s'échaussa entre les domestiques des deux partis. Milon y accourut : il apprit que Clodius étoit blessé, & qu'on venoit de le transporter tout sanglant dans une auberge du fauxbourg. Sur-le-champ il fit réflexion

que cette aventure l'exposoit plus que jamais aux fureurs de

Diodor, in fragm. Appian. L. 2. Vell-Pat. L. 2. nº. 47. &c.

<sup>\*</sup> XIII. Kal. Febr. L'historien Fenes-

<sup>.</sup> Voy. Cic. in Mil. Afcon. ibid. Dio- , tella date cette aventure de la veille 19. Caff. L. 40. Plut. in Cic. Cat. & Pomp. (XIVo. Kal. Febr.) Mais la date la plus certaine est celle qu'on lit dans les registres journaux & dans Cicéron.

Clodius: qu'il ne rifqueroit guere plus à éen défaire touc-à-fair, qu'à l'avoir blesse; qu'alors, au moins, ce seroit beaucoup que de n'avoir plus en tête un pareil ennemi. Il sit attaquer par se esclaves, Sauféius Fustemus à leur tête, l'auberge où Clodius sétoit caché. Les gens de Coldius, trop foibles en nombre, furent bientôt tués ou mis en fuite. On tira leur maître de la maison, & on l'acheva à coups d'épée. Milon, après ce coup, reprit le chemin de Lanuvium, où il donna la liberté à se esclaves, sous prétexte qu'ils avoient défendu sa vie, mais, dans le vrai, pour n'être pas obligé de les représenter en justice. Le corps de Clodius resta sur le grand chemin, jusqu'à ce que le Sénateur Tedius passant sur le grand chemin, jusqu'à ce que le Sénateur Tedius passant sur le grand chemin, jusqu'à ce que le Sénateur Tedius passant sur le grand chemin, jusqu'à ce que le Sénateur Tedius passant sur le grand chemin, jusqu'à ce que le Sénateur Tedius passant sur le grand chemin, jusqu'à ce que le Sénateur Tedius passant sur le grand chemin, jusqu'à ce que le Sénateur Tedius passant sur le grand chemin, jusqu'à ce que le Sénateur Tedius passant sur le grand chemin, jusqu'à ce que le Sénateur Tedius passant sur le grand chemin, jusqu'à ce que le Sénateur Tedius passant sur le grand chemin, jusqu'à ce que le Sénateur Tedius passant sur le grand chemin, jusqu'à ce que le Sénateur de la muit le grand chemin sur la grand chemin sur l

La nouvelle de ce meurtre y redoubla l'agitation. C'étoit pour les esprits échauffés une cause assez marquée de nouveaux troubles : même les gens indifférens , touchés de la fatalité de cette aventure, ne l'apprirent qu'avec indignation. Le même peuple, & grand nombre d'esclaves, s'assemblerent autour du corps de Clodius, qu'on avoit étendu tout nud fous le vestibule de la belle maison qu'il venoit d'acheter de Scaurus, dans le quartier Palatin. Sa femme Fulvie animoit les spectateurs par fes cris, en leur montrant les blessures de son mari, Cependant Salluste alloit de rues en rues achever d'ameuter la populace, déjà terriblement irritée du meurtre d'un homme à qui elle croyoit devoir beaucoup. Elle s'affembla toute la nuit dans le Forum, & vers le point du jour courut en si grande soule à la maison de Clodius, qu'il y eut plusieurs personnes étouffées, entr'autres le Sénateur Vibienus. Les Tribuns du peuple, Munatius & Rufus, profiterent de ce premier feu de la populace: Rufus proposant entr'autres choses de déposer l'urne cinéraire de Clodius au Capitole, après ses obseques 1. Ils étalerent sur la

<sup>\*</sup> Milo dedit quem in curia cremaretis, dabo quem in Capitolio fepeliatis \*.

<sup>\*</sup> Fragm. oration. Q. Rufi.

tribune le cadavre nud & blessé de Clodius, à la vue duquel Salluste & Rusus prononcerent chacun contre Milon une harangue fulminante, qu'ils accompagnerent de tous les gestes, de tous les cris capables de la rendre plus pathétique 1. Le Peuple s'anima si cruellement à ce spectacle, que, mettant à sa tête Sextus, Secretaire de Clodius, il enleva le cadavre, le transporta en pompe funebre au milieu de la Curie hostilienne, où le Sénat s'affembloit, entaffa tous les bancs des Sénateurs, les tribunaux, les bureaux, les registres, dont il forma un bûcher, au dessus duquel on plaça le corps, & on y mit le feu 2. Ce palais, fi vaste & si magnifique, comme on en peut juger par les ruines qu'on en voit aujourd'hui, fut entiérement réduit en cendres, ainsi que la basilique Porcia qui le touchoit. « Voilà, s'écrie » là-dessus Cicéron, à quoi se passent les assemblées funéraires » de ce Tribun brûlé (parlant de Munatius ou de Salluste), qui » voudroit persuader au Peuple que je suis le maître de toutes » les affaires : que le Sénat n'ofe pas dire fon avis fur tout ceci, » & ne sait faire d'autres décrets que ceux que je lui dicte 3 ». Ce ne fut pas un premier mouvement du Peuple dans sa fureur: mais une délibération prife. Les incendiaires fe firent apporter à manger sur la place, jusqu'à ce qu'ils euffent vu le palais entiérement consumé. Pendant ce temps-là, le Secretaire faisoit voir aux affiftans des tables de bronze, où fon maître avoit

yoyant quelques jours après le Secretaire Sextus s'approcher de hui avec des yeux furibonds, comme pour lui faire peur, l'appella en plaifantant, La lumiere du palais: Movet me quippe lumen curia? 3 Declarant hajus ambufi Tribuni Pletis

illa intermortua conciones quibus quordice illa intermortua conciones quibus quordice meam potentiam invidiosè criminabatur, cum diceret Senatum non quoù fentiret, sed quod ego vellem, decernere.

Quo die? Quo fuit infanifima concio, ab ipfus merenario Tribuno Plebis quesistata. Eo die quo Clodius occifius elt, concionatum esse merenarium ejus Tribunum Plebis. Sunt autem concionati co die, ur ex actis apparet, C. Sallustius & Q. Pompetius, utrique inimici Milonis & fatis inquiei er.

<sup>.</sup> C'est par cette raison que Cicéron

<sup>·</sup> Cie. pro Mil. 17.

<sup>\*\*</sup> Afcon-Ped, & att. Dinen.

déjà fait graver chez lui plusieurs loix favorables aux gens du bas étage; une entr'autres qui donnoit aux affranchis les droits de Citoyen, & que Cicéron appelle, cette noble loi qui nous met aux rangs de nos valets a. Les incendiaires ne se leverent delà que pour aller affiéger la maison de l'Entreroi Lépide, & brûler celle de Milon. Repouffés de toutes deux à coups de fleches par les gens de Milon, ils retournerent prendre au bûcher de Clodius des tisons enflammés, qu'ils porterent d'abord aux maisons d'Hypsæus & de Scipion, puis au jardin de Pompée, l'appellant, tantôt leur Conful, tantôt leur Dictateur. Delà ils retournerent à la maison de Lépide, qu'ils tinrent affiégée pendant les cinq jours de son interregne. Ils forcerent enfin les portes, jeterent par terre les images de ses ancêtres, déchirerent tous les ouvrages de toiles & de broderies que Cornélie sa femme faisoit travailler dans son vestibule, & briserent même le lit de cette femme si respectable & si vertueuse 4. Ils auroient tout détruit, si les gens de Milon ne fussent venus à passer. Ce fut ce qui la sauva : ils la laisserent, & les deux partis se jeterent à grands coups les uns sur les autres. C'est ainsi que la fureur du Peuple acheminoit à grands pas Pompée vers l'objet de son ambition.

L'incendie du palais parut une action plus odieuse encore X. que l'affaffinat de Clodius. Milon fentit tout l'avantage qu'il en à Rome. Son pouvoit tirer. Ses adversaires venoient de se rendre aussi cou- procès crimipables que lui : il s'agiffoit donc de détourner l'attention du Salluffe se de-Sénat de l'un des crimes, en la portant toute entiere fur l'autre. Milon. Milon, loin de se montrer intimidé & de s'exiler volontairement, comme on lui en donnoit le conseil & comme le bruit en couroit, rentra dans Rome, fuivi d'une multitude de valets & de payfans appellés de fes terres : il pouffa l'audace iusqu'à

se plaindre publiquement de l'affreuse pompe funebre qu'on

. Cic. pro Mil. 32,

Afcom-Ped.

venoit de faire au cadavre d'un féditieux. Il continua même à folliciter le Confulat plus hautement que jamais. Il fongea aussi à regagner Pompée par l'entremise d'un ami de Cicéron, Lucilius, proche parent de Pompée, dont la mere étoit de même nom, & qui fut chargé de lui dire que Milon se désisteroit de fa poursuite, s'il le desiroit; à quoi Pompée répondit qu'il ne se méloit d'accepter ni de refuser personne, & qu'il ne lui convenoit pas de prévenir les voloniés du Peuple romain. Cette froide réponse sit comprendre aux partisans de Clodius qu'ils n'auroient pas de peine à les brouiller irrémissiblement tous deux. On répandit le bruit que Milon vouloit faire affaffiner Pompée. Salluste alla prendre lui-même ce dernier, & l'ayant amené sur la tribune en présence du Peuple, il lui ordonna de déclarer les indices qu'il avoit là-dessus. Pompée repliqua « qu'un nommé » Licinius lui étoit venu donner avis que quelques esclaves de » Milon étoient apostés pour le tuer : que néanmoins, lorsqu'il » avoit voulu demander à Milon justice de ces misérables, il » n'en avoit pu obtenir aucune, Milon s'étant contenté de » répondre qu'il avoit donné la liberté à une partie de ces » gens-là, & que les autres ne lui avoient jamais appartenu. » Ou'avant porté plainte au juge, & produit son dénonciateur " Licinius, un homme du Peuple qu'il ne connoissoit que sous le » nom de Lucius, avoit fait des démarches directes pour gagner » le juge ». Dès-lors Pompée ne voulut plus voir Milon ni lui narler; continuant de feindre beaucoup d'effroi du péril dont il se disoit menacé. Milon même ayant encore été en personne (le 26 Janvier) à son jardin pour tâcher de lui parler, il lui fit refuser sa porte. Milon prit d'autres mesures; il sit distribuer dans chaque tribu 1000 as par tête ; il gagna fecrétement, par une somme d'argent considérable, deux Tribuns du Peuple, Cælius & Manilius, Ces deux-ci, après avoir pris foin de

<sup>4</sup> Environ 40 liv.

raffembler un jour dans le Forum tous les gens favorables à Milon, l'y traînerent lui-même, comme transportés de colere, au point de ne lui pas donner le moindre délai pour se désendre. & de vouloir qu'il fût jugé dans le même instant. Milon s'écria aussi-tôt que le meurere de Clodius étoit un pur accident auquel il n'avoit aucune part : qu'alors il passoit par hasard sur le même chemin, dans sa voiture avec sa semme : que ce n'est pas dans cet équipage qu'on va attendre un homme toujours entouré de fatellites asser furieux pour mettre le seu dans le sanctuaire du Sénat. Cette partie jouée auroit réussi, si Salluste & les autres Tribuns n'y fusfent accourus, suivis de gens armés. Ils mirent en suite les affiftans: Cælius & Milon furent réduits à prendre des habits d'esclaves, pour s'échapper sans être reconnus. Dans ce tumulte, il y eut beaucoup de gens maffacrés, foit amis de Milon ou autres, fur-tout ceux qui portoient quelques habits distingués du commun. Une partie du Peuple, armé ou non armé, se joignit aux féditieux. Leur troupe se jeta de force dans les maisons, fous prétexte d'y chercher les amis de Milon. Mais foit qu'elle en trouvât ou non, elle ne laissoit pas de les piller. Le tumulte dura plufieurs jours, pendant lesquels il se commit tant de meurtres & de cruautés, que, contre l'usage des Romains, personne n'osoit plus aller sans armes par les rues. Alors Cælius & Manilius commencerent à débiter que Clodius lui-même étoit l'affaffin, & ne s'étoit ainsi posté sur le chemin que pour attendre Milon à son passage, & le tuer à l'entrée de la nuit. Ce fut le plan qu'adopta Cicéron dans sa défense de Milon.

Le Sénat s'assembla de nouveau en habit de deuil, pour ordonner qu'on seroit des levées de troupes par toute l'Italie, que l'Entreroi, Pompée, Salluste & ses collegues, seroient chargés de veiller à ce que la chose publique ne souffrit dommage. Dès qu'ils furent revêtus du pouvoir que donne ce décret

folemnel, qu'on n'employoit que dans les occasions extraordinaires, les deux jeunes Appius, neveux de Clodius, leur demanderent vengeance de l'affaffinat de leur oncle. En même temps, pour faire une contre-batterie, le Tribun Cælius se rendit partie publique contre la famille de Clodius; & Manilius. autre Tribun, contre Hypfæus & Scipion.

Tous ces troubles emporterent jusqu'au 25 Février. Cepene est dant les Entrerois se succédoient sans aucun fruit. On ne savoit Inf- à quoi se déterminer. Pendant que les uns continuoient à cès criminel parler d'élever Pompée à la Dictature, Salluste & quelques autres amis de César proposoient celui-ci pour Consul. Le Sénar redoutoit également l'un & l'autre de ces deux partis. Bibulus. pour les éviter tous deux, proposa d'introduire volontairement une espece de monarchie, en nommant Pompée seul Consul, plutôt que d'attendre que l'issue de cette fédition en produisit une forcée: On verra, dit-il, revivre la République par le bon ordre qu'il y remettra, ou du moins Rome servira au moins mauvais malure, Alors Caton, contre l'attente de tout le monde, se détermina pour cet avis. Il foutint qu'il valoit encore mieux qu'il y eût un Magistrat dans la Ville, quel qu'il fût, que de n'y en point avoir du tout; que peut-être Pompée prendroit à la fin envie de conserver la République, quand il verroit que l'on l'auroit libéralement commise à sa foi; & que si cette charge lui donnoit autant d'autorité que celle de Diffateur, du moins ne le mettroitelle pas à couvert de recherche, s'il contrevenoit aux loix. Il ne restoit donc plus d'opposition à craindre que de la part des Tribuns. Salluste, quoique mal-veillant de Pompée, voulut d'autant moins y en mettre, qu'il n'avoit guere d'autre voie que l'élévation de Pompée, pour parvenir juridiquement à fon but dans l'affaire de Clodius. Car toutes les fois qu'il en avoit été jusques-là question au Sénat, il n'avoit eu de son côté que quatre ou cinq suffrages; la très-grande pluralité se trouvant du

côté de Milon & de Cicéron «. La haine qu'il portoit à Pompée n'égaloit pas en lui le desir de se venger de Milon. Anisté comme il le voyoit contre celui-ci, il en espéroit tout pour sa vengeance, & ne se trompa point dans ses vues. Ains Pompée sit nommé seul Consil pour cette année, par l'Entreroi Sulpitius: nouveauté inouie, qui seule prouveroit le bouleversement total du corps politique, si la nécessité où fut Caton d'y confentir, n'en étoit une preuve plus forte encore.

Le nouveau Consul, ramené dans Rome par Caton même, prit possession de sa charge avec tout le faste d'un homme vain. Le pouvoir immense, qui en étoit naturellement une suite, se trouvoit encore augmenté par le dernier décret du Sénat, Il pourvut d'abord à la sûreté de la Ville & à la sienne propre. felon la commission qu'il en avoit, avec un fond de trois millions de rente, pour l'entretien des nouvelles levées. Peu de jours après, il travailla à mettre un ordre plus sévere & plus exact dans la forme des jugemens. De l'avis du Sénat, il rendit le premier de Mars une ordonnance, portant que les informations seroient parachevées dans l'espace de trois jours : que les accusés seroient cités le jour suivant, & le jugement rendu le lendemain de la citation : que l'accusateur ne pourroit parler pendant plus de deux heures, ni l'accusé pendant plus de trois: que de quatre-vingt un Juges qui seroient tirés au sort, l'accusateur & l'accusé n'en pourroient réciproquement resuser que cinq de chaque ordre, de sorte que le nombre restat de cinquante-un, qui se trouverent tous être des gens considérables & bien famés. Cependant la faction ne manqua pas de dire que Pompée n'avoit pris que des amis de Cicéron, à quoi Cicéron repliqua que cela ne pouvoit être autrement, fi-tôt qu'on ne prenoit que d'honnêtes gens; puisque la base de son crédit portoit fur ce que tous ceux qui, comme lui, aimoient l'Etat, l'aimoient

Tome 111.

V v

auffi lui-méme «. L'ordonnance portoit de plus, que toutes follicitam; is & arteflations en faveur des accufés, qui par-là échappoient fouvent à la peine, étoient abfolument prohibées; que tout homme condamné précédemment, pourroit même obtenir fia grace, s'il en pouvoit fiaire condamner deux autres: & enfin, que l'on feroit deux informations, l'une fur les brigues, l'autre fur les violences commifies: celle-ci comprenoit le meutre de Clodius, l'incendié du palais & le pillage de la maifon de Lépide. Torquatus fur nommé commiffaire de l'une, & Domitius Ænobarbus de l'autre.

Les partifans de Milon ne s'oppoferent pas d'abord à ces ordonnances, qui, toutes redoutables qu'elles étoient pour lui, ne l'étoient pas moins pour fes adverfaires. Mais Sallufte, plus adroit, fit demander par Fusius qu'on eût à diviser le chef qui ordonnoit l'information contre les violences, & cè des que ce fut divisé, Munatius & lui formerent opposition aux deux derniers articles \*. Alors Celius, autre Tribun, toujours dévoué à Milon, déclara qu'il s'oppositie en entire à la loi. Mais Pompée fe mit en une telle colere contre Cælius, jusqu'à le menacer de prendre les armes personnellement contre lui, qu'il su obligé de de déssitér de no apposition. Celle de Salluste au contraire substân jusqu'après le jugement de Milon, ainsi qu'on en peut juger par le plaidoyer de Cicéron, qui reproche même à Salluste de s'être fait payer bien cher pour former cette opposition \*.

· Cic, pro Mil, 8,

» Q. Hortenfum disife ut extra ordinen quartestar: apud quaftorem aftimare fuurum, ut, cum pufilium ediffet daleedinit, largiste actobianis devocaret, Adverfus hominem ingeniofum ingenio uf fuums: i-wenimus Fufium, qui diceret, divideret fententium, Reliqua parti ego & Salluffus intercefimus?

· Fragm. orat. Munatii ap. Afcon-Ped.

2 Noy, Gie, pro Milon, 6. Quod 8 per fariofam illum Tribunum, 6-c. Cictron, dans fon plaidoyer, s'ètend fur ce que Pompée avoit fait une loi exprelle, ou un article do loi pour ordonner qu'il feroit informé du meurtre de Clodius : chofe inutile, fi les circonflances réuffent mis dans le cas de regarder ce meurre de tout autre esti cultur autre; puifque par le famile deoir unun autre; puifque par le famile deoir

Domitius & Torquatus travaillerent dans le temps preferit aux informations contre Milon. Il envoya fes amis au bureau de Torquatus, & fe rendit en perfonne à celui de Domitius, où Cornificius s'écria, en s'adreffant au Sénat affemblé, que Milon s'y trouvoit avec une épée cachée fous fes habits. La-deffus Milon fe dépouilla nud, & fit voir que le fait étoit faux : circonffance que Cicéron fut bien relever dans la fuite, ainfi que la perquifition

des gens, il ne falloit point de loi expresse. ni nouvelle pour ordonner ce qui étoit ordonné par les anciennes; puisqu'on n'avoit point fait de loi nouvelle lors du meurtre de Scipion l'Africain, de Livius Drufus, des Gracques, &c. (perfonnages tout autrement regrettables, & très-différens de Clodius ), les anciennes étant suffifantes; puifque l'information ordonnée ne pouvoit avoir pour but ni d'affurer le fait qui étoit public, ni de découvrir l'auteur qui en convenoit. Cicéron induisoit delà que l'ordonnence rendue par le Sénat au rapport de Pompée, n'avoit en vue que de vérifier, non le meurtre ni fon auteur, mais seulement si Milon avoit en effer tué Clodius dans le cas d'une légitime défense, permife à cout le monde: quid ergo tulut Pompeius rogatione fua? Nempe ut quareretur. Quid porro quarendum eft? Fastum ne fit? At conftat. A quo? At patet. Vidit etiam in confessione fatti juris tamen defenfionem suspici posse. . . . nam qui non panam confessioni fed defensionem dedit, is causam interitus augrendam, non interitum, putavis. Que toute la question étoit réduite à ce point fixe, par le décret du Sénat, qui faifoit dans l'affaire un préjugé dont on ne pouvoit plus s'écarter; le fil & la forme de la procédure se trouvant réglé par-là, « Quand le décret du Sénat a déclaré,

» dit-il, que le meurtre d'un Citoyen, » que l'incendie d'un palais, que la vio-» lence contre les maifons, étoient un » trouble à la chose publique, il n'a fait » que déclarer la loi. Fai moi-même été » de cet avis, en apprenant qu'il y avoit » eu des gens tués sur la voie Appia, Je » n'ai pas entendu qu'un homme, à qui on » avoit dreffé des embûches, fût con-» pable pour avoir désendu sa vie. J'ai » fixé le point de droit, en réservant le » fait. & renvoyant le crime au jusement » qui feroit rendu après la vérification du » fait par les informations. Si la fureur » d'un Tribun du Peuple, n'eût troublé la » délibération, & empêché le Sénat de » s'expliquer jusqu'au bout, nous n'aurions » fur tous les faits ni question ni ordon-» nance expresse & nouvelle, mais scule-» ment un décret portant que l'affaire ref-» toit réglée à l'extraordinaire, & qu'il en » feroit informé felon les loix anciennes. » On a enfuite divifé les chefs de l'avis à » la requisition de . . . . je ne sais qui: car » il ne faut pas dévoiler les manœuvres » de tout le monde : fi bien que depuis, » au moyen d'une opposition mendiée & » achetée, on a trouvé le fecret de réduire » à rien l'autorité du Sénat, & de fon dé-» cret de préjugé ».

V v 2

qu'on fit auffi fur les bruits qui couroient que Milon avoit en divers endroits fait faire de grands amas d'armes offensives & d'armures défensives; qu'il en étoit venu un bateau chargé d'Otricoli à Rome par le Tibre; qu'il n'y avoit dans la Ville aucune petite rue ou cul-de-fac dans laquelle il n'eût loué quelque maison; qu'il en avoit rempli une de boucliers sur la colline du Capitole: que toutes étoient pleines de torches préparées pour mettre le feu : faits qui se trouverent tous être faux .. On débita aussi un matin que la nuit précédente on avoit attaqué pendant plusieurs heures la maison de Jules-César: mais personne du voisinage n'en avoit rien oui dans ce quartier si habité. Un cabaretier, nommé Licinius, logé près du grand Cirque, vint dire que des gens de Milon étoient venus boire chez lui : que s'étant pris de vin, ils avoient imprudemment parlé entr'eux de leur projet de tuer Pompée: que s'appercevant qu'il pouvoit les avoir entendus, ils avoient voulu le tuer, de peur qu'il ne les décelât, & lui avoient porté un coup d'épée. Sur cet avis, Pompée manda Cicéron à fon jardin, & ensuite tout le Sénat. On fit venir le cabaretier, & le coup d'épée qu'il avoit reçu au côté, se trouva être une égratignure faite avec une éguille.

Les accufateurs de Milon furent l'es deux jeunes Appius, les deux Valérius Nepos & les Herennius Balbus, Marc-Antoine, Pétuléius, Cornificius & les trois Tribuns. Ils demanderent qu'on fit fubir interrogatoire aux domeftiques de Milon & à ceux de Fausta fa femme. Ils poserent en fait que l'affassinat de Clodius avoit été commis de gueta-pens: que onze de ses domestiques avoient été tués avec lui : que Milon avoit envoyé des fatellites dans une métatire près d'Albe, pour égorger un jeune ensant de Clodius qui y étoit: que le fermier & deux esclaves avoient été tués en le voulant désendre: qu'un nommé Alicor, autre démensièque qui avoit caché l'enfant, avoit été si cruellement

º Cic. pro Mil. 24.

tourmenté pour le découvrir, qu'on lui avoit arraché les jointures des doigts; & enfin que Milon avoit arrêté quatre Citoyens romains qui paffoient sur le grand chemin lors du meurtre de Clodius. & les avoit tenus renfermés pendant deux mois dans une de ses maisons de campagne. Ces derniers faits étoient contenus dans une dénonciation très-vive, donnée par Metellus-Scipion, Par repréfailles, Cælius demanda l'interrogatoire des gens de l'homicidé, & Manilius celui des domestiques d'Hypfæus & de Metellus. La faction de Clodius produisit pour premier témoin Cassinius Schola, ce Chevalier qui l'accompagnoit au retour d'Aricie. Cet homme chargeoit à tel point Milon. que celui-ci, de même que Marcellus & Cicéron qui l'affistoient, n'auroient pas eu de peine à réfuter fon témoignage, fans les clameurs de la populace, que les Tribuns, partisans de Clodius, exciterent lorsque Milon voulut répondre. Philemon, affranchi de Lépide, déposa du fait des quatre Citovens romains pasfant sur le grand chemin lors du meurtre de Clodius, arrêtés par Milon & tenus renfermés pendant deux mois dans une de ses maisons de campagne. On entendit ensuite plusieurs habitans des Bouvilles, qui raconterent comment l'auberge de ce fauxbourg avoit été forcée, le cabaretier massacré, & Clodius tiré par violence de la maison. Les Vestales déposerent qu'une femme inconnue étoit venue chez elles s'acquitter d'un vœu fait par Milon en expiation du meurtre de Clodius. Sempronia parut la derniere, tenant par la main sa fille Fulvie, veuve de Clodius. Ces deux femmes n'épargnerent ni les pleurs ni les gémissemens, pour émouvoir les spectateurs. On insista beaucoup sur ce que le meurtre de Clodius avoit été commis sur la voie Appia, dont le Peuple romain devoit l'usage & l'utilité aux ancêtres de Clodius 1.

LA-deffus Cicéron s'écrie, « ne diroit- » ce chemin, non pour la commodité du » on pas qu'Appius l'aveugle a fait faire | » Peuple romain, mais pour servir de

Après qu'elles fe furent retirées, Munatius reprit leur place. exhortant le Peuple à se trouver en foule au Forum le lendemain, à faire preuve de fa douleur & de son affection pour l'homicidé, & à ne pas fouffrir que son meurtrier pût demeurer impuni. Salluste, tant que dura cette affaire, ne paffa presque pas un jour fans haranguer contre Milon.

XIL lufte.

Celui-ci, malgré tant d'ennemis redoutables, ne rabattoit rien Fermeté de Milon, Que- de sa sierté. Il ne prit le deuil ni ne laissa croître ses cheveux & relles entre fa barbe, selon l'usage des autres accusés; bien résolu de faire tête à l'orage, Hortense, Marcellus, Calidius, Sylla, Caton, Brutus & deux des Tribuns, prirent parti pour lui. Favonius

> » théatre au brigandage de sa postérité? » C'est donc pour cela qu'on ne punit pas » Clodius, lorfqu'il eut tué Papirius fur » ce chemin même; fans doute par cette p raifon, que chacun est le maître chez » foi. On n'a rien dit de l'affaffinat d'un » Honnéte Chevaller romain; & j'entends » tout le bruit qu'on fait, parce que la » via Appia est tachée du sang d'un bri-» gand & d'un franc scélérat ».

Le meurtre du Chevalier Papirius fut commis à l'occasion des affaires d'Armènie, dont il est parlé sur la fin du cinquieme Livre de cette histoire, & en fut une suite. On y a lu que Pompée, mécontent de la conduite d'un des fils de Tigrane, de même nom que son pere, l'avoit fait arrêter & l'avoit emmené prisonnier avec lui. Après l'avoir montre à Rome à la fnite de fon char de triomphe, il le hilla prisonnica à la garde de Flavius, qui depuis fut Préteur, la même année que Clodius étoit Tribun, Le Préteur se trouvant un soir à fouper chez Clodius, celui-ci lui demanda avec inflance de faire venir fon prifonnier,

qu'il avoit envie de voir. On amena le jeune Tigrane, qu'on fit mestre à table avec les convives; mais, au fortir de table, le Tribun refufa de le renvoyer, lui fit ôter sa chaîne, & ne voulut pas même le rendre à Pompée, qui vint le réclamer: il le fit promptement monter fur un vaiffeau & partir. On fut que le gros temps avoit obligé le bâtiment de relâcher à Antium. Clodius y envoya bien vite fon Secretaire Sexus, appur le mattre à convert. Flavius y courut de son côté pour l'enlever; les deux partis se rencontrerent & se battirent à quatre milles de Rome. fur la voie Appierme. Il y eut beaucoup de gens tués, fur-tout du côté de Flavius, entr'autres Papirius, Chevalier romain, fermier général & grand ami de Pompée. Flavius eur affez de peine à regagner Romo presque seul . Cest au sujet de certe bagarre, que Flavius avoit contre Damion l'affaire dont il a été parlé plus haut, pour laquelle ce dernier mendioit l'opposition du Tribunat.

. Afcon-Ped.

alla plus loin. Il avança que Clodius étoit lui-même l'auteur du guet-à-pens, & que, trois jours avant l'événement, il lui avoit oui dire que dans trois jours Milon ne feroit plus vivant. Mais personne n'embrassa la défense de Milon avec plus de chalcur que Cicéron, qui lui devoit son rappel. Il déclara hautement qu'il alloit se charger de sa cause. Salluste, outré de voir que le crédit & l'éloquence d'un pareil défenseur alloient mettre sa vengeance au hasard, tourna toute sa colere contre Cicéron. Il se déchaîna contre lui par mille invectives. Cicéron, qui ne restoit pas court sur l'article des injures, les lui rendit au double. Ils fe mirent à se déchirer mutuellement, du moins s'il faut s'en rapporter aux fatyres qui parurent fous leur nom dans un temps peu éloigné de l'événement. Mais les pieces de ce genre, lors même qu'elles ne font pas suspectes, & que les traits en sont réellement partis des mains offensées, ne sont pas des sources affez pures, pour que l'histoire veuille y puiser la vérité. Si elle en fait usage, ce n'est qu'à défaut d'autres monumens, & avec la restriction qu'elles méritent. On ne peut admettre celles-ci comme originales, quoique peut-être écrites dans le même siecle où les faits se sont passés. Malgré quelques opinions d'un grand poids à cet égard, il est facile d'appercevoir qu'elles font plutôt l'ouvrage d'un déclamateur oisif, à qui cette fameuse querelle a donné l'idée de les composer. On y lit que Salluste attaqua Cicéron sur sa naissance, sur ses mœurs, sur sa passion pour sa propre fille, sur la conduite de Terentia sa femme, sur sa médisance, sa vanité, & les richesses qu'il avoit acquises dans le Gouvernement. Cicéron repliqua que sa jeunesse avoit touiours été aussi éloignée de la débauche, que la vie présente de Salluste l'étoit de la pudeur : que ce Tribun seroit bien heureux d'être autant à couvert de reproche sur l'article des hommes, que l'étoient Tullie & Terentia. Il tâche de même à se justifier

Tome III.

fur le reste, & ne manque pas de matiere pour dissamer Salluste à fon tour 1.

Salluste, peu satisfait de s'être répandu contre Cicéron avec la derniere aigreur, enflamma ses deux collegues du même courroux. Rufus n'étoit déjà que trop disposé au ressentiment contre Cicéron : car il étoit frere de Pompéia, femme de Céfar, que Cicéron avoit perdu de réputation lors de son intrigue avec Clodius. Munatius se joignit sans peine à eux, tous trois dans l'intention d'impliquer, s'ils pouvoient, Cicéron dans le crime de Milon: ce que la haine déclarée entre Clodius & lui, ne rendoit pas hors de vraisemblance. Ils crioient au Peuple, c'est la main de Milon qui a commis l'assassinat, mais le bras d'un

le goût & dans l'usage de s'exercer ainsi fur des fujets véritables. On en voit plufieurs exemples dans Quintilien , dans Seneque, dans Petrone. On attribue ordinairement ces deux déclamations à Vibius Crispus ou à Porcius Latro \*, qui vivoient l'un & l'autre fur la fin du regne d'Augufte. Mais je ne puis affez m'étonner que Quintilien les ait erues originales & citées deux fois comme telles \* \*. Son fentiment n'est plus suivi par personne. En effet, elles impliquent contradiction en vinet endroits. La destruction de la République y est supposce par-tout, de même que la mort de Céfar; il v est question aussi de la vente de la maifon de Tibur, que Salluste achera de la fiscession de Céfar. D'un autre côté, le présendu Salluste y parle de la semme & de la fille de Cicéron, comme de perfonnes vivantes, & les maltraite beauconp. Le faux Cicéron, dans sa réponse, en parle de même comme vivanies, & lâche fur la \* Junius & Volius.

\* \* L. 4. cap. I. & Liv. 9. cap. 3.

Les anciens Rhéteurs étoient affez dans | tyrannie de Céfar des traits fi vifs , qu'ils ne font pas faits pour avoir été hafardés de fon vivant. Or, tout eeci fe contrarie visiblement, Terentia, en 707, n'étoit plus femme de Cicéron, mais bien de Sallufte lui-même, qui n'auroit pas parlé de ce ton fur la vie passée de sa propre femme. Tullie mourut d'une fuite de couches en 708 : & Cefar ne fut affassine qu'en 710. On trouve la preuve complette que Céfar furvécut à Tullie, dans la lettre de compliment darée de Séville, qu'il écrivit à Cicéron fur la mort de sa fille \*. Une autre preuve de l'ignorance du déclamateur & de la fauffeté de la piece, se tire de ce qu'il y est parlé de vols faits par Salluste dans son Gouvernement, & qu'il femble néanmoins que dans le temps où l'on parle, il fut encore banni du Sénat, par l'ordonnance des Censeurs : des-lors, eft-il dit, nous ne Pavons plus revu. Cependant Salluste rentra au Senat plusieurs années avant que d'avoir le Gouvernement de Numidie,

\* Cic. ed Att. L. 13. Ep. 20.

homme

homme plus puissant a conduit cette main. Munatius le menaça même de le mettre formellement en justice. Ce dernier s'opiniâtra avec plus de constance contre Cicéron qu'aucun autre : car il courut quelque bruit, quoique peu fondé, que Salluste & Rufus se laissoient regagner. Mais ni ces menaces, ni les armes des fatellites de Clodius, ni les clameurs du Peuple, ni le dépit marqué de Pompée, ne purent ébranler la fidélité de Cicéron. pour un homme auquel il devoit sa reconnoissance. Pompée luimême étoit fort aigri contre lui, & feignoit toujours une grande crainte des violences de Milon; tellement qu'il n'habitoit plus fa maison, mais se tenoit dans quelque lieu élevé, avec une groffe garde de foldats, ou dans fon jardin, où il affembloit le Sénat fous fon portique, fous prétexte de n'avoir pas de sûreté ailleurs; faisant visiter & secouer les robes de tous les Sénateurs qui entroient.

Le 11 Avril étoit le jour marqué pour la décision de cette XIII. grande affaire. Toutes les boutiques furent fermées dans la Ville, contre, & Cià la suggestion de Munatius, qui la veille avoit exhorté le Peuple Milon, Milon à venir au Forum, & à ne plus fouffrir que Milon put échapper. et condamné à l'exil, Juec-On s'affembla en foule fur les huit heures du matin, avec un fi ment des augrand concours de spectateurs, qu'il y en avoit jusques sur les toits des maifons éloignées, du haut desquelles on pouvoit avoir vue sur le Forum. Pompée, entouré d'un grand appareil de guerre, prit place au devant du Tréfor. On plaça dans les rangs. on distribua les bulletins. Après quoi il se fit un silence dans l'affemblée, tel du moins qu'on pouvoit l'espérer d'une soule si nombreuse, & dans un lieu si vaste. Appius l'aîné parla le premier avec beaucoup de force. Salluste l'avoit fait aider dans la composition de ce discours par son Grammairien Pretextatus. Après lui Marc-Antoine & Valérius Nepos parlerent aussi contre Milon. Ils employerent entre eux trois les deux heures prescrites par la loi. Après eux Hortense parla pour Milon, & tint peu de Tome III.

temps, ayant pris pour son rôle la partie qui concernoit les interrogatoires des domestiques. Ensuite Cicéron se leva. On lui avoit conseillé de faire porter la défense sur le service louable & utile que Milon avoit rendu à la République, en tuant un Citoven détestable & féditieux. C'est le plan que Brutus a pris dans le plaidoyer qu'il s'est amusé depuis à composer sur l'affaire ; plan relatif à ses vues & à sa propre conduite : mais Cicéron refusa de l'adopter, disant que véritablement il étoit du bien public de condamner par jugement un méchant homme, mais non pas de le tuer fans qu'il fût condamné. Il préféra le plan débité par Cælius, que Clodius étoit le véritable auteur d'un guet-à-pens; qu'il s'étoit à dessein posté dans un terrein élevé qui lui appartenoit, pour attendre Milon à l'entrée de la nuit & s'en défaire : que ce n'étoit qu'avec ce projet qu'il étoit tout d'un coup parti de Rome le matin, sous un prétexte frivole. quoique sa présence y sût nécessaire à une assemblée de gens à lui dévoués, que fon Tribun mercenaire (Salluste ou Rufus) avoit convoquée pour ce même jour : qu'il étoit prévenu, comme tout le monde, du voyage que Milon devoit faire à Lanuvium pour une cérémonie, au lieu que personne ne savoit que Clodius dût aller à Aricie : que Milon étant dans sa voiture enveloppé d'un gros manteau fourré, avec sa femme qu'il menoit rarement, avec une troupe de femmes de chambre & même de musiciennes, ce n'est certainement pas dans cet équipage qu'on s'en va commettre un affaffinat prémédité (&, dans le vrai, tout ceci ne fut qu'une rencontre de hasard, sans projet de part ni d'autre ) : qu'il étoit arrivé à Clodius ce qui arrive tout naturellement aux agresseurs qui ne se trouvent pas les plus forts, d'être battu : que les gens de Clodius, bien postés, disposés à l'attaque, & libres de tout embarras, avoient préfumé de l'emporter fur un nombre supérieur de gens embarrassés & surpris à l'improviste; mais que le contraire étoit arrivé. Que tout le bonheur

de cette aventure étoit pour la République, enfin défaite d'un fi grand feélérat, & tout le malheur pour Milon, qui se voyoit au risque d'être déchu de ses prétentions, de perdre l'espoir prefqu'assuré de son élévation prochaine, & même son état actuel.

Il s'étoit surpassé dans la composition de son plaidover. Cette piece est un des chef-d'œuvres de l'éloquence ancienne. Nous l'avons avec quelques changemens que l'auteur y fit depuis : car il la donna double, telle que nous l'avons & telle qu'il l'avoit d'abord composée : c'est dans celle-ci qu'il parle si souvent, avec tant d'adresse & d'énergie, des précautions prises par Pompée pour la prétendue sûreté de l'Etat & la sienne, & de l'espece d'armée dont il avoit fait entourer le Tribunal, comme pour décider ainsi les opinions par la terreur. La difficulté étoit de se faire entendre aux Juges. Une timidité naturelle pour parler en public, que Cicéron n'a jamais pu vaincre, même au comble de sa réputation, étoit encore redoublée par les menaces dont on l'accabloit, par la complicité dont il se voyoit accusé, par l'enthoufiasme avec lequel il avoit épousé les intérêts de cette querelle, devenue quasi la sienne propre, entre son ami & son ennemi: par les troupes de foldats qui entouroient le barreau : car Pompée avoit donné ordre aux gens de guerre de se saisir des la nuit précédente des avenues du Forum. On en plaça, tant dans le lieu même que dans les rues aboutissantes, & dans les temples voifins 4.

Milon se désiant de la frayeur que cet appareil d'armes inusité pourroit inspirer à son désenseur, alla de grand matin chez lui le prier de se fiaire porter de bonne heure sur la place, pour avoir le temps de se reppéte & de rasseoir ses sens, avant que de commencer. Il y alla en este: mais les Juges & les Tribuns l'avoient déjà devancé; & lorsqu'au fortir de sa sitiere il vint, dit Plutarque, à appercevoir Pompée asse matile u, comme

<sup>\*</sup> Fragm. Cic, de optim. gener, orator, ap. Afc-Ped.

s'il eût été en un camp, & la place environnée d'armes reluifantes tout à l'entour, il se troubla de telle maniere, qu'à peine il put commencer à parler, tant le corps lui trembloit fort, & ne pouvoit faire usage de sa voix : Milon au contraire assissoit d'un air assuré & sans apparence de crainte quelconque à ce jugement de sa cause. Toutefois on eut opinion que ce trouble de Cicéron procédoit plutôt de véhémence d'affection pour cette affaire, que de faute de cœur ou de timidité. Il est difficile de n'en pas juger ainsi, en lisant cette piece, qui se ressent si fort de la chaleur & du trouble d'un homme transporté d'une véhémente affection pour son ami, d'une haine ardente contre fon ennemi, & d'une mortelle inquiétude fur l'événement prochain. Il commença cependant : mais à peine s'étoit-il remis, que la populace excitée par les Tribuns, se mit à faire un bruit horrible pour l'empêcher d'être entendu. Les foldats y coururent l'épée à la main. Alors Cicéron se troubla de nouveau. La mémoire lui manqua. Il ne dit rien de tout ce qu'il avoit prémédité, mais se tut, après avoir parlé peu de temps d'une maniere languissante & sans force.

Le jugement fut favorable dans les trois ordres \*a ujeune Appias, qui, de l'aveu général, emporta la palme de cette journée; ans l'ordre des Sénateurs, douze contre fix : dans celui des Chevaliers, treize contre quatre : dans celui des Intendans du tréfor, treize contre trois. On convenoit que c'éctot un événement de hafard, fans aucune préméditation; & que Clodius avoit été bleffe par les gens de Milon, fans qu'il le fût lu-iméme: mais il étoit prouvé que l'ayant fu, il avoit donné ordre de le tucr tout-à-fait. On croit que parmi les Sénateurs le fuffrage de Caton fut pour Milon : car on lui avoit oui dire affez haut que la République étoit fort heureuse d'être défaite d'un franc scélérat; & avant que le sort ne l'êtit mis au nombre des Juges, il affisitoi Milon dans s'a brigue pour le Conditat, & mem dans

<sup>.</sup> Voy. l'Introd.

fes follicitations fur fon affaire. Milon, condamné à l'exil par trente-huit voix contre treize, se retira à Marseille, où, sans regret pour les honneurs qu'il avoit perdus, il passa gaiement le reste de ses jours à faire bonne chere, rendant tous les jours graces à l'animolité de Salluste, & au peu de mémoire de Cicéron, du repos & des plaisirs dont il jouissoit. Après son départ, ses biens furent vendus pour payer ses dettes, en vertu de trois autres jugemens de condamnation rendus à la fuite du premier : le fecond, dès le lendemain, au Tribunal de Torquatus, pour le fait de brigue, à la pourfuite du même Appius, qui parla encore à merveille, & qui refusa le prix que la loi donnoit à l'accufateur : le troisieme, peu de jours après, au bureau du Questeur Favonius, pour les affociations, à la poursuite de Fulvius Neratus, qui reçut le prix accordé par la loi : le quatrieme, au bureau du Questeur L. Fabius, pour autres faits de violences, à la poursuite de Cornificius. Milon ne voulut comparoître à aucun de ces trois jugemens; ayant dès le moment du premier pris le parti de se retirer. Ses dettes se trouverent monter à sept millions de notre monnoie.

Au contraire, Saufeius Futhenus fut abfous, quoiqu'auffi coupable, puifque c'étoit lui qui, à la tête des efclaves de Milon, avoit forcel l'auberge des Bouvilles. Cicéron & Cælius plaiderent pour lui contre les trois accufateurs Caffius, Fulcinius le fils & Valérius Nepos. L'accufé eut contre lui le fuffrage des Sénateurs, à dix contre huit, & celui des Chevaliers, à neuf contre huit; mais il eut pour lui les Tribuns du Tréfor, à dix contre huit; mais il eut pour lui les Tribuns du Tréfor, à dix contre fix. De forte que l'abfolution l'emporta d'une voix dans les cinquante-un fuffrages. Il eut encore plus de fuccès au Tribunal du Quefteur Confidus, où trois autres accufateurs le pourfuivirent aux termes de la loi Plautia contre les violences, pour s'être mis, un dard à la main , à la tête des gens de Milon, lorf-qu'is forcerent l'auberge. Il fut encore ici défendu par Cicéron

& par Varron, & absous de trentc-deux voix contre dix-neuf; avec cette différence que les Intendans du tréfor, qui avoient été pour lui au premier jugement, furent contre, au lieu que les Sénateurs & les Chevaliers, qui lui avoient été contraires, lui furent favorables. Il fembloit que le départ de Milon eût fait évanouir toute la chaleur des esprits en faveur de Clodius. Il ne resta que l'indignation que tous les gens de bien conçurent contre la mémoire d'un homme dont la mort n'avoit pas été moins funeste à l'Etat que la vie. Cicéron attaqua ses partisans, & surtout Munatius, avec une terrible éloquence. Vainement Pompée l'affifta de tout son pouvoir, employant pour lui toutes les especes de follicitations qu'il venoit lui-même de prohiber par fa loi. Caton, indigné d'une telle impudence, se boucha les orcilles avec les mains, pour ne les point entendre : Rufus, Munatius & Sextus. Secretaire de Clodius, furent, à la poursuite de Cescnnius, d'Aufidius & d'Aponius, & à la grande fatisfaction du public, condamnés à la rigueur pour l'incendie du palais Hostilien, n'ayant eu que cinq suffrages pour l'absolution.

Salluste eut le bonheur d'échapper à ces recherches, soit qu'il se fût prudemment raccommodé avec les amis de Milon, les comme quelques-uns le soupçonnerent, soit plutôt que les faits retraite. Il se qui le concernoient ne sussent pas aussi graves. Mais on trouva mer à écrire peu après un prétexte de le punir. En 704, lors de la revue tyres contre des Censeurs, qu'on faisoit tous les cinq ans, Appius Pulcher & Pison, revêtus de cette Charge, en faisant l'appel du Sénat, lui

firent des reproches publics fur la vie débordée qu'il menoit avec les femmes. Il convint en plein Sénat de plufieurs de ses aventures, se rabattit sur la connivence des maris, & ne se défendit qu'en disant qu'il n'attaquoit plus de femmes de condition, & ne s'en prenoit qu'à des femmes sans conséquence . Là-dessus les Censeurs l'exclurent du Sénat b.

Dio-Caff. L. 40. 00. 96. · Pfeud-Cic. in Sall.

La perte de son rang le mit dans l'impossibilité de se mêler déformais des affaires publiques, jusqu'à ce que les choses euffent changé de face . Il se retira chez lui, le cœur ulcéré. déclamant avec hauteur & vérité contre les cabales des principaux de l'Etat, contre les mœurs perverties de son siecle. contre la maniere dont il voyoit composer le Sénat de nouveaux membres intrus & méprifables . Bientôt néanmoins une tranquillité réelle fut le fruit de l'étude à laquelle il se remit : alors il reprit tout de bon le projet d'écrire l'histoire, dont l'ambition l'avoit détourné . La conjuration de Catilina, dont il avoit été le témoin oculaire à l'âge de vingt ou vingt-deux ans, lui parut digne de son objet, par la nouveauté du crime & par celle du péril. Mais l'entreprise d'écrire l'histoire, si délicate pour tout le monde, quand il y faut parler de personnes vivantes, le devoit bien être davantage encore pour un homme mêlé dans les factions, & qui s'étoit fait tant d'ennemis. On doit cependant en ceci rendre justice à Salluste. Il n'en impose point, lorsqu'il nous annonce lui-même d qu'il se trouvoit alors dans une situation d'esprit dégagée de haine, d'espérance & de toute partialité. Malgré les offenses qu'il avoit faites & reçues, on ne démêle dans fon ouvrage aucune trace de ressentiment perfonnel, si ce n'est peut-être contre P. Sylla: encore n'est-ce qu'une conjecture affez foiblement appuyée. Salluste, dans ses écrits, rend également justice à chaque personne, de quelque faction qu'elle soit. Cicéron, avec lequel il avoit eu de si viss démêlés, s'y trouve dépeint comme un homme de bien, comme un zélé Citoyen. Cependant Cicéron fut mécontent, dit-on . du peu d'étendue que son éloge avoit dans cette histoire. Le titre succinct d'excellent Consul lui parut une louange peu proportionnée à l'importance de ses services. D'autres ont reproché à Salluste d'avoir omis grand nombre de circonstances hono-

<sup>·</sup> Pfeud-Cic.ibid. · Sall. Praf. Jugurth.

<sup>1</sup> Id. Praf. Catil.

rables à Cicéron . Le reproche est fondé dans le fait. Mais on doit observer avec quelle rapidité il écrit ce morceau d'histoire. Marius Victorinus y trouve, plus que dans aucun autre, les trois conditions qu'il demande à l'Historien, la briéveté, la clarté, la vérité b. Salluste prend seulement la substance des faits, négligeant les détails, & acheminant fans cesse l'action à fa fin. d'une maniere tout-à-fait théatrale: il omet un grand nombre de choses austi-bien étrangeres que personnelles à Cicéron. De plus, les quatre discours de celui-ci sur cette affaire étoient entre les mains de tout le monde. Quant à Pompée, si Salluste a dit de lui dans sa grande histoire, que c'étoit un homme chez qui une phisionomie fort honnéte cachoit l'ame qui l'étoit le moins c, c'est ce qui n'est que trop prouvé par sa conduite en tant d'occasions. Cependant ce trait a coûté cher à la réputation de Salluste. Lenæus, affranchi de Pompée, irrité de voir son maître ainsi dépeint à la posterité, dans une histoire célebre, a cru le venger par une fatyre contre l'Historien, où il vomit contre lui les plus baffes injures d. Ce seroit souiller notre langage, que de rapporter ici en mots équivalens & tirés du jargon de la plus vile populace, les épithetes qu'il lui prodigue dans tous les termes capables de venir à la bouche d'un misérable de la lie du peuple, rendu insolent par la fortune . Les titres les plus doux font ceux de belitre, d'ivrogne, d'ignorant plagiaire du vieux langage de Caton, d'homme aussi monstrueux par sa vie que par ses écrits. On pourroit peut-être avec plus de fondement reprocher à Salluste de n'avoir pu se dépouiller de fes idées générales, austi-bien qu'il avoit fait des préventions

particulieres

<sup>.</sup> Durantini, hift, conjur, Catil, Mar. Vittorin. in Cic. de invent,

<sup>.</sup> Sall. fragm. hift.

<sup>\*</sup> Acerbissima satyra laceravit , lastau- monstrosum, praterea priscorum Catonisque rum, & lurconem , & nebulonem , popi- verborum inerudirissimum surem. Fragm. nonemque appellane, & vita feriptifque Lenzi ap. Sueton. ibid.

<sup>4</sup> Sueton, de Gramm, C. 10.

<sup>·</sup> Horat. Epod. 4.

Υv

particulieres: un fond d'aigreur & d'aversion contre la faction des Grands, perce en mille endroits de ses écrits.

La retraite de Salluste n'avoit pas encore duré deux ans. quand la face du Gouvernement changea de nouveau. César, César, Salluste occupé loin de Rome à la conquête des Gaules, avoit fait de fon le teris foi camp l'afyle de tous ceux que quelque mécontentement public ques li rente can possible foresient de la cariera de la cari ou particulier forçoient à s'éloigner de la capitale. Après neuf ans de travaux & de victoires, il se voyoit prêt à rentrer en Italie chargé de gloire, mais menacé d'un danger visible. Il faisoit donc diverfes demandes, tendantes à rendre fon pouvoir égal à celui de Pompée, ou du moins à se mettre hors d'état de le craindre. Il étoit réellement le maître de se procurer dayantage : cependant le Sénat, par un aveuglément qu'on ne peut concevoir, lui refusa tout. César, outré d'une injustice si déplacée, entra en Italie à la tête d'une armée aguerrie par la plus difficile conquête que les Romains eussent jamais faite. Tout prit la fuite devant lui : Corfinium & Brunduze , qui seules firent quelque réfistance, furent bientôt forcées. César, devenu maître de l'Italie en deux mois, entra dans Rome, où il trouva tout disposé à la soumission. Alors Salluste sentit renaître en lui l'ambition & l'esprit de parti. Dans un âge où les passions sont encore dans toute leur force, on embrasse la retraite par dépit, & bientôt on la quitte par ennui. Il l'abandonna donc pour recommencer à courir après la fortune, dont il se crut pour cette fois affuré par la puissance de César, auquel il avoit toujours été attaché. Il lui adressa son premier discours en forme de lettre, sur le Gouvernement de l'Etat, qu'on a jusqu'à présent mal-à-propos intitulé le fecond. Il est visible par les faits, en lisant ces deux discours, que l'ordre en est interverti : celui où il est parlé de Domitius, tué dans sa fuite à la bataille de Pharsale, & de Bibulus, mort avant cette bataille, comme de personnes alors vivantes, est évidemment le premier; & celui qui n'a été

Tome III.

écrit que lors du fiege d'Alexandrie, est le second. On ne trouve plus dans cette piece l'impartialité qu'il venoit de faire régner dans l'histoire. Tout y respire la flatterie, l'esprit de faction, les jugemens passionnés. Ce n'est plus cet homme si révolté contre le pouvoir arbitraire. Il exhorte au contraire Céfar, avec la derniere véhémence, à suivre son projet. D'ailleurs on v trouve de belles idées & un grand fens, une énergie plus grande encore qu'il n'en a mis dans aucun autre de ses ouvrages, un juste discernement des causes de la corruption nationale. Peu après il alla joindre César dans fon camp 4: il le suivit, à ce qu'on peut présumer, en Espagne, & revint avec lui à Rome en 705. César l'appuya dans la demande qu'il fit de la place de Questeur, par laquelle il rentra dans le Sénat deux ans après en avoir été mis dehors b. Pendant que César s'acheminoit vers la Grece, où il acheva d'abattre son adversaire à Pharfale, Salluste restoit en Italie, occupé des fonctions de sa charge, qu'il exerca, dit le satyrique, sans aucune intégrité; ne s'étant abstenu de vendre dans cette place que ce qui n'avoit point trouvé d'acheteur.

Cependant Céfar, fuivant fa fortune avec la même rapidité, voloit en Egypte fur les pas de Pompée. Il apprit en arrivant qu'on l'avoit délivré de fon rival par un lâche affaifinat. La vengeance de ce meutre lui fervit de prétexte à conquérit PE-gypte fur l'auteur de la trahifon; & déformais rien ne fit plus obîtacle à fon pouvoir fuprême. Pendant qu'il affiégeoit Alexandrie, le Sénat lui avoit conféré tout à la fois les dignités, incompatibles par leur nature, de Dichateur, de Conful & de Tribun du Peuple : faure capitale, qui fit voir à fes fucceffeurs comment ils pouvoient fans bruit réunir en leur perfonne le pouvoir unique & abfolu, en raffemblant fur leur éte toutes les différentes charges auxquelles les différents pouvoirs étoient l'éparément attribués. En même temps Sallufte lui écrivit à Alexandrie

<sup>·</sup> Pfeud-Cic, in Sall. · Ibid. · Hirt, de bell, Alex, C. 65.

un second discours politique sur le Gouvernement de l'Etat, dans lequel, avec autant de justesse que dans le premier, il fait voir beaucoup moins de chaleur & d'animosité.

César revint à Rome en 708; &, cette année, Salluste sut élevé à la Préture, la feconde des dignités ordinaires de l'Etat, fait Préteur, Il A peu près dans ce même temps, & à l'âge d'environ quarante époule Térenans, il épousa Terentia, avec qui Cicéron venoit de faire par Cicéron. divorce. Cette femme étoit d'une naissance distinguée, soit qu'elle descendit des Térences, originaires du pays des Sabins 4, dans la famille de qui il y avoit eu un Tribun du Peuple en 201 b; ou qu'elle fortit d'une autre maison Térentia, dont étoient le Consul Varron qui perdit la bataille de Cannes, & le favant Varron contemporain de Salluste. Elle avoit beaucoup d'esprit, le courage élevé, l'ame ambitieuse, & avoit acquis, avec fon premier mari, une grande connoiffance des affaires publiques e: mais elle étoit jalouse, hautaine, impérieuse, & sans conduite dans sa maison. Elle avoit acquis de l'empire sur son mari, qu'elle avoit long-temps gouverné, & qui avoit eu beaucoup à fouffrir d'elle. Enfin Cicéron prit le parti de la répudier, à son retour du camp de Pompée, mécontent de la dureté de son cœur pour sa propre sille, du peu d'attention qu'elle avoit eu pour lui-même en son absence, & du délabrement où elle avoit mis ses affaires domestiques. Au soriir de la maison de Cicéron, où elle auroit du puiser la fagesse dans sa plus pure fource, elle n'eut pas honte, dit St. Jérôme, d'aller se jeter dans les bras de Salluste son ennemi d. Peut-être le ressentiment commun contre Cicéron, les porta-t-il tous deux à former cet engagement affez extraordinaire de part & d'autre. Car Térentia s'allioit à un homme très-inférieur en dignité à fon premier époux, Salluste épousoit une femme dont il avoit disfamé la

<sup>.</sup> Macrob. Saturn. III. C. 18.

Dion. Halic. L. 10.

<sup>·</sup> Plut, in Cic. 4 Hieronim. adv. Jovin.

famille dans son histoire de la conjuration, en rapportant le mauvais commerce de Catilina avec la Vestale, sœur de Terentia 4. Il faudroit inférer de ceci que Salluste avoit dèslors publié ce morceau d'histoire : sans quoi il eût, selon l'apparence, supprimé ce trait fâcheux sur sa belle-sœur, comme il a paffé fous le filence beaucoup d'autres traits odieux de la jeunesse de Catilina. Du moins auroit-il ajouté que Fabia-Térentia avoit été absoute par les Juges du crime dont on l'accusoit. Cicéron, que l'affaire touchoit de près, tourne ce fait, en parlant de Catilina, de maniere à ne jeter aucun foupçon fur sa belle-sœur. Cependant les portraits admirables de Céfar & de Caton, inférés dans ce même ouvrage, n'ont certainement été écrits qu'après leur mort. Peut-être Salluste y ajouta-t-il depuis cet excellent morceau, qui forme une espece de digression à son récit.

Il est fait Lieutenant de des légions.

Le feu de la guerre civile n'étoit pas encore entiérement éteint 4. Caton & Scipion avoient raffemblé en Afrique les débris Cefar Revolte de l'armée de Pompée : Juba, roi de Mauritanie, leur prêtoit le secours des naturels du Pays : tous trois près d'Utique & d'Adrumete, ranimoient les forces de leur parti. César voulant abattre ce dernier obstacle, donna ordre à Salluste de conduire par la route de Capoue la dixieme légion & quelques autres, de la fidélité desquelles il se croyoit le plus affuré, pour les faire paffer en Afrique. Elles marcherent jufqu'aux bords de la mer, fans favoir où Salluste les conduisoit : mais quand il fallut s'embarquer, ces foldats, qui, de retour en Italie après tant d'années de fervice, croyoient n'avoir déformais qu'à jouir du fruit de leurs travaux, ne voulurent plus entendre parler de rejoindre l'armée, & refuserent absolument d'obéir. Les vétérans demanderent ouvertement leur congé, & tous ensemble les récompenses promises à la journée de Pharsale. En vain

<sup>2,</sup> Suet. C. 70. Plut, in Caf. Hirt. de bell. . Voy. Catil. no. IV. \* Dio-Caff. L. 42. no. 136. Appian. L. Afric.

Salluste leur représenta que la victoire n'étoit pas complette, ni la guerre terminée, tant que l'ennemi avoit les armes à la main : en vain s'obligea-t-il à leur faire compter à la fin de cette expédition 400 liv. par tête, outre les récompenses promises. Les menaces qu'il fit succéder aux prieres, n'eurent pas un meilleur effet. Les foldats se mutinerent jusqu'à tourner leurs armes contre lui : ils l'obligerent à prendre la fuite, le poursuivirent long-temps, & marcherent vers Rome en furieux, tuant fans distinction tous ceux qui se trouverent sur leur route, du nombre desquels furent deux Sénateurs, Cosconius & Galba. César, informé de leur foulévement, voulut d'abord envoyer contre eux les cohortes Prétoriennes. Mais, dans la crainte qu'entraînées par le mauvais exemple, elles ne se joignissent aux séditieux, au lieu de les réprimer, il prit le parti d'aller en personne à leur rencontre, malgré tout ce que ses amis purent faire pour le détourner d'une réfolution si dangereuse. Il joignit les rebelles dans le champ de Mars, & leur demanda quel sujet les ramenoit. La vue de leur Général les interdit au premier abord. Cependant, après un moment de filence, ils lui représenterent les travaux qu'ils avoient effuyés, les périls qu'ils avoient surmontés, les récompenses qu'on leur avoit promises; & sans oser parler de l'exécution de ces promesses, ils finirent par demander leur congé. Cela est juste, bourgeois, repliqua César. A ce mot seul les soldats, frappés de surprise, se mirent à crier tout d'une voix, qu'ils n'étoient pas bourgeois, qu'ils étoient ses soldats; & qu'ils étoient prêts à le suivre, sans récompense, par-tout où il ordonneroit : non, non, dit César d'un ton irrité, je vous casse tous. Je donnerai cependant les récompenses promises; non que je doive rien à des gens qui me quittent avant la fin de la guerre, mais parce que je hais jusqu'au soupçon d'ingratitude. Allez, retirez-vous. D'autres auront l'honneur de cette expédition, & vous verrez paffer la pompe de leur triomphe. A ces mots il leut tourna le dos-

Mais les Commandans des légions se jetterent au devant de ses pas: à force de folliciter le pardon de leurs foldats, ils vinrent à bout de le fléchir; ou, pour micux dire, le besoin qu'il avoit d'eux ne lui permit pas de perfister dans sa feinte colere, après un repentir si marqué. Il consentit que les soldats congédiés donnaffent leurs noms pour un nouvel enrôlement; à l'exception, ajouta-t-il, de la dixieme légion, puisqu'elle a été capable de se révolter, malgré l'affection particuliere & les distinctions dont ie l'ai honorée. Tous les foldats, fans exception, coururent prêter de nouveau le ferment militaire. En même temps Céfar fit apporter de groffes fommes d'argent qu'il leur fit distribuer en acquittement d'une partie de ses promesses : & s'engagea de payer le reste, ainsi que ce que Salluste avoit offert, avec les intérêts, auffi-tôt que l'expédition d'Afrique feroit terminée. Après quoi fe mettant à leur tête, il leur fit reprendre le chemin de la mer. La seule dixieme légion ne put obtenir grace, malgré les plus humbles foumissions; offrant même d'être décimée, pourvu que la mort des malheureux fur qui le fort tomberoit, appaisât le reffentiment de Céfar, & qu'il retint le refte de la légion à fon fervice. Elle ne laissa pas de marcher comme les autres; & quand on vint à s'embarquer, on ne put jamais l'empêcher de se jetter dans les vaisseaux, & de suivre jusqu'en Afrique, où enfin elle obtint son pardon. Mais César exposa les plus mutins aux occasions les plus dangereuses: & se défit ainsi de l'ennemi par la main du rebelle, & du rebelle par la main de l'ennemi.

XVIII. Le départ précipité pour l'Afrique n'avoit pas donné lé Espatiation de l'Adigno Salt temps de raffembler des provisions de bouche: on craignoit de limbie et fait manquer de bleds. Peu de jours après le débarquement, Cédra Guarrinor.

de Namidia détacha Salluste avec une partie de la flotte pour aller s'em-lant latibier parer des magasins de l'ennemi dans l'isle Çercine 4. Je ne contaillon.

. Hirt, de bell, Afric. C. 8.

considere pas, lui dit César en le faisant partir, si ce que je vous commande est possible ou non. Allez & réussissez. La circonstance présente n'admet point d'excuses, ne souffre point de retard. On n'adresse pas un pareil discours à un homme médiocre : & quand il est tenu par un homme tel que César, il forme, à mon sens, un grand préjugé en faveur des talens militaires de celui à qui on le tient. Par l'événement néanmoins, Salluste ne trouva nulle difficulté dans l'entreprise. A la vue de son escadre, le Questeur Decimius, qui commandoit dans l'isle Cercine, s'enfuit fur un esquif. Les Insulaires ouvrirent leur port. Salluste trouva dans l'isle une prodigieuse quantité de bleds, dont il sit remplir ses vaisseaux de charge, & revint rejoindre César 4. Les sieges de Leptis & de Cirte, & les autres événemens de cette guerre, ne sont plus de mon sujet. Elle fut terminée par l'entiere défaite de l'armée des alliés, à la bataille de Thapse. J'ai dit ailleurs b comment, après la perte de la bataille, le vieux Lieutenant Pétréius, l'un des braves Officiers de son siecle, & le roi Juba. ne voulant pas survivre à la ruine de leurs affaires, fondirent volontairement l'un fur l'autre, pour s'entre-percer de leurs épécs. Le Roi tua Pétréius, & se fit aussi-tôt après tuer par un de ses domestiques. Scipion fut pris & mis à mort dans le port d'Hyppone, où la tempête l'avoit rejeté, comme il se sauvoit en Espagne. Afranius & Faustus Sylla, en voulant s'y retirer aussi, se laisserent surprendre par Sitius, & furent tués par ses foldats. Pompéia, femme de Faustus, & fille du grand Pompée. prisonniere avec ses enfans, fut, ainsi qu'eux, mise en liberté par ordre de César, qui faisoit alors vendre tous les effets du Roi à Zama. La mort de Juba fut suivie de la soumission de toute la Mauritanie, que César, à son retour de Zama, joignit aux anciennes conquêtes formant la Province romaine en Afrique.

<sup>\*</sup> Id. C. 34. \* In Catil. no. XXIX. not. 176.

Il donna le Gouvernement de toute cette Province a à Salluste. avec le titre de Proconsul, & le commandement d'un corps de troupes 4. Elle comprenoit la Lybie maritime, la Numidie & la Mauritanie; c'est-à-dire toute la côte d'Afrique, depuis Carthage jusqu'à l'océan. Son séjour en Numidie lui fit sans doute naître l'idée d'écrire l'histoire de la conquête que Rome en avoit faite sur le roi Jugurtha. Mais il n'exécuta ce projet, ou ne publia fon ouvrage qu'à fon retour en Italie, après s'être retiré des affaires publiques. C'est ce qu'on en peut juger par la préface. Mais il prit dès-lors sur place toutes les instructions nécessaires à fon plan. On s'accorde, ce me femble, à regarder ce morceau d'histoire comme le chef-d'œuvre du genre historique, même par préférence sur le Catilina, qui ne contient qu'une seule action civile; au lieu que le Jugurtha est également mêlé de guerres étrangeres & de troubles civils, de faits, d'actions & de discours. Aussi le composa-t-il avec un soin extrême. Il visita lui-même tous les endroits de son Gouvernement, où les principales actions s'étoient passées, pour ne rien dire du local dont il n'eut connoissance par ses propres yeux . Il rassembla des mémoires : il prit soin de s'instruire de l'origine & des antiquités de la nation, dans des livres écrits par les naturels même du Pays, dont le roi Hiempsal avoit fait faire un recueil d. Salluste se fait un point capital, lorsqu'il va parler de quelque grande action, de faire auparavant si bien connoître la dispotition géographique du Pays qui en est le théatre, & les coutumes de ses habitans, qu'on croit, dit Avienus Festus, être soi-même transporté sur la place, & témoin de tout ce qu'il décrit . C'est dans cette même histoire qu'il s'est attaché à peindre le vrai caractere des Romains, à décrire l'esprit qui

animoit

<sup>.</sup> Dio-Caff. L. 43.

Mirt. de bell, Afric. · Petrarch, & Crinit,

<sup>4</sup> Salluft, in Jugarth. no. VIII.

<sup>.</sup> Feft, Avien, in Ora Maritim,

animoit chaque faction, à exalter les grands exemples des vertus antiques, à peindre des plus fortes couleurs la corruption de fon fiecle, sur-tout celle des chess de l'Etat, leur insatiable & sordide avidité, leurs indignes concussions, le pillage qu'ils exerçoient fur les Peuples confiés à leurs foins. Heureux s'il n'eût pas fuivi dans sa conduite les exemples qu'il blâmoit si vivement dans ses écrits. Il a, dit le satyrique, tellement dévasté sa Province pendant qu'il étoit Gouverneur d'Afrique, que nos alliés n'avoient rien de pire à attendre, s'ils eussent été en guerre avec nous, que ce qu'ils ont éprouvé de la part de Salluste au sein de la paix. Il en a tiré sous son nom, ou sous des noms empruntés, tout ce qui étoit capable d'être transporté, & en aussi grande quantité que les vaisseaux ont pu la contenir. Ces imputations injurieuses venant d'un ennemi déclaré, feroient plus suspectes, si on ne lisoit en propres mots dans Dion-Caffius, que Céfar ayant conquis la Numidie, préposa Salluste, de nom, au Gouvernement, mais, de fait, à la ruine du pays. Salluste, accusé d'avoir volé des sommes considérables & pillé la Province, resta déshonoré par les livres même qu'il avoit composés, pour avoir tenu une conduite si opposée aux leçons qu'il donne dans ses écrits, où il se répand avec tant d'ameriume à chaque page, contre le péculat & les concussions des Gouverneurs de Province. Quoiqu'abfous par Céfar, ses ouvrages font en public la table d'affiche où sa propre condamnation se trouve inscrite a. Il revint à Rome en 710, chargé de richesses dont les Africains ne lui laisserent pas d'abord une tranquille jouissance. Ils vinrent aussi porter leurs plaintes de ses concusfions, & le poursuivre en justice. La protection de César, achetée par douze cents mille livres, le tira d'affaire, foit que Céfar ait empêché les Numides d'intenter leur action, soit que Salluste ait été absous de l'accusation par son crédit : on ne sait pas au juste lequel des deux. Le déclamateur dit en un endroit,

Dio-Caff. L. 43. p. 245.

Tome III.

qu'il donna une grosse somme à César pour n'être pas mis en justice; dans un autre, qu'il fut au moment d'être perdu, & s'en tira si mal, que ses Juges parurent plutôt coupables qu'il ne parut innocent 4. Ce n'est pas que les voleries des Gouverneurs de Province ne fuffent devenues des chofes si communes, qu'à peine elles portoient coup à la réputation. Mais le ton imposant avec lequel il avoit prêché le défintéressement & la vertu, rendit sa conduite plus révoltante, & fit mieux éclater la diffamation.

mens.

L'affaire venoit à peine d'être terminée, lorsque César sut affaffiné dans le Sénat. Depuis la perte d'un si grand protecteur, luxe. Descrip- Salluste ne se mêla plus d'aucune affaire publique. Il se vovoit dins & bati- possesseur d'une fortune assez grande, pour passer désormais une vie voluptueuse & tranquille : il n'épargna pas les dépenses qui pouvoient lui en procurer les agrémens. Il acheta un vaîte terrein sur le mont Quirinal, dans le quartier appellé des hautes rues (alta Semita); c'est l'un des endroits de Rome où l'air est le plus pur, & l'aspect de la Ville le plus agréable; il y fit construire une magnifique maison, avec toutes ses dépendances, formant plufieurs autres édifices confidérables. Il fit planter ces fameux jardins, vantés par les Anciens comme la plus délicieuse promenade de Rome 4. Ils comprenoient, à ce qu'il femble, tout ce grand espace qui se trouve enfermé entre les murs de Rome, la rue de la porte Colline (via Salaria), la rue qui va des quatre fontaines ou de la porte Pie, jusqu'à l'angle de Ste. Suzanne (via Nomentana), & de là, suivant en ligne droite le long des jardins de Barberini, & à travers les jardins de Ludovisio, jusqu'aux murs de Rome, un peu en deçà de la porte Pinciane, à l'angle de l'ancienne rue Collatine. Cet espace, qui contenoit autresois la maison, les jardins & le

Pfeud-Cic. ibid.
 Voy. Sext-Ruf. de region. urb. Pub.
 Typogr. Rom. L. 4. C. 23. Panciroll. deferips. Rom. in reg. 6<sup>cm</sup>. Donat. L. 3. Villor, Panvin, in descrip, Rom, Marlian. | C. 23. Nardin. L. 4. C. 7. Borrich. C. 8.

marché de Salluste, le temple & le cirque de Vénus Erycine ou Sallustienne, les petits temples de la Lune & de Quirinus. les rues de Mamurra & de la Grenade (malum Punicum), & même peut-être une partie de la place exécrable (campus Sceleratus) où l'on enterroit vives les Vestales coupables, est aujourd'hui occupé par divers terreins incultes, par les Eglises de N. D. de la Victoire, de Ste, Suzanne & de St. Nicolas de Tolentin, par la rue Salaria, par les vestiges d'un ancien cirque, nommé mal-à-propos, dans quelques cartes modernes, le cirque de Flore, mais qui est en effet le cirque de la Vénus Erycine de Salluste, & enfin par les jardins de Negroni, l'extrêmité de ceux de Barberini 1, & la plus grande partie de ceux de Ludovisio. Ces derniers sur-rout occupent l'espace le plus remarquable de ce terrein; & quoiqu'aussi éloignés de leur ancienne splendeur que Rome moderne, malgré sa magnificence actuelle, l'est de Rome ancienne, ils fonr encore aujourd'hui l'une des plus vastes & des plus agréables promenades de cette Ville. Ce terrein retenoit encore, après seize siecles, le nom de son ancien maître; Fulvius Urfinus rapporte que de fon temps les gens du lieu le nommoient le Sallustrique.

Sallutle y fit confiruire au devant de fa maifon une place publique, où l'on tenoit un marché pour fa commodité & pour celle du Peuple de ce quartier, au même lieu qu'occupe aujourd'hui l'Eglife de S<sup>n</sup>. Suzanne. On a du moins lieu de penfer que la confirueltion de ce marché étoit fon ouvrage, puif-qu'il portoit fon nom, & que les anciens Romains avoient la coutume, dans laquelle ceux d'aujourd'hui perfitnent encare dignement, d'employer leurs richeffes en bâtimens publics. Le nom de Sallutle peur cependant n'avoir été donné au marché qu'à caufe du voifinage de fon hôtel «. L'autre afpect de la

· Je rapporte ici les lieux & les noms, Rome en 1739 & 1740.

<sup>\*</sup> AS.D. Suzann.ap. Baron. ad ann. 295. | tels qu'ils étoient durant mon séjour à

maifon de Salluste donnoit sur ses jardins, à l'extrêmité desquels on trouvoit des bains magnifiques. L'eau étoit conduite à grands frais dans les bains & dans les jardins, par des conduits & des aqueducs conftruits le long de la colline, & dont Nardini a encore vu les restes dans la vigne de Ferdinand Verospi. A côté des bains, étoit le temple de Vénus Sallustienne; au-delà un cirque, appellé le cirque de Vénus Erycine ou de Salluste : bâtiment plus ancien que le fiecle de notre Historien. Car dès l'an 552, on y avoit célébré les jeux Apollinaires, qu'une inondation du Tibre ne permit pas de célébrer, comme de coutume, dans le cirque de Flaminius 4. Mais, selon l'apparence, ce fut au temps de Salluste qu'on le décora de nouveaux ornemens, & qu'on plaça au milieu de l'obélifque de marbre granit confacré à la Lune, & chargé d'hiéroglyphes Egyptiens, aujourd'hui couché dans les jardins de Ludovisio. On voit les vestiges du cirque Sallustien, dans le fond du vallon qui sépare le mont Pincius du mont Quirinal. Les voûtes & les restes des degrés font adoffés de côté & d'autre de deux collines. Quelques autres vestiges d'antiquités, près de ceux-ci, appartiennent au temple de Vénus Erycine, bâti en 573 par le Duumvir Porcius, en accomplissement d'un vœu du Consul Porcius son pere, lors de la guerre de Ligurie 6. On peut croire qu'il fut ensuite si richement orné par Salluste, que ce n'est pas sans raison qu'il reçut une dénomination nouvelle de l'auteur de son embellissement. Ce temple étoit de forme ovale, entouré d'un portique de colonnes corinthiennes de marbre, Giallo-antico, hautes de dix-huit palmes 1, non compris la base ni le chapiteau.

<sup>\*</sup> T-Liv. Dec. 3. L. 10.

<sup>\*</sup> Flaminius Vacca apud Montfauc. Diar. Ital. p. 222. Je ne doute pas qu'il n'y ait fante dans le chiffre de Vacca for la hauteur de ces colonnes. Je me souviens fort

<sup>\*</sup> Id. Dec. 4. L. 10.

être moins haute que celles du portique ; a plus de dix-huit palmes antiques.

<sup>·</sup> Vox Deana a Graco biajy confella est & Deam significat. Montf. ibid, Le nom bien que la colonne d'albatre, qui devoit | Diana a plutôt été fait sur le mot Dies-

Il étoit ouvert par quatre portes où l'on montoit par quatre perrons, & l'architecture de chaque porte ornée de deux colonnes d'albâtre oriental transparent. Les murs étoient revêtus de marbre grec, & le pavé en mosaïque. C'étoit un don de Pacorus & de Stratocles, @dituens ou Fabriciens du temple, ainsi que nous l'apprenons d'une ancienne inscription «.

> M. AURELIUS PACORUS ET M. COCCEIUS STRATOCLES ŒDITUI VENERIS HORTORUM SALLUSTIANORUM BAZEM CUM PAIMENTO MARMORATO DEANÆ 1. D. D.

La statue de Vénus, avec un Cupidon auprès d'elle, étoit placée dans le milieu du temple. On la voit aujourd'hui dans la cour

## VENERI FELICI SACRUM SALLUSTIA HEIRIDIS D. D.

du Belvedere, avec cette infcription fur la base.

Cette Sallustia, si ma conjecture n'est pas fausse, étoit une sœur de Salluste, qui consacre cette statue conjointement avec Helpidus son mari; & le jeune Salluste, neveu & héritier de l'Historien, étoit fon petit-fils. Gabriel Vacca découvrit le temple dont je viens de parler, en faisant creuser dans son jardin près de la porte Colline. Le Cardinal de Montepulciano acheta les colonnes du portique, dont il fit faire les balustrades des Chapelles de San Pietro in Montorio. Des huit colonnes d'albâtre,

## . Gruter, XLIX. 4.

Diana id eft Lucida; la Deeffe de la Lu- | tres. Δίος , Θεος , Dies , Deus , ζευς , no miere. Au reste, les deux dérivations re- font que le même mot, avec quelque lémontent à une source commune, & rap- gere diversité de prononciation, pellent l'ancien Satédine ou culte des Af-

il n'en refloit qu'une entiere. Elle est au milieu de la bibliotheque du Vatican. Cest le plus grand & le plus beau morceau que j'aie vu dans ce genre. Elle est travaillée à camelures torfes & fort transparente. On trouva les autres colonnes brisces. Le Cardinal en sit faire des tables qu'il envoya en présent au roi de Portugal, mais le vaisseau priet dans le trajet.

Pacorus avoit auffi élevé à fes frais, dans les mêmes jardins de Sallufte, un Autcl à l'Lípérance. La Déeffe y eft repréfentée appuyant fa main droite fur une colonne, & tenant de la gauche une poignée d'épis de bled & de pavots : à fes pieds on voit une ruche à miel, furmontée d'une gerbe de bled mêlangée de fleurs des champs, & au deffus du bas-relief un ballot de marchandifes. Sur la bafe, on lit l'inféription fiuvante.

M. AUR. PACORUS ŒDI TUUS SANTÆ VENE-RIS IN SALUST. HORTIS SPEI ARAM CUM PAEMENTO SOMNIO MONITUS SUM TU SUO. DD. 1

XX.

Dans les jardins de Sallufte, on avoit joint aux agrémens de Sontes, péin trures & amér la nature tout ce que l'art peut produire de plus exquis. Statues, peintures, vafes, ameublemens, tout y fut prodigué; & c'est delà que l'on a déterré une grande quantité des plus belles antiques qui nous restent «. L'hermaphrodite de la ville Bogipteze, le faune portant un enfant dans ses bras, de la ville Medicis; le grouppe admirable du jeune Papirius qui trompe sa mere,

trop curieuse de savoir les délibérations du Sénat; le gladiateur

\* Richardson, son. II. p. 271.

Boiffard a fait graver ce bas-relief | Montfaucon, tom, L part. II. p. 332. dans fon Recueil d'antiquités, & après lui

couché par terre (Mirmillo expirans), statue de la premiere classe, que le Pape Clément XII a fait placer dans la galerie du Capitole; les quatre idoles Egyptiennes de granit rouge & gris, représentant quatre femmes appuyées contre des portions d'obélifques chargés de hiéroglyphes, & placées aujourd'hui sous le péristile de la cour de Marforio, sont du nombre des monumens de l'art, qui embellissoient ce lieu de délices. De ce nombre étoit encore une histoire entiere, en statues de grandeur naturelle, représentant la fable de Niobé & de ses enfans, percés de fleches par Diane & par Apollon. Ce grand morceau de sculpture antique fut, au rapport de Pyrrhus Ligorius, trouvé dans les ruines du jardin de Salluste. Il est, ajoute-t-il, d'une trèsbelle exécution 4. Ce n'est pas celui que l'on voit aujourd'hui à Rome dans la ville Medicis, que l'opinion commune attribue à Praxiteles ou à Scopas, & qui passe en effet pour l'un des plus beaux monumens de l'art antique. Mais c'est un autre monument de la sculpture ancienne, sur le même sujet, que les Artistes Grecs ont souvent répété. Quelques antiquaires modernes conjecturent que l'histoire de Niobé, qui est à présent dans la gallerie du Comte de Pembroke, à Wilton en Angleterre, est le même monument qui étoit autrefois dans les jardins de Salluste. Le morceau du Comte de Pembroke, suivant la description qu'on en donne, n'est pas un grouppe de plusieurs statues sur une même base, comme la Niobé de la ville Medicis à Rome, mais un très-grand bas-relief composé de vingt figures, dont quatorze font les sept fils & les sept filles de Niobé b. Il y a quelque apparence que le grouppe de Vénus & de Mars, communément nommé Fausline & le Gladiateur, & quantité d'autres morceaux qu'on voit dans le même lieu, y étoient de même autrefois. Quant aux peintures, le temps, qui jusqu'à la découverte des

<sup>\*</sup> Pyrrh, Ligor, manuf. in Bibliot. Vst. | Wilton. pag. 81. ap Winchelman, tom. L. b Descript. Delle Pitt. Statue. Ge. 2 | pag. 196.

villes d'Herculane & de Pompéi, nous a dérobé presque tous les ouvrages des Anciens en ce genre, a épargné quelques morceaux de la maison de Salluste.

En creusant dans les jardins, on a trouvé dans des grottes fouterreines trois morceaux de peinture qui sont présentement au palais Barberini.

Une Vénus couchée, de grandeur naturelle, peinte fur un pan de murs, parfaitement bien dessinée, assez bien coloriée & d'une bonne conservation. On lit dans une lettre écrite à Heinsus, que cette fresque a été déterrée en 1655. Carle Maratte a réparé la tête de la principale sigure, & a retouché les petits Cupidons «.

Rome affife ou Rome triomphante, tenant une Vifchire élevée fur la paume de fa main gauche, accompagnée de quelques autres petites figures d'hommes & d'oifeaux. Michel de la Chauffe en a donné l'estampe à la page du titre de son Museum romanum.

Ún payfage repréfentant des grouppes de rochers, desquels fortent plusieurs sources, avec quelques bàtimens & quelques animaux. On appelle commenément ce tableau le Nympkeum. Holstenius la fait graver, & en a donné la description. Si on en juge par l'estampe, c'étoit un ouvrage assiz médiore. Le temps & le grand air ont achevé de détruire l'original. Je ne prétends pas dire que Salluste air lui seul fait la dépendé de tous es embellissemens : il est naturel de pensér au contraire qu'ils sont en partie dus à la magnissence des Empereurs romains, puisqu'après la mort de Salluste, ses jardins devinrent le principal lieu de plaisance de ces maitres de la terre. C'est-là qu'Auguste donnoit ces sêtes superbes & voluptueuses, qu'on appelloit les Dodécathées, ou les repas des douze Dieux, parc qu'elles étoient composses de douze personnes afforties, six

hommes

Voy. Richardfon. tom. 11. pag. 275. & Dubos, réflex. critiq. fell. 38.

hommes & fix femmes, vêtues chacune felon les attributs des fix grands Dieux & des fix grandes Déeffes de la fable, Augufte y repréfentoit Apollon, dont l'habillement lui plaifoit plus qu'aucun autre. Les Divinités de ces fixes ne fe bornoient pas au feul plaifir de la table, s'il en faut croire cette flance d'une Ode favyrique, probablement faite à l'occasion du tonnerre tombé fur un temple pendant le fouper de ces douze Dieux prétendus. L'Auteur, dit Suetone ?, a prudemment gardé l'anonyme.

Quel eft le feftin impie
Qu'on prépare dans ces lieux ?
La facrilege Mallie
Y conduit les douze Dieux,
Quand Céfar, à Apollon prenant les caracters;
Sous un voile facré masque se adulteres,
Les vrais Dieux immorrels,
Justement indignes de ces impurs mytheres;

Ces flets donnoient lieu à de fréquens murmures; & le bled ayant une fois manqué à Rome le lendemain d'un de ces repas, le Peuple s'écria que les Dieux affamoient les hommes, & qu' Augofte tois vraiment Apollon, mais Apollon le bourreau. C'étoit le nom d'une flatue qu'avoit ce Dieu, près de la rue de Suburre 4.

Foudroyent leurs Autels.

Vespassen se plut si fort à la situation des jardins de Salluste, que pour y fixer son habitation, il quitta presqu'entièrement le palais des Céstrs s'. Nerva y fit de même s' demeure habituelle, & y mourut s' : & Aurélien, qui, tant qu'il resta à Rome, ne voulut jamais avoir d'autre résidence, ajouta aux bâtimens de ce palais un vastre manege, soutenu sur mille colonnes. Nardini dit en avoir vu les restes dans la vigne du Duc Muti s'. En un

Tome III.

<sup>\*</sup> Suet. in Oflav. C. 70.

Martial, L. 2. Ep. 17.
Dio-Caff.

Eufeb. Chron.

Vopisc. in Aurel. & Borrichius. C. 8.

mot, tous les Empereurs se plurent successivement à embellir ces jardins de diverses curiosités, soit de l'art, soit de la nature. Je n'en rapporterai qu'une de cette derniere espece, dont Pline fait mention . Elle est tout-à-fait surprenante. Il raconte qu'Auguste y sit placer les corps embaumés d'un homme & d'une femme, hauts chacun de dix pieds trois pouces 1. On les appelloit par plaisanterie Pusio & Secundilla (le petit Poucet & la petite Secondette). La tête de l'un de ces deux colosses a encore été retrouvée sur la place bien des siecles après.

dailles.

Salluste ne se logea pas avec moins de magnificence à la campagne qu'à la ville. Il acheta quantité de terres, & la belle maison de plaisance que César avoit fait bâtir à Tibur (Tivoli), petite Ville à quatre lieues de Rome, où tous les gens de la meilleure compagnie, comme Mæcenas, Horace, &c. avoient coutume de se rassembler dans la belle saison. Tant d'énormes dépenses redoublerent les murmures publics, sur la maniere dont il avoit amasse de quoi y suffire. Ces homme, qui a mangé sout son patrimoine b, qui n'a pas eu de quoi racheter sa maison paternelle, n'a-t-il pas honte, disoit-on, d'acquérir publiquement la maison de campagne du Distateur . Probablement il ne tint compte de ces discours, puisqu'il n'en réforma ni son style ni ses manieres. Il continua sur le même ton à augmenter le luxe de fa maison, & à déclamer dans ses écrits contre l'indignité des gens qui amassoient de l'argent par de mauvaises voies. Enfin. les neuf années de sa vie qui s'écoulerent dans ce repos, furent employées à mettre la derniere main à son histoire, & à jouir de la société de divers gens de lettres & de mérite, tels que Messala Corvinus, Cornélius Népos, Nigidius Figulus 4, &

a Plin. L. v. C. 16.

b Fragm. Didii. ap. Digmed. L. I.

<sup>4</sup> Crinit. in Sall. Huit pieds neuf pouces onze lignes | pouces quatre lignes du nôtre ; ou , felon de notre mesure. Le pied romain a dix quelques antiquaires, dix pouces dix lignes,

Horace, qui avoit comme lui une maison de campegne à Tivoli, dont Macenas lui avoit fait don 1, & qui commençoit dès-lors à se dithinguer par se talens 3. Il mourut en 718, sous le Confulat de Corniscius & du jeune Pompée, dans la cinquanteunieme année de son âge 4, aissifant veuve se femme Terenta, qui se remaria au célebre Orateur Messala Corvinus 3; de sorte qu'elle a été femme de trois des plus beaux génies de son siede. Elle survécut encore de beaucoup, non-seulement à ce troissem mari, mais même à Vibius Russis 5, qui su le quatrieme, & ne mourut, di-on, qu'à l'âge de cent dix-sept ans.

Salluste avoit une figure noble & une phisionomie marquée, qui répondoit mieux à fes discours qu'à ses mœurs. C'est du moins ce que l'on peut juger fur le buste que nous avons de lui. Les médailles qui portent fon nom, & dont l'authenticité est douteuse, le représentent plus jeune, & lui donnent un tout autre air. Je les ai toutes fait graver au devant de cet ouvrage, croyant en ceci faire plaisir au Lecteur, qui aime naturellement à connoître les portraits des hommes célebres, & s'intéresse plus volontiers aux actions de ceux dont il connoît le visage. Mais il faut convenir en même temps qu'il n'y a pas beaucoup de fond à faire sur l'authenticité de ces monumens. Le buste est au palais Farneze. L'ouvrage en est beau & du bon temps de la sculpture, c'est-à-dire, qu'il pourroit être à peu près du temps de Salluste; mais le nom n'y est pas, & ce n'est que par une tradition continuée qu'il lui est attribué. Un autre buste, qui est à Dusseldorp, porte bien à la vérité le nom de Salluste: mais Richardson, qui les a vus tous les deux, parle de celui-ci comme d'une copie du premier d. Quant aux

On en voit les reftes près de la porte de Tivoli qui va à Rome.

<sup>3</sup> Il avoit trente-un ans à la mort de Salluste.

<sup>\*</sup> Eufeb. Chron. ad ann. Abrah. 1980.

Hieron. adv. Jovin. L. 1.
 Dio-Caff. L. 57.
 Richardf. tom. II. p. 242.

Aaaz

médailles, elles paroiffent fabriquées après coup dans le bas Empire, & se ressentent du mauvais goût de leur siecle. En effet, on commença à frapper de ces fortes de médailles des grands hommes dès le regne de Constantin, & sur-tout sous celui d'Honorius. J'ai tiré du cabinet du grand Duc la premiere de celles que l'on voit ici. Fabricius regarde l'orthographe du nom de Salluste par une seule L, comme une preuve que la médaille n'a été frappée que long-temps après lui 4. Mais le mauvais goût de l'ouvrage en est seul une preuve suffisante. Je pense que la légende du revers, Petroni placeas, désigne le nom de celui à qui l'ouvrier l'offroit. Les deux suivantes ont été données par Fulvius Ursinus, sans qu'on sache d'où il les a tirées. Gronovius, au troisieme tome de ses antiquités grecques, rapporte la quatrieme. Elle provient de la collection de la reine Christine, Enfin, Charles Patin b a donné la cinquieme, avec le revers fingulier d'un foleil levant, sur son char. Il l'a tirée du cabinet de Morosini, à Venise, & l'attribue, non à notre Historien, mais à un Salluste, Consul en 1095, auquel Patin, de son chef, donne le surnom d'Autor, quoiqu'aucuns fastes ni aucun Historien ne lui donne ce surnom, ce qui suffit pour rendre le sentiment de Patin dénué de toute probabilité. Parmi les portraits ou images recueillies par Bellori, on en trouve une avec ce titre, Sallustius Audor.

XXII.

Sallufte ne laiffa point d'enfans naturels, mais seulement un

Laife pour fils adoptif, petit-fils de sa sœur e: il fut l'héritier de son nom

veu , favour de de se point d'enfant et de son gold pour la magnificence

Aragelle & Se les platifus. Il s'adonna même aux arrs, & timita l'airain de

tere personne corinthe par un nouveau mêlange de métaux dont il sut l'in
dumbene com.

venteur; on l'appella, de son nom, l'airain Sallustien d: la base en étoit tirée de certaine mine des Alpes. Ce mêlange eut

<sup>·</sup> Fabr. fupplim. p. 177.

Pag. 89.

<sup>\*</sup> Tacit. annal. L. 3.

\* Plin. L. 34. cap. 2.

d'abord une grande vogue, mais qui ne dura pas. Ce jeune homme, avec des talens supérieurs & toutes les facilités pour parvenir, que donne la faveur du Prince, ne voulut jamais monter plus haut que l'ordre des Chevaliers, dans lequel il étoit né. Mais, à l'imitation de Mæcenas, qui fut son prédécesseur & son modele en tout, il surpassa de bien loin en crédit les plus grands de l'Etat, & s'éleva réellement au dessus d'eux, non par la pratique de ces vertus féveres, qui n'étoient plus de fon fiecle, mais en joignant le goût des plaifirs au luxe & à la fomptuofité, fans jamais féparer les voluptés de la délicatesse; mais en déguifant fous ces dehors peu dangereux une ame vigoureuse, un génie capable des plus grandes affaires, & d'autant plus pénétrant, qu'il ne le montroit jamais que fous un extérieur pareffeux & endormi . Il eut la seconde place dans la faveur d'Auguste, tant que Mæcenas vécut, & devint après la mort de celui-ci le principal confident & l'intime ami de son maître. Cette intimité se ralentit néanmoins à force d'avoir long-temps duré. Salluste en conserva plutôt l'apparence que la réalité. La même chose étoit arrivée à Mæcenas: & cette fatalité semble attachée aux amitiés qui se contractent entre les Princes & les sujets. Une lassitude réciproque s'en empare presque toujours au bout d'un certain temps, lorsque le Prince s'ennuie de n'avoir plus rien à donner, ou le favori de n'avoir plus rien à desirer. Mais, à l'instant que Tibere eut succédé à Auguste. Salluste reprit auprès de lui le même rang qu'il avoit tenu près de l'autre. Tibere le chargea de l'importante commission de porter à un Centurion, de la part d'Auguste, un ordre d'aller tuer le posthume Agrippa dans son exil 4: soit que cet ordre fût réellement émané d'Auguste, ou qu'il fût supposé, comme il est plus vraisemblable; n'y ayant guere d'apparence qu'Auguste, en mourant, ait voulu facrifier au fils de sa femme la

<sup>.</sup> Tacit, ibid.

<sup>1</sup> Id. annal. L. r.

vie même de son propre petit-fils. Cependant lorsque le Centurion vint apprendre à Tibere que ses ordres étoient exécutés, Tibere lui repliqua que de pareils ordres ne venoient point de lui, & qu'il en répondroit au Sénat fur sa tête. Salluste, effrayé d'une telle réponse, craignit d'être lui-même la victime d'une si impudente diffimulation. Il n'y avoit pas moins de péril dans cette circonstance à mentir, qu'à dire la vérité. Il se hâta d'aller trouver Livie, à laquelle il fit entendre que la vraie prudence à employer lorsqu'il s'agissoit de certains secrets de famille & des confeils que nos amis nous pouvoient donner là-dessus, étoit de les ensevelir dans le silence : que d'ailleurs Tibere ruineroit sa propre puissance, s'il se mettoit sur le pied de tout rapporter au Sénat, & qu'il n'y avoit d'Empire qu'autant que les affaires étoient dans la main d'un seul. Ce conseil fut suivi. On ne parla plus d'Agrippa ni de sa mort, jusqu'à ce qu'un de ses esclaves, nommé Clemens, s'avifa de prendre le nom de fon maître, & de se donner pour lui. Cet esclave sut soutenir son imposture avec assez de sorce & d'adresse pour jeter l'Italie dans le risque prochain d'une guerre civile. Tibere, mortellement inquiet de ce danger, en fut encore délivré par Salluste. Il aposta près du faux Agrippa quelques gens adroits qui furent si bien gagner sa consiance, qu'ils se rendirent maîtres de sa personne, & le livrerent entre les mains de l'Empereur 4.

Quatre ans après cet événement, Sallulte mourut dans un âge aflez avancé, sous le Consulat de Valérius & d'Aurélius, l'an de Rome 772. On ignore s'il laissa des descendans: mais le nom de Salluste s'est perpétué plusieurs siecles apres lui. Nous trouvons dans les fastes de Rome un Coussal de ce nom, en 1095, un autre en 1115. Il est fait mention, dans les fragmens de Jean d'Antioche <sup>1</sup>, d'un Salluste Préter du Prétoire sous le regne de Julen. Suidas en parle, ainsi que d'un autre de même

a Id. annal, L. a. Fragm, Joan. Antioch. in excerpt. Vales. p. 843

nom. & auffi Préfet du Prétoire sous le regne de Valentinien : & enfin, j'ai vu dans la bibliotheque de Medicis, à Florence. deux exemplaires de Tacite & d'Apulée, où se trouvent ces termes remarquables, moi Salluslius, j'ai revu le présent manuscrit fous le Consulat de Probinus & d'Olybrius, c'est-à-dire l'an de Rome 1147 1 de l'ere vulgaire, 395. Au reste, ce nom est affez commun chez les Romains, fur-tout chez ceux des derniers fiecles. Le Dictionnaire de Suidas contient plufieurs articles de personnes ainsi nommées, auxquelles on ne voit aucun rapport avec la famille de notre Historien.

Après ce qu'on vient de lire de Salluste l'Historien, il ne reste rien de nouveau à rapporter de son caractere & de son humeur. Nous en aurions les détails curieux & intéressans, si nous avions l'histoire de sa vie, écrite par Asconius Pedianus . Par malheur l'ouvrage de cet exact & favant Ecrivain est perdu depuis long-temps, auffi-bien qu'une autre vie du même Auteur, écrite par un Ancien dont le nom est inconnu, & de laquelle le Grammairien Charifius Sofipater cite quelque chose.

Quoiqu'il foit dans le cas de tant d'autres beaux esprits qui nous forcent à méprifer leur cœur en admirant leurs ouvrages , Reflexions Acron. in Horat. L. I. fat. 2.

XXIII. mens & fur les

7 Ils font à la bibliotheque de St. Laurent. Pulpit. XXIX. nº. 2, & Pulpit. LXVIII. nº. 28. Le premier est d'Apulée. A la fin du IX. Livre des méramorphofes, on lit. Ego Sallustius legi & emendavi Rome felix Olibio & Probino 11C. Conf. in foro Martis controve fias declamans Oratori Endelechio Rurfus Constantinopoli recognovi Cafario & Attico Conf. A la fin de la plupart des Livres , il y a , Ego Sallustius legi 6 emendavi Rome felix. De même dans le fecond manuferit qui contient partie de Tacite & d'Apulée, & qui pourroit être

une copie du premier. L'écriture de tous deux est en caracteres Lombards, usitée dans le XI. fiecle de notre ere vulgaire : ainsi ces deux manuscrits sont des copies d'un autre plus ancien, revu par un Salluste sur la fin du IV. siecle de notre ere vulgaire.

3 Il oft furprenant que Sallufte, qui eft l'Historien qui censure le plus fortement les vices des Romains de fon temps, ait été l'un des plus diffolus d'alors, comme les Anciens nous l'apprennent. & ait démenti, par fes mœurs, les lecons qu'il

ie ne laisse pas que d'être étonné qu'on se soit plus attaché à déchirer fa réputation que celle de beaucoup d'autres personnes de son temps, qui ne valoient pas mieux que lui. Car enfin s'il a été débauché dans sa jeunesse, ce n'est pas chose rare; & même on peut remarquer, comme un préjugé favorable pour lui, qu'il n'a point été du nombre des complices de Catilina. S'il a été turbulent à Rome & concussionnaire dans la Province. ces procédés lui étoient communs avec presque tout ce qu'il y avoit de Romains de son temps. Il faut donc dire qu'il a principalement dû sa mauvaise réputation à son extrême impudence; rien ne révoltant davantage que les discours de vertu dans la bouche d'un homme vicieux. Celui-ci, dit Vopisque a, ôtoit par ses mœurs toute autorité à ses leçons, Mais d'ailleurs sa façon de penser n'étoit ni tranchante ni déréglée sur le bien & le mal moral, fur la providence & fur le prix qu'elle destine aux actions des hommes, tel qu'elles l'auront mérité. Il nous l'apprend lui-même en ces termes : Je tiens pour une vérité conftante, qu'une puissance divine surveille les actions des hommes; que, bonnes ou mauvaises, elles ne sont pas sans conséquence, & qu'elles auront naturellement pour leurs auteurs des suites de même espece. Sed natură, diversa præmia bonos malosque sequi. Cela ne se manifeste pas toujours d'abord : mais, en attendant , la conscience de chacun lui apprend ce qu'il en doit attendre. Ce n'est pas dans un écrit public qu'il s'exprime ainfi : fouvent on y

· Vopisc. II. 13.

donne dans l'histoire, qui me pourroient étre ni plus graven plus fages qu'elles le font. On peut appendre par-là qu'il ne faut pas juger des Auteurs feulement par leurs livres; mais cela n'empêche pas qu'on ne doive proîter des leçons utiles qu'ils donnent à leurs Lecteurs. Leurs

mauvals exemples n'empéchent nullement que leur morale ne foit véritable; & ils ont eux mêmes été affet punis pour ne l'avoir pas fuivle, comme on peut voir par l'histoire même de Salluffe, à qui ces vices aniterent de grandes mortifications .\* Leclere, Bibl. choife, t. XXI, p. 342.

affiche

affiche des sentimens & des opinions fort différentes de ce qu'on a dans l'ame. C'est dans une lettre particuliere à Jules-César son ami, qu'il savoir avoir une toute autre saçon de penser, puisqu'il lui met à la bouche, ou plutôt puisqu'il répete d'après lui-même les paroles suivantes : la mort , loin d'être une peine . n'est qu'un état de repos & la cessation de toutes nos miseres. Elle met fin à tant de maux dont les mortels sont accablés : au delà de ce terme, il n'y a plus pour eux ni peine ni plaisir (ultra, neque curæ neque gaudio locum esse ).

Pour nous, qui ne possédons plus de Salluste que ce qu'il a eu d'excellent, nous n'avons qu'à louer l'élévation de fon esprit, qui lui a fait produire de si belles choses. Au moins ne dira-t-on pas que cette promptitude à se dépouiller, en écrivant des préventions personnelles, ne porte avec soi la marque d'une grande ame. Chez ce sublime Auteur, dit St. Augustin, la vérité s'embellit sans jamais s'altérer #: & c'est avec raison que Vives met ses ouvrages dans le très-petit nombre de ceux qu'on peut toujours lire & relire sans jamais en être ennuyé ni raffasié. Nul Ecrivain n'a eu plus d'exactitude à ne rien rapporter qu'il ne crût vrai, & n'a été moins sujet à se tromper b.

Il s'est utilement servi de la lecture des Historiens Grecs. dont il a transporté plusieurs choses dans ses ouvrages . Surtout il se proposa, pour modele, les histoires de Thucydide d. dont le style vif & serré étoit plus conforme à sa façon de s'exprimer: il le surpassa même en ce genre, qui fait la principale gloire de l'Auteur Grec. « En effet, dit Seneque 1, quelque pré-

Tome III.

<sup>·</sup> Augustin. \* Vib. Sequeft. de Flumin.

<sup>·</sup> Cum sit pracipua in Thucydide virtus, brevitas ; hac eum Salluflius vicit, & in fuis illum castris ceeidit. Nam in sententia graca, | sententia nihil demi sine sensus detrimento tam brevi , quam falvo fenfu detrahas vocem | poteft. Senec. L. IX. declam. I.

<sup>·</sup> Quintil. L. IX. 4 Velleius, L. II.

aliquam, conflabit fenfus, etiamfe non aquè comtus, attamen integer. At ex Salluflii

» cise que soit la phrase de Thucydide, on peut, sans altérer » le fens, en ôter un mot ou deux, après quoi elle demeurera » toujours entiere, quoique moins finie; au lieu que dans » celle de l'Auteur Latin, on ne fauroit y rien retrancher fans » la détruire tout-à-fait ». En général, lorsqu'il imite les Grecs, ce qui lui arrive affez fouvent, il refferre presque toujours leur

XXIV. Sur fon flyle. Date de fesou-VIAROS.

penfée ou leurs expressions. Quant au choix des termes qu'il employoit, il avoit une prédilection marquée pour les vieux mots, qui souvent, à la vérité, ont une extrême énergie. Il tira du livre de Caton le Censeur, sur les origines des Villes Latines, une quantité d'expressions abolies 1, qu'il ramena dans l'usage. Quel sera votre flyle pour cette fois, dit Auguste en plaisantant dans une lettre à Marc-Antoine? Userez-vous des termes que Salluste a volés au vieux Caton, ou de l'enflure des vastes périodes assatiques 2? « Les » vieux mots employés à propos dans le discours, dit Quintilien 4, » ne laissent pas que de plaire à certaines gens qui n'en blâment » pas l'usage. Ils donnent au style de la majesté & de l'énergie. » Ils réveillent l'esprit du Lecteur par leur singularité, qui joint, » à l'autorité du langage ancien, l'espece de grace nouvelle " qu'ils retirent du non-usage. Mais il faut en faire un bien sobre » emploi, & qu'ils paroissent venir narurellement, sans qu'on ait » cherché à les amener. Car rien ne déplairoit tant que cette » affectation. Il y en a de trop vieux pour se permettre de s'en

» servir. On n'est pas choqué de les trouver dans les rituels, » fachant que jamais on ne change rien aux choses, non plus . Quintilian. I. 6.

Catonis originibus, utaris, an potius afiaticorum oratorum inanibus fententiis, verborum volubilitas in nostrum fermonem tranfferenda \*?

P. Epigr. ap. Quintil. VIII. 3. Et verba antiqui multum furate Catonis

<sup>2</sup> Tuque dubitas Cimberne Annius, an

Verrius Flaceus imitandi fint tibi? Ita, ut verbis, qua Crifpus Sallustius excerpsie ex ap. Sueton. in Aug.

<sup>\*</sup> Fragm. Enift. August. ad Marc. Anton.

"qu'aux termes qui regardent la religion, & qui font en quelque maniere confacrés. Mais dans le dificous ordinaire, cò le pre-mier mérite eft toujours la clarté, rien n'est si ridicule que d'avoir besoin d'un interprete. En genéral, dans le choix des expressions, les plus pures sont les plus anciennes parmi les nouvelles, & les plus nouvelles parmi les anciennes. On peut se fervir des vieux mots; mais il saut se garder de les aller chercher trop loin. Salluste, dans le discours de Marius, en emploie un tout-à-fait ridicule, & qui lui a valu une piquante épigramme. Il est d'autant plus déplacé, qu'une telle affectation n'est ni dissilie in d'aucun mérite en soi, & qu'ici il semble avoir plutôt sait sa phrase pour y glisser ce vieux mor, que l'avoir naturellement rencontré en écri-

Quoi qu'en dise Pollion, cette méthode ni les figures singulieres dont Salluste use quelqueoits, n'éctoient point du goût de son Grammairien Pretextatus. Au contraire, celui-ci recommande sur-tout de ne se servir que des termes les plus connus, &c de ne se pas laisser séduire à la trop grande précision de Salluste, non plus qu'à la hardiesse de se transsitions s. En ceci, Salluste n'eut aucune désérence pour le sentiment de son ami. Dans le dessein du il étoit de tout sacrisser à la précision de la pensée & la justesse de l'expression, il ne se fit aucun s'erupule

<sup>·</sup> Idem, VIII. 3.

Le terme que Quindilen blaine si fort, el profepais vieux mot lain pour fignifier lignée, descendance. Cicéron en blaime aussi l'ulage. Mais nous ne pouvons nous appercevoir aujourd'hui que ce terme foit, ainsi que le dit Quimilien, amené comme par force dans la phrase de nome Historien, où l'on n'apperçoir plus rien de tiré ni °Cie. institut, orat.

F Suet, de Gramm, in Philolog.

d'affeché. Peut-être auffi Quintilien ràs-cil pas affer fair attention que Sallulle met ce mor dans la bouche d'un bomme ruftique, cans éducation, & qui parioit fort mal. Tout ce dificours de Marius eft écrit d'une manière rude & groffiere, & l'on ne peut douter, en le lifant, que Sallulle n'ait voulu rendre au naturel le ton de l'homme qu'il faitoit parler.

d'ins enter des mots nouveaux, lorque les vieux lui manquerent, & fut un hardi novateur en fait de langage «. Mais d'ailleurs lorfqu'il fe fervoit des termes en ufage, il étoit fort difficile fur le choix \*, très-exaêt à en retenir la vraie propriété «, & , quelque fuffent ceux qu'il employoi; il en étoit fort avare, ne recherchant rien tant que cette briéveté, qui donne tant de force & de vivacité à fes ouvrages «. Apulée met à cet égard en opposition sa parcimonie, avec la profusion & la magnificence de Cieéron «. Tacite, en écrivant, s'a toojours devant les yeux, pour l'imiter : ¿celt-à-dire pour imiter son fyle & ses phrasés;

- . Gell. nott. Att. I. 15.
- \* Augustin. ibid.

  Gell, ibid. III. 1.
- On ne peut nier que Taeite ne montre de cre égard un grand attachement, même dans les peties chofes, & peut-être jufques dans la division de son histoire en inq Livres, comme Sallufa esvoit divissa la sienne. Mais je n'itois pas jusqu'à penser comme Rykkiust, quie si Taeite a commencé sie annales par un vern hèxametre,

Urbem Romam a principio Reges habuere, cela ne lui est point échappé par inattention, mais qu'il l'a fait par imitation de Sallutte, qui a aussi commencé son Jugurtha par un vers spondaique.

Bellim Gripurus (im qual popula Remans, Ja crois terk fore qu'ils rônes pris garde ni l'un si l'untre qu'une telle profe avvit un peu la mafere du vers. Re que s'ils avoient cu l'assention ou le desfine den faire un debut de leurs ouvrages, ils 66 prevait hien gardes de les faire s' protisses de s' mavais. Ce arel pa syet u'un et belappe qu'elepéolas II Taite, fans y prendre garde, comme à blem d'autres Ectration, entre ausses un ute-benu dans fon livre des

- d Sidon. Apoll; in paneg. Anthem. & Narb. Statius Silv. I. 4.
- \* Apul. apolog.
- mœurs des Germains, remarqué par Voffius \*, & que Jufie Lipfe a cru être une citation.

  Rellicione outrum se prifea formidine factum.

C'est en parlant d'un bois confacré par les Sauvages. Les Anciens éloient fort en garde contre ce mélange de vers, même de demi vers, qui peuvent se el sser dans la prose, où leurs vers profodiques & fonores frappoient a:sement l'oreille. Quoique nous avons hérité aprés eux d'un pareil préjugé, il n'en est pas de même des vers profaigues & monotones de notre langue francoife, qui font plus propres à foutenir noire profe qu'à beaucoup affecter l'orcille quand on les y rencontre. Malgré la délicareffe que certains critiques montrent à cet égard, quand il échappe quelquefois des vers dans la profe, l'inattention ne mérite guere d'être relevée; si même elle est une faute, ce dont j'avoue que ie ne conviendrois pas volontiers.

<sup>\*</sup> Rhetor, IV. 4. 3.

car il differe beaucoup dans la maniere de voir & de composer le fond. Ce même Tacite, si grand connoisseur & si bon juge, n'héfite pas à donner à Salluste le premier rang parmi les Historiens romains 4, que le goût dominant de notre fiecle voudroit aujourd'hui lui déférer à lui-même, & que fans doute il n'accepteroit pas au préjudice de Salluste, de César & de Tite-Live. Observons, à propos de cette façon de penser actuelle, que bien que ce foit une grande & premiere qualité dans un Historien, que d'avoir de la philosophie dans l'esprit, & que d'en faire un usage plutôt senti qu'étalé, ce n'est pas à dire qu'il doive, en écrivant, prendre le ton dogmatique d'un philosophe; ni qu'on doive confondre le style narratif avec le style philosophique. Sulpice-Severe est aussi un grand imitateur de Salluste.

Salluste a écrit ses ouvrages, savoir le Catilina, à peu près en 704, quelque temps après avoir été chassé du Sénat. Le premier discours politique, mal-à-propos intitulé le second, en 705. L'autre discours politique l'année suivante. Le Jugurtha en 709. La grande histoire en 710 & années suivantes. Il écrivit cette grande histoire pour faire la liaison du Jugurtha & du Catilina. Elle contient ce qui s'est passé dans l'intervalle de ces deux événemens b. Pétrarque en déplore amérement la perte. & il fembleroit, par la maniere dont il s'exprime, qu'elle ne fut pas fort antérieure à fon fiecle c.

Un esprit si difficile à satisfaire sur ses propres écrits, n'a pas dû les produire avec beaucoup de rapidité; & ses ouvrages sont eux-mêmes une preuve du foin avec lequel ils ont été travaillés d. Mais, felon l'ordinaire, ces excellens originaux produifirent, dès qu'ils parurent, quantité de mauvailes copies. Le style abrupt & coupé, la chûte inattendue des phrases, la précision

<sup>\*</sup> Tacit, hift. L. III.

\* Voy. les Notes latines de Jugurtha, §. de cette hiftoire.

- fur les mots neque caim.

- Quintil, X. 3.

roide & feche, se mirent à la mode 4. Les esprits brillans s'imaginerent parler comme Salluste, lorsqu'au lieu d'être concis, ils n'étoient que durs & obscurs 1. Aruntius sur-tout se distingua par cette ridicule imitation, dans fon histoire de la guerre Punique. Ce qui est ménagé dans Salluste, revenoit à tout coup dans Aruntius. L'un y tombe nature lement : l'autre le recherchoit fans ceffe avec affectation. C'est ainsi que les hommes se ressemblent dans tous les temps, & que nous voyons aujourd'hui le beau style du siecle de Louis XIV altéré par la fausse imitation de deux des plus beaux esprits de notre siecle; par l'assectation d'avoir voulu ci-devant copier de l'un sa maniere spirituelle & galante, ses traits fins & délicats, quelquefois peu naturels & trop recherchés: de vouloir aujourd'hui prendre de l'autre le ton philosophique, la maniere brillante, rapide, superficielle; le style tranchant, découpé, heurté; les idées mises en antithese, & si souvent étonnées de se trouver ensemble. Mais celui-ci, le plus grand coloriste qui fut jamais, le plus agréable & le plus féduifant, a fa maniere propre qui n'appartient qu'à lui, qu'il a seul la magie de faire passer, quoiqu'il emploie toujours la même à tant de fujets divers, lorfqu'ils en demanderoient une autre : c'est un original unique, qui produit un grand nombre de foibles Copistes 2.

. Senec. Epift. 114.

Vstanda illa Salluftiana, quamquam in ipfo virtutis locum obtinet, brevitas, & abruptum fermonis genus: quod otiofum fortafsè lestorem minus fallis, audientem transvolas, nec, dum repetatur exfertat \*.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hac vitia unus aliquis inducit fub quo tunc cloquentia eft : cateti imitantur 6 alter alteri tradunt. Sic., Salluflio vigente, amputata fentenia 6 verba ante exfectlatun cadentia, 6 obfeura brevitas, fuere pro

<sup>\*</sup> Quintil. IV. 2.

edta. Arasitu, vir tara fragalitatis, qui hilborias belli Penici feripii, fina Sallijtimus, 6 hi illul gruun nitran. Que apud Sallijima rara farana, apud hane cribra fan 6 puel constana: ille enine hic hicicidasi; ar hic illa querbas. Videa unu qui faquara, yannho alica vitima pro exempla yil. Antici precisi conclusionishi officiri. Sallijima naque Thuryditan fupenta: trifiq az iyimi Pellipsom amulanta; 5 Since. Epil. Sallipsom propositima propositima pro-

Au furplus, la fierté des traits dont Salluste peint les hommes, l'éloquence de ces discours, toujours convenables aux mœurs de fa maniere & au génie des gens qu'il fait parler, la conduite admirable avec d'écrire avec celle de Tacite laquelle il traite fon fujet, fon habileté dans les affaires de guerre & avec celle & d'Etat, lui assurent une éternelle réputation . Persuadé avec de Tite-Live.

raison que les hommes se laissent presque toujours aller à l'impulsion du caractere naturel qui doinine en eux, ainsi que les Peintres ont un faire propre & une maniere à laquelle on reconnoît aifément leur main, il s'attache tellement à tracer, à nuancer au vrai les inclinations distinctives des personnages qu'il amene sur la scene; il donne une idée si précise de leur caractere, que lorsqu'on vient ensuite à lire leurs actions, il femble qu'on auroit deviné ce qu'ils auroient fait en pareil cas: tant ils agissent conformément au génie naturel qu'a peint Salluste; bien supérieur en ceci à Tacite, qui attribue tout à la réflexion, met sans cesse en jeu la politique, & semble avoir affisté aux conseils secrets de tous les Princes. « Salluste . d'un » esprit assez opposé, donne, dit St. Evremont b, autant au » naturel, que Tacite à la politique. Le plus grand foin du » premier est de bien connoître le génie des hommes ; les affaires

» viennent après naturellement par des actions peu recherchées. » de ces mêmes personnes qu'il a dépeintes.

» Si vous considérez avec attention l'éloge de Catilina.... » la harangue de Céfar, celle de Caton, où ils se peignent » eux-mêmes au naturel.... (On a déjà lu, tom. III. no.

" XXV. note 157, ce que ce critique d'un goût exquis & plein » de discernement, dit des différens portraits faits par Salluste

» dans le Catilina, Il continue ainsi: » Vous pouvez observer la même chose dans l'histoire de

> e Echard, Book, 2... \* Tom. II. pag. 48.

otiofi & fupini , fi quid mode longius cir- | turum fuiffe ".  » Jugurtha. La defeription de fes qualités & de fon humeur » vous prépare à voir l'invasion du royaume, & trois lignes » nous dépoignent toute fa maniere de faire la guerre. Vous » voyez dans le caractere de Metellus, avec le rétablissement » de la dicipline, un heureux changement des affaires des » Romains.

» Marius conduit l'armée en Afrique du même esprit qu'il harangue à Rome. Sylla parle à Bocchus avec le même génie » qui paroit dans son éloge; peu attaché au devoir & à la régularité, donnant toutes choses à la passion de se faire des » amis : dein parentes abundé habemus, amicorum neque nobis » neque euiguam omnium faits fuit. Auns Salluste fait agit les hommes par tempérament, & croit assec ablige fon Lecteur de les bien saire connoître. Toute personne extraordinaire » qui se présente, est exactement dépeninte, quand même elle » n'auroit pas une part considérable à son sujet. Tel est l'éloge de Sempronia, selon mon jugement, inimitable. Il va même » chercher des considérations éloignées, pour nous donner les » portraits de Caton & de César, si beaux, à la vérité, que je » les préserces à des histories toutes entieres toutes entieres.

» Pour conclure mon obfervation fur ces deux Auteurs; l'ambition, l'avarice, le luxe, la corruption, toutes les caufes » générales des défordres de la République, font très-fouvent alléguées par celui-ci. Je ne fais s'il de/cend affez aux intérêts & aux confidérations particulieres. Vous diriez que les consiells fubrils & rafinés lui femblent indignes de la grandeur de la République; & c'eft peut-être par cette raifon qu'il va chercher dans la fpéculation peu de chofes; preque tour » dans les paffions & dans le génie des hommes 1 ». Ceci eft

Dans une lettre à M. de Lionne, | » les observations fur Salluste & for Taneveu du Ministre, il lui marque, » je | » cite, desquelles je vous ai parlé. Le » vous enverrai par le premier ordinaire | » premier donne tout au nature!: chez conforme

conforme à ce qu'on voit arriver tous les jours dans le monde. C'est le talent le plus éminent d'un Historien, puisque c'est celui de connoître parfaitement les hommes, de les faire connoître de même aux autres, & de montrer quels caracteres d'esprit sont propres à réussir en telles ou telles circonstances. C'est là le vrai but moral de l'histoire, & ce qui a fait donner à Salluste, par la plupart des habiles gens de son pays, la primauté fur tous les autres Historiens 4, même par préférence à Tite-Live, qu'ils ne placent qu'immédiatement après lui 4. Mais la comparaison de ces deux Auteurs, qui, selon la judicieuse remarque de Servilius Nonianus c, sont plutôt égaux que semblables, feroit difficile à faire, puisqu'ils sont tous deux arrivés à la perfection par des routes bien différentes. Tite-Live craignoit cette comparaison. La jalousie, trop ordinaire entre gens du même art, l'a rendu injuste à l'égard de Salluste. Il prétend, contre le fentiment général, qu'il n'a fait que gâter tout ce qu'il a pillé dans Thucydide. Mais s'il lui préfere Thucydide, ce n'est point par bonne volonté pour ce dernier. Il loue celui qu'il ne craint pas. Affuré de la prééminence fur l'Historien Grec, il cherche par ce détour à remporter une victoire plus douteuse sur l'Historien Latin. Voilà le sentiment de Senegue 1. On peut néanmoins dire en général fur cette dispute, qu'elle

Servil. Nonian. ap. Quintilian. X. 1.

Tins anten Livius sam iniquus Sallufilo fuit, ut hanc ipfim featentiam 6 tamquam trafficione, 6 tamquam corruptam, dam transferreur, objicent Sallufilo. Neamore Thucyddis facis, ut illum praferat; fed landat, quam non times: 6 facilitis parat poffe 4 fe Sallufium vinci, fi amit d Thucydde' vicatur.

\* Senec, controverf, V. 25.

Ccc

<sup>·</sup> Martial. epigr. L. 14.

Vell-Paterc. L. 2.

<sup>»</sup> Ini les affaires forn de purs effest du rempérament doiv ient que fon plus » grand foin est de donner la vérituble » connoissance des hommes, par les éloges » admirables qu'il nous en a lisse. L'au-» ret courne tout en politique, ét fait des » mysteres de cout, ne laissant rien desirer » de la finesse de de l'abableté, mais ne « donnant préfuyer rien au naurule » ».

<sup>\*</sup> Voy. St. Evr. tom. 2. pag. 31.

Tome III.

ne paroît pas fondée. Chacun d'eux auroit très-mal fait de suivre la méthode de l'autre, & tous deux ont pris la route convenable à leur objet. Salluste, qui écrit un point d'histoire particulier, fait arriver fon Lecteur au but d'une action unique, avec une force & une rapidité qui l'enleve. Tite-Live au contraire ayant à écrire l'histoire générale de son pays, suit sa route d'un pas égal & majestueux. L'élégance de son style, la clarté de sa narration, font cheminer avec lui au milieu de tant de beautés, qu'on se trouve toujours trop promptement arrivé à la fin. & qu'au dire de Quintilien 4, il a atteint cette admirable vélocité de Salluste, par un talent tout opposé. Mais que feroit-ce, fi l'un eût employé dans de petits ouvrages toute l'abondance de l'autre? Et qui pourroit soutenir la lecture des cent livres du fecond, s'il étoit auffi ferré & auffi plein de penfées que le premier? Aussi les jeunes gens doivent-ils commencer par lire Tite-Live avant Salluste, qui demande un esprit plus mûr & plus formé. C'est le précepte de Quintilien b. Au reste, Salluste a si bien senti qu'il falloit que le ton de l'Historien fût convenable à son sujet, & réglé sur sa matiere, qu'il a eu soin de le tenir, comme je l'ai dit, moins serré dans le Jugurtha que dans le Catilina, & beaucoup moins dans sa grande histoire que dans les deux autres.

Critiques faites de fes ouvrages.

Si Tite-Live a été le plus dangereux ennemi de la gloire de Sallufle, il na pas été le feul. L'envie a porté beaucoup de gens, même de beaux génies, à le critiquer avec amertume, mais fouvent avec encore plus d'ignorance ou de malignité. Ce u'êt pas à dire néanmoins qu'il foir irrépréhenfible en tour v.

<sup>·</sup> Quintilian. X. 1.

<sup>\*</sup> Elegantia orationis Sallustii, verborumque sacundia & novandi studium cium multa prorsus invidia suit: multique non mediocri inzenio virt conati sunt reprehendere plera-

<sup>▶</sup> Id. II. g.

que & obtrettare: in quibus plura infeitè aut malignè vellicant. Nonnulla tamen videri possunt non indigná reprehensone\*.

<sup>\*</sup> Gell. IV. 15.

Voici quelles font les principales de ces critiques, & ce qu'on y répond. Pollion l'a fort maltraité dans ses lettres, tant sur fon affectation à employer de vieux mots, que fur la trop grande hardiesse de sa construction . Mais Pollion prétendoit se donner pour le seul homme qui sût écrire. A l'en croire, son style triste & maigre & étoit fort au dessus de la richesse de Tite-Live & de la véhémence de Salluste. Trogue Pompée le blame, ainfi que Tite-Live, d'avoir fait leurs harangues, directes & trop longues pour la narration . Sur ceci il faut que Troque Pompée n'ait pas fait attention que la plupart de ces harangues étant effectives & non imaginées à plaisir, Salluste n'a fait en cela que remplir le devoir d'un Historien fidele. Quant à Seneque, on ne comprend pas à propos de quoi il dit qu'on ne lir ses discours qu'en faveur de la narration. On n'est pas moins porté, . ce me femble, à rejeter une critique si peu judicieuse, que choqué de le voir repris d'avoir trop coupé ses phrases par ce même Seneque, mille fois plus sujet que Salluste à ce défaut qu'il a poussé au plus grand excès. Avant lui, le Rhéteur Cassius Severus avoit déjà avancé qu'il en étoit des harangues de Salluste, comme des vers de Cicéron & de la prose de Virgile; voulant noter ainsi la partie foible de ces trois fameux Ecrivains d. l'avoue que je pense bien différemment; & que les harangues de Salluste me paroissent une des plus belles choses qu'il y ait au monde. Quant aux vers de Cicéron, quoique fort inférieurs à fa profe, & bientôt après effacés par les poëmes admirables de Lucrece & de Virgile, c'est avec justice que Cicéron a été regardé par ses contemporains comme le premier des Poëtes Latins. Nul autre jusqu'alors ne lui étoit encore comparable : car il faut mettre à part Térence, qui a la poésie

Ccc 2

<sup>\*</sup> Asin. Poll. Epist. ad Planc. ap. Gell. X. 26. & ap. Sueton. de Gramm,

b Quintil. X. 1.

<sup>\*</sup> Trog. Pomp. ap, Justin. L. 38, d Vid. Cass. Sever. ap. Fabric, Bib!, Lat. Lib. II. C. 16.

profaíque & de conversation, convenable à son genre. Et même si dans la poésse de Cicéron on rencontre quelquesois, comme dans cele du grand Corneille, quelques vers négligés, mai construite ou même plats, qui excitent la risée des petits Grammairiens purifles plus artachés aux mots qu'aux choses 1, on ne peut nier qu'en général ses vers ne soient affez bons, & qu'il ne s'y trouve quelquesois des morceaux dignes même d'Homere.

Quintilien a n'approuve pas que Salluste ait commencé son Catilina par une digreffion sur les mœurs de l'ancienne Rome. Scaliger, au contraire, loin de regarder ceci comme un ornement ambitieux, l'a jugé nécessaire, puisque le projet de la conspiration étant un fruit de la corruption de son siecle, il a dû commencer par en indiquer la fource, & faire voir les causes de la décadence des mœurs anciennes. Au sujet de ses préfaces, qu'on peut critiquer, comme étant des discours philologiques, d'une grande force de pensées, à la vérité, mais tout-à-fait généraux & trop peu liés aux ouvrages pour lesquels ils sont faits; en telle sorte qu'ils pourroient presqu'également convenir à d'autres; Muret dit que Salluste ayant à rendre raison de la préférence que, dans la nécessité où les hommes sont de se faire une occupation utile, il donnoit aux travaux de l'esprit sur ceux du corps, comme plus propres à faire passer son nom à la postérité, & en particulier au gloricux emploi d'écrire l'histoire, il

· III. 10.

Nos jetnes gens du bon ton, nos agrábles du gran donde, font beaucoup plus aficês dass une piece dramatique d'une expertion impropre ou vicieuté, d'un défaut dans la confirmétion de la phrafe, que d'un défaut dans la confirmétion de la piece : ce qui vient de ce qu'ils ont l'afige de la langue, & qu'ils ren ont point de la Far politique. Deux ou trois vers rudes,

mal limés ou mal faits, fafficher quélquefois pour les dégoûter de la piece ou même de l'Auteur. Celf pratereant auftera poimats Rhamaes. Ce qui moutre aux Errivains combien il leur et important de ne pas so négliger dans cette partie du flyle, la plus apparente de toutes pour le vulgaire.



avoit dû reprendre de plus haut tous ces différens points, en présentant d'abord à ses Lecteurs les propositions générales & les vues métaphysiques servant à les établir. Au reste, il ne paroît pas que les Anciens aient affez pris à tâche d'approprier leurs préfaces au corps même de l'ouvrage au devant duquel ils les placent. Ils ne craignent point de leur donner la forme d'un discours général. C'est ce qu'on peut remarquer dans celles de Diodore, d'un genre semblable à celles de Salluste, & susceptibles d'être presqu'aussi bien placées en tête d'autres écrits. Vopisque a l'accuse d'avoir inventé diverses choses pour l'embelliffement de son histoire. C'est le seul homme qui lui ait jamais objecté de s'être écarté de la vérité. Mais comme il fait le même reproche à Tite-Live, à Tacite, à Trogue Pompée, & en général à tous les Historiens, sans citer les exemples, on ne doit faire aucun cas du fentiment de cet Ecrivain, d'ailleurs fort peu capable de juger ses maîtres. Il faut convenir néanmoins que Salluste a quelquefois été mal informé sur quelques points de géographie encore mal éclaircis de son temps. Enfin, parmi les modernes, Gruter voudroit qu'il eût supprimé beaucoup de digreffions; & il est vrai qu'il y en a plusieurs, sur-tout des digreffions géographiques, dans fon histoire; mais je me suis détà expliqué fur ce point. Le même Gruter y trouve encore, malgré le sentiment de Seneque, plusieurs mots à retrancher à chaque phrase, sans que le sens en souffrit 1; & Jules Scaliger b. qui n'aimoit pas toujours à penfer comme un autre, s'est avisé de lui donner le titre du plus nombreux de tous les Ecrivains. Voyons si ce qu'il en dit est propre à faire adopter une telle épithete. Pour moi, dit-il, je ne comprends pas ce qu'on veut

<sup>.</sup> In Vit. Aurelian.

uti ubique sermone circumcifo : id enim fi adfellaffet, potuiffet compendi facere qua-

Toto Calo errant qui credunt Sallustium | libet pagina voces minimum quinquagi

dire par cette briéveté qu'on ne cesse de vanter dans Salluste, Je me suis toujours inutilement travaillé l'esprit pour l'y trouver. Car s'il semble avancer rapidement, parce qu'il n'use pas de longues périodes, & que les ponduations se trouvent chez lui à chaque ligne, il faudra donc dire aussi qu'un homme qui fait cent milles de chemin par saus interrompus, ne fait pas le même trajet que celui qui parcourt le même espace d'une seule marche, Je trouve au contraire que Salluste, lorsqu'il a entrepris de dire quelque chose, s'y arrête, appuie fortement, &c. Ces dernieres paroles font plus judicieuses que les précédentes. En effet, Salluste aime à insister. fur-tout lorsqu'il s'agit de réflexions, & peut-être un peu trop à les répéter d'un endroit à un autre. Peut-être aussi les gens qui auront fait une lecture appliquée de ses ouvrages, ne rejetterontils pas tout-à-fait l'opinion de Gruter, puisque souvent les phrases de cet Auteur ne sont pas exemptes de termes épisodiques, & que ses idées font plus précises encore que ses discours. Mais aussi rien n'est si serré que sa pensée & que la tournure générale de son style. Ainsi, quoique le principal devoir d'un traducteur foit de représenter sidélement le caractere de son original, il est dans le cas, fi l'on ne lui trouve plus la même précision, d'espérer quelqu'indulgence de la part du Lecteur, qui fait qu'on n'auroit pu la fuivre dans une langue d'un génie si différent du Latin, sans tomber dans une extrême sécheresse.

NNVII.

Les ouvrages de Sallulte furent traduits en Grec par le 

Romanier fophifte Zenobius «, fous le regne d'Adrien, qui avoit une préteurs de 53d dilection marquée pour notre Hiftorien. Mais cet Empereur
qui, avec beaucoup d'effirit, avoit le goût extrémement faux,
l'eftimoit par ce qu'il a peut-être de plus blâmable, c'étl-à-drie
par fon affectation à employer de vieux mos <sup>1</sup>. C'eft ainfi que
le même Adrien préféroit Ennius à Virgile. Plufieurs anciens
Grammairiers ont fâtt des notes grammaticales fur cet Ecriviain

<sup>&</sup>quot; Suidas , verb. Zero Giog.

Spartian, in Adrian.

célebre. On trouvera tous ces anciens Scholiaftes, ou du moins tout ce qui nous en refle, raffemblé dans mon édition latine. Ils nous ont confervé un très-grand nombre de phrafes plus ou moins courres de sa grande histoire perdue. Arufianius Mcffus l'a feul admis comme Profateur avec Cicéron, & Térence & Virgile comme Poëtes, dans son Quadrille, où il donne les exemples du plus beau langage 1. Je ne grossfirai point cet ouvrage par la liste des modernes qui l'ont traduit ou commenté; on peut la voir exactement rapportée dans Albert Fabrice 2. Mais je ne puis omettre à la gloire de Sallutte, que la Reine Elizabeth lui a fait l'honneur de le traduitre en Anglois \*: &

· Cambden.

· Albert Fabrice a cru mal-à-propos que Junius Maximus avoit fait un abrègé de Salluste, Le passage de Stace\*, sur lequel il se fonde, ne signisie rien moins que cela. Deux anciens Grammairiens, Afper † & Statilius Maximus, avoient écrit fur les ouvrages de notre Anteur, des Commentaires que nous n'avons plus. Charifius rapporte feulement un poffage de ce dernier, qui avoit écrit auffi des Commentaires fur Cicéron & fur Caton. C'est aussi Charisius qui nous a conservé le peu qui nous reste des notes du Grammairien Afper fur Sailuste. Elles font fort courtes, & purement grammaticales. Je les ai infèrées dans mes Commentaires latins. Je ne crois pas qu'on doive douter que cet Afper ne soit le même qui a aussi commenté Térence. & de qui nous avons une grammaire dans le recueil de Putíchius, fous ce titre, Afperi Junioris ars. Statilius Maxi-

Stat. Silv. IV. 7.

† Charifius Sufipater, inft. Gramm, L. 2. Cap. de adverb. mus, au rapport de Scriverlus, avoit aussi écrit un Commentaire sur Salluste. Je n'en ai rien vu ailleurs.

2 Havercamp a très-bien raffemblé tous les Commentateurs modernes dans l'édition imprimée par les Westeins. Elle réunit toutes les précédentes ; il n'est besoin d'y joindre que celle de Gotlieb Conius, imprimée à Leipfik, & la mienne, qui contient les anciens Scoliastes latins. Celle de Crifpin, ad ufum, n'est d'usage que par la table des mots; & celle de Vaffe ne vaut rien du tout. Quant aux petites éditions qui ne contiennent que le texte, celle des Elzevirs l'emporte pour la beauté du caractere, & celle de Philippe, imprimée par Barbou, joint à cet avantage celui d'être la plus correcte de toutes. C'est un point dont je puis facilement juger, puisque tous les meilleurs manuscrits de Salluste, répandus dans les bibliothèques confidérables de toute l'Europe, m'ont paffé par les mains, comme on le verra dans mon édition latine, & que j'en ai rassemblé les variantes, j'apprends qu'il vient de recevoir le même honneur en langue Espagnole, par l'excellente traduction que Dom Gabriël, Infant d'Espagne, en a faite, & dont on vient de donner à Madrid une édition qui est un chef-d'œuvre typographique.

## OBSERVATIONS

Sur les Éditeurs & les Scholinstes de Salluste. Pomponius Latus a travaillé des pre-

miers à donner une édition des ouvrages de Salluste, comme il a fait de beaucoup d'autres anciens Auteurs. Il ramaffa autant qu'il put d'anciens manuscrits de cet Historien, pour les conférer. Mais on l'accuse, ici comme ailleurs, d'avoir plus fouvent corrompu que corrigé le texte. Ce fut lui qui trouva, dans un manuscrit du Vatiean, les fix discours, lesquels font aujourd'hui presque tout ce qui nous reste de fragmens un peu étendus de l'histoire de Salluste: ils furent imprimés à Venise, sans nom d'annoc, vers l'an 1400. Philippe Beroald, Benenistus Philologus , Aleander , Glareanus, Laurent Valle & Onnibonus, ont auffi travaillé fur cet Auteur dans le temps du renouvellement des Lettres; mais fans que leur travail mérite la peine qu'on en parle ni qu'on s'y arrête. Badius expliqua le texte par des paraphrases, par des gloses meilleures que celles de Valla & d'Omnibonus , & par les traits d'histoire las plus connus : car il eft peu au fait des autres, ainfi que Soldus, qui a suivi la même méthode. Rivius a fait un commentaire courant, qui est clair & affez bon. Riccolonia commencé de recueillir des fragmens de l'histoire, de même qu' Antoine Augustin & Aufonius Popma. Fulvius Urfinus est habile, entend bien les antiquités, l'histoire & les médailles; il avoit

d'excellens manuscrits, que i'ai eus depuis entre les mains, & fur lesquels il a corrigè le texte, qu'il explique par l'histoire & par la comparaison des autres Auteurs, Ses corrections foot fouvent hardies, mais presque toujours faites avec discernement. Il a inféré dans soo ouvrage, sans en rien dire, tout celui d'un favant Espagnol nommé Ciaconius, le plus ancien de ceux qui méritent d'être cités avec éloge parmi les Commentateurs de Salluste. On ne peut nier que fes notes ne soient ce qu'il y a de meilleur dans l'ouvrage de Fulvius Urfinus. Louis Carrion est bon critique , écrit bien , & mérite un des premiers rangs parmi les Scholiastes de Salluste. C'est lui qui a recueilli & mis en quelqu'espece d'ordre, une bonoe partie des fragmens de l'histoire, épars dans tant de livres différens. Il a souvent cité les endroits d'où il les avoit tirés , ce que n'ont pas fait les autres : mais il s'en faut beaucoup qu'il les cite toujours avec fidélité. Il a heureufement corrigé & expliqué le fujet de plu-Geurs fragmens. Ses notes fur l'histoire de Salluste, sont les meilleures de toutes, Douga mériteroit de parrager avec Carrion le premier rang parmi les Commentateurs de Salluste, si son style n'éroit plein d'asfectation, de tournures bizarres, & de plaifanteries de mauvais goût, qui sentent bien plus le pédant que le guerrier, & l'homme de qualité tal qu'il étoit. Il a aiouté au recueil un petit combre de fragmens que lui envoya Juste Lipse. Manuce est favant dans l'histoire, excellent Grammairien, & bon critique. Son nom, affez connu, fait fon éloge, Gruter, grand critique, mais fort hardi, change, corrige, altere le texte à fa tête : il supprimeroit volontiers le tiers des phrases de Salluste, qu'il trouve verbeux & abondant en paroles inutiles. Il ne faut le croire que quand il corrige d'après les excellens manuscrits de la bibliotheque Palasine. Les notes de Muret font plutôt des discours philologiques fur toute forte de matieres, que des notes : il a fait . à l'occasion de Sallufte, un bon difcours, mais trop fuccinct, fur la maniere d'écrire l'histoire. Il a été imité en ceci par l'Abbé Caffagne, qui a mis, en forme de préface, au devant de sa traduction françoise de Salluste, & à l'occasion de ses ouvrages, un excellent difcours fur la maniere d'écrire l'hiftoire. Cette piece, qui mérite fort d'être lue, eut beaucoup de réputation dans fon temps, & est incomparablement mieux écrite que la traduction même, laquelle est affez médiocre en tout sens : tant il est difficile de réuffir en ce genre, & fur-tous avec un tel original. Les notes de Graswinckel font morales & politiques; il rapporte ce qui s'est passe, dans les différens fiecles, d'événemens femblables à ceux du temps de Salluste, & compare les personnages du même caractere qui ont vécu en d'autres temps. Celles de Zanchius & de Rupertus sont de même morales & politiques; elles contiennent auffi les paffages des Auteurs dont Salluste a imité les penfees, ou qui ont imité les fiennes. Colerus éclaireit les faits par les autres Historiens, & mérite d'être mis au nombre des bons Commentateurs de notre Historien, Put-Jehius étoit un jeune homme qui promettoit d'aller fort loin dans la littérature . Gi la mort ne l'eût prévenu. Ses notes font en petit nombre, mais presque toutes trèsbonnes. Il a ajouté quantité de fragmens fur l'histoire perdue, à l'aide d'un manufcrit de Servius, beaucoup plus complet que tous les autres. & que lui prêta Pierre Daniel, Les trois fragmens, très-curieux. mais tout-à-fait défigurés, fur la révolte des Gladiateurs, qu' André Schott transcrivit sur un manuscrit du Roi, pour les donner à Pierre Daniel , & que Jufte Lipfe envoya à Doura, furent peut-être aussi. tirés de Servius; mais on a négligé de marquer sur quel endroit de Virgile cet ancien Scholiaste les avoit rapportés. Il y a certainement des manuscrits de Servius plus amples que tous ceux que nous connoissons. Ces trois fragmens, qui sont indubitablement de Salluste, par la matiere & par le flyle, ne se trouvent dans aucune édition imprimée de Servius, ni même dans le fameux manuferit de la bibliotheque de Saint-Benigne à Dijon, beaucoup plus ample que tous les autres connus, dont Maswicius a donné une belle édition à Leuwarde en 1717. Quant aux trois fragmens dont je viens de parler. foit qu'ils viennent de Servius ou non. ce que je croirois plus volontiers, Servius n'ayant pas coutume de citer de si longs paffages, ils ne font que la moitié de ces lambeaux originaux de notre Historien fur la guerre des esclaves, lesquels sont au nombre de fix, que Freinshemius a fort bien connus. Douza n'en publia que trois, trouvant les trois autres inintelligibles, à force d'être corrompus. Le Baron de La Baftie les ayant retrouvés tous fix à Dijon, dans la bibliotheque de M. de Chevanne,

Tome 111.

ie M. de Chev Ddd

en sit, ainfi que je l'ai dit . l'envoi à Muratori, qui les a publiés. Je les ai tous employés dans mon histoire françoise, & on les retrouvera dans l'édition latioe, avec les notes explicatives. Palmerius (Paulmier de Grantemefoil ) o'a fur Salluste que des détails de grammaire, secs & inutiles. Broukhius indique quantité d'endroits des autres Historiens, qui expliquent les narrations de Salluste : & quoique dans l'abondance de ce fuiet il en ait omis encore uo bien plus grand nombre, fon index ne laisse pas que d'avoir beaucoup d'utilisé. Loccenius a écrit un commontaire particulier fur les deux discours politiques. Crespin explique le texte souvent affez mal, & copie des autres le peu qu'il dit de bon. Son index des mots est complet & d'une grande utilité. On auroit dù en retrancher tous les pronoms, les conjonctions, les particules, &c. Walle est affez exact fur la correction du texte : il confere beaucoup de paffages d'Auteurs, . Hift. L. III. no. 62.

la plupart du temps inutiles, & toujours fans ordre, fans goût & fans difcernement : il fe jette à tout propos dans des digrefsions hors du fujet. Il a sait un index sort ample, mais si mal digéré, qu'il ne sert prefqu'à rieo. Cortius a plus apporté d'exactitude que perfonne dans l'examen des manufcrits qu'il a vus. Il est bon Grammairien , & compare avec intelligence & avec foin, les façons de parler de Salluste, avec celles des autres Auteurs. Son index est bien fait, quoiqu'il manque de beaucoup de mots. Havercamp éclaireit le texte par l'autorisé des médailles; il est fort exact dans l'examen des manufcrits, & même trop : car il rapporte quelquefois des fautes de Copiftes ou des glofes qui fe font gliffècs dans le texte. Philippe, le plus récent des Editeurs de Salluste, a donné le terre plus correct que mul antre, & dans un format très-commode. Cette édition est la plus jolie qu'il y ait après celle des Elzevirs.



DISCOURS

## DISCOURS SUR L'ART HISTORIQUE

ET LES OUVRAGES DE SALLUSTE,

PAR L'ABBÉ CASSAGNE, DE L'ACADÉMIE FRANÇOISE.

## DISCOURS

## SUR L'ART HISTORIQUE

ET LES OUVRAGES DE SALLUSTE,

PAR L'ABBÉ CASSAGNE, DE L'ACADÉMIE FRANÇOISE.

On doit considérer deux choses dans une Histoire : la narration qui en est le corps, & l'instruction politique qui en est l'ame. La narration demande particuliérement la briéveté; & pour être convaincu de cette maxime, il faut observer ici que les Maîtres de l'art affignent la briéveté généralement à toutes les narrations, c'est-à-dire, non-seulement à la narration de l'Histoire, mais encore à celle des Ouvrages d'éloquence, & à celle même des Poëmes épiques. Ils n'en alleguent pas la raison, quoiqu'elle foit confidérable, & qu'elle ait fon fondement fur la nature. Cela vient de ce que les narrations consistent en des choses de fait; & que comme les choses de fait sont plus aisées à comprendre, il ne faut pas s'y arrêter si long-temps. En effet, quand on a appris une chose de cette nature, on ne fouhaite pas de l'ouir redire, mais d'en apprendre de nouvelles; & d'un autre côté, chacun est bien aise qu'on croie de lui, qu'il entend facilement ce qui est facile à entendre. Ainsi quiconque est trop diffus en ses narrations, déplait en deux manieres. Premiérement, il s'oppose à cet amour, qui se trouve dans le cœur humain, pour le changement & la nouveauté. D'ailleurs il donne lieu de croire aux autres hommes, qu'il a mauvaise opinion de leur capacité, & qu'il agit avec eux comme s'ils avoient le génie pesant & la conception dure. Ce n'est pas qu'un Historien, dont la narration est trop longue, ne soit bien éloigné de la penfée de vouloir choquer ses Lecteurs, puisqu'il se propose de leur plaire. Ce n'est pas non plus que ceux qui voient son travail, fuffent toujours la réflexion que nous faitons maintenant, & développent en eux ce fentiment qui est dans le fond de leur ame; mais cependant la nature ne laiffe pas de jouer fon jeu, & il arrive fouvent que tous les esprists ét rouvent rebutés d'un Ouvrage, sans que la plupart en puissent dire la raison.

Je peníc qu'il n'y a jamais eu que Sealiger au mohde, qui ait dit que sallulle n'avoir pas la briéveté du fhyle : mais Jules Scaliger étoit un homme fingulier en fes fentimens, qui avoit l'ambition de foutenir des paradoses. Ajoutons à cells, qu'il derivoit contre Carina, quand il a pardé de la forte; è Ceft une mauvaife contume des Gens de Lettres, de ne tomber jamais d'accord de rien dans leurs Ouvrages polimiques. Alcaum d'eux et affect injulie, pour prétendre que fon adverfaire s'est abusé en toute choé, è qu'il a autant d'erreurs que d'opinions. Scaliger est donc le feul qui n'ait pas voulu reconnoirte la briéveté du fyle de Sallufle. Les deux Seneques en font mention : elle se trouve remarquée en plus d'un endroit, dans les Infitutions de Quintiliers. Aulugelle la loue d'un grand art; Marcobe lui donne le premier arag dans son genee: & sidonnius Apollinaris ayant eu deux sois occasion de parler de Sallufte dans se se Posses, le déspen per la toutes les deux sois,

Qua Crispus brevitate placet. Et te qui brevitate Crispe polles.

Ainf., comme la briéveté fair proprement le caradere de Sallude, qu'on le difingue en cela des autres Hidoriens, de que ce'ft la lousage particuliere de perpéruelle qu'on lui donne, il faut nous arrêter ici à la confiderer. Nous ne la connoitrons qu'imparfaitement, si nous voulons n'en parlet qu'il Pégard de la didion, parce que le flyle renferme en quelque forte les pentées avec les paroles, de que le caradère des Errivaiss vient non-feulement de la maniere d'exprimer les chofes, mais de la maniere de les concevoir. Trois chofes contribuent à produire cette condition du flyle : le génée, Jarr., le langage; de forte que pour nous former une idée entiere de cette merveilleufe briéveté, qu'on a tant louée dans Sallufte, il ef infectifiar de l'examiner felon est tois vues, comme un effet de fon génie, comme un effet de fon art, de comme un effet de fon larazea.

Je dis donc premiérement, que si notre Historien a tant de briéveté

dans fon style, c'est parce qu'il avoit un génie vis & fort. En effet, nous ne parlons pas ici d'une briéveté comme celle qui se trouve dans les Ouvrages qui ne sont point achevés, ou qui ne sont point remplis; mais de celle qui ne vient ni de l'imperfection, ni de la féchereffe, & qui fait réduire sa matiere en un moindre espace, sans lui rien saire perdre de fon prix. Jugeons-en par comparaifon avec les chofes corporelles; & de crainte de nous y abufer, gardons-nous bien de croire que la longueur & la briéveté du style répondent au plus & au moins de l'étendue d'une carrière. Elles répondent à la vitesse de la course. Avoir la qualité dont il s'agit, ce n'est pas saire moins de chemin, c'est aller plus vite. Quintilien justifie tout-à-sait ma pensée sur le sujet même de Salluste, lorsque, tout rempli de l'admiration que lui donne la briéveté de son style, il l'appelle rapidité, & il donne à cette rapidité le nom d'immortelle, Immortalem illam Sallufiii velocitatem. Or, qu'est-ce qui fait la viteffe dans les choses corporelles ? L'ardeur & la force en sont les causes. Si un Courier fait une diligence extraordinaire, c'est parce qu'il a un violent desir d'arriver bientôt au terme de son voyage, & parce que d'ailleurs il se trouve d'une complexion vigoureuse. Selon ce raifonnement, l'on ne se trompera pas, si l'on rapporte l'avantage que nons admirons en Salluste au seu de son génie. Ce n'étoit pas un seu comme celui des Déclamateurs, qui ne produit qu'une abondance de penfées vaines & fauffes, qui ne pénetre pas le fuiet, mais ne fait que l'effleurer, qui est moins capable d'instruire que de surprendre, & d'éclairer que d'éblouir, & qui enfin n'allume pas un jour égal & continu, doux & ferein, mais qui ne brille que par faillies & par intervalles. Salluste se soutient; il ne sort pas de son sujet; il a une lumiere propre & durable. Remarquons là-dessus une chose qui est encore plus particuliere. Ce fameux Historien ne pense pas comme les autres hommes. & néanmoins il puise toutes ses pensées dans le bon sens : ses idées sont naturelles & raifonnables; mais toutes naturelles & toutes raifonnables qu'elles font, elles ont encore l'avantage d'être nouvelles. En cela il a une forte de mérite qui est bien grand & bien rare; & nous pouvons dire, qu'à prendre tous les génies de la terre, dont nous connoissons les Ouvrages, à peine en trouvera-t-on un autre qui lui foit égal. Ce n'est pas une merveille ni une louange, que d'être fingulier lorsque l'on n'est point judicieux; car le champ de l'extravagance est infini : mais

de faire des découvertes dans la fohere de la raifon, de trouver des routes inconnues qui ne foient pas des égaremens, d'avoir des penfées où la vérité & la nouveauté se trouvent jointes, c'est là sans doute la marque d'un beau génie, & c'est aussi en quoi Salluste n'a point de pareil. Il faut porter cette réflexion encore plus loin, & l'appliquer à la briéveté même dont nous parlons. Non-feulement les idées de Salluste font nouvelles & véritables, judicicules & fingulieres tout enfemble, mais elles font courtes & plus recucillies que les idées ordinaires. Par ce moyen il abrege le chemin qui mene à la vérité; & en matiere de politique & d'histoire, il mérite la même louange qu'on mériteroit dans la méchanique, fi l'on inventoit des instrumens qui sussent moins embarrassans & moins massifis que ceux dont les hommes se servent dans leur usage ordinaire, & qui ne laissassent pourtant pas d'être aussi utiles, & de faire le même effet. La briéveté du style vient encore de la force du génie. Un esprit extrêmement fort, traverse & franchit ce qui arrête les esprits communs; il ne se repose pas où les autres sont contraints de se reposer; il passe de plein vol où ils ne peuvent aller que par degrés; il voit les principes dans les conféquences, les conféquences dans les principes; il les exprime de la maniere qu'il les voit, & il les fait comprendre de la maniere qu'il les exprime. Ainfi la force & la briéveté se produisent l'une l'autre. La sorce produit la briéveté, parce qu'elle réunit les chofes : la briéveté produit la force, parce que les chofes unies font plus fortes qu'elles n'étoient avant leur union. Salluste possede éminemment cet avantage. On peut le comparer à ces sieuves qui, ayant leur lit plus ferré que les autres, ont auffi leurs eaux plus profondes, & portent des fardeaux plus pefans. On peut le comparer à ces miroirs qui , ramaffant dans leur centre les rayons de la lumiere , produisent des effets prodigieux, & sont capables d'embraser & de mettre en cendres tout ce qu'on approche de leur étonnante activité. Cette force abrégée de Salluste, demande un Lecteur qui ait de l'application, & qui d'ailleurs ait fait quelques progrès dans les Lettres : Plus habet in recessu quam in fronte promittit. Elle eache plus de riehesses qu'elle n'en montre : c'est une mine qu'il faut creuser pour en découvrir les tréfors; & delà vient que la feconde ou la troifieme lecture de fes Ouvrages, est plus agréable que la premiere. Ce n'est pas tout encore. Non-feulement la briéveté du fiyle est un effet du seu & de la sorce du génie . génie, mais il faut aussi être persuadé que c'est comme un caractere particulier de l'esprit. La comparaison que nous en avons saite avec la vitesse dans les choses corporelles, montre évidemment cette vérité. Il est certain que la force contribue à la vitesse, puisque quand les forces nous manquent tout-à-fait, non-sculement nous ne saurions courir, mais nous ne faurions marcher. Toutefois il n'est pas moins certain qu'on doit confidérer la vitesse comme une qualité distincte de la force, puisqu'entre les animaux on voit que les plus forts ne font pas toujours les plus vites, & qu'il arrive fouvent que deux hommes qui ont une force égale, n'ont pourtant pas une égale vitesse. Je ne fais ce que veut dire Seneque, lorsqu'au lieu de rapporter la briéveté du style de Salluste au caractère de fon esprit, il la rapporte au goût & au génie de son fiecle. Le fiecle de Salluste n'étoit-ce pas le même que celui de Cicéron ? Que si l'on me demandoit quel génie j'estime le plus fort, ou Cicéron ou Salluste, je ne serois pas affez hardi pour décider entre ces deux grands Hommes. Je me contenterois de répondre, qu'ils me semblent être l'un & l'autre de la premiere sorce. Après cela, si l'on me demandoit encore d'où vient qu'étant tous deux de la premiere force, Salluste a le style concis, & Cicéron a le style étendu, je croirois n'en devoir point donner d'autre raison, sinon que Salluste étoit naturellement porté à la briéveté du style, & Cicéron à l'étendue, Cette réflexion est plus importante qu'elle ne paroit d'abord, parce qu'elle fert de regle dans l'imitation, où tant d'Hommes de Lettres prennent de fausses mesures. L'un, qui a un caraftere d'efprit approchant de celui de Sallufte, voudra être Cicéronien; l'autre, que la nature pousse vers la maniere de Cicéron, voudra reffembler à Salluste : & ainsi saisant violence à leur génie, ils perdent cet air aifé, naif & naturel, fans lequel on ne fauroit iamais ni perfuader ni plaire. Ce n'est pas que l'exemple de ces deux grands Perfonnages ne puisse être utile à tous ceux qui font profession d'écrire : mais on y doit tenir cette conduite, que ceux dont le génie tourne vers celui de Cicéron, fe fervent de la lecture de Salluste, pour empêcher que leur style ne soit trop disfus; & que ceux dont le génie approche plus de celui de Salluste, se servent de la lecture de Cicéron, pour empêcher que leur style ne soit trop coupé. Cependant il faut tenir pour certain, qu'ils regnent l'un & l'autre dans leur caractere. C'est ainsi qu'en parle un favant Critique de l'antiquité, qui, s'éloignant de Tome III.

la división comme des styles, en diffingue de quatre fortes. Il y en a un qu'il appelle abondant, & il y met Cicéron au premier rang. Il y en a un autre qu'il appelle forré, & il en donne la palme à Sallutte. Quaturo finnt genera dicinali; copiosium, in quo Cicero dominatur; breve, in au Sallutis repent.

Les Ouvrages de Salluste font extrêmement travaillés. L'antiquité nous en a rendu ce témoignage; & quand il n'y auroit point d'autorité pour cela , la lecture de ce qui nous reste de ses Ecrits , nous le seroit assez connoître, Manifestus est Sallustii ex ipso opere labor, Il a donc employé un grand foin : il ne les a ni composés avec négligence , ni corrigés avec précipitation; & après en avoir fait le corps, qui lui coûta fans donte beaucoup de veilles, il y revient fouvent par des revisions exactes & laborieufes. En l'un & en l'autre, je veux dire en la composition & en la correction, il a fiuvi les lumicres de l'art; & le grand emploi de l'art, c'est de retrancher & d'abréger. En esset, dans la composition, l'art empêche, autant qu'il bii est possible, qu'on ne reçoive rien de mauvais ou d'inutile. Il ne se peut faire qu'il en vienne alors entièrement à bout, parce que l'ardeur de l'esprit emporte, & par maniere de dire, trompe l'art, en lui présentant comme bonnes ou comme nécessaires, des choses qui ne le sont point. Mais si le génie, en compofant, cft, pour ainfi dire, le tyran de l'art, lorfque l'on vient à la correction, l'art fe venge en quelque maniere : il devient le tyran du génie à fon tour, il se rend le sonverain juge & le maître absolu des productions de l'efprit. Cette maxime que je viens d'établir, est utile pour la pratique. Quand on compose, il faut laisser le génie sur sa foi, & l'abandonner à la complaifance qu'il peut avoir pour lui-même; comme quand on envoie un Soldat dans l'occasion, on hu laisse toute la bonne opinion qu'il peut avoir de sa bravoure, & bien loin de le refroidir par les reproches & par le blame, on fonge plutôt à l'animer par la louange & par les careffes. Mais après que les Ouvrages font faits, on doit y porter des yeux pleins de févérité, & non d'indulgence; on doit les examiner, finon avec un efprit ennemi, au moins avec un esprit neutre, & il est temps alors de se tenir en garde contre les impoftures de l'amour-propre. C'est dans ces momens d'une lente & froide réflexion, que l'art s'occupe à ôter ce qui est superflu, à refferrer ce qui est làche, à relever ce qui est rampant, à rassembler

& à réunir ce qui est épars & diffipé. Je ne veux pourtant pas nier . que dans la revision d'un Ouvrage, il ne soit quelquesois à propos d'étendre de certaines choses, soit pour leur donner plus de clarté, ou pour leur donner plus de grace, ou même pour leur donner plus de force. Mais les endroits où il faut ajouter, font incomparablement plus rares que ceux d'où il faut retrancher; & ce qui arrive rarement dans les arts, n'empêche pas que les maximes contraires ne foient reçues pour véritables, parce que, comme on dit d'ordinaire, l'exception confirme la regle au lieu de la détruire. Ainfi nous pouvons affurer que. généralement parlant, le propre de l'art c'est d'aller à la briéveté. Ce principe paroîtra plus évident, si nous faisons réflexion que l'art ne donne pas la fécondité de l'esprit, mais qu'il la suppose, comme la sculpture suppose le cuivre ou le marbre sur quoi elle travaille, & (ce qui fait encore à notre fujet ) fur quoi elle ne travaille qu'en retranchant. Si un Sculpteur n'avoit point de matiere du tout, il auroit beauavoir étudié dans l'école des plus fayans Maîtres & en posséder toutes les regles, il ne feroit aucun ouvrage; si même il n'avoit pas affez de matiere pour achever ses statues, il seroit réduit ou à ne les point entreprendre, ou à les laisser imparfaites. Il en est de même des productions de l'esprit; c'est l'esprit même qui doit y saire tout, & sournir le corps entier des Ouvrages. L'art n'est capable que de les rectifier; & s'il les rectifie, c'est en leur ôtant ce qu'ils ont de désectueux ou de moins bon, de telle forte, que les Ouvrages corrigés font toujours moins longs qu'avant la correction, comme la maffe d'un métal qu'on vient d'épurer, est moins grande qu'elle n'étoit auparavant. Cette propriété de l'art ne fut jamais mieux connue ni mieux fuivie qu'elle l'a été par Sallufte. C'est en travaillant avec une telle exactitude, qu'il est venu à bout de donner à fon style cette briéveté qui n'a point de vuide, & qui nous éleve l'efprit. Plus nous l'examinons avec attention , plus nous reconnoissons qu'une briéveté si pleine & si parfaite, ne vient ni de la foiblesse, ni du caprice, ni du hazard, mais de la raison & de l'intelligence, de la réflexion & du jugement, fi bien qu'on ne peut imaginer un plus juste éloge, que celui qui est donné à Salluste par Aulugelle, lorfqu'il l'appelle un très-délicat Artifan de la Briéveté, fubilisfimus Brevitatis Artifex. Toutefois nous trouvons ici un grand exemple pour montrer que les choses humaines sont toujours imparfaites; & l'on ne

Ecc 2

fauroit trop remarquer que cet inimitable Historien, qui a mieux compris qu'homme du monde, les regles de la briéveté du style, & qui les a mieux pratiquées dans la narration historique, a commis contre cette briéveté même, les fautes les plus visibles & les plus choquantes-En effet, tous les Critiques, foit anciens, foit modernes, demeurent d'accord que les avant-propos de fes deux Ouvrages qui nous restent. font des pieces tout-à-fait hors d'œuvre; & que ne tenant pas au corps de l'Histoire, ils pourroient en être retranchés comme des choses superflues. Il est certain d'ailleurs que l'introduction de la Catilinaire est trop longue & prise de trop haut; & enfin, pour peu que l'on considere dans la Jugurthine la digreffion des deux Cyrénéens & des deux Carthaginois, on trouve qu'elle est étrangere & mendiée, puisqu'il ne s'agissoit ni de Carthage ni de Cyrene, mais de la ville de Leptis. Cela est d'autant plus surprenant, qu'on peut dire que Salluste, en faisant ces sortes de chûtes, est tombé dans les pas les moins glissans, puisqu'on voit mi'il se tient inébranlablement attaché à la briéveté du style, dans les lieux où les choses qui s'offroient à lui , le convioient le plus de se détourner de fon fujet, & avoient le plus d'attrait pour débaucher fon génie. Entre une infinité d'endroits de cette nature, j'en choifirai feulement un pour l'éclaircissement de l'art historique. Avant que Jugurtha & les Romains suffent en guerre, il y avoit eu combat entre lui & Adherbal. C'est une chose certaine, qu'un Historien moins habile que Salluste, auroit ou pris le change, ou succombé sous la tentation en cette rencontre, & qu'il n'eût jamais pu s'empêcher de décrire cette bataille. Salluste s'en est abstenu : il a dit en deux mots, qu'Adherbat perdit le combat, & il ne s'y est pas arrêté plus long-temps que je viens de m'y arrêter moi-même. Dans ce filence plus louable que la description la plus pompeuse qu'il auroit pu faire, considérons son art, & admirons fon jugement. Les Historiens doivent fans cesse tourner la vue vers la promesse qu'ils ont saite dans la proposition de leur Ouvrage. Quelle est la proposition de la Jugurthine? C'est de raconter la Guerre de Jugurtha & des Romains ; de forte que la description d'une bataille, qui avoit précédé cette guerre, n'auroit pu passer que pour une digresfion. Il est vrai que les digressions ne sont pas absolument désendues à l'Historien. Salluste néanmoins a renoncé à celle-ci, soit de crainte d'y employer quelques traits dont il avoit plus befoin ailleurs, foit parce qu'il écoit important de ne pas occuper les Leccurs par la peinnur d'un combat, dont la reprécientation pouvoir être omité fans se faire fouhairer, afin de les entretenir dans tout le desir, &, si je l'ofe dire, dans toute la soif de la curiosité, pour les deseptions nécessires des battilles effenciles au sipie. Telle el finadurire de l'art, à tous les Gens de Lettres demeureront d'accord avec moi, que quand Salluste autroir possibile d'entre toute répétition, de de condrever, autant qu'il étoit possible, l'agrément de la nouveauté, néanmoins si nous trouvions à la tete de la Jogarshine, une description du combat d'Acherbal, nous autroins moins de surprisé, moins d'application & moins de plaise dans les déscriptions des barailles de Metellas & de Marius. Elles auroien perdu de leur prix, sans rien perde en elles-mêmes; à quoiqu'elles sissifient toujours ce qu'elles sont maintenant, elles ne nous paroitroient nis arreibles. ni si belles.

La troilieme confidération, que nous nous fommes engagés de faire fur la briéveté du style de Salluste, nous sera connoître de quels moyens il se servoit pour serrer sa diction, & pour suivre en cela le penchant de fon génie. La langue en laquelle il écrivoit, lui étoit extrêmement commode pour en venir à bout. Elle est plus capable que la nôtre de le porter aux deux extrêmités oppofées, fans que cette pratique paroiffe choquante. Quiconque entreprendra parmi nous, d'avoir un style aussi nombreux, aussi arrondi, aussi périodique que Cicéron, n'y réussira jamais heureusement. D'un autre côté, quiconque affectera d'écrire d'une maniere auffi défunie, auffi précipitée, auffi rompue que Sallufte, rendra fes Ouvrages tout-à-fait insupportables. Notre langue, plus modeste & plus févere que la latine, garde un tempérament. Elle participe au génie de la vertu, à qui la morale donne la médiocrité pour son partage; & n'aimant ni les discours qui sont trop coupés, ni ceux qui le font trop peu, elle s'éloigne de cette continuelle liaifon comme d'une fervitude, & de ce continuel détachement comme d'une licence. Ce n'est pas qu'en ce milieu oit elle se renserme, il n'y ait plusieurs degrés. Rien n'empêche que nos Eerivains n'aient un langage plus ou moins ferré, plus ou moins étendu; mais cette différence qui les distingue, n'est jamais si grande que dans la langue latine, où il y a une distance quelquefois prodigiense entre les styles des Auteurs. On peut insérer de ce raisonnement, que la derniere exactitude & la parfaite fidélité en matiere

de tradicions, eft une chofe plutôt de foubait que d'efférance, & doit fere mife au nombre de ces idées qui ne fautorient trouver leur place que dans l'inagination. Pour en pouvoir faire de cette nature, il fautorit qu'il y citt deux langues qui fuffent tout-à fait égales, & qui non-feall-ment fe répondiffent précifément l'ine à l'autre dans les mots & dans les pharfes, mais qui, pour faire la même impreffion fur Fame & fir les fans, cuffent encore le même tours, le même air, le même déprit & le même caractère. Qui ne voit que cela na fautori arriver? La plus grande de toutes les infidélités en une traduction, eft que la traduction ne paroifte pas original. Pour la faire paroitre original, il faut fuive le génie de la langue en laquelle on traduit; à comme une langue eft toujours différence de l'autre, il est impossible que dans les versions cette différence en fost remarques.

Approchons-nous davantage de notre fujet, & venons au détail. Salluste refferre sa diction, par ees quatre moyens. Premiérement, il supprime des mots, laissant au Lecteur le soin de les suppléer. D'ailleurs il emploie très-fréquemment une figure, dont les Orateurs ne se fervent guere que dans leurs mouvemens, qui est de mettre ensemble plusieurs termes ou plusieurs phrases, sans les lier par aucune eonionction. En troisieme lieu, non-seulement il ne sait jamais la recherche, & n'assecte jamais l'imitation du nombre oratoire, mais il prend plutôt foin de s'en éloigner que de s'en approcher. Aussi l'harmonie ne sauroit se trouver dans le ftyle, fans quelque étendue, & quand elle s'y trouve, elle le fait paroitre plus étendu qu'il ne l'est; sur quoi je ne puis m'empêcher d'admirer encore ici la fingularité des opinions de Scaliger, qui dit que Sallufie est le plus nombreux de tous les Ecrivains, omnium Scriptorum numerosissimus. Enfin Salluste est venu à bout de donner à son style une fi forte briéveté, par le choix des termes & des expressions qui pouvoient le plus y contribuer. En cela il a pris deux hardiesses qui n'ont peut-être jamais été heureuses qu'en lui. C'est qu'à l'égard des mots propres, il ne s'est point affujetti à l'usage reçu de son temps; & à l'égard des mots métaphoriques, il ne s'est point assujetti aux bornes que l'art prescrit à la métaphore. Il ne fait nulle difficulté de mettre en son Histoire les vieux termes, quand ils font plus courts ou plus énergiques que les termes ufités; & il en a été repris par quelques-uns de fon ficele, comme d'une affectation & d'une témérité, Si nous n'en fommes pas

maintenant choqués, c'est que la langue latine est morte, & que l'autorité d'un si grand Homme tient lieu dans nos esprits, de l'autorité même que donne l'usage. Toutesois, malgré l'estime que nous avons pour cet Historien, & quoique le langage des Romains ait fini avec leur Empire, nous ne laissons pas d'appercevoir dans les Ecrits de Salluste, cet air de vieillesse que ceux de son temps y trouvoient, & il nous semble, en les lifant, que nous avons entre les mains un Auteur contemporain ou d'Ennius ou de Plaute. Auguste, qui jugeoit des Auteurs avec tant de lumiere & de justesse, reprenoit en cela Salluste, comme d'un défaut; & Hadrien au contraire, dont l'érudition n'étoit pas si bien guidée, regardoit cette affectation comme une beauté. On accusoit notre Historien d'aller prendre de vieux termes & de vicilles expressions dans les livres de Caton le Cenfeur. Ce reproche lui est fait par trop de gens, pour n'être pas véritable; & outre le témoignage d'Auguste, d'Hadrien, de Pollion, de Lenæus, de Quintilien, d'Aulugelle & de beaucoup d'autres. il ea est expressément blâmé par une ancienne Epigramme, qui diseit :

Et verba antiqui multum furate Catonis,

Crispe Jugarthina conditor historia.

Que fi dans les livres du vieux Caton, il ne trouvoit pas des manieres de parler qui fussent capables de représenter assez vivement sa pensée. & de contenter l'ardente passion qu'il avoit pour la force & pour la briéveté du style, alors il se hazardoit d'inventer des mots & des phrases; & s'élevant au dessus de la contume, il tâchoit de conformer son langage au goût de fon esprit. C'est pour cette raison qu'il a été appellé NOVATOR VERBORUM; & Aulugelle, qui l'appelle ainfi, dit dans un autre endroit de fes Nuits Attiques, que cette ambitieuse hardiesse qu'avoit Salluste pour faire de nouveaux mots, lui attiroit beaucoup de repréhenfions. Sallustii novandi studium multa cum invidia suit. Ne semble-t-il pas en effet, que ce font là des erreurs capitales en matiere d'éloquence ? Il faut que Salluste ait beaucoup d'excellentes qualités, pour avoir triomphé de l'envie, après lui avoir fourni de fi spécieux prétextes pour le combattre; & fi l'on n'avoit trouvé en ses Ecrits un charme puissant & invincible , l'audace de fa diction auroit étouffé ses Histoires dès leur naiffance. Auffi Pollion, qui étoit Historien comme lui, & par conféquent jaloux de fa gloire, fit un Livre exprès pour reprendre ses

Ouvrages, comme tout remplis d'une recherche affectée de mots inufités. Arroius Prætextatus, excellent Grammairien, qui s'attacha fucceffivement à ces deux Romains favans & qualifiés, je veux dire à Salluste & à Pollion, pour les aider l'un & l'autre dans le dessein qu'ils avoient d'écrire l'Histoire, fut blâmé d'avoir porté notre Historien à une si licentieuse maniere d'écrire. Suétone, pour justifier cet Homme de Lettres d'un tel reproche, allegue le confeil qu'il avoit fouvent donné à Pollion, de le foumettre à l'usage de la langue, de ne se servir que de paroles & d'expressions reçues, & d'éviter la téméraire hardiesse des métaphores de Salluste, audaciam in translationibus. En effet, la métaphore offroit un vaste champ à Salluste, pour se pouvoir fatisfaire. Comme on ne fauroit exprimer une penfée en termes propres que de deux ou trois façons, & quelquefois d'une feulement, il n'y trouvoit pas toujours fon compte; il lui falloit une plus grande abondance pour choifir, & cette abondance lui étoit fournie par les expressions figurées : car elles sont infinies en quelques manieres; elles embraffent toute la nature; & il n'y a point de choses au monde, dont un très-grand nombre d'autres ne puissent être les images. Dans ce choix qu'il en faisoit, il suivoit plutôt la liberté de fon génie, que le confeil de l'art; & entre les métaphores, il ne prenoit pas les plus modestes, comme les Maîtres enfeignent qu'on le doit faire, mais les plus concifes & les plus fortes, les plus vives & les plus hardies. Ces réflexions me perfuadent, qu'encore que Salluste soit un plus excellent Historien que Tite-Live, comme je tâcherai de le faire voir en que!qu'autre endroit de ce Difcours; néanmoins l'imitation de Tite-Live est non-seulement plus aisée, mais plus sûre.

Il y a une autre propriété de l'Histoire, qui femble incompatible avec celles dont nous venons de parler. L'Histoire veut être circonstanciée; & rien ne paroît plus contraire au deffein d'abréger les chofes, que d'y descendre au détail, & de les particulariser. Cependant il ne sant pas ici se méprendre, ni s'imaginer que pour recommander la briéveté du style dans un Historien, on prétende dire que toutes les longues Histoires foient vicienses. Si cela étoit, on ne devroit saire que des Abrégés, & encore n'y auroit-il point d'Abrégé fi court, qui ne puisse être réduit à un espace beaucoup moindre, comme il paroit par les tables qu'on fait à la fin des livres, & par les fommaires qu'on met au devant des

chapitres.

chapitres. Il se peut saire, & nous en voyons l'expérience tous les jours, qu'entre deux Ouvrages sur un même sujet & d'une même étendue, l'un ait la briéveté du style, & l'autre ne l'ait pas. Il se trouve même ici une chose qui est surprenante. C'est qu'il y a des figures qui, en augmentant le nombre des mots, contribuent plus à la briéveté du style, que des expressions plus courtes, parce que celles-ci ont de la gravité & de la lenteur, & que les autres font rapides & impétueuses. Si l'on dit avec Virgile, me me adfum qui feci ; ou si l'on dit seulement, me adfum qui faci, cette derniere expression est plus courte, & néanmoins l'autre participe davantage à la briéveté du style. Ainsi la répétition du mot, comme quelques autres figures, produit quelquefois un effet tout contraire à celui qu'elle fembloit devoir produire, & lors même qu'elle redouble les paroles, elle fait paroître le style plus ferré. Il arrive alors à l'esprit de l'homme, ce qui arrive à son corps dans le temps qu'il veut se hâter, & qu'il s'engage à courir. On lui voit faire un mouvement, comme s'il avoit à reculer; & d'ailleurs il est certain qu'on fait un plus grand nombre de pas dans une courfe, que dans la démarche ordinaire; mais c'est alors que les pas sont plus pressés, & qu'on les fait plus vite. On en peut dire de même des termes ou synonymes ou approchans, quand on les affemble fans les lier, ce qui est extrêmement familier à Salluste, ainsi que nous l'avons déjà remarqué. Ces sortes d'expressions, à cause de leur redoublement, semblent être plus courtes, quoiqu'elles foient en effet plus longues; comme on voit que deux ou trois coups redoublés, lors même qu'ils emportent plus de temps qu'un feul coup où l'on appuie, donnent pourtant une idée toute contraire, à cause de leur précipitation. La briéveté du style dans l'Histoire, & la nécessité de circonstancier la narration historique, peuvent donc fort bien s'accorder ensemble; & l'on s'acquitte en même temps de ces deux devoirs, lorsqu'on rejette toutes les circonstances, petites & basses, ou inutiles & oifives, qu'après avoir décrit celles qui font nécessaires, on n'y revient plus, & qu'en les représentant, on évite les expressions concifes qui fe trouvent trop foibles, & les expressions étendues qui ne fervent à donner aux choses ni plus de sorce, ni plus de jour. Ce sondement posé, on demande si la narration historique doit être plus circonstanciée que la narration oratoire ; elle doit l'être sans doute, parce qu'entre les circonstances d'une action, l'Orateur ne prend que celles qui

Tome III. Fff

fervent à fon but particulier, qu'il les suppose même quelquesois, s'il voit qu'elles foient en la connoissance de tout le monde, & que quand il fe croit être obligé de les dire, il ne les décrit pas, il ne fait feulement que les marquer. Par exemple, si un criminel a commis dans un lieu faint, ou dans un lieu domestique, l'action qui le rend coupable. l'Orateur chargé de son accusation, ne s'engagera pas à décrire le temple ni la maifon où le crime a été commis ; mais il fera mention de cette circonftance. & se contentant de ne l'avoir pas oublié, il montrera qu'elle rend l'action plus criminelle. Bien plus, dans le genre démonftratif, où, selon la judicieuse remarque d'Aristote, la narration n'a pas une place déterminée, mais doit être répandue dans toute la fuite du Discours, ce seroit le plus souvent une ostentation vaine, que d'entreprendre des descriptions; & fi un Orateur, avant à louer un Capitaine de ses victoires, s'arrêtoit à représenter dans le détail, ou le champ de bataille, ou l'ordonnance des armées, il s'exposeroit à passer pour Déclamateur. Ce qu'est la narration à l'égard des actions humaines, la description l'est à l'égard des autres choses; & comme les actions humaines, dont l'Histoire fait profession de donner une entiere connoissance. ont été faites en de certains lieux & par de certaines personnes de-là vient que la narration historique vent être accompagnée de la description des personnes & des lieux. Je paffe légérement sur ces choses, qui font pourtant celles où Salluste est le plus à estimer; parce que, comme on demeure d'accord de la gloire qu'il y mérite, il n'est pas nécessaire de la prouver. Quand on jette les yeux fur la description de l'Afrique. qui est en la Jugarthine, on reconnoît qu'il ne se peut rien faire de plus beau ni de plus fini. Quand on lit l'entreprise de Ligurien, qui se trouve dans la même Histoire, il semble qu'on voie monter & descendre ce Soldat le long des rochers escarpés, il semble même qu'on y monte & qu'on en descende avec lui ; & un tableau fait de la main d'un grand Peintre, ni toute une fuite de tableaux, ne feroient pas fi bien voir cette avanture à nos yeux, que Salluste la fait voir à notre imagination. Entre les descriptions historiques, il n'y en a point de plus considérables ni de plus difficiles, que celles qu'on fait des perfonnes, & qu'on appelle finguliérement des portraits. Nous en voyons cinq ou fix dans Salluste, qui font autant de chefs-d'œuvres ; & peut-être qu'en toute l'étendue des Lettres, on ne trouvera rien dont la beauté approche plus de l'idée de la perfection. Trois choses contribuent à nous les rendre fi agréables. Premiérement, ils font faits au naturel; d'ailleurs ils montrent les personnes par l'endroit qu'il importe le plus de connoître : enfin, ils ont toujours quelque rapport à l'action, où ceux qui font dépeints doivent avoir part, & , pour ainfi dire , au personnage qu'ils doivent jouer fur la scene de l'Histoire. Que dirons-nous maintenant des Discours qui se trouvent dans l'Ouvrage de l'Historien, & qu'il faut mettre sans doute entre les circonstances les plus essentielles, parce qu'ils contribuent fouvent à l'entreprise & à l'exécution des choses. & qu'ils fervent extrêmement à nous en faire découvrir ou les motifs ou les prétextes? Nous ne devons pas dire qu'on fasse la description de ces Discours (ce feroit parler fort improprement), nous ne devons pas dire non plus qu'on en fasse la narration (ce seroit mal parler encore ), mais on en fait le rapport ; de forte que tous les devoirs de l'Historien peuvent être réduits à ces trois chefs , décrire les chofes , narrer les actions, rapporter les discours. Comme les choses & les actions font muettes, & que par conféquent elles ne peuvent se repréfenter elles-mêmes, il faut de néceffité que l'Historien leur prêse ses paroles : mais doit-il prêter fes paroles aux paroles mêmes , c'est-à-dire , doit-il en prendre le sens pour l'exprimer en d'autres termes, ou est-il obligé de fuivre l'exactitude de l'Orateur, qui ayant à produire des actes, en fait la lecture, ou la fait faire par un autre, fans y rien mêler du fien? Faites lecture des dépositions, dit Cicéron dans l'Oraifon Pro Cecinna, & l'incomparable Oraifon pour Ctéfiphon, le chef-d'œuvre de Démosthene, est de temps en temps interrompue par cette parole, liser. Je viens de toucher là une question, qui sera d'une difficulté éternelle dans l'art historique, parce qu'il se trouve des raisons pour & contre, qui font extrêmement fortes, & qu'il feroit trop long d'allégner. Il fuffit de dire que tous les célebres Historiens, à l'exemple de Teucydide, ont pris le dernier parti, & que gardant la fubstance des Discours qu'ils devoient rapporter, ils les ont accommodés à leur ftyle, pour en conferver l'uniformité dans leurs Ouvrages. Salluste a fait en cela comme les autres. Cependant il v a un passage dans Séneque le pere, qui montre que les Harangues de Salluste n'étoient pas estimées par l'antiquité. Elles nous paroiffent aujourd'hui fort belles. D'où venoit l'opinion pen avantagense qu'on en avoit alors ? Faut-il dire que les Anciens se trompoient

Fff 2

en ce point, ou qu'ils ne parloient pas felon leur penfée ? Après avoir fait réflexion for le lieu où ce paffage est placé, & où l'on prétend montrer le défaut des plus grands Ecrivains, je croirois affez que ceux qui parloient autrefois avec peu d'estime des Harangues de Salluste. fuivoient une des adresses ordinaires dont se sert l'envie pour se confoler, & se venger de la douleur que lui donne la gloire des grands

Perfonnages.

Elle tâche de les abaiffer d'un côté, pendant qu'on les éleve d'un autre ; elle ne peut se résoudre à souffrir qu'on leur attribue de divers avantages, & ne manque jamais de faire effort, pour leur ôter celui dont les hommes font moins perfuadés, & où l'on ne pourra pas fi facilement convaincre la fauffeté de fon témoignage. Scipion n'étoit pas un moins grand Homme de Lettres que Lælius : il étoit même plus grand Orateur. Toutefois les Romains difoient, le vaillant Scipion, & le savant Lalius, voulant faire entendre par là, que Scipion avoit de la valeur, & qu'il n'avoit rien davantage. Quoique les vers de Cicéron n'égalent pas le mérite de fa profe, il s'en faut pourtant bien qu'ils foient méprifables. Plutarque dit de lui dans fa vie, qu'il faifoit mieux des vers qu'homme de son temps. Nous voyons néanmoins que le mépris des vers de Cicéron est répandu par toute la terre. Il y a eu, de tout temps, un furieux déchaînement pour les décrier, & la mauvaise opinion qu'on en a, est si fort enracinée dans tous les esprits, que ceux qui entreprendroient de prouver que Cicéron étoit bon Poëte, seroient auffi peu écoutés que ceux qui entreprendroient de prouver qu'il étoit méchant Orateur. C'est par ce sentiment, qu'inspire la malignité de l'envie, qu'on a condamné les Harangues des Histoires de Salluste. In honorem Historiarum leguntur, dit Séneque dans le passage dont nous avons fait mention, c'est-à-dire, que la narration historique de Salluste ne donnant point de prise, on s'est tourné vers les Harangues pour les ravaler. Je ne prétends pas foutenir qu'elles foient parfaites. Trogus les a reprifes d'avoir une étendue excessive; peut-être avoit-il raison en cela. Comme elles font directes & longues, elles fe font trop diftinguer; elles femblent vouloir occuper une place à part, & n'entrent pas dans l'Histoire comme des parties d'un corps, mais comme des corps entiers. Le même Historien a repris les Harangues de Tite-Live du même défaut. Elles sont pourtant éloquentes au plus haut point, Supra quam credibile

est eloquentes, dit Quintilien. On peut même affurer qu'elles surpassent celles de Salluste pour plusieurs raisons, dont la principale est, que comme dans les Harangues l'Historien cesse en quelque forte d'être Historien, puifqu'il ne parle que de son ches & qu'il fait parler les autres, il doit alors changer de maniere, &, comme dit Lucien, imiter l'éloquence des Orateurs. Cependant Salluste se tient renfermé dans son caractere. Il a dans les Harangues le même tour que dans le reste de son Histoire. & il se trouve que son style est infiniment plus éloigné du style oratoire, que ne l'est celui de Tite-Live. Mais le même avantage que Tite-Live a fur Salluste dans les Harangues, Salluste l'a fur Tite-Live dans la narration; & comme la narration oft plus effentielle à l'Historien que toute autre chose, il me semble que Salluste est dans un degré d'excellence plus élevé. Servilius Nonianus difoit de ces deux grands Historiens, qu'ils étoient plutôt égaux que semblables, pares magis qu'am fimiles. Ils ont, à mon avis, plus de ressemblance qu'il ne paroit d'abord. Tite-Live a imité Salluste, quoiqu'il ait pris grand foin de cacher cette imitation. Pour ce qui est de l'égalité, je ne crois pas qu'elle s'y trouve, parce que, comme je viens de remarquer, l'avantage qu'a Tite-Live fur Salluste, est moins confidérable que celui qu'a Salluste fur Tite-Live. En effet, on peut dire que notre Historien, en ce qui regarde la narration, l'emporte sur tout le reste des Ecrivains. Qu'on prenne quelqu'une des avantures qu'il a touchées, & qu'on la life dans Valere Maxime, dans Orofe, dans Florus ou dans Tite-Live même, on trouvera cet endroit beau, fi l'on ne se souvient pas d'avoir lu Salluste : mais si la locture en est présente à l'esprit, il semblera que ces autres Auteurs languiffent, & l'on aura peine à les fouffrir. Salluste est donc le premier, à confidérer l'Histoire dans le caractere qu'elle doit avoir, ie veux dire comme peinture parlante. Ce nom, qu'on donne à la Poésie, appartient originellement à l'Histoire, parce qu'en toutes choses la vérité a été devant le mensonge, & que, comme dans l'art de la peinture muette, la représentation des choses que les hommes avoient vues, a précédé la représentation de celles qu'ils n'avoient qu'imaginées; de même dans l'art de la peinture parlante, il faut néceffairement que l'Histoire ait précédé la Poéfie. On pourroit montrer, par une fuite de ce raifonnement, que pour faire les arts felon leur ordre naturel, il falloit travailler à l'art historique, avant que de donner les regles de la Poétique, ni

même celles de la Rhéorique, & une telle méthode auroit extrêmement facilité l'intelligence des Lettres. Mais fi je fuivois cette réflexion, elle memeroit trop loin, & me détourneroit du deffein que j'ài de faire voir les conditions de l'Histoire, & de les appliquer aux Ouvrages de Sallinte.

L'élégance est une de ces conditions ; fur quoi l'on me demandera d'abord comment il se peut faire que Salluste ait de l'élégance, après ce que j'ai dit de lui, que son style n'est pas pur. En effet, il semble que l'éloguence d'un Ecrivain suppose l'élégance de son style, & que l'élégance du style en suppose la pureté. Quoique cette idée ne soit pas fausse, quand elle est bien entendue, & que les plus habiles Rhétoriciens la finivent dans les regles qu'ils donnent, il ne laisse pas d'être vrai, abfolument parlant, qu'un Ecrivain peut être éloquent sans avoir l'élégance du ftyle, & qu'un ftyle peut être élégant fans avoir une exacte pureté. Je prends ici le mot d'élégance dans le sens que nous lui donnons en notre langue, & que l'on commença de lui donner en la langue latine, du temps de Quintilien. Mais on ne le doit pas prendre en cette fignification, dans les Ouvrages de Rhétorique de Cicéron. Elegantia ne vouloit dire alors autre chose que pureté ou politesse. Ce terme a depuis passé de la partie de l'art qui enseigne à parler emendaté, c'est-à-dire purement, à cette autre partie qui enseigne à parler d'une maniere ornée. C'est là qu'on explique les figures, & qu'on donne les plus importantes & les plus difficiles regles de l'élocution. Si , comme nous avons dit, les Lettres avoient été traitées dans une méthode réguliere, les Orateurs emprunteroient tous ces préceptes de l'art des Historiens; au lieu que les Historiens sont maintenant obligés de les emprunter de l'art des Orateurs. Il faut recevoir les choses comme on les trouve, & confidérer en ce lieu fi c'est l'Historien ou l'Orateur qui doit être le plus hardi , & pour ainfi dire le plus libéral dans l'usage des figures, & dans la dispensation des ornemens. L'Histoire, selon le jugement des Anciens, est plus ornée que les actions d'éloquence. Une marque convaincante qu'ils le croyoient ainfi, c'est qu'ils établissoient plus de conformité entre le style de l'Histoire & celui de la Poésie. qu'entre le style poétique & le style oratoire. Cette opinion passera aujourd'hui, dans la plupart des esprits, pour un paradoxe incroyable. Je vais avancer un autre paradoxe, qui ne paroitra pas moins incroyable, quoiqu'il foit auffi conforme aux maximes de l'antiquité. C'eft que le style qui est appellé par les Latins temperatus, & que nous appellons fort abufivement médiocre, doit avoir plus d'ornemens que le style sublime. En effet, Cicéron & Quintilien attribuent au genre démonstratif, non le style sublime, mais le umplet, en quoi il faut avouer que c'est encore là un sentiment bien éloigné de celui qu'on a anjourd'hui en matiere de Rhétorique, Ainfi, pour bien distinguer les styles, voici les différences qu'il y faut établir. A le prendre du côté des mouvemens, le style sublime est le premier, le style médiocre est le second, le style bas le dernier. A le prendre du côté des ornemens, nous devons donner le premier rang au style médiocre, le second au style sublime, le dernier au style bas. A le prendre du côté de la pureté, le style bas l'emporte, & fur le médiocre, & fur le sublime. C'est de ce style tempéré & foutenu, moins ardent & plus orné, que l'Historien se doit servir; & parce que le style historique doit avoir moins d'ardeur, c'est pour cette raison même qu'il doit avoir plus d'ornemens, soit à cause qu'un esprit qui n'est agité d'aucune passion, est plus capable d'orner son langage, foit à cause que ce long calme, qui regne dans l'étendue de l'Histoire, donneroit infailliblement de l'ennui, s'il n'étoit égayé par les graces de la diction & par la variété des figures. Quand deux rivaux courent à l'envi dans la lice pour v disputer le prix , & qu'il v a d'autres hommes qui les regardent, il n'est pas besoin, pour les engager à s'y plaire, que la carriere foit bordée de beaux arbres, & qu'il y ait au lointain un payfage délicieux. Sans que tout cela s'y trouve, les deux concurrens ni les spectateurs ne s'ennuient point, parce que l'ardeur de l'exercice ou l'attention du fpeclacle tient & les uns & les autres appliqués. Mais quand un homme se promene, il est bien aise de rencontrer des allées, des parterres, des fontaines, & de jouir d'une vue agréable. Quand même il voyage, il trouve fon chemin moins fatiguant & moins long, s'il passe par des pays qui lui présentent des prairies femées de fleurs, des arbres couverts de feuilles & de fruits, des ruisseaux, des rivieres, des collines, & tous ces autres objets qui sont les charmes des yeux, & les délices de la Nature. Une action d'éloquence est comme une course ou un combat; pourvu qu'elle soit animée & pathétique, elle touche les auditeurs, & en les touchant, les divertit. L'Histoire au contraire ressemble à une promenade, ou, pour en parler

plus noblement, elle est semblable à un voyage; de sorte que le Lecteur qui s'y embarque, en trouvera fans doute la longueur pénible & importune, fi au lieu d'y voir les graces & les ornemens qu'il se promettoit, il n'y rencontre par-tout qu'une ingrate féchereffe & une chagrine auftérité. Je fais que je parle en ceci contre le goût de quelques perfonnes, qui, examinant toutes chofes dans une rigueur philosophique, croient que les Histoires ne fauroient être trop simples, & qu'on ne doit fonger qu'à y dire la vérité, fans fe mettre en peine de quelle maniere. Certainement comme il feroit à desirer que l'art de guérir les bleffures n'eût point d'usage dans le monde, pourvu que tous les hommes fussent invulnérables, il feroit à desirer aussi que les ornemens du langage fussent des choses tout-à-sait inutiles dans l'Histoire , pourvu que cela vint d'une bonne cause. Il seroit, dis-je, à desirer que tous les hommes eussent une sagesse si consommée, qu'ils ne voulussent considérer la vérité qu'en elle-même, & qu'ils fissent réflexion sur les choses, sans s'arrêter aux paroles. Mais le monde n'a jamais été ainsi, & ne le sera jamais. La plupart des hommes rebutent l'instruction, si, pour ainsi dire, elle n'est délicatement apprêtée; & ils préserent une ignorance qui ne leur donne ni plaisir ni peine, à des lectures qui leur donneroient de la peine, fans leur donner du plaisir. Qu'y a-t-il à faire dans cette disposition, où fe trouvent presque tous les esprits? Faut-il, pour contenter le goût trop févere de quelques faux Sages, négliger la fatisfaction & l'utilité du reste de l'univers ? Les célebres Historiens de l'antiquité n'ont pas cru qu'ils le duffent faire. Ils n'étoient pas moins Philosophes que ceux qui osent condamner les ornemens de leurs Ecrits; mais plus éclairés dans leur philosophie, & plus amis du genre humain, ils avoient une généreuse indulgence pour en supporter les foiblesses, & un véritable zele pour en guérir les erreurs. Auffi n'ont-ils épargné ni foin ni travail pour exciter les hommes à vouloir s'instruire des actions de leurs ancêtres. & pour immortalifer la gloire de leur nation dans le fouvenir de toutes les autres. Ils ont femé ensemble la folidité & l'agrément, afin qu'on ne pût cueillir les fleurs fans les fruits, & en avoir du plaifir fans retirer du profit. Ils ont confacré, pour ainsi dire, la volupté même, en la faifant fervir de guide à la fagesse, & d'introductrice à la vertu-De cette forte, les Histoires que ces hommes célebres nous ont laissées, ont plus d'ornemens que tous les autres Ouvrages de l'Italie ou de la Grece,

Grece. Hérodore, pere de Hittloire, ett plus orné que Lyfus, Thuscidyde plus orné que Démothene, Saltutle plus que Ciccion, Tite-Live plus que tous les autres Orateurs de fon ficele, & Quinte-Curfe plus que tous les Déclamateurs de fon temps. Pour ne parlet ici que de celai dont je mets la traduction en lumiere, fi Javance qu'il ett plus orné que Cicéron, on trouvera que ce que je dis est véritable, pourvu qu'on en fifie Feramen par les regles de l'art. On trouvera, die-je, que le nombre des exprefiions figurées et intemparablement plus grand dans Hittiorien que dans l'Orateur. Ceft par là que Saltule exerce fon LeGeur, fans jamais il le contraindre ni le laffer; que non-feulement il le divertir, ais il le charme; non-feulement il Toccupe, mais il le remplir; qu'il le cient inceffiamment étoigné de l'emui, du dégoût, de la langueur, qu'il réveille la pation de la leCeure dans les épriss du éle cet endomie, & qu'il et capable de la refluérier dans ceux même où elle eft tout-à-feit mout-

Mais une Histoire a beau être élégante, si elle n'est pas sidelle, ou si l'on ne croit pas qu'elle le foit, elle est alors reçue comme un Roman, ou, pour mieux dire, elle est moins estimée; parce qu'une Fable qu'on donne pour Fable, n'impose point aux Lecteurs : au lieu qu'une Histoire fabuleuse, qu'on veut saire passer pour véritable, se sert, pour nous tromper, d'un injurieux artifice, & prétend se jouer de notre crédulité. Les Anciens, qui le favoient mieux que nous ne pouvons le favoir aujourd'hui , nous répondent de la fidélité de Salluste. Il n'est pas jusqu'aux Ecrivains eccléfiaftiques, qui n'en foient les garans, & l'on trouve fur ce fujet deux paffages bien remarquables dans Saint Jérôme & dans Saint Augustin. Dans l'un, Salluste est appellé Audor certissimus, & dans l'autre, nobilitata veritatis Historicus, c'est-à-dire, Historien d'une fidélité reconnue. Pour bien éclaireir ce point, qui est important, distinguors des Historiens de quatre fortes à l'égard de la fidélité; ceux qui ne paroiffent pas fideles, quoiqu'ils le foient; ceux qui ne le font ni ne le paroiffent; ceux qui le paroiffent sans l'être; & enfin ceux qui le paroissent, & qui le sont en effet. Ces derniers seuls doivent être confidérés comme de légitimes Historiens. Ils favent donner du poids à leurs relations, en même temps qu'ils y font régner la bonne foi. Ils montrent qu'ils ont reçu de la Nature, ou acquis par le travail, tout ce que leur

Tomc III.

profession demande; & connoissant les devoirs où elle les engage, ils comprement que si le Poëte est obligé de rendre le mensonge vraifemblable, l'Historien est encore plus obligé de donner de la vraisemblance à la vérité. Cette vraisemblance qu'il lui donne, ne consiste pas à l'altérer, cela scroit contradictoire, puisque par ce moven il la feroit dégénérer en menfonge. Elle confifte en certaines adreffes. & dépend de certaines maximes, qui font des regles des plus importantes de l'art historique, & qu'il seroit trop long d'expliquer en ce lieu. Je me contenterai de dire que l'industrie de rendre la vérité vraisemblable, est d'une si absolue nécessité pour l'Historien, qu'à moins que tout son travail ne foit appuyé fur ce fondement, il tombe par terre, & devient inutile. En effet, que sert la vérité, quand on n'y ajoute point de foi? Il vaudroit autant qu'on ne la connût point. Ceux qui n'en font pas perfuadés, fe portent aussi peu à la suivre, que ceux qui n'en sont pas instruits; le défaut de créance produit à cet égard le même effet, que le défaut de connoissance. Salluste pratique excellemment cette adresse de rendre la vérité vraisemblable. Il donne un caractere de sincérité à toutes les chofes qu'il dit, par la maniere qu'il a de les dire. Quand nous avons les veux fur fes Ecrits, il ne nous vient aucun foupcon. m'il nous veuille impofer. Plus nous nous familiarifons avec lui, plus nous fommes portés à nous y confier; & dans la fuite de fon Histoire, vovant par-tout régner la fidélité, le jugement, la franchife & la pénétration, nous fommes perfuadés qu'il n'y a en lui ni erreur ni impofture, & que puisqu'il ne veut pas nous tromper, & qu'il ne se trompe pas lui-même, il faut livrer notre esprit au sien, & lui abandonner toute notre créance.

Ceft affez parler de la narration ; il est temps de venir à l'instruction politique, que nous avons appelle l'ame de Histliere, pour firité entendre que c'en est la fin. Tous les arts généralement font fabordonnés à la politique, mais il y a de divers degrés en extre fubordination ; & comme entre les Sujets d'un Prince, l'on en voit quelques-suns à qui il commande de fa prorpe boarhe, & l'on en voit d'autres à qui il donne fes ordres par le ministere de 60 Officiers; de même la Reine des Géneces présde immédiatement à de certains arts, & par le moyen de ces arts, elle étend fon empire fur tous les autres. Ains l'art des loix,

Legum latio, est immédiatement subordonné à la politique, & la science du droit lui est subordonnée par l'entremise de l'art des loix. L'art de la guerre fert à la politique par lui-même, & il n'y a point d'entre-deux qui les fépare; mais le manege ou l'artillerie ne fervent à la politique. que parce qu'ils fervent à la fcience militaire. Ces derniers arts en ont au dessous d'eux plusieurs autres, dont par conséquent ils rendent la fubordination encore plus éloignée; de forte qu'il n'y a ni profession fi noble, ni métier fi bas, qui n'entre, ou de près ou de loin, dans les différens degrés de cette dépendance. Selon cette maxime, les hommes auroient cru faire tort à l'Histoire, si, à l'égard de la politique, ils ne lui avoient donné une fubordination prochaine; mais ceux-là même n'en ont pas concu une affez haute idée, puifqu'au lieu de la foumettre à la politique, ils ne l'en devoient pas distinguer. En effet, nous pouvons dire que l'Histoire est la politique même, qui, dans les Ouvrages des Historiens, nous instruit par des exemples, comme elle nous instruit par des préceptes dans les Ouvrages des Philosophes. Pour prouver là-deffus mon fentiment, je comparerai l'Histoire avec quelqu'un d'entre les arts, & je prendrai pour ce fujet l'Architecture. Je suppose qu'un Architecte, qui possede son métier, & qui sache d'ailleurs l'art d'écrire, ait composé deux Livres, dans l'un desquels il ait mis les descriptions des plus fuperbes bâtimens de la terre, & dans l'autre les regles qu'il faut observer pour bien bâtir. Je demande si ces deux Ouvrages ne doivent pas également passer pour des Livres d'Architecture. Certainement il feroit bizarre de dire que le Livre où font les regles, est véritablement un Livre d'Architecture; mais que l'autre, où sont les descriptions des bâtimens, est le Livre de quelqu'autre art subordonné à l'Architecture. On ne fauroit nier, qu'entre décrire des bâtimens & enseigner la maniere de les faire, raconter les actions de la vie civile & en donner les préceptes, il n'v ait une proportion tout-à-fait égale. Je conclus donc par ce raifonnement, qu'il appartient à la même fcience d'enfeigner aux hommes les regles de la politique, & de leur en raconter les actions, & cette science n'est autre que la politique même. Après avoir confidéré l'Histoire dans cette vue, nons avons deux réflexions à faire fur l'instruction politique qu'elle est obligée de donner. Nous examinerons quelle doit être cette instruction, & de quelle maniere on doit la mettre dans l'Histoire, Ggg2

Il faut, premiérement, que l'instruction politique soit d'usage. Que ferviroit-elle autrement? On ne lit pas l'Histoire pour s'égayer feulement l'esprit, mais pour se sormer le jugement. On y cherche des exemples, & non pas des idées; & quand il se trouveroit des hommes qui ne s'engageroient à la lire que pour le plaisir, comme il s'en trouve en effet, s'ils n'y rencontroient une politique réelle & folide , ils ne s'y plairoient pas. En effet, telle est la nature de ces sciences, qui ont la pratique pour leur fin, que ceux mêmes qui ne veulent pas les pratiquer, ne font pas bien aifes qu'on les leur représente dans une spéculation contraire à l'usage, parce qu'on leur en donne, par ce moyen, une fausse connoiffance, & que personne ne prend plaisir à être trompé. On ne fauroit avoir lu Salluste, fans avoir en même temps reconnu qu'il mérite en cela mille louanges. Il ne reffemble pas à ces Politiques exceffivement fubtils, qui s'égarent pour se vouloir trop détourner, qui changent tous les chemins en labyrinthes, qui appellent la conjecture & la divination où il n'est besoin que d'ouvrir les yeux, & qui s'évaporant sans cesse en mille pensées chimériques, préserent les plus vaines lueurs de l'imagination, aux plus droites lumieres du fens commun. Salluste voit les choses humaines comme elles sont effectivement, il les dépeint telles qu'il les a vues, il en juge & en fait juger felon la peinture qu'il en a faite. Il leve le masque à toutes les passions, il fait, pour ainfi dire, l'anatomie du cœur humain, il démêle les divers refforts qui font mouvoir le monde politique; & pour les faire bien diftinguer, il les découvre piece à piece, & en montre la composition & l'industrie. Les réflexions qu'il a faites, les maximes qu'il a établies, & en un mot les vues qu'il a données, seront utiles au monde dans toute la fuite des fiecles, non-seulement parce qu'il se fait un cercle dans les affaires humaines, qui reprennent de temps en temps la même face, mais parce qu'il y a des principes constans & universels, qui servenr à la politique, dans toutes les différentes constitutions que la fortune peut donner aux empires. Ces principes, d'un usage éternel & d'une vérité immuable, font touchés par Salluste avec le plus fage discernement & la plus judicieuse pénétration dont l'esprit de l'homme soit capable. C'est aussi la grande source où tous les Historiens, qui sont venus après lui, ont puifé. Nous pouvons mettre en doute s'ils ont tous voulu être les imitateurs de son style, qui est un modele extrêmement difficile à fuivre; mais on ne fauroit douter qu'ils ne foient tous les disciples de sa politique, & l'on marqueroit, s'il étoit besoin, les lieux où ils ont marché sur ses vestiges. Il ne suffit pas que l'instruction politique s'accommode à l'usage & puisse être mise en pratique, il saut aussi qu'elle foit conforme aux regles de la justice : car il feroit bien étrange que l'Historien se proposât de corrompre l'esprit des Princes, & de donner des Tiberes au monde. On trouve encore dans les Histoires de Salluste, cette qualité fondamentale. Sa politique est juste, noble, honnête, généreuse. C'étoit pourtant un homme bien éloigné de mener une vie sans reproche; & dans le Gouvernement de Numidie, qui lui avoit été procuré par Céfar, il n'acquit pas une bonne réputation, mais il louoit dans les autres, ce qu'on ne pouvoit louer en lui. En s'éloignant de la pratique de la vertu, il en confervoit le fouvenir & l'estime, & il n'étoit pas du moins arrivé à l'excès du déréglement où tombent ceux qui non-feulement frievent le vice, mais qui l'approuvent & le lonent.

Lors même que la politique est propre pour l'usage, & que d'ailleurs elle n'a rien de contraire à l'équité, elle n'est pas bien reçue dans l'Hiftoire, si elle n'v est bien dispensée; & pour faire connoître cette sage difnosition, comparons ici l'Historien avec l'Orateur. Il en cst de l'Historien, à l'égard de l'instruction politique, comme de l'Orateur à l'égard de la bienveillance qu'il se veut concilier, ou des passions qu'il veut émouvoir. Si un Orateur disoit aux Juges : En cet endroit , M's, je vais tacher de me concilier votre bienveillance, ici je vais faire effort pour émouvoir vos passions, cela feroit trouvé fort ridicule; ce n'est pas qu'il ne doive se proposer ces deux fins, mais il faut qu'il les cache, puisque s'il témoignoit avoir ce dessein, il ne pourroit jamais l'accomplir. Que si un Orateur disoit : Je vais, M". déduire le sait dont il s'agit en cette eause, & j'alleguerai ensuite les raisons où le droit de ma Partie est sondé, on ne trouveroit rien là qui fût contre la bienféance ni contre le bon fens; & en tenant cette conduite, il suivroit en même temps le conseil de l'art & celui de la raison. Voici done une fin qu'on peut découvrir hardiment dans les Ouvrages d'éloquence, & dont il n'est pas nécessaire de faire un secret, ainsi que des deux autres, qui, comme dit excellemment un Ancien, doivent être cachées & répandues dans le corps de l'Oraifon, de la même forte que le fang est répandu & caché dans le corps de l'homme. Cette maxime, que les Rhétoriciens enseignent, est très folide; mais, felon leur courume, ils n'en difent pas la raifon, qui ferviroit pourtant à éclaireir & à fortifier la maxime. Cette raifon doit fe prendre fans doute dans les fentimens & les dispositions où les Juges fe doivent trouver. Un Juge n'est pas obligé de favoir tous les différends des Particuliers, cela feroit impossible; il est seulement obligé de s'inftruire de ceux dont il se présente occasion de décider : mais il y a une obligation indispensable pour lui, de ne rien donner à l'amitié & à la faveur dans les fonctions de la Justice, & de garder en ses Jugemens un esprit libre de passion. Ainsi le dessein que l'on témoigneroit de vouloir . gagner sa bienveillance ou exciter ses passions, c'est-à-dire, de le vouloir tirer de l'affiette où il doit être, lui feroit injurieux; au lieu qu'on ne lui fait non plus d'injure en lui apprenant le fait de la cause, qu'on n'a pas cru se faire injure à soi-même en l'apprenant de la Partie. L'Historien doit avoir un femblable égard; il ne faut pas qu'il prétende s'ériger en Maitre de politique, & traiter les autres hommes de disciples. Le seul deffein qu'il peut témoigner à découvert, c'est de raconter fidélement les actions dont il a pris foin de s'instruire. Qu'on prenne donc bien garde d'observer la différence qu'il y a entre un Traité de politique, & une Histoire. Dans un Traité de politique, on débite des maximes; dans une Histoire, on rapporte des actions. Dans un Traité de politique, on se rend juge des choses; dans une Histoire, on en laisse le jugement aux autres. Dans un Traité de politique, les exemples ne font que l'acceffoire, & les regles font le principe; dans une Histoire, c'est tout le contraire. Nous pouvons même dire que dans un Traité de politique, on a incomparablement plus de liberté de s'étendre sur les exemples, pour y appuyer les maximes, qu'on n'a de liberté dans l'Histoire de s'étendre fur les maximes, pour y appuyer les exemples. Ainfi dans les Ouvrages de l'Historien, l'instruction morale ou politique ne doit pas être touchée de droit fil, & moins encore paroître ambitieusement étalée. Salluste néanmoins, dans un endroit ou deux, tombe, ce me semble, en cet excès. & tire à la déclamation. Par-tout ailleurs il fuit heureusement & avec sagesse la plus réguliere exactitude de l'art, & il mérite de servir d'exemple à tout ce qu'il v aura jamais d'Historiens. On trou-

vera qu'en parlant de la forte, je n'exagere point fon mérite, fi l'on prend foin de lui appliquer deux ou trois réflexions, que je vais faire en peu de mots, sur la maniere dont l'instruction politique veut être femée dans l'Histoire. Ou l'Historien parle de son chef, ou il fait parler d'autres personnes. Quand il sait parler d'autres personnes, la politique peut alors être plus déclarée & plus étendue; parce que, comme pour l'ordinaire ce sont des hommes d'Etat qu'il introduit, & qu'il les fait discourir sur des délibérations importantes, si en ces occasions il ne les faifoit pas parler politiquement, il ne leur conserveroit point leur caractere. Ainsi la Harangue de César, & celle de Caton dans la Catilinaire, font pleines de réflexions & de maximes. La Harangue de Memmius dans la Jugurthine, ne mérite pas moins d'estime à sa maniere. Le Discours que fait le Roi de Numidie à ses enfans dans les derniers momens de fa vie, a aussi beaucoup de force & de sagesse. Entre les excellentes penfées dont il est rempli, on y voit cette judicieuse sentence qui est alléguée en exemple par Quintilien, & cette autre si fameufe, à laquelle Agrippa, gendre de l'Empereur Auguste, disoit autrefois qu'il devoit le repos & l'élévation de fa fortune, & qui, dans ces derniers temps, a été choifie, comme pour devise, par une puissante & superbe République. Quand l'Historien parle lui-même, & qu'il suit le fil de fa narration, ce qui est son emploi le plus ordinaire, alors l'instruction veut être touchée avec plus de réserve & de délicatesse. Les deux plus importantes regles qu'il y ait à observer sur ce sujet, c'est, premiérement, d'enchâsser si bien la politique dans la narration. qu'elle en saffe comme une partie, & qu'elle paroisse en être inséparable. D'ailleurs il faut qu'elle se rapporte le plus précisément qu'il est possible. aux actions dont il s'agit, en telle forte, qu'on laiffe quelque chose à faire aux Lecteurs, pour réduire les pensées politiques en maximes, & qu'ils foient plutôt obligés de les élever du particulier au général, que s'ils avoient le foin de les appliquer du général au particulier. Une pensée politique peut être énoncée en trois manieres, par forme de récit, par sorme de proposition, par sorme de regle ou de maxime. Par forme de récit, comme de dire, la crédulité a été funeste à un sel Prince; par forme de proposition, la crédulité est funeste à quiconque s'y abandonne ; par forme de regle on de maxime, il faut éviur la crédulité,

comme une chose suneste à tous ceux qui la suivent. Le premier est plus conforme au caractere de l'Histoire, parce qu'il est moins dogmatique. & qu'il ne laisse pas d'instruire autant. En effet, raconter le malheur d'un Prince, & dire ensuite que c'est la crédulité qui l'a rendu malheureux , n'est-ce pas faire entendre que si l'on suit une semblable soiblesse . l'on tombera dans un semblable malheur? Ce n'est pas qu'on veuille entiérement bannir les fentences de la narration historique, mais elles n'y doivent pas être trop fréquentes; & lorsque l'on veut s'en fervir, il vaut mieux les exprimer par maniere de proposition, que par maniere de maxime ou de regle. Si un Historien garde cette conduite, il fe fait aimer de fes Lecteurs par fa modestie & sa sagesse; il montre qu'il a de la folidité fans faste; il ne touche la politique qu'en passant & à demi-mot, & cependant il ne la fait pas moins connoître, que ceux qui fout profession de l'enseigner; comme l'Architecte, dont nous avons parlé tantôt, ne donneroit peut-être pas moins de connoiffance de fon art, en faifant la description de plutieurs palais, en infinuant leurs beautés & leurs défauts, que s'il débitoit cruement tous les divers préceptes de l'Architecture. Il arrive néanmoins que les Hifforiens, qui prennent un air de Maitre, qui débitent incessamment des maximes, qui prodiguent ce qu'il faut ménager, ont le bonheur de paffer pour de plus grands politiques que ceux qui favent l'art d'écrire l'Histoire. Ainsi les Déclamateurs paroiffent quelquefois être plus éloquents que les Orateurs, & les Sophiftes plus favants que les Philosophes, N'est-ce pas une opinion commune aujourd'hui, qu'en matiere de politique, on doit donner l'avantage à Tacite pardeffus Salluste, quoiqu'il y ait cette différence entre ces deux Auteurs, que l'un est le ruisseau, & l'autre la fource; & que, comme les fleuves augmentent leurs eaux en s'éloignant du lieu de leur origine, ainsi l'instruction politique se trouve, je ne dirai pas plus étendue, mais plus abondante & plus entaffée dans Tacite, que dans Salluste son modele. En effet, on ne sauroit douter que Tacite ne foit le continuel imitateur de Salluste. Il feroit presqu'impossible d'ouvrir fes Annales, fans y trouver des marques de ce que je dis. Cette vérité a été reconnue par Lipse même, qui, entre les hommes de Lettres de ces derniers temps, est celui qui a le plus travaillé pour faire entendre Tacite, & pour le faire valoir. Je ne veux pourtant pas nier que Tacite ne foit un beau Génie, & je le trouve d'autant plus louable. qu'il s'est éloigné de la coutume peu généreuse de ceux qui, pendant qu'ils empruntent, ou, pour le dire plus franchement, pendant qu'ils dérobent les penfées d'un Auteur, en parlent plutôt avec mépris, qu'avec louange, pour détourner les esprits de la vue de leurs larcins, & donner lieu de croire qu'ils n'ont garde de vouloir imiter celui dont ils témoignent faire fi peu d'estime. Tacite n'a pas fuivi en cela l'exemple de Tite-Live. qui faifoit femblant de ne pas estimer Salluste. Il dit de notre Historien ce qu'il en penfe. Il en parle avec honneur & magnifiquement. Il l'appelle rerum Romanorum florentissimus Auctor. Mais ce qu'avoit fait Aruntius, dans le dessein d'imiter les hardies expressions de Salluste, Tacite l'a fait dans le deffein d'imiter fon instruction politique, c'est-à-dire, qu'il est allé jusqu'à l'excès. Certainement, il fait trop de montre de fes maximes. Il fonne, pour ainfi dire, de la trompette, quand il veut les annoncer. Il a peine à les quitter, il y revient trop fouvent, il ne les reneontre pas, il les cherche; & au lieu d'attendre que fon sujet les lui présente, il les présente lui-même à son sujet. Salluste, dans dans l'Histoire, a plus de jugement & d'art. Il nourrit les esprits sans les foûler, & moins encore fans les dégoûter. Plus il les instruit, plus il entretient le desir qu'ils ont de s'instruire. Il ne les conduit pas tout le long de la route qu'il faut tenir, il se contente de la leur montrer, il ne leur laisse qu'entrevoir ce qu'il les veut obliger de regarder de plus près; & enfin, s'il leur apprend mille chofes excellentes & néceffaires, c'est comme en leur faisant accroire qu'ils les savoient déià , soit pour leur épargner la honte qui accompagne l'ignorance, foit pour épargner à foi-même l'envie qu'attire la vanité.

Je n'étendrai pas davantage ce Difcours; & afin que s'il y a quelque chofe dutile, o nle retienne, je vais recueillir en deux mots tout ce que j'y ai dir. Sallutle excelle dans la maniere de donner l'infliredion politique. Cette infliredion qu'il donne, eft conforme aux regles de la juitiee, & aux fentimens de la magnaminité. Elle fe trouve auffi conforme à l'état des chofes du monde, & propre pour l'ufige ou public ou particulier. La narration de cet Hillorien joint enfemble la vraiémblance de la vériet. Elle paroit omée de toutes les élégances dont le flyle hillorique eft capable. Elle repréfente les chofes fu vivement dans toutes leux circonfances, qu'il n'y a point de Poéfe qui mérite mieux

Tome III.

fe nom de pointure parlante. Enfin, elle a une briéverté merveilleufe, incomparable, & toutà-fait au deflus de fimination. Que reflec-til plus d'ere, finon que Salluté et d'vériablement digne de la haute réputation qu'il poffede; que la leclure de fes Ecrits a non-feulement de grands scharmes, mais qu'elle apporte une grande sullité; à qu'ainfi la raison & la reconnoisfince nous obligeant d'approuver la louange immorrelle qu'il a reçue de l'Amiquité, il flur que, pour lui donne rous les fuffrages, nous joignions notre voix à celle dont il a été appellé le premier des Hillôteries romains.

Crifpus romana primus in Historia.



TABLE

## TABLE DES MATIERES.

Le chiffre arabe indique, non la page ni le volume, mais le nombre des Sommaires mis en marge, foit du Jugurcha, foit de l'Histoire, foit du Catilina, ou des Dissours ou de la Vie de Salluste. Le chiffre romain indique le nombre du Livre de l'Histoire.

ABRACUS, Roi des Siraques. hift. III. 104. ABNOBA, montagne des Alpes. hift. III.

ABRAHAM, Ibrahim: nom expliqué. hift.

ABSYRTHE, Ville de Thrace. hift. I. 18.
ABSYRTHE, frere de Médèe. hift. III. 114.
ACCINIUS-CARBO. Jug. 13.
ACCLAMATIONS PUBLIQUES. hift. I. 37.

ACHÉENS de la Colchide. hift. III. 86. Leur origine; leur férocité. 105. Leurs usages. 109.

ACHEMENIDES, race royale des Perfes; leur origine. hift. III. 2. Leur nom explique. 3.

ACHELUSZ, caverne. hift. III. 97.
ACHELE. hift. III. 22. Roi des Scythes:
Son hiftoire: Son temple, culte qu'on lui
rend. III. 111.

ACONE, bourg de Bithynie. hift. IV. 44. ACONITES, nation Sarde. hift. I. 11. ACONIT, herbe venimeufe. hift. III. 97.

ACTAON, fils d'Aristèe. hist. II. 10.
ADAMAS, pierre précieuse. hist. III. 108.
ADRERBAL, Roi de Numidie: Son nom.

Tome III.

Jug. I. Sa premiere guerre contre Jugurtha. 4. Vient à Rome. 5. Son difcours au Sénat. 6. Défait par Jugurtha : Affiègé dans Cirthe. 9. Sa Lettre au Sénat. 10. Sa mort. 11.

ADIATOME, Roi Gaulois. hift. 111. 78, ADRASTE, mont. hift. 111. 33.

ADRIANUS, Préteur d'Afrique, brûlé dans fa maifon, hift. V. 66.

ADRIANUS, Lieutenant de Lucullus, détaché pour foutenir un convoi ; remporte une grande viétoire fur Taxile. hift. IV. 34. Est désait par Mithridate, & affiégé dans Cabire. V. 66.

ADRUMETE, Ville d'Afrique: Son nom. Jug. 8.

ÆA, Ville de Colchide. hift. III. 103.

ÆLIUS-LAMIA, Chevalierromain. Cat. 42.

ÆLIUS-STALENUS, corrompu par argent.

hift. III. 119.

EMATRIE, hift. II. 69.

EMILIE, fille de Paulus, niece de Scribonie, femme d'Auguste. Cas. 13.

ÆMILIUS-PAULUS se porte pour accusateur de Catilina: Est prosectit par les Triurovirs. Car. 13. ÆMILIUS, Quefleur, rétablit le pont Sublicien. hift. 1. 44. Confulen 687. Car. 6. Æxfe bâtit une Ville en Thrace. Sa mèdaille. hift. 1. 38. S'il eft alle en Italie. 11. 11. Que cette opinion commune eft la plus probable. Cat. 2.

ENITE, femme de Cyficus le Theffalien. hift. III. 34. ENOS, Ville de Thrace: fon nom, fon

origine, hift. I. 18. ÆRE LUCULLIENNE. hift. IV. 87.

ÆRE LUCULLIENNE. hift. IV. 87 ÆSALCES. V. ISALAC. ÆSIS, fleuve. hift. I. 21.

ÆTA, Roi de Colchide. hift. 111. 2. 93.

ÆTHRA, scmme de Phalante. hist. II. 33.

AFRANIUS, Chef de la guerre sociale.

hist. I. 9.

AFRANIUS, Lieut. de Pompée, s'empare

du camp espagnol. hist. II. 13. Prend & saccage Calaguris. IV. 62. Ami de Palican. 76. Brigue le Consulat. V. 82. Fait prisonnier. Cat. 7. Sa mort. Vie. 18. AFRICAINS, sont une colonie de Chananéens & d'Hevéens. Jug. 8.

AFRIQUE: description, mœurs, peuples naturels & colonies étrangeres. Jug. 8. Son nom. Ibid. Ses fables mouvans. 37.

Son intérieur. 8.

Afrique, Province romaine : fes Villes.

Jug. 4.

AFRIQUE, Ville phénicienne en Afrique. Jug. 8. Divers peuples en Afrique. Ibid. AGARES, tribu fcythe. hift. V. 64.

AGARES, tribu teytne. ngt. P. 64.

AGATHEMERE, Roi de l'ille Strongyle.

hift. IV. 27.

AGATHOCLE fournet la Numidie. Jug. 1.

Fortifie Vibon-Valence. hift. IV. 70.

AGATHYRSES, peuples. Voyez Thyrs-Agetes. hift. III. 108.

AGRIGENTE : fa fortereffe. hift. II. 10. Son commerce de vins. IV. 55.

AGYLE, Ville de Sardaigne. hift. II. 11.

ALAZONE OU ALIZONE, riviere & peuple: noms expliqués. hift. III. 101.

ALBANIE DE COLCHIDE, ALBANS, people cafpien. hift. III. 101. 104. V. 18.

ALBE, Ville de Piémont prife par Pompée. hift. 1. 54. ALBINOVANUS : fa perfidie. hift. I. 21.

Tribun de légion. II. 17.

ALBINS, montagnes de Japidie. hift. III.

82.
ALBINUS, Conful en 643: fa médaille.

Juz. 16. Commandant en Numidie. 16.

18, 20. Son exil. 18.

ALBION, nom expliqué. hift. II. 24.

ALCMÆON de Crotone. hift. III. 68.

ALEXANDRE, Officier de Mithrid. hift. III.

46. Fait la retraite à Lampfaque. 48. Pris au combat de Lemnos. 51. ALEXANDRE, philosoph. péripat. ami de Crassus. hist. 117. 11.

ALEXIS, Poëte comique. hift. II. 11.
ALICOR, Domeftique de Clodius. Vie. 11.
ALKHAN-DON, Chef des Arabes. hift.
V. 28.

ALLOAROGES (Dépusé des) preffés deriter dans la conjuration: la découvrent à Fabins-Sanga. Can. 17. Ont une feconde entrevue avec les Conjurés. Continue fechargem de lettres pour Catillun. 19. Sont arrêés für le pont Milvius: leux dépoficion de confontation. 20. 36. Mècontentement des peuples Allobroges: nuerre coprer eux. 17.

ALOIDES: leur histoire fabuleuse: leurs tombeaux: leurs squelettes prodigieux: leur guerre dans l'isle Strongyle ou Naxe. hist. 1V. 27.

ALDES , montagnes : leur nom expliqué. hill. II. 24.

ALTISSIODORUM : Auxerre, ville. Nem

E expliqué. hift. III. 29. AMANUS, mont. hift. II. 38.

AMASIA - SENTIA: fon plaidoyer. hift. II. AMASIE, ville. hift. III. 84. Décrite.

100. Se rend à Lucullus. IV. 87. AMASTRIS, ville de Pont. hift. 111, 1. Se foumet à Triarius. IV. 48.

AMASTRIS, Reine, femme de Denys; fonde eene ville, hift. III. f.

AMAZONES. De leur origine & de leur existence : leur histoire : leurs émigrations, guerres & colonies : leur nom, mœurs, armures, habillemens. Amazd'Amérique, d'Afrique, de Mingrelie. Jugement qu'on peut porter de leur hiftoire. hift. 111, 101. Se joignent aux

Sarmates, 108. AMBRACIE, contrée de l'Epire. hift. II. 10. AMISA, femme de Darius. hift. 111, 2. AMISE, ville : affiégée par Lucull, hift.

III. 84, 85. Bloquée par Murena. Fondation; description; ses divers noms; fes colonies. IV. &L. Prife d'affaut : efforts de Lucullus pour la fauver de l'incendie: il la rétablit & la repeuple. 87. AMITERNE, ville des Sabins. Vie. 1.

AMMON: fon temple en Lybie: fon nom.

Amnias, riviere de Paphlagonie, hift. III. s.

AMOMUM, forte de parfum. Sa description. kift. V. 27. AMPHICRATES, Orateur: fa difgrace: fon

tombeau. hift. V. L. AMPHILOQUE, Capitaine grec. hift. II.

70. 38. AMPHILOQUE, contrée de l'Epire. hift.

AMPHORE: mesure: sa contenue, hist. III. 74

AMPSAGA, riviere de Numidie. Jug. 27.

ANANIUS, Sénateur : sa querelle avec Craffus. hift. IV. 11.

ANAS, fleuve : fon nom. hift. II. &. ANCÉE, Pilote des Argonautes. hift. III. 96.

ANCYRE, ville. Aift. III. 95. 99. ANDRETIUM, fortereffe de Dalmatie, hift. IIL 82,

ANDROMAQUE, Naxien, pere de Timée. l'Historien; fonde Tauromenie. hift. IV.

Andronicus de Rhodes, Grammairien; public les ouvrages d'Ariflote. hift. IV. 87. ANICUS, Roi de Bebrycie. hift. III. 95. Annia, femme de Papius, mere de Milon, vie, 8.

ANNIBAL. Voy. HANNIBAL. Annius envoyé à Leptis, Jug. 36. Adopte

Milon. vie. &. Annius, Tribun du peuple. Jug. 17. Fait maffacrer Marc-Antoine l'Orateur : confpire avec Catilina. Car. 5.

Annius envoyé contre Sertorius en Efpagne : sa médaille. hift. II. 4. ANTANDROS , port de Phrygie. hift. L 18. ANTÉE, Roi de Mauritanie. Jug. 38. Vaincu

par Hercule. & Sa taille gigantefque : fon tombeau. hift. II. 6. ANTEMNE, ville : les Samnites s'y retirent,

hift. L at. ANTHEDON en Bæotie. hift. IV. 27. ANTICHTHONES. Voy. ANTIPODES,

ANTIGONE le louche, Roi de Syrie: fon rêve. hift. III. 2. IV. 19. ANTIOCHUS, Roi de Syrie. hift. II. 28.

38. ANTIOCHUS volé par Verres. hift. L. 20. ANTIOCHUS, Roi de Syrie. hift. III. 6.

Ses pertes. V. a. Guerres & traités ayec les Romains. 23. ANTIOCHUS l'Afiatique, hift. V. 2.

ANTIOCHUS Eufebes. hift. V. 2.

ANTIOCHUS, Souverain de Comagene. hift. V. 28.

ANTIOCHUS l'Historien. hift. 11. 33. ANTIOCHUS le philosophe. hift. 111. 16. 18. V. 84.

ANTIOPE, Amazone. hift. III. 101. ANTIPODES: opinions & raifonnemens

des anciens à ce fujet. hift. II. 5. ANTISTIUS, Préteur, hift, I. 19. Sa mort.

go. Son frere, go. ANTOINE (Marc) l'Orateur, maffacré. hift. I. 14. Cat. 5. Accusateur de Car-

bon. 15. ANTOINE ( Coins ) fils de l'Orateur : fon procès avec les Grecs : fes emplois : est chasse du Sénat : Préteur & Consul avec Cicéron : fa médaille : entre dans le complot de Catilina. Cat. 7. Favorife

le projet de Rullus. ibid. Ses manœuvres. 8. Général contre les Conjurés. ec. Evite de se trouver à la batzille, 20. Gouverneur de Macédoine : battu par les Baffarnes : révoqué : accufé : exilé à Cephalonie: rappellé, 38. Chaffé du Sé-

ANTOINE le Crétique, fils de l'Orateur: Préteur de Sicile ; Commandant en Crete: fon caraftere: fes concuffions: sa prodigalité. hift. IV. 24. Commandant

nat. hift. IV. 75.

contre les Pirates : veut envahir la Crete, 25. Sa flotte battue vers l'ifle Dia : fa home: fa fuite: fa more, 28. ANTOINE (Marc), Triumvir, fils du Crétique : causes de fa haine contre Ci-

ceron. Car. 26. 24. Plaide contre Milon, vie, 11, 12, ANTON, fils d'Hercule. hift. IV. 24. ANTONIA , fille de l'Orateur , prife par

les Pirates. hift. 11. 33. IV. 24. ANTONIA, fille de Caius, femme de Marc-Anteine : répudiée, Cat. 38. Se remarie

à Caninius, ibid,

ANTONI A: maifon: fes branches: forrerle gine. hift. IV. 24.

ANTONIUS (Manius), Lieut. de Sertor. conspire contre lui. hist. IV. 17. Lui porte le premier coup. 18.

AORSIENS de Colchide : leur commerce dans l'Inde. hift. III. 104.

APAMA, femme de Prufias, hift. III. 56. APAMÉE, ville de Phrygie, ruinée par un tremblement de terre ; rétablie par Mithridate. hift. III. 56.

APELLICON. Sa bibliotheque. hill. IV. 822 APHRA, Apriés : nom expliqué. hift. V.

APOLLODORE. Se lie avec ses complices par un facrifice humain. Cat. 7. APOLLODORE découvre un paffage à Lucullus, hift, IV. 31.

APOLLONIE en Afie, prife par L. Lucullus. hift. III. 45. Son coloffe d'argent, 83. Ville de Thrace, prife par M. Lucullus. V. 29. Marais apollonien. III. 34. APOLLONIUS, Professeur à Rhodes, hill,

APPENINS: leur nom. kift. II. 24. Décrits : territoire & productions . IV. 51. 55. Golphes formés par leurs pointes. 56. APPIA-CLAUDIA, muifon romaine : fon origine. hift. I. 53.

APPIUS-CLAUDIUS, Conful en 674. kift. 1. 28. Entre-Roi. 51. 53. Favorife la brigue de Mamercus. 16. Gouverneur de Macédoine : ses guerres : sa mort. 17. 58. II. 33.

Apprus-CLAUDIUS fecourt Rome furprise par les Samnites. hift. I. 21.

Appros-Cacus: fes vers. difc. 8. Apprus, Chef de la Nobleffe. Aift. 111.74. APPIUS , Gouverneur d'Afie. hift. III. g. Apprus . Augure. Cat. 12.

APPIUS - PULCHER, Cenfeur ep 704. vie,

APPIUS

Approving le jeune, accufateur de Milon, plaide contre lui. Vie., 11. 13. APULEIA, femme de Lépide. hift. I. 28.

infidelle à fon mari. II. 13.

APULIE. Contrée d'Italie. Se fouleve en faveur des conjurés. Cat. 11. 12.

AQUILIUS, Commissaire en Afie. hist. III.

5. battu par Archelaüs, 6. livré à Mithridate. 17. AQUILIUS, Gouverneur de Sicile, hift,

IV. 50.
AQUILLUS (Manius) mene Aristonic en

triomphe: sa médaille. hist. V. 33.

AQUILIUS-GALLUS, Tribun du Peuple.

Disc. e.

AQUILIUS le Jurisconsulte. Cat. 8. AQUINUS, Lieutenant de Sertorius, hist.

II. 39.

ARABION, fils de Manafiés. Cat. 7.

ARAM ou Syrie. Division de ce Pays.

Aifl. V. 12.

ARARAT, montagne & région. hifl. V. 8.

ARAXE, riviere. hift. V. 8.
ARAXES, roi d'Arménie. Son histoire. hift.

V. 8.

ARBALÈTE à scorpion. hist. III. 37.

ARC Scythique: sa sorme. hist. III. 89.

ARCATHIAS, fils de Mithridate. hist. III.

5. 6. ARCESILAS, Sculpteur, hift. III, 16. ARCHEANAX, Roi du Bofphore, hift. III,

ARCHEANAX, Ros du Bosphore. hift. III. 106. ARCHEBARZANE, Prince Numide. Jug. 1.

ARCHELAS, le même qu'Hercule, hift. 1.
34.
ARCHELAUS, Lieurenant de Mithridate,
Ses campagnes: défend Athenes: battu
par Sylla à Cheronée & à Orchomene;
confere avec Sulla; conclus la mais à
confere avec Sulla; conclus la mais à

confere avec Sylla: conclut la paix à Dardane, Se brouille avec Mithridate, Sattache aux Romains, Est fait Souve-

Tome III.

rain & Grand-Prêtre de la Comane. hist. 111. 5. 6 fuiv. 11. Presse Lucullus 28. d'entrer dans le Pont. 32.

Archias, Poète, ami de Marius. Jug. 41, hift. II. 17. Ses ouvrages : ami de Lucullus. hift. III. 16. 18. Maitre de Ci-

ctron. ibid.

ARCHITAS de Tareme. hift. II. 33. III.
68.

AREAQUE, Prince Numide. Jug. I.
ARES, ifle près du Phafe. kift. III. 103.
ARETE, mont. kift. III. 24.

ARETHUSE, caverne. hift. V. 12, 14.
AREVAQUES, nation Espagnole. hift. II.

49. III. 30.
AREVA, riviere d'Espagne. hist. III. 30.

AREVA, riviere d'Espagne. hist. 111. 20.
ARGALI, animal de Sibérie. hist. 11. 11.
ARGANTHON, Roi de Tartesse. hist. 11.
34.

ARGENTARUS, mons. kijf. I. sp.
ARGO, navire: fi fabrique. kijf. III. sp.
ARGO, NAVITS à Cysique: l'eura conquètes

& bàlimens. kijf. III. sp. semples qu'ils
bàlifent. de juglient dans la Proponade;
voryagent dans l'Euxini: custife de leur
entreprific leur exemple eff tilovi par
d'autres Grecs. sp. voor aux Cyandes
& en Bithynier. sp4. en Colchide. 103,
6 füñ, für le Tanzis. cof. für le Dambe. 119. chaffen led Harpies.

ARGUSITANE, contrée de l'Afrique. Jug.

ARIAMENE, fils de Darius. hift. III. 2, ARIANTE, chef des Scythes. hift. III. 3, ARIARATHE, Souverain de Cappadoce. hift. II. 72.

ARIARATHE, fils de Laodice, affaffiné par Mithridate fon oncle. hift. III. 5.6. ARIMASPES. hift. II. 61.

ARIMASPES du nord. hift. III. 108: ARIOBARZANE, Roi de Cappadoce: chaffé par Tigrane. hift. III. 5. 6. V. 2. donne des fecours à Lucullus. V. 11. Son nom expliqué: fon furnom: plufieurs Rois de ce nom. III. 9. 11.

ARIOBARZANE, fatrape de Pont. hift.

ARIOBARZANE, fils de Mithridate. hift. 111. 98.

ARISTAGORAS, Cyzicain. kifl. 111. 43.

ARISTÉZ-BATTUS, fondateur de Cyrene.

Jug. 8. ses voyages, son histoire, ses
inventions. kifl. 11. 10.

ARISTIDE, Auteur des contes. Jug. 47.
ARISTION le sophiste, tyran d'Athenes.

hift. II. 27. III. 5. 6. IV. 81.

ARISTION, Commandant des Crétois. hift.

Aristonic. hift. III. 3. 5. vaincu par les Romains: fon hiftoire. V. 33.

ARISTORIC, Amiral de Mithridate. hift. III. 46.

ARISTOTE, ses ouvrages apportés par Sylla. hist. II. 27. histoire de la découverte de ses livres. IV. 83.

ARMÉES ROMAINES. Campemens. Service. Gardes. Rondes. Jug. 20. Ration, folde, uftenfiles. Ibid. Son ordre dans fa marche, st. Disposition pour combattre. Son ordre de bataille sur trois lignes. 22. Punition des folders, 31. kift. 11, 68. Récompenses, marques d'honneur. Jug. 41. Maniere de faire les levées & les enrôlemens dans les claffes du Peuple. 42. Disciplinées par Marius. 43. Inftrumens militaires; leur ufage. 46. Tortue militaire. ibid, Pas militaire du foldat. 49. Exercices militaires. hift. II. 48. Enseignes & ornemens des Généraux. IV. 8. Punitions infligées aux láches & sutres coupables : confeil de guerre, IV. 13. Trophèes, 63. Triomphes grands & perits. 69. Malverfations des Officiers, V. 80.

Arméniens, leurs colonies en Afrique.

Jug 8.

Anminiz, ses premiers Souverains. hist. V. 2. Nom, géographie, origine, colonies, antiquités, langage. 5, 7, 8, Tribunire des Assyriens; érigée en Royaume. Extrait de l'histoire d'Arménie par

Moyfe de Chorene. 8.

ARMENUS, Argonaute; donne fon nom à l'Arménie. hift. III. 104.

ARPENT, fa contenue. hift. III. 74.
ARPINUM, bourgade d'Italie. Jug. 29.

Arrivé, differe du Sénatus-Confulte.

Dife. 3.

Arrivs, Préteur, diffipe les troupes de

Crixus, hift. IV. 7. Prend le commandement de l'armée; est battu. 9. 11. ARRIUS: sa déposition dans l'affaire de la conjuration. Cet. 20.

ARSACE, Roi des Parthes: négocie avec les Arméniens & avec les Romains. Aijl. P. 31. Lettre que Mithridate lui deciti. 33. Divers noms du Roi des Parthes; expliqués. Médaillé d'Africe. Il se détermine à la neumalisé. 33. 34. ARSAMAS, riviere. Mithridate & Tigane font défairs près de se bords. Aigl. P.

ARTABAN, frere de Darius. Sa généalogie: son histoire: Souverain de Pont. hist. III. 2. Sa statue. ibid. Son mobilier. IV. 41.

ARTABARZAN. Nom expliqué. hift. III. 2. ARTABAZE. hift. III. 2. ARTABAS, Souverain de la Sophene. hift.

V. 2.

ARTAKATE, Capitale d'Arménie. Fondation: description: temple: ruines. hist.

P. 38.

ARTAKIAS, fondsteur du Royaume d'Arménie, bâtit Artaxate. kift. V. 8. 38.

ARTEMON de Clasomene, machiniste.

hift. II. 12.
ARTONESE, ancien nom de Cyzique. hift.
III. 14.
ARUNTIUS, mauvais imitateur du flyle
de Sallufte. Vie, 24.

ARYMPHÉENS, Peuples du Nord: leurs mœurs. hift. III. tal. ASCALAPHE, Roi des Orchoméniens. hift.

ASCANIE. Afcan. Askenos. hift. III. 92.
96.
ASCLEPIADE, Modecin. hift. III. 3.

ASCONIUS - PEDIANUS écrit la vie de Sallufie. Fir, 22. ASES, Peuples vers l'Euxin. hift. III. 106. ASIE (Villes d') varient entre les deux paris: maffacrent les Citoyens romains:

partis: mattacrent les Citoyens romains: durement traitées par Sylla. high. III. 17, & par les deux partis. 24. Soulagées par Lucullus. ibid. ASIE. Son nom. Jug. & Province admi-

nistrée par Luculius. high. 111. 6, 88, 89. Ses Colonies grecques. high. 111. 6.
ASPADAMA, Hispahan, Aspasse: noms expliqués. high. 11. 61.
ASPAR, Seigneur Numide, demande qu'on

ASSAR, Sergoeur rumace, cemanace qu on livre Sylla aux Numides. Jug. 11.
ASSIR, forre de potion & d'offrande. Cat. 7.
ASTERION Ie Minotaure, fils de Patiphaé.
Jug. 10.

ASTURES, nation Espagnole: leurs mozurs,

hift. 111. 79.

ATAX, riviere. Aift. 11. 14.
ATERUS-PRETEXTATUS, Grammairien. Vie,

 12. Blâme Sallufte d'employer de vieux moss. 24.
 ATESH, non oriental du feu. hift. III. 2.
 ATESHS, Ville: affiégée par Sylla. hift. II. 27. Prife par Sylla. III. 6. Ses Co-

II. 27. Prife par Sylla. III. 6. Ses Colonies. 92. Alliée des Cimmériens. 106. Grands honneurs qu'elle rend à Pompée. V. 15.

A-THENE, Déeffe; nom inverse d'A-Neith expliqué. hift. III. f.

ATHENION, chef des esclaves en Sicile.

hist. III. 69. IV. 9.

ATHENOCLES, Chef de Colonie à Amise.

Aift. IV. &L.
ATHENODORE, Chef des Pirates. Aift. V.

ATIMIUS, Tribun du Peuple. Difc. s.
ATLANTIQUIS, ifles. Voyre Fortunées.
ATLAS regne en Mauritanie. Jug. &.
ATLAS, mont. hift. II. f.

ATOSSA, fille de Cyrus, femme de Darius, hift. III. 2. ATRIDES forment la ligue Hellénique:

ATRIDES forment la ligue Hellénique: hais des anciens Grecs. hift. III. 68. ATROPATENE, partie de la Syrie. hift. V. 38.

ATTALE, Roi de Pergame. hift. IL. 72: Seigneur d'Ænos & de Maronée. L. 16. III. 6. Son testament en faveur des Romains. V. 21.

ATTALE, Ville. kift. II. 24.
ATTALIQUE. (golfe) kift. II. 24.
ATTALIQUE mem d'O'Gavies. Cet. 20.
ATTIA, femme d'O'Gavies. Cet. 20.
ATTICUS, ami de Cictron. Cet. 22.
ATTICUS, Tribun du Peuple. Dife. 1.
ATTIUS de Plaine plaide pour Oppianicus.
kift. III. 19.

AUFIDE confpire à la mort de Sertorius. hift. IV. 18. Sa vieillesse misérable. 22. AUFIDIUS, compétiteur de Cicéron. hift.

AUGURE du falut : forte de prognoffic.

AUGUSTS, Empereur: préfages de fa grandeur. kijl. L. 32. Cas. 10. Sa famille. 70. Réforme les livres fibyllins. II. 25. Sa maniere d'écrire. 46. Fait l'éloge de Cicéron. Cas. 2. Complaifance de Cicéron pour lui, blámée par Brutus. 14. Donne fes feftins dans le jardin de Sallufte, Vie, 20. Raille Sallufte d'employer de vieux mois. 24.

AULANUS, Officier d'Antoine, favorife les foulévemens. Cat. 12. AULUS-ALBINUS, Propréteur, affiege Su-

AULUS-ALBINUS, Propreteur, alliege Suthul; est défait par Jugurtha; fail un traité homeux. Jug. 17. AURELIA, maison romaine. hist. II. 65. ses

branches. Cat. 4.

AURELIE, mere de Céfar. Cet. 40: AURELIUS (Q.) proferit & tué. hift. 1. 21, AURELIUS-OPIMIUS, Grammairien; fes

écrits. Jug. 22. AURIUS-MELINUS. hift. III. 19.

AURUSIENS, Peuples. Jug. 17.
AUSONES bätiffent Tempfa. hift. IV. 70.
AUSPICES ne peuvent etre pris que par les

Patriciens. hift. III. 74.
AUTALCONS, Peuples Espagnols. hift. II.

AUTOLICUS, Argonaute, fondateur de Sinope. hift. IV. 84. Sa statue. 86. AUTOLOLOS ou Tarudant. Ville en Afri.

AUTOLOLOS ou Tarudant, Ville en Afrique. hift. II. 5. AUTONOÉ, fille de Cadmus. hift. II. 10. AUTRICONS, nation Espagnole. hist. II. 40.

AUTRONE, complice de la conjuration. Son caractere. Sa médaille. Cat. 5. Nommé Conful, perd fa place. 6. Tente d'oter la vie à Cicéron. 11. Exilé en

Epire. 35.

AUXIMA on Uxama, Ville d'Espagne,

hist. 1V. 62.

AUXIMUM, Ville des Ficéniens. hift. I. 19.
AXIOPOLIS, Ville de Mæsie, hift. HI.
--113.
AXIUS, riviere de Machdoine, hift. II.

AXIUS, riviere de Macédoine. hift. II. 70.

AZAN, forteresse du mont Olympe. hift.

III. 16.

BABYRSE, fortereffe d'Arménie. Son nom expliqué. hift. F. 384

BACCHANALES, Origine & description de cette sète: temps de la célébration, hist. III. 55.

BACCHIDAS, eunuque de Mithridate, fait mettre à mort les femmes du ferrail. hift. IV. 40. Envoyé par le Roi à Sinope, 8¢.

BACCHUS: fon nom expliqué: fon voyago en Espagne. hist. II. 7. 61. Son Pays: fa fète. III. 55.

B.EBIUS, Tribun du Peuple: fon impudence. Jug. 15. hift. I. 7.

BAGARANE en Arménie. Aift. V. 38. BAGRADA, riviere de Numidie. Jug. 11.

28. .
BALARES, Peuples de Sardaigne. hift. II.

10.

BALBUS dispute de la nature des Dieux.

kist. II. 65.

BALBUS (Cornélius), de Cadix. Son affaire, la fortune à Rome. hifl. 1. 34. Marche au fecours de Rome furprife par les Samnites as. Se fignale à la basaille de Sagunte. hifl. 11. 38. Au fiege de Calaguris. 60. S'entremet entre Cèlifa Se Cichon. Cat. 41.

BALEARES, iffes Jug. 34. hift. II. 61.
BARRIS, montagne d'Arménie. hift. V. 7.
BARZANES, ancien Roi d'Arménie. hift.
V. 8.

BASILE ( tombeau de ) hift. III. 19 Vic, 9.
BASILIDES, Peuples vers la Scythie: mfages & Æpultures. hift. III. 110.
BASSUS, Quefteur de Metellus en Crete, hift. V. ef.

BASTARNES de Thrace. hift. 11. 69. Car., 38. Forcent le port de Chalcédoine. 111. 13. 31. Leurs peuplades, 112. Baftarnes Péuclis. 113.

BATTETANIE en Espagne. hist. II. 13; BATTATLES du Muthul, de Zama. Jug. 22, 23. Des Rois ligués contre Marius.

48,

48. 49. De Cirthe, entre Marius & les Rois ligués, st. De Nole, contre les Samnites. hift. I. 10. Du Forum, à Rome. 12. De Sacriport. 20. De l'Æss & dn Clanis. ar. Du pont Milvius, entre Catulus & Lépide. 49. De la Porte Colline. 21. D'Utique, contre Domitius & Hiarbas. 26. Navale, de Pithyufe, entre Annius & Sertorius. II. 4. D'Italique, entre Hirtuleius & Metellus. 10. De Segovie, entre les mêmes. 11. Navale, entre Servilius & Nicon. 33. Du Sucron, entre Sertorius & Pompée. 57. De Sagunte, entre Metellus & Sertorius. 18. De Cheronée & d'Orchomene, entre Sylla & Archelaüs. hist. III. 5. Navale, de Ténédos. 17. De Chalcédoine, 31. Du Rhindaque, entre Mamercus & Metrophanes. III. 45. Navales, de Ténédos & de Lemnos, entre Lucullus & la flotte royale, commandée par Ifidore. rt. Du Sibaris, entre Varinius & Crixus. 72. Entre Gellius & Crixus, en Lucanie. IV. 6. Du mont Gargan, entre les mêmes. 7. Entre Spartacus & les deux Confuls, dans l'Apennin. 8. Navale, entre les Crétois & Marc-Antoine. 28. Entre Adrien & Taxile. 34. Déroute de Mithridate à Cabire. 35. Entre Craffus & les Gladiateurs Gaulois. 10. 60. Du Silaris, entre Craffus & Spartacus 67. 68. De Tigranocerte, entre Lucullus & Tigrane. V. 22. 23. De l'Arfanias, entre Lucullus & les Rois ligués, 38. De Cydonie, entre Lasthenes & Metellus, 48. Entre Mithridate & Fabius-Adriamis. 66. De Dadasa, entre Mithridate & Triarius. 70. De Piftoye, entre Pétréius & Catilina. Opinions différentes fur le lieu de cette bataille, Cat. 28. 29.

Tome III.

BATUALIA ou falles d'eferime, hift. III. 38. BEBRYCE; iffe. hift. III. 34. Bebrycie,

Bebryciem; Bebryce, fille de Danaüs. Bebryx, Roi. 94. 95. 97. BEDAS, Sculpteur. Cat. 20.

BEFFROI; mot expliqué & description, hist. III. 40. BÉLIER, machine. hist. II. 39.

BELLENOPHON. Aifl. 111. 16.
BELLIENA, semme de Q. Sergius, Cat. 1:
BELLIENUS, Préteur à Utique. Ses emplois. Ses enfans, Jug. 13.

BELLIENUS, Préteur: noyé par les Pirates.

BELLIUM, riviere d'Espagne. kist. 111. 80.
BELLONE ou BELTIS, Déesse orientale: son
Grand-Prètre: son culte. kist. 111. 5.
BELONA, montagne en Bétique. kist. 11. 7.

BEPOLITAN, Seigneur Gallogrec. hift. 111, 6.

BERECYNTHE, montagne de Crete: fes forges. hift. V. 44. 50.

BERENICE, femme de Mithridate, empoifonnée. hift. 1V. 40. BERMIUS, mont. hift. 1II. 91.

BESTEA, Tribun du Peuple, l'un des conjurés. Cat. J. Se prépare à haranguer contre Cicéron. 18. Mis en justice par Cascilius: accusé d'avoir fait périr sa femme. Est défendu par Cicéron, & condamné à l'exil. 24.

BETTQUE, Province d'Espagne, hist. I. 34.
61.
BETts ou Guadalquivir, sleuve, son nom;

hift. 11. 8. 34.

BIBULUS, Conful en 694. Recueil des diverfes particularités de fa vie. Dife; 5. Vie, 11.

Bibulus fils : auteur de la vie de Brutus, Dife. 5. Bilbills, riviere. hift. II. 50.

BILBILIS, riviere. hift. II. 59 Lll BILIS-TAGE, Prince Efpagnol. hift. II. 18.
BILLARUS: fa fphere. hift. IV. 86.
BILLIS, riviere de Pont. hift. III. 98.
BISTONS, Peuple Thrace. hift. I. 19.
BISTONS, Peuple Thrace. hift. I. 38.
BITHYNIE. Hiftoire de fes révolutions.

BITHYNIE. Histoire de ses révolutions. hist. 111. 5. 6. & faiv. Réduite en Province romaine. 57. Ses noms différens: ses Colonies. 94.

BITHYNUS, Roi. hift. III. 94. BOCCHAR, Roi de Mauritanie. Jug. 1.

BOCCHAR, Roi de Mauritanie. Jug. 1. BOCCHAR, Lieutenant de Syphax. Jug. 1. BOCCHUS, Roi de Mauritanie. Jug. 8.

Marie fa fille à l'aggurdta. Fait la geurre aux Romains: fon mort fee cenfairs: 16 fatture, 19 4, ps. Eth harm par Marius. 44, ps. 47, Son Glorent à Syllas. 7, Ervoie une ambatfulé à Rome. 27, Conferce de nouveau avec Sylla. 75, Se lie d'amité avec lui, Médallies. Sei irréditations. Liver Jugurdta aux Romains, ps. Ervoie des prétens à Syllas de la Romain. 26, Ervoie des prétens à Syllas une partie de la Nomilio. Lag. 75, Envoie du feccous aux Romains course les revoltes des Siciles. 17, 7, 20

BOGUD, Prince Maure. Jug. 38. hift. II. 6. BOIENS Gaulois. hift. I. 34. BOISSEAU romain: fa comenue, hift. III.

74-

BOMILCAR. Son nom. Affaffine Maffiva. Jug. 16. Commande une partie de l'armée Numide. aa. Eft battu par Rutilius. 24. Eft gagné par Metellus : confeille la paix à Jugurtha. 28. Confpire contre Jugurtha. 32. Eft découvert & punk de mort, bild.

BORAS, montagne. hift. 11. 69. mont Borée. 111. 81.

BORYSTHENE, fleuve: fon cours. kift. III.

BOSPHORE de Thrace, hift. 111, 88, Cimmérien, 11, 86, Son étendue : fes Villes:

ses Souverains. 106.

BOURGEOISIE romaine accordée aux Villes d'Italie. hift. I. 9. Sylla la leur enleve.

BOURG-DE-THRACE en Phrygie, hift. III. 32. 37. BOUVILLES (les ), fauxbourg de Rome.

Vie, 9.

BRINN. Nom Celtique. hift. IV. 63.
BRIGUES & CANDIDATS. Voyez l'Introd.
§. 4. Accufations à ce fujet: formule & procédures des accufations publiques.
ibid. §. 7. au mot Préteur.

BRITAGORAS veut que la Ville d'Héraclée capitule. hift. IV. 46. BRITTANIQUES. Nom de ces ifles. hift. I.

34.
BRUTTIENS: description de leur Pays. hist.
IV. 51. Leur nom; leurs mœurs; origine

IV. 51. Leur nom; leurs mœurs; origine de la Nation. 53. Leurs.Villes. 70. BRUTTIUS-SURA, Lieutenant en Macé-

doine: fon éloge. hift. 111. 56. BRUTUS, Lieutenant de Carbon, fuit en

Sicile & fe tue. kift, I. 19. 25.

BRUTUS, Préteur, prend le parti de Lépide. Mis à mort par Pompée. kift, I.

45. 54.

BRUTUS, Tribure du Peuple. S'il étoit de l'ancienne maison Junia. Des diverses personnes du nom de Brutus. hijl. 1, 54. BRUTUS (Marcus). S'il étoit fils de Cétar. hijl. 1, 54. Ses reproches à Cicéron au fujet d'Octave. Car. 34. Ses démèlés avec Caffus, à Sarde en Lydie. Dijé.

5. Compose une défense de Milon. Vie, 13. BRUTUS freres, leur conspiration pour Tarquin. Cet. 7.

BRUTUS-CALLAICUS. Ses conquêtes en Efpagne, hift, III. 29. 79.

Brutus (D.), fils de Sempronia. Cat. 9. Bryggs, Nation de Macédoine. hift. II. 69. BRYGIENS, Peuples. hift. III. 94. 95. Leur nom: Brigante: Briga. ibid.

BUDINS, Peuples de Scythie. kift. III. 108.
BUS de Curre hift III. 08

BUIS de Cytor, hift, III. 98. BURDICALA, Bourdeaux: nom expliqué.

hift. III. 79.

BURSADA, Ville d'Espagne. hist. II. 49.
BURSAONS, Peuple d'Espagne. hist. III. 49.
BUTA, Roi de l'isse Strongyle. hist. IV. 27.
BYRRHIA, Gladiateur, blesse Clodius.
Vic. 92.

BYSANCE: fon commerce de falaifons.

hift. III. 92,

BYSIADE, contrèe de la Thrace. hift. V.
29.
BYSONE, Ville de Thrace. hift. 111. 114.

CABAL, Ville de Cilicie. hift. III. 6.
CABIRE, Ville de Pont, Capitale du
Royaume. hift. III. 86. Campagne près

Royaume. hift. 111. 86. Campagne pres de cette Ville. 1V. 30. & fuiv. Sa fortereffe. Nom & description de la Ville. 37.

CABIRES. Dieux. Mysteres. hist. III. 53. Differration fur ces Dieux. V. 33. 44. Leur culte. IV. 37.

CACUS, Forgeron für le mont Aventin.

Jug. 20. Vole les bœuß d'Hercule. hift.

II. 10.

CADISTE, montagne de Crete. hift. IV.

25. V. 50. CADIX. Voyet Gades.

CADMUS fonde les Villes de Lybie. Jug. 8. hift. 11. 61.

CÆCILIA, Maifon. Son origine. hift. I. 20. Généalogie de la branche des Mesels.

Jug. 20. CÆCILIA-METELLA, femme de Sylla. Jug. 47.

CÆCILIA, femme de Lucullus. Jug. 20,

CÆCILIA, femme d'Appius-Clodius, mere

du Tribun, Cat. 12,

CÆCILIA, femme de Memmius & de P. Sylla. Cat. 5.

C.ECILIUS, Chevalier, mis au nombre des Proferits. Cat. 1,

CÆCILIUS, Triban du Peuple, foutient Sylla fon beau-frere. Cat. 6. Met Bef-

tea en justice. 34. Préteur. Vie, 7. CÆCULUS, fils de Vulcain. Jug. 20. CÆLIA, femme de Sylla, Jug. 47.

CALLIUS, Historien. Jug. 47.

CALLIUS, Lieutenant de Carbon, hist. I.

CÆLIUS, Lieutenant de Carbon. hift. I.
19.
CÆLIUS, ami de Catilina, puis de Cicéron.

Cst. 5. acculé par Clodia sa maitresse, défendu par Cicéron. 12. Met le Consul Antoine en Justice. 38. Son opinion sur le parti qu'on doit prendre dans les faétions. Dife. 9. Est fait Tribun du Peuple. Vie. 8. Plaide pour Sauféius. 13. CERION, Consul en 647. Jug. 77.

CAPPION, Lieutenant à la guerre Sociale. hift. I. 50. Met les Sénareurs au nombre des Juges. II. 67. Sa querelle avec Drufus. Difc. 3.

CAPION, en Lustranie. hist. III. 29.

CAPION, frere utérin de Caton. Tribun militaire. hist. IV. 7.

CARUTIUS. Jug. 22. CALÆCARPE, fils d'Aristée. hist. II. 10: CALAGURIS & CALAGURIS-NASCICA,

deux Villes d'Espagne décrites. hist. II.
49. 59. Siege de cette Place. Horrible
famine. IV. 62.

CALAIS, Argonaute. hist. III. 114.

CALAMAR QUE, Bourg, hift, IV. 58. CALAMA, Ville de Numidie. Jug. 17; CALAMIS, Sculpteur-Fondeur. hift, III.

CALATIS, Ville de Thrace. hift. III. 97:

CALCHAS, Pretre Grec. hift. 11. 30. 38.

CALES, congrès à Cales durant la guerre civile. hift. L. 18.

Cale, Ville d'Espagne. Calais, Ville des Gaules: leurs noms expliques, hift. III. 79. Prife par Perperna. 80.

CALIDIUS. hift. 11. 17.

CALLATOUR On Galice. AiR. III. 70-CALLIARQUE, Magistrat de Cyzique. hist.

CALLIMAQUE, Ingénieur, défend Amife. hift. IV. 81, Y met le feu. 82. Eft pris à Nisibe & puni. V. 65.

CALLINIQUE, Ingénieur Grec. hift. IV. 42, CALLISTHENE, Hiftorien, Cat. 40.

CALLISTRENE, Domestique de Lucullus. hift. V. 84.

CALLISTRATE. Secretaire de Mithridate. hift. IV. 36. CALMATIUS, mont. hift. IV. 58.

CALPE, cap. hift. III. 96. CALPURNIA, femme d'Antiftius. Jug. 12.

hift. L. 20. CALPURNIUS-BESTEA, Conful en 642. Commandant en Numidie. Jug. 12. Se laisse corrompre par Jugurtha. 17. Est exilé. 18. Fait alliance avec la Ville de

Leptis. 36. CALVINUS , Conful. Vic. 8.

CAMILLUS, Dicateur, bâtit le temple de la Concorde. Cat. 20. CAMISE, vallée de la Parthide : fes mines

de fel. hift. V. 31. CAMPANIE, ravagée par les fugitifs. hift.

111. 62. CANARDS de Pont. hift. III. v. CANARIES , ifles , nom , morurs des Ca-

nariens. hift. II. 5. CANINIUS, accufateur d'Antoine : époufe

fa fille. Cat. 28. CANNIMAC, Chef des Gladiateurs Gaulois.

hift. IV. 51. Sa mort. 60. CANTABRES, Peuple Espagnol, hift. II. 12.

CANULEIUS , Tribun du Peuple. Jug. 43. Son procès. hift. II. 26.

CANUSIUM, Ville fur le Vulturne. hift. I. 17. CAPHTOR , Caphtorins. hift. III. 6. CAPITOLE brûlé. hift. I. 17. Rebâti & ornê par Catulus. 39. 43.

CAPOTES, montagne d'Arménie. hift. V.

CAPOUE. Les Gladiateurs s'en échappent, hift. III. 58. Ils attaquent la Ville. 63. CAPPADOCE, Royaume des Ariarathes.

hift. III. a. Sujet de dispute entre les Princes voifins. Refuse la liberté, & se nomme un Roi. s. Nom: firuation: ancienne Satrapie Perfane. Ses Souverains: guerres à fon fujet. 6, Envahie par Tigrane. 6. 9. V. a.

CAPSA, Ville de Numidie. Son nom, fa fituation. Prife par Marius, Jug. 44. CAPUSA, Roi des Maffyliens. Jug. 1. CAPYS, fugitif de Troye. hift. II. 10. CARALIS, Cagliari, Ville de Sardaigne. hift. 11. 10.

CARAMBIS, cap. hift. 111. 89. 98. CARANITIDE, contrée de l'Arménie. hill.

CARANUS PHéraclide. hift. II, 69. III, 95. CARBON, pere du Conful, mis en justice. hift. L. te.

CARBON, Conful en 668. Sa généalogie, Ses vices. Sa médaille, hift, I. 15, Seul Consul. 16. Son troisieme Consulat en 671. Ses cruzurés, 19. Ses campagnes, Sa fuite, Sa lächeté, Sa mort. 21, 29. Son genre d'éloquence. IV. 76.

CARBON, frere du Conful. Sa mort, hift,

CARBON. Met Coma en juffice fur le massacre & l'incendie d'Héraclée. hift. IV. 49. Eft fubrogé à Com au Gouvernement de Bithynie. Ses concustions, 44.

CARCINITE,

CARCINITE, golfe. hift. III. 106. 107. CARLE en Afie, hift, II. 30.

CARTENS infulaires : leur nom. Leurs armes & pirateries, hift. 11. 28. CARINAS, Lieutenant de Carbon. Sa mort.

hift. I. 21, 22. CARINAS, Préteur. Héritier des Metellus,

Cat. 12. CARNÉADES le Philosophe. Jug. 20. 22.

CARPETANIE, cité d'Espagne. hift. 11, 46. III. 20. CARTEIA, Ville d'Espagne, hift. I. 34-

CARTHAGE, Colonie de Tyr. Epoque de fa fondation. Description. Pourquol nom-

mée Byrfa. Epoque de fa ruine. Jug. 8. Sa querelle avec les Cyréniens. 37 (1). CARUS. hift. 11. 28. CASCANTINS, Peuple Espagnol. hift. II. 49.

CASPIENS, Peuple, hift. 111.84. Caspienne, porte. 104.

CASSINIUS-SCHOLA, Chevalier, Vie. o. Sa déposition, 11.

Cassitérides (Voyages aux isles) hist. Cassius-Longinus, Préteur envoyé en

Afrique. Sa severité. Jug. 15. Cassius-Longinus, hift, III. 18. Lieutetenant de Craffus. IV. 67.

CASSIUS-LONGINUS, l'un des conjurés: fon caractere. Cat. g. Déposition faite contre lai. 20. Condamné à l'exil. 25. Cassius, Gouverneur d'Afie. hift. III. e.

Cassius-Varus, Conful en 680. hift. 111. 58. Gouverneur des Gaules, V. 29. Cassius, Proconful à Modene, mis en

fuite & mé par les fugitifs. hift. IV. q. Cassius-Severus : blâme les harangues

(1) Les noms anciens de Carthage & de Byrfe zeftent aujourd'hui à quelques ruines, à quinze milles de Tunis, appellées par les gens du Pays Cartin & Berfyk.

Tome III,

de Salluste, Vie, 26, CASTOR & POLLUX ; Argonautes : en Colchide, hift, IV. 104.

CASTRA-ÆLIA en Espagne. hift. II. 47. CASTULON, Ville des Celtibériens, fauvée par Sertorius, hift. 11. 1.

CASTUS, Chef de Gladiateurs Gaulois,

hift. IV. et. co.

CATABATHMON, défert d'Afrique, Jug. 8. CATAPHRACTES: Clibanaires, ou cavalerie bardée. Armure de ces escadrons. hift. V. 21.

CATENE, bourg. hift. IV. 58. 67. CATILINA. Jug. 9. 53. Ses cruatités au temps des profcriptions. hift. I, 24. Différence de son projet & de celui de Lépide. II. sy. Questeur de Curion en Macédoine. 68. Affiege Sardique. 111. 81. Son portrait, fon nom, histoire & particularités de sa jeunesse, de ses talens, de ses débauches & de ses méchancetés, juíqu'au temps de fon projet. Cat. 1. Ses liaifons criminelles avec des ieunes gens. Education qu'il leur donne, 4. Son commerce avec fa propre fœur. ibid. S'attache des complices de fon projet. ibid. Noms de ses complices, c. Commence à briguer le Confulat. Accufé de concustion par les Africains, Forme un premler complot avec Autrone & Pifon. Son procès contre les Africains. 6. Sa demeure, Son discours à ses complices. Serment. Sacrifices. 7. 13. Suit fans fuccès sa brigue pour le Confolat. 8. Est accuse inter ficarios, & absous. 8. Engage plufieurs femmes dans la confpiration, gagne les Peuples d'Emmie, g. Brigue une troisieme fois le Confulat, Ses concurrens, 10. Est menacé par Caton. Sa réponfe, Son audace au Sénat, ibid. Envoie dans les Provinces. Donne ordre d'affaffiner Cicéron, Affemble fes

Mmm

complices cher Luccă, ii. Manque une entreprife fur Prenefte. Hid. Sufcite Labienus contre le Stena: 1.2. Revient au Senat. Conduite qu'il y tient. Sort dé Rome. 1.9. Sa leure à Caulos. Et déclaré ennemi public. 1.7. Son parti fe fortific. 16. Difpofe fon armée. Sa marche. 29. Harangue fes troupes & les range en baraille. 28. Tué à la banille de Pifloye. 29.

CATON le Cenfeur, fon éloge : fes ouvrages : fa maniere d'écrire. hift, L. t. veut qu'on détruife Carthage, f.

CATON, Proconful d'Afrique. Exilé. Jug.

CATON, Tribun du Peuple, Jug. 43. CATON, battu par les Thraces. hift. I. 57. III. 81.

CATON d'Utique. Sa Questure. Sa querelle avec Catulus. hift. I. 70. Ses études. III. 16. Tribun dans l'armée de Gellius-Raffemble fes troupes battues. IV. 7. Confidéré à Rome dès sa jeunesse, o. Cede Marcia sa semme à Hortense. V. 12, blâme le luxe de Lucullus. Est tuteur de fon fils. 84. Prend le parti de la Vestale Fabia. Cat. 4. Blame Cicéron de n'erre. pas refté neutre entre Pompée & Céfar. 8. & Dife. 9. Accuse Murena de brigue. Menace Catilina. 10. Confeille une diftribution de bled au Peuple. sz. Son avis au Sénat contre les conjurés. 24. Eloge & portrait de Caton. 25. & Dife. 3. De l'éloquence de Caton comparée à celle de Céfar, ibid. Diverfes particularités de la vie de Caton . & relatives à la haute opinion qu'on a eu de lui. Marques de respect que le Peuple lui donna au théatre. 25. Refuse de marier fa fille à Pompée. Cat. 25. Tribun du Peuple. Prend le parti de Cicéron. Sa querelle violence avec Nepos fon collegue 31, 32. S'oppofe au triomphe de Pominus, 77. Confent à la brigue de Bibulus. Dife. 7. S'oppofe aux entreprifes de Céfa: 181d. Ses liaifons avec Favonius. 184d. Opinion qu'il avoit du réfultat de la guerre civile. 2. S'oppofe à l'ambition de Pompée. Soutient Milon. Vir. 8. 6 fair.

CATUGNAT, Che' des Allobroges. Cat. 37.
CATULE, Poëte. Galant de Clodia qu'il nomme Lesbie. Cat. 12.
Company des Cimbus Aid. I.

CATULUS, vainqueur des Cimbres. hift. I.

6. Sa mort. 14. Son tombeau. 24. Son
éloquence. Ses vers. 39.

CATULUS fon fils. Prince du Sénat. S'oppose aux proscriptions. hift. I. 24. Conful en 675. a8. Fait confirmer le traité avec Cadix. 24. Accorde des privileges aux Miléfiens. 35. Sa vie. Son éloge. Sa maifon. Son furnom. 29. Fait la dédicace du Capitole. 20, 42, S'oppose à Lépide. Commande pendant les troubles civils, 41 & fuiv. S'oppose au rétablissement du Tribunat, II. 66. Nommé Prince du Sénat. IV. 76, Cenfeur. ibid. S'oppose à la loi Gabinia. V. ca. Sa harangue au Peuple contre la loi, 12. Témoignage gloricux du Peuple en fa faveur. ibid. Parle contre la loi Manilia. 80, Prend parti pour la Vestale Fabia. Cat. 15. Calomnié par Salluste, & justifié, Hiftoire de ses démèlés avec César, sur le erand Pontificat, &cc. 22, Réfute au Sénat l'avis de Céfar. 24.

CAUCASE, mont. hift. 111. 104. CAUCONS, Nation afiatique. hift. 111. 06.

OEA ou Cos, isle peuplée par Aristée.

CELTIBÉRIE. kift. II. 61.

Celtistriens, Leurs mœurs, Leur maniere de s'armer. hift. II. 47. CENSEUR. Son emploi. hift. 11. 17. IV. 74.
75. Des Cenfeurs. Voyez l'Introd. §. 3.
CENSORIN, Commandant de la flotte romaine. Battu à Sinope. hift. IV. 85.

CENTOBRIGUM, Ville d'Espagne. hift. IL.

Centuries des Citoyens. Comices & réglement de Servius. Dife. 4. Voyet l'Introdust. §. 4.

CERASUS, Ville prife par Lucullus. hift. 111. 84. Son territoire. Ses fruits. 102. CERAUNE, branche du Caucafe. hift. 111.

CERBALE, riviere de Lucanie. hift. 111.66. CERCINE, ifle d'Afrique. Jug. 57. Vie., 18. CERALIS, Ville du Piémont. hift. I. 54. CERINDONS. Ceretins, Nation Espagnole. hift. II. 40.

Certses, fruits nouveaux du Pont, transportés en Italie. kift. 111. 101.

César (L.), Conful en 689, Son nom. Sa médaille. Proferit par M. Antoine. Cat. 5. Son avis sèvere contre Lentulus. 20. César, nom Africain de l'éléphant. hist.

II. 17. Casar l'Orateur. Jug. 42. Sa mort. hift. I.

Ciana (L.) fair accorder le droit de bourgeoide mas Villes Laines. Aigh. I. 9. Ciana (Jude). Sa réponde à Sylia. Jag. 57. Son just demos far Sylia. Jul. 71. Perfectues par Sylla. 36. Triumviera. 12. L. 17. Sollicite Tannalité pour Giena. 21. 25. Sollicite Tannalité pour Giena. Son difectous frai la bi Pataita. 21. 17. 36. Son difectous frai la bi Pataita. 21. 17. 36. Son difectous frai la bi Pataita. 21. 17. 36. Son difectous frai la bi Pataita. 21. 17. 36. Son difectous frai la bi Pataita. 21. 17. 36. Son difectous frai la bi Pataita. 21. 17. 36. Son difectous frai la bi Pataita. 21. 17. 36. Son difectous frai la bi la bi la Baita. 21. 25. Son difectous frai in parties. 27. Patarife le risabilificment du Tribanau. 17. Sy Favorité le 10 Giaghia. 17. 17.

jalousie contre Curion le fils. 64. Soupconné d'étre complice de la premiere conjuration, Cat. 6, 22. Sufeite Labienus eontre Rabirius. 12. Est au moment d'être tué par les Chevaliers. Curion lui fauve la vie. Cat. 22. Ses disputes avec Catulus. L'emporte sur lui pour la Charge de grand Pontife, ibid, Enormité de fes dettes, ibid. Son discours au Sénat dans l'affaire de la conspiration, 27. Son démêlé avec Caton, durant cette affemblée, au sujet d'une lettre de Serville, Eleve une nouvelle difficulté après l'arrêt de mort rendu. 24. Eloge & portrait de Céfar. 25. Comparaison de l'éloquence de Céfar avec celle de Caton & de Cicéron. Convertation d'Attieus fur les écries & l'éloquence de Céfar. ibid. Fait des offres de service à Cicéron, Sur son refus, se ligue avec Clodius son ennemi. 40. 41. Sa réponfe au fujet de la loi de Clodius, 42. Gouverneur des Gaules Revient en Italie. Fait des offres au Sénat. On le refufe. Histoire de sa Préture. Dife. 1. Son Consulat. 5. Sa lettre à Cicéron au fujet de Domitius, ibida Son réglement pour le paicment des dettes. 11. Suites de la guerre civile, en Italie, en Egypte, en Afrique. Vie, 15 & fair. Révolte des légions. Fermeté de Céfar. 17.

CESARAUGUSTA, Ville d'Espagne. hist. 11.

Chthicus. Sa fuite en Numidie. Jug. 57: Tribun. Son nom. hift. I. 52.

Céthégus, Tribun du Peuple. Son crédit: hift. 111. 16. Favorise Marc-Antoine. 11. 24.

CÉTHÉGUS. Sa querelle avec Metellus-Pins. hift. I. 40. Se fauve en Espagne, 49. 52. Compliee de la conjuration. Car. 5. Ses violences, 18. On trouve chez lui un amas d'armes. Est confronté aux té-

CHADISIA, Ville. Aift. III. 101.
CHALCÉDOINE, Ville. Nom. Situation.
Affiégée par Mithridate. Secourue par

Lucullus. Son port. hift. III. 31. CHALCIOPE, femme de Phryxus. hift. III. 92. 197.

CHALDÉENS de Cholchide, hift. 111. 100.

CHALYBES, Peuples de Pont. hift. III. 13. CHAMEAUX de l'arméer oyale. hift. III. 45. CHARACITAINS, Peuple Espagnol. Forcés dans leurs cavernes par Sertorius. hist. II. 42. 46.

CHARRIOTS armés de fanx. Description & usage. hist. V. 36.

CHARNUS, fils d'Ariftée. hift. II, 10; CHARYBDE, gouffre. Nom. Description; Femme de ce nom vole les bouss d'Her-

CHELIDONIUM, maîtreffe de Verrès. hift.

I. 39.
CHERSONESE, Ville de Taurique. hift. Ht.,
97. 109.

CHEVALUERS ROMAINS. Leur place au sheatre. Fonds de bien néceffaire mux membres de cet ordre. hijl. P. 64. Soutenus & élevés par Cioèron. Cat. 22. Pronnent fon parti contre Clodlus. 42. De l'Ordre des Chevaliers. Foy. Plaprod.

S. 3.
CHEVRES d'Amile. hift. III. 99.
CHIMERE, montagne. hift. III. 24. Monftre.
III. 95. Voyez Egide.

CHYPRE. Rois de Chypre & d'Egypte favorisent la piraterie. hist: 11. 29:
CHRYSOPOLES on SCUTARE. Son port.

hift. III. 31. Cacérion. Son traité de la République. Jug. 22. Son difeours fur les enfans des profetius. hift. III. 15. & Cat. 7. Ouefhift. II. 63. Ses divers poëmes. III. 18. Plaide pour Cluentius, 19, Plaide pour Rabirius. Préteur : Juge de Lieinius-Macer: le condamne. 74. Gellius lui décerne la eouronne eivique. IV. 8. Son avis fur le rétabliffement du Tribunat. 27. Sa colere injuste contre Horsense. Ses liaifons intimes avec lui. Jucement qu'il porte de ses talens. V. 52. Fournie Rome des bleds de Sicile, ss. Plaide pour le Tribun Cornélius, 62, Calmo le Peuple irrité contre la loi Rofcia. 64. Soutient la loi Manilia. Sa harangue. 80, Son intrigue avec Clodia. 78. Son attachement à Lucullus: éloge qu'il en fait. 84. Veut plaider pour Catilina. accusé par les Africains, Cat. 6. S'oppose aux loix des Tribuns du Pemple. Harangue contre Rullus & la proposition d'un Décemvirat. 7. Sollicite le Confulat & l'obtient. Nom & caractere de fes concurrens. Histoire de cette brigue. Discours & écrits de Cicéron à ce sujet. Détails & particularités fur le nom, la vic, les mœurs, le caraftere & les ouvrages de Cicéron. 8. Cede fon Gouvernement à Antoine. Découvre la trame au Sénat. Est revêtu des pleins pouvoirs. Public une loi contre les bris gues, Plaide pour Murena. Affemble le Senat le 19 Octobre. Reçoit de nouvelles lettres & avis. 10. Court rifque d'être tué par les conjurés. 11. Plaide pour Rabirius. Cede fon fecond Gouvernemem à Metellus-Cèler. Son plaidoyer pour Cælius. 12. Son discours véhément contre Catilina, an Sénat. On excite les murmures du Peuple contre lui. Son fecond discours fur la tribune. 13. Piqué contre Brutus. 18. Intercepte les lettres des conjurés. Les fait arrêter & amener

teur en Sicile. Approvisionne Rome;

au Sénat, so. Va rendre compte au Peuple de l'affemblée du Sénat. Joie des Citoyens. Honneurs qu'on lui rend. Prieres publiques. La Ville de Capoue lui éleve une flatue, at. Ses querelles avec Craffus, 22, Embasras où il se trouve à l'égard des conjurés prisonniers. 27. Affemble le Sénat pour les juger. Fait retenir les opinions par écrit. ibid. Il discute les avis opposès. Son discours. ag. Est reconduit chez lui par le Peuple, après l'exécution des conjurés. 26. Le Tribun Nepos veut susciter le Peuple contre lui. Serment de Cieéron fur la Tribune. Sa querelle avec Nepos. 20 & fuiv. Ses lettres à Celer, frere de Nepos. 22. Plaide pour Beftea. Blame par Brutus de ses liaisons avec Octave. 34. Refuse de plaider pour Autrone. Plaide pour P. Sylla. Achete la maison de Craffus 36. Plaide pour Valérius-Flaccus. 3 g. Plaide pour Antoine. 40. Est sollieité d'entrer en quatrieme dans le Triumvirat. 41. Persècuté par Clodius. Abandonné par les Confuls & par Pompée. 42. S'exile lui-même de Rome. 43. Est condamné en son absence. On confifque fon bien. On rafe fes maifons, Les Villes d'Asse veulent lui élever un semple. 44. Sa douleur & fes regrets. Il fe réfugie à Theffalonique. 45. On propose son rappel. Movens pris pour y parvenir. 46. Loi du rappel, Il revient en Italie, & rentre à Rome couvert de gloire. Il casse les loix de Clodius. 48. Sa lettre à Luccius sur l'histoire de la conjuration. 49. Son éloge par Céfar & par Pline. 10. Sa maifon à Rome. Dife, 3. Jugement qu'il porte lui-même du parti qu'il a pris durant les guerres eiviles. 9. Prend hautement le parti de Milon. Sa querelle avec Sallufte. Plaide

Tome III.

pour Milon. Plan & extrait de ses discours. Vie. 11, & fuir. Répudie Térentia. 16.

Cicánon, frere du Conful. Envoyé dans l'Abruzze. Car. 17. Raffure fon frere, 23. Clodius fait bruler fa maifon. 44. CILICIE. Son nom. Sa fituation. hift. 11. 20.

V. 78. Gouvernement donné à Lucullus. hift. III. 16.

CILICIENS. Se joignent à Sertorius. hift. II. 4. 6. Voyer Pirates.

CIMBRES. Leur invasion. Vaincus par Marius, Trophées, Jur. 17, Leur divinité, hift. I. 39. III. 101.

CIMMARE, montagne de Crete, hift. IV. 2c. CIMMEREE. Cimmériens du Pont-Euxin. Peuples. Détroit. hift. III. 19. 106, 107. CINCINNATUS, Dictateur. Jug. 17.

Cincius, envoyé en Espagne. Cat. 7. CINGA, riviere d'Espagne. hift. II. 49.

CINNA, Lieutenant de Marius en Numidie. Jug. 42. Conful en 666. Sa tyrannie. hift, I. 12. Chaffe de Rome, ibid. Son retour. Ses cruautès. 13. 14. II. 2; Révolte de fon armée. Il est tué. I. 16. CINNA, fils du Conful. Se joint à Lépide. hift. I. 42. Profite de l'amniftie: Généalogie de sa branche, de la maison Cor-

Cto, ifle. hift. III. 17. Cruellement maltraitée par ordre de Mithridate. Rétablie par Lucullus, hift. III. 50.

CIRCÉ. Sa jaloufie contre Scilla. hift. IV. 26.

CIRQUE de Sallufte, Vie, 19.

nélia. 11. 15.

CERTRE, Capitale de la Numidie Jug. 1. 8. Affiégé par Jugurtha. Nom & description. q. .

CITOR, fils de Phryxus. Ville de ce nom. · hift. III. 08. CITOYENS ROMAINS. Loix qui défendent

de les punir de mort. Cat. 23. Nnn

Cius. Argonaute. Ville. hift. III. 94. Chaffe la garnison royale. 56. CLANIS, riviere. hift. I. 21.

CLASSES des Citoyens, Dife. 4. Voyeq l'In-

CLAZOMENE, Ville. Décret du Sécut en

sa faveur. hift. I. 35. CLEARQUE, tyran d'Héraclée. Sa biblio-

theque. hift. 111. 97.

CLÉOCHARIS, Gouverneur de Sinope. Sa
tyrannie. Pille la Ville. Y met le feu &

l'abandonne. hift. IV. 85. 86. CLÉOMENES de Syracufe. hift. II. 32. CLÉOPATRE, Reine d'Egypte. Difc. 5. CLÉOPATRE-SELENE. Jug. 57.

CLÉOPATRE, Reine d'Egypse. Envoie dans l'îste de Co le trésor des Prolémées. hist. IV. 41.

CLÉOPATRE, femme de Nicanor. hift. II. 38.

CLÉOPATRE, fille de Mithridate, femme de Tigrane, hiß. III. 6. IV. 1. CLIBAN, montagne. hiß. IV. 64. CLIENS. Des cliens & des patrons. Veyez

l'Introd. §. s. au mot Peuple.
CLIMAX, montagne. hift. II. 34.
CLITARQUE, Hifforien. Jug. 47.
CLODIA, femme de Lucullus. hift. V. 4.
CLODIA, femme de Metellus-Celer. hift.

J. 30. Maitreffe de Catule & de Calius,
 Sa querelle avec ce dernier. Ses débauches. Cat. 12.

CLODIA, famille romaine. hijl. IV. 4. CLODIA, femme de Martius-Rex. Aimée de Cicéron. hijl. V. 78. Cat. 40.

CLORUUS, Préseur. Bloque les Gladianteurs. Eft forcé dans son camp. hift. III. 60. CLORUUS le fédirieux. Envoyé vers Tigrane, hift. IV. 1. Ses aventures. Son mauvais caractere. V. 4. Envoyé Amhaffadeur en Arménie. 4. 5. Souleve les légions contre Luculius son besu-firer. 39. 73. Est chaffé de l'armée par Lucullus: 74. Met en liberté Tigrape le fils. V. 2. 6 Vie, 11. Met Catilina en Juftice à fon retour d'Afrique. Cat. 1. 6. Accuse Fabia-Terentia, 4. S'il a trempé dans le complot de la conspiration. 5. 16. Est surpris déguise en femme. Sa querelle avec Ciciron. 22. Son affaire criminelle au fujet de son déguisement. 40. Passe dans l'Ordre des Plébéiens. Se fait nommer Tribun du Peuple. 40. 41. Perfocute Cicéron & le chaffe de Rome. 42. 43. Le fait exiler & rafer fa maifon, 44. Eft hué par la populace. 46. Sa conduite après l'exil & le rappel de Cicéron. Vie, 7. Troubles qu'il excite dans l'Etat. 8. Est tué par Milon. Suites de cette affzire, o. Sa maifon dans le quartier Palatin, ibid.

CLUENTIA, femme d'Aurius-Melinus. hift. III. 19.

CLUENTIUS. Son procès. hift. III. 19.
CLUENIA, Ville d'Efpagne. hift. IV. 62.
CLUPEA, Ville d'Afrique. Jug. 1.
CLYTÉ, femme de Cyricus. hift. III. 34.
CNIDE, hift. III. 17.

Co, ifle. Alliée des Romains. Ennemie de Mithridate. Aifl. IV. 41.

COBIAMAC, bourgade des Gaules. hift. II.
24.
COCALUS, Roi de Sicile. hift. II. 10.
COGEON, montagne de Thrace. hift. III.

COHORTES, Ordonnance par cohortes. Jug.

COLAPIS, riviere. hift. III. 82. COLCHIDE. Conquife par Mithridate. hift. III. 11. Ses productions. 92. Ses Peuples. Leurs mœurs. Nations du Pays. 100. 103. Ses Souverains. 103.

COLENDE, Ville d'Espagne, Prise par Digins, hift, II. 1, COLONIES Phéniciennes. Jug. 8. Romaines: leur droit. Voyeg l'Intred, §, 2, COLOPHON. hift, III. 17.

COLOSSE d'Apollonie, transporté à Rome. hift, III, 83.

COMANE en Cappadoce. hift. III. 5. 11. V.

COMANE, Ville sacerdotale de Pont. hist.

COMETE su temps de Mithridate. Son époque, hift. 111. 4.

COMICES par Tribus. Par Centuries. hift. III. 58. 74. Voyer l'Introd. S. 4.

COMINIUS, accusateur du Tribun Cornélius. Son plaidoyer, hift. V. 53.

COMPARAISON de la figure de certains Pays avec d'autres petits objets, hift. II. re. III. 8g.

CONDABORA, Ville d'Espagne. hist. 11. 46. CONJURATION de Catilina, agréable au Peuple: par quelles raisons, Cat. 16,

CONNACORIX, Gaulois commandant à Héraclée, hift. III. 55. Défend la Ville. Trompe les habitans & la livre à Triarius. IV. 44. 46.

CONSENTANEA, Ville d'Espagne. hift. III.

CONSIDIUS, Questeur. Vie, 13. Fermier de la République. Cat. 1. CONSINGE, femme de Nicomede. Sa mort

extraordinaire. hift. V. 33. CONSULAT. Confuls & Proconfuls. Voyer

l'Introd. nº, 2. CONTESTANIE, contrée d'Espagne. hist. 111.

CONTREBIA, Ville d'Espagne, Prife par

Sertorius. kift. 11, 46. CONTREBIS-LEUCADE, en Espagne. hift.

CONVENZE OU COMINGES, Ville bâtie par Pompée. hift. IV. 62.

COPIL, Général des Gaulois. hift. I. 6,

COQUILLAGES marins dans les terres, hift. III. IIA.

CORA. Ville pillée par les fugitifs. Aif. 111.63.

CORACESIE, fortereffe. Les Pirates y font forces par Pompée, hift, V. st.

CORAX, frere de Tibur. hift. III. 63. CORCURÉENS à Dyrrachium, bift, IL 68.

CORFINIUM, Ville. Jug. 54. hift. I. 91 Difc. 5.

CORINTHE. Son commerce. hift. 11. ag. CORNE de Byzance. Golfe poiffonneux. kift, III, 107.

CORNÉLIA, maifon romaine. Jug. 47. Sa sepulture. hift. I. 37. Prédictions sur la grandeur de cette maifon. 51. II. 25.

CORNELIE, femme de Livius, mere du Tribun Drufus. Difc. 3.

CORNÉLIE, more des Gracques. Sa lettre à fon fils Caius. Jug. 19. hift. 11. 27. CORNÉLIE, femme d'Æmilius-Paulus. Cat.

6. 19. Infultée dans un comulte. Vic. o. CORNÉLIE, fille de Scipion-Metellus. Jug. 12. Femme de Craffus le fils. hift. IV. 112 CORNÉLIE, fille de Cinna, Femme de

Cefar, hill, I. ed. II. 1c. CORNÉLIE, fille de Sylla. Femme de Nonius-Balbas, Cat. 12.

CORNÉLIUS-RUFINUS, Jug. 47. Dictateurs hift. IV. 24. CORNÉLIUS-MERULA, fubrogé Conful en

666. Sa mort. hift. I. 12, 14. CORNÉLIUS-CHRYSOGONUS, Greffier des

encans de Sylla. hift. I. 30. CORNÉLIUS-BALBUS. Voyez Balbus.

CORNÉLIUS, Tribun du Peuple. Son requisitoire. Son affaire criminelle. hift. V. \$4. 62. 63.

CORNÉLIUS, l'un des conjurés. Chargé d'affaffiner Ciceron. Cat. g. 11, Exile, 25.

CORNÉLIUS, fils de conjuré, accufateur

armée dans Rome. Son crédit. Son caractere populaire. Entre en campagne. 12. Punit severement la lâcheté de ses troupes. 12. S'empare de l'Apennin, & garde les paffages. 14. Empèche les fugitifs de paffer en Sicile. 10. Fait évacuer Cofance. Enferme les fugitifs à la pointe de l'ishme, 53. Ils lui échappent. Son effroi. Bat les Gaulois, ro. 60. Suit Spartacus & le resserre. 65. Refuse de traiter avec lui. 66. Le défait vers le Silaris. 67. 68. Son triomphe. 69. Son crédit à Rome, 71. Brigue le Confulat avec Pompée. Sont nommés. 72. Cenfeur. 75. Confent au rétabliffement du Tribunat. 76. Sa brouillerie avec Pompée pendant leur Confulat. Leur réconciliation. Il reprend fon genre de vie domestique. Il confacre à Hercule la dime de fon bien, 80, Sufped d'avoir fu le complot des conjurés. Cat. 5. 6. Porte à Cicéron un paquet de lettres d'avis. so. Est accusé de complicité par Tarquin. 22. Sa colere contre Cieéron. Particularités de leur querelle & de leur raccommodement. ibid.

CRASSUS, fils du Triumvir. hift. IV. 11.
Son attachement pour Ciceron. Cat. 22;

42.
CREMERA, riviere. hift. 1. 49.
CREMNOS: Krim. Ville de Crimbe. hift.

III. 107. CRès, Prince Titan. hift. V. 44.

CERTE, alliée aux Romains, hig. III. ey. Envahie en pleine paix par M. Annoine. Position de l'isle. Caractere des Crésois, sonponnés de Sentendre avec les Pirares. IP. 27. Inquiémed des Crésois. Ils dépatent à Rome fans fuccès. Leur milice. Leura surnes. Leur danies. V. 43. 44.45.46 Antiquitès. Souverains. Culte. Légendes. Arts & métiere des Crésois.

Tome III.

4.4 Ses Villes nombreufet i 8. Livrée aux Pirates. Diviбe en plufieurs paries, sur Pirates. Diviбe en plufieurs paries, figueurs exercées par Metellus. Sa podition élevée. 49. Créois veulent traiter avec Pompée. V. 76. 6 βir. Sont entièrement fubjugués par Metellus. Perdent leur Gouvernement & leurs loix, 60. 61.

CRÉUSE, brûlée avec du feu de naphte. hift. IV. 42.

CRIOU MÉTOPON OU TÊTE DE BÉLIER, cap. Description. kist. III. 89, 109, CRITOLAUS, Philosophe. Jug. 22.

CRIXUS, Chef des Gladiareurs Gaulois. hift. III. 62. 64. Repouffe les Romains près du Sibaris. 72. S'obfline à refter en Iralie. IV. 3. Bat l'armée de Gellius. Est défait & tué fur le mont Gargan. 6. 7. Ses obfeques. 9.

CROMNA, Ville de la Tétrapole. hist. III.

CTESIAS. Juflifié. hift. V. 3.

CUISINIERS. Quel état les Romains en faifoient. Jug. 41.

CUMES, Ville. hift. V. 3.

CURETES: TELCHYNES: DACTYLES du mont Ida. Leur origine. Leur métier. Leurs forges. Leur histoire. hist. P. 44. Curies des Sabins. hist. P. 44. Curies Romaines. Payer l'Introdust. S. 4.

CURION, Chef des Curies du Peuple romain, hist. II. 27.

CURION, sicul du Confin. hift. II. 27.
CURTON, Confille de 677. Se dédite de Crimon.
Confille Confille II. 27. Seccetius de Appais en Madedoine. 1. 81. 1. 27. Seccetius d'Appais en Madedoine. 1. 81. 1. 27. Seccetius d'Appais en Madedoine. 1. 82. II. 28. Enviole à la recherche des Oracles en Mér. II. 27. Son nom. Sa médaille. Sa vic. Ses tulens. Ses ouvrages. Son fils. 27. 82. Depuis en Mér. III. 2. Sopopole an rétabliffement du Tribunar. 66. 74.

000

Sa Gwénité contre les légions révoluées. Ses competes. 68. 6 fair. Pientre dans la Mafie. Découvre le Dambe. Domte les Dalmates. Son triomphe. 61. 62. Député au Sérant par les Chévallier. Cat. 42. Sa querelle au théarre avec Cléar. V. 64. Sauve la vie à Céfur. Cat. 28. CURTON, fils du Confall. #11. 73. 50n

Edilité. Dife. g.

CURTUS découvre la conjuration à fa maitreffe. Gros joueur. Mèpris qu'on faifoit de lui. Cat. 8. Avertit Cicéron qu'on veut l'affaffiner. 11. Sa déposition. 20. Charge Cétar. 22. Chasse du Sónat. hist. 1V. 75.

CURUBES, Ville d'Afrique. hift. 1. 26.

CYANÉES OU ISLES BLEUES, iffes. Description, hift, III. 94. 114.

CYAXARE, Roi des Medes. hift. V. 3. CYDONIE, Capitale de la Crete. Prife par Metellus. hift. V. 48.

CYMÉENS, Peuple d'Afic. Paffent en Europe. bifl. 1. 58.

CYNYPH, riviere de Numidie. Jug. 36. CYRENE, mere d'Ariftée. hift. II. 10. CYRENE, Ville. Epoque de fa fondation. Son nom. Defeription. Jug. 8. Difpute

Son nom. Description. Jug. 8. Dispute entre Cyrene & Carthage. 37. Royaume de Cyrene, légué au Peuple romain. hist. 11. 72. 111. 17.

CYRNOS, fils d'Hercule. hift. II. 12. CYRNOS, CERNÉ ON CORNUE, vrai nom de la Corfe. hift. II. 12.

CYRUS, Roi. hift. 111. 2. 3. Riviere. 101.

Cvz:cus, Theffalien. hift. III. 34. Fondateur de Cyzique. Tué par les My-

niens. Son hiftoire. ibid.

CYZIQUE, Ville. Defeription. Investie par
Mithridate. hift. III. 33. Situation. Fondation. Forces. Bäimens. Erst achtel.

34. Siege par Mithridate, & ancien fiege

par Memnon. 35. 40. Sauvée par un orage. 42. Levée du fiege. Joie des Cyzicains. Entrée de Lucullus. 47. 48. 49.

DABAR, Prince Numide. Jug. 55. Sert de truchement entre Bocelius & Sylla.

DACIE. DACES. hift. II. 69. III. 112.
DACTYLES. Leur nom expliqué. hift. V. 44.
DADASA, Ville de Cappadoce. hift. V. 70.
DALMATIS. Leurs mœurs féroces. hift. I.
57. Description du Pays. III. 82.

DALMINIUM, Ville ruinée par Scipion-Nauca, hift. III. 82. DAMASIPPE, Préteur de Rome. hift. 1. 19.

Fait maffacrer le Sénat. 20. Sa mort. 22. Cat. 23.

DAMION, affranchi de Clodius. Vie, 7, 112 DAMOPHILE, Préfet d'Héraclée. Livre la Ville à Triarius. hift. IV. 46. 47.

DANALE, château en Galatic. hift. V. 82.
DANAUS. Son vaiffeau. hift. III. 93. 94.
DANSE des Dames romaines. Cat. 9. Des
courtifannes aux jeux floraux. 25.

DANUBE, fleuve. Découvert par les Romains. hift. III. 81. Nom. Cours. Grandeur. Embouchures. 112.

DARDANE, château. Traité de paix qui y est conclu entre Mithridate & les Romains. Cause du peu de solidité de cette paix. hist. III. 10.

DARDANIE DARDANIENS, hijl. 1, 17, Leurs mœurs & habillemens. Leur férocité. Leur mufique. Leurs infrumens. 11. 69, Soumis & mutilés par Curion. 70. III. 81, Paffent en Afic. Leurs mœurs. III. 95. Cat. 38.

Dartus-Hystaspes, élu Roi de Perfe. hiß. 111. 2. 3. Passe l'Heliespont. 88. Son défastre en Thrace. 112. Son pont sur le Danube. 113.

DARIUS-CODOMAN. hift. V. 8.

DASCYLITIDE, lac. hift. III. 34. 43. DECIMIUS, Quefteur. Vie, 18. DECIUS, Tribun. Jug. 18.

DEDALE. Ses aventures en Crete. Se fauve en Sicile. Ses ouvrages & bâtimens. S'il est venu en Sardaigne & à Cumes. hift. 11. 10.

DÉESSE des femmes ou bonne Déeffe. Sa folemnité, Cat, 27.

DÉJOTAR, Roi ou Tétrarque de Galatie. Perfécuté par Mithridate, hift. III. 6, Bat Eumaque en Phrygie. 16. IV. 18. Accompagne Pompée à la fuite de Pharfale. Lui propose de se retirer chez les Parthes. Difc. 5.

DELIUM, Ville fur l'Euripe. Lieu des conferences pour la paix. hift. III. 5. 6 fuiv. DELOS, ifle. Commerce des esclaves. hift.

II. 28. & fuiv. DEMAGORAS, Rhodien. hift. 111. 17. DEMETRIUS, fils d'Antigone, fauve Mithridate fon ami. hift. III. 2. Prend

Rhodes. 40. DEMONAK, ofpion au fiege de Cyzique.

hift. III. 20. DENYS, tyran d'Héraclée. hift. 111. 97.

DENYS, cumuque de Mithridate. hift. III. 46. Pris à Lemnos. S'empoisonne . 11. DENYS de Thrace, Grammairien, hift, IV.

83. DERTOSA, Ville. Aifl. 11. 49. DETTES publiques & des particuliers. Voy.

l'Introd. S. 2. DIA ou STANDIA, ifle. Description. Antiquités. Mythologie. Son port. hift. IV.

27. DIABREGÉENS, Peuple de Sardaigne. Aift.

DIANE, nom expliqué. Vie, 19. Diane-

Perfique, hift. V. 10. DIANIUM, port & fortereile d'Espagne,

hift, III, 15. Sertorius s'y retire. Y reçoit

les Ambassadeurs de Mithridate, 26, 27, DICTAME, plante. kift. V. 50. DICTATURE. Voyer l'Introd. S .. 7.

Dinius, Conful en 655. Fait la guerre aux Celtibériens, Sa médaille, kift, II. 1. Général contre les Thraces. hift, 1. 57. DIDON-ELISA. Son nom. Jug. 8. hift. I. 57.

DINDYME, mont. hift. III. 34. Dindymene, Déeffe. Son temple. ibid.

DioCLES, envoyé de Mithridate. Le trahit, hift. IV. 1. Diocles, Grammairien. Succeffeur de

Tyrannian. hift. IV. 87.

Diopore le Numide. hift. 11. 6. (1) DIOGENE, Philosophe. Jug. 22. DIONYSIA, damfeufe, hift, V. 52,

DECRETANTE, Licurenson de Michridate. hift. III. 21. 31. Defait les Seythes, 106, 107. Envoyé en détachement. IV. 32. 34.

DIOSCURES en Crete, hig. V. 44. DIOSCURIADE, Ville, hift. III. 104, 104.

Dissimulé (le), tragédie d'Afranius, Cat. 45 .. DOLABELLA. hift. I. 21. Conful en 672,

25. Gouverneur de Macédoine, 57. Ennemi de Céfar. Son affaire contre lui. II. 27. 36. Défendu par Cotta. 65. Vexe les Villes d'Afie. Mis en justice par Scaurus. III. a4. Galant d'Antonia, Cat.

38. DOLONÉE, fils de Samme. Doliones. Nation. hift. III. 04.

DOMITIUS, Proconful d'Espagne, hist. 11.

DOMITIUS, maffacré. hift. I. 20. DOMITIUS, Lieusenant de Carbon, Sa

(1) Ce nom eft un mot de l'ancienne langue africaine, où il fignifie un Officier-Général, un Commandant militaire. On voit dans l'histoire d'Afrique que Tomum-bey, dernier des Souver-ins Mamelus, fur qui Selim conquit l'Egypte, étoit Dieder ou Lieutemat-Genéral , loriqu'il fut élu Souversia après la mort de Gauri,

guerre en Afrique. hift. I. 25. 26.

DOMITIUS. Lettre que Metellus lui écrit.

Jug. 43.

DOMITIUS, Préteur de Sicile. Sa justice

rigoureufe, hift, IV. 50.

DOMITIUS empéche la révolte des Villes

Domitius empêche la révolte des Villes Latines. Dife. 3. Domitius, Conful en 600. Refufé aupa-

DOMITIUS, Comui en 699. Retute auparavant. hift. IV. 11. Dife. 1. Particularités fur fon caractere. Ses emplois. Sa vie. Vie, 5. Commissaire dans l'affaire de Milon. 11.

DORIENS Grees. hift. III. 68.

DORYLAUS, Lieutenant de Mithridate. Emmene les Giotes capitis. bijt. III. 30. Gouverneur de Comane. Traite avec les Romains. IV. 38. Sa haine contre le Roi. Aicul de Strabon le Géographe. 41. Pompée lui enleve les bienfaits de Lucullus. 41.

Dour, riviere d'Espagne. hist. II. 19. III.

DRACHME. Son poids. hift. III. 83.
DROMICHETES, Roi des Scythes. hift. III.

DRUSUS fait la guerre aux Thraces. hift. I.

DRYOPES, nation de Macédoine. hift. III.

DURTUM. Voyez Thuria.
DUUMVIRS des livres Sibyllins, hift. II. 25.

DYRRACHIUM. Histoire du nom & de la fondation de cette Ville. hist. 11. 68. DYRRACHUS, Illyrien. hist. 11. 68.

E Bre, riviere d'Espagne. hist. II. 43; Ebure, Ville. hist. III. 63. 69. Ebuse, iste Balene. hist. II. 4. Echatane, Ville de Médie. hist. III. 15. Ses sept enceines. IV. 37. Ebitanie, cité d'Espagne. hist. II. 49. III. EDILES. EDILITÉ. Voyez PIntrod. § 5: EGIDE, monfre. Ses ravages. high. III. 36: EGNATIA VIA, chemin en Illyrie; Villes où il paffoit. high. I. 38. ELECTIONS. Affemblées du Peuple pour

les èlections, & leur forme. Voyeç l'Intr. §. 4. ELECTRIDES, isses, Ouvrages que Dédalo

y a faits. hift. II. 10. ELESIODOL. hift. II. 24.

ELEUTHERS, Ville de Crete. Siege & reddition de cette Place. hift. V. 16. 17. ELISABETH, Reine d'Angleterre. Sa traduction de Salluste. Vie, 27.

ELYSÉES, champs. Voyet Fortunées. EMIGRATIONS des Peuples au temps de la guerre de Troye. hift. II. 10. 11. EMILIE, fille de Seaurus. Femme de Glabrion & de Pompée. hift. V. 41. EMPORIE, Ville d'Efpagne. hift. III. 26.

EMPORIE, Ville d'Espagne. hist. III. as., ENCELADE, géant. hist. IV. as. En Sicile, montagne. ss. ENNIUS, Historien. hist. I. s. EMTRE-ROI. Son emploi. hist. I. so;

EPHÉSIENS, infilment des fêtes en l'honneur de Lucullus. hift. IV. 89.

EPHORE, Hiftorien. Fragm. hift. II. 33.

EPHORE, Hiftorien. Fragm. hift. II. 33.

EPHORMUS, alfranchi de Sylla, Jug. 47.

EPHORMUS, Illyrien. hift. III. 68.

EPHORMUS, Illyrien. hift. III. 69.

EPHORMUS, Illyrien. hift. III. 19.

EPHORMUS III.

EPIGONE, tyran de Colophon. hijl. III. 17. EPIMRIDE, Jongleur Crétois. hijl. IV. 44. EPORA, Ville de Luftanie. EPOREDIA, Ville du Piémont. Noms expliqués. hijl. II. 68.

EQUITIUS vent le faire passer pour sils de Tub. Gracchus. Jag. 43.

ERIDAN, sleuve. Nom générique donné à plusieurs steuves expliqué. sig. II. 24.
ERIGON, riviere de Maçédoine. sig. II. 70.
ERYTHE, fille de Geryon. sig. II. 10.

ERYTHEE, fille de Geryon. Mgt. 11. 10. ERYTHEE OU ERYTHREE, Ville de Berisque, que, que. hij. 1. j. j.
EXTHEMS P. Peuplet. hijt. II. 10.
EXTHEMS P. Peuplet. His P. Peuplet. His P. Peuplet.
J. P. Peuplet. P. Peuplet. P. Peuplet. His P. Peuplet. P. Peuplet

ESAPE, riviere. hift. III. 34.

ESOPE, Comédien. hift. V. 52. A grande
part au rappel de Cicéron. Cat. 46.

ESPAGNE. Nom. Description. Peuples. Co-

lonies, Cause de sa perte. hist. II. 64. Ses mines, III. 79. Entièrement réduite par Metellus & par Pompée. IV. 63, Nombre de ses Villes. ibid.

ESPAGNOLS, Leurs armes, hift, II. 7, Peuplent la Corfe, 12. Leur maniere de fiire la guerre, 17. Leurs macurs, armes & ufages. 47. Leurs Académie d'Ofea. ibid. 61. Leurs Varons ou Soldurs. III. 78, Ils commencent à quiter Sertorit, & à traiter avec Metellus, IV. 15;

ESTAIN (illes de l') découverres. hig. 1. 34. ESUBOPE, Roi de Colchos. hig. III, 103.

ETEOCRETES, Peuple, hift. V. 38. ETHIOPIR. Jug. 8. Occidentale. 53. Nom & description. hift. II. 5.

ETHIOPS, als de Vulcain. hift. II. 5. ETRURIE. Ses Villes. Sylla y établit des Colonies. Penche pour le parti des conjurés. Cat. 9.

ETRUSQUES. Paulles antiquirès Etrusques supposes par Inghirami ou par Thomas Phedre, Çat. 28.

EUDAMUS, Gladiateur. Vie, 9. EUMAQUE, Sarrape de Galarie. hift. III. 6. Licutenant de Mithridate. Envahit la

Tome III,

Pilidie. Est défait par Déjotar. 16. EUMENES, comparé à Sertorius, hist. II. 16. III. 2. 98. IV. 19.

EUMENES, Roi de Pergame. hift. 111. 6. V. 33.

EUMOLPIADE, Ville de Thrace. hift. P.

EVOCATION. Formule d'évoquer les Citoyens. hift, I. 30.

EUPATORIA, Ville de Pont. hift. III. 84.
Bătie par Mithridate. Son gymnafe. Ses
monumens. Les Romains la prennent
par escalade. IV. 82.

EUPATORIUM , forieresse du Bosphore, kist. III. 107.

EUPHOR, Roi de Thrace. hift. III. 34. EUPBRANOR, Sculpteur. hift. I. 43. Car.

EUPHRATE, fleuve, Traversé par les Romains. hist. V. 10. Sa source. Son cours, Ses diffèrens noms. 12.

Eurinée, belle-mere des Aloides. hift. IV.

EUROPE. Son nom. Jug. 8. (1)
EUROPE, Province de Thrace. hift. 1. 58.
V. 20.

Eusenz de Céfarée fait sciemment & fréquemment usage de livres supposés. hift. V. 8.

EURIN, mer dangereuse. Aist. III. 34: Description de cette mer. Circuit, Erendue. 88. Ches, caps & courbures. 89. 97. 102. Forme des Côtes en arc seythique. 89. Nature des caux & des vents, Fond & vagues. 90. Profondeur. Si elle diminue. Fleuwes qu'elle reçoit. Plus

(1) Europe, «ell-dire Pays d'Occident. Les Voyagners Orientaux l'out ains nommée, à cufer de fa ficuation occidentale à leur égard, de cu mon Erd (Occident), edét du foir. Les Greep par la même raifon, nommonent Italie, Alfgérie (côté du feir), & les Romains l'Efengne, aufil Meffeir,

Ppp

douce qu'aucune nure. 91. 114. Si elle est une mer nouvelle. ibid. Fort poisfonneuse. Son nom expliqué. 93. Nommée quelquefois Océan. 103.

FABIA-TERENTIA, Veftale, mairreffe de Catilina, accufee d'inceste. Cas. 4-FABIUS-ALLOBROGICUS. Sa famille. Cas.

FABIUS-MAXIMUS (mot de). Jug. praf.
p. 8. hift. II. 33.
FABIUS-PICTOR, Historien: fon flyle.

hift. I. t.
FABIUS, Préseur. hift. II. 17.
The state of t

FABIUS-HISPANIENSIS. Sa médaille. hift.
11. 4. Entre dans le complot contre Ser-

torius. kifl. IV. 17. 18.

FABIUS-SANGA, protedeur des Allobroges, découvre la confpiration à Cicéron.

Cat. 17. Sollicite Pompée pour Cicéron.

FABRICIUS. hift. 111. 19.

42.

Famili A Rome on 676. hlft. II. 32.
Famili S, Hillion. Son 6196. hlft. II. 74.
Famili O'raicur, Conful en 631. hlft. II.
Famili O'raicur, Conful en 631. hlft. II.
31. Europe's Seronius II. 78 Immu a präfige du Rhindague. 47. Ségare damé volcans, 56. Sert en Arménie. II. 66.
Favonius, Car. 35. Son caractere fingalier:
Diverfes particularités de fa Vie. Dife. 5.

FAUSTA, fille de Sylla Dictateur, femme de Milon: fes galanteries avec Salluste & autres. Fie, 5.

FEMMES de l'Orient : leurs mœurs : leur point d'houseur. hift. IV. 40. FÉRULE ou ISLE DE FER. Descripcion. hift.

II. 5.

FESTINS DES ROMAINS. Table, convives, usages. Souper chez Perperna, chez Volumnius, chez Nafidienus. Festin des

Epulons. Lectifternium. hift. IV. 18.
FÉSULES, Ville. hift. II. 45. Prend le parti de Catilina. Cat. 9.

Fils DE LA TERRE : expression expliquées hist. 11. 6.

FRANKLAPHE (Highons), Trampene Archelains, MJ. III. p. 1. Hishorte de ces legions, so. Leur dédordes horrible & leur licores, so. Sévèrement diciplinées par Laucellus, se, Lancern use leurs de Maigne dans le camp romain. Frigmat de vouloir déferre à Mainteine, 17. Leur mécontemment. 8-4, Se éverètem. conver Lucullus, 17.9, 7-7, Et Dabadomans, 69, Estibles de nouveau par Pemple. 29.

PLAMINIA, femme de Valérius-Triarius.

hift. III. 53.

FLAMINIUS reçoit Cavilina dans la Ville d'Aretium. Cat. 15. FLAVIUS, Sénaseur. hift. V. 3. Officier en

Crete. 60. Préteur. Vie, 7. 11. FLORA. Ses amours avec Pompée. kifl. V.

FONTAINE finguliere en Sardaigne. hift. II.
11.
FONTÉTUS, Plébéien, adopte Clodius. Cat.

40.
FONTERUS, Gouverneur de la Narbonnoise, accuse. his. IL. 24.

FORTERESSES des Orientaux. Forme de leur construction décrite. hist. IV. 37. FORTUNÉES, isles. Description. Géographie. Noms. Antiquités, hist. II. 5.

## FRAGMENS

D'anciens Auceurs perdus, cités & inférés dans cette Histoire.

D'ABYDENE hift. II. 61. p'Accius, Traged, Car. 46. D'ACILIUS. hift. I. 34. D'AGATHON. hift. III. 89. D'AGRIPPA. hift. 111, 88, 111. D'ALCEE. hift. III. 111. D'ALEXIS, Poète. hift. II. 10. D'ANTIOCHUS. hift. II. 33. V. 23: D'ANTIPATER. hift. V. 7. D'APOLLODORE. hift. II. 10. III. 96. D'APOLLONIDE, hift. III. 106. D'Appros-Carcus. Dife. 8. D'APPIUS-CLAUDIUS, hift, I. co. D'ARCHIAS, Poète. hift. V. 26. D'ARISTÉE de Proconese. Aift. 111. 108. D'ARTEMIDORE. hift. 111. 88. 1. 34. 11. 34. 39. D'AUGUSTE, Empereur. Vie, 24.

DE BEROSE. hift. V. 7. 26.

DE CACCIEUS. hift. III. 59. DE CALLISTHENE. hift. III. 34. V. 7. DE CALLISTRATE. hift. III. 107. DE CALPURHIUS-PISON, hift. I. 14. 15.

DE CATON. Cat. 17. Dife. 9. Jug. 8.

DE CATULUS. hift. I. 40.

DE CÉSAR (Jules-), hift. I. 19. V. 39. Cat.

50.

DE CHRYSIPPE hift. III. 106.

DE CLAUDIUS-JULIUS. hift. II. 24.

DE COHON. in Cyzic. hift. III. 24.

DE CORNELLE, mere des Gracques. Jug.

19.

DE CRAYES. hift. V. 56.

DE CYRSTLE hift. V. 7.

DE DEMOSTHENE, Bithynien. hift. III. 98;

DE DENYS, Mitylchien. hift. III. 101. DE DINARQUE. hift. III. 106. DE DIOGENS-APOLLON. hift. III. 88. DE DOMITIUS-CORBULON. hift. V. 12.

D'ENNIUS, hift. III. 93.
D'EPHORE hift. II. 10. 33. III. 98. 110.
113. V. 44. 46.
D'EPICADUS. Jug. 47.
D'ERATOSTHEME. hift. I. 34. III. 59. 88.

113. IV. 42. V. 13. Jug. 8.
D'ESCHYLLE. kig. IV. 55.
D'EUDOXE. kig. III. 101.
D'EUPHORION. kig. I. 58. III. 56.

DE FABIUS-MAXIMUS. Åift. II. 33. DE FENESTELLA. Åift. II. 25. IV. 11. V. 29. Cat. 6. Vie, 9. D'HÉCATÉE, MiléGen. Åift. II. 10. 30. III.

D'HELLANICUS. hift. III. 93, 101.
D'HEVUUS-MANCIA. hift. I. 25,
D'HÉRACLIDE. hift. III. 10. 35.
D'HÉRACLIDE. hift. III. 10.
D'HIRONINUS. hift. III. 10.
D'HIPDARQUE. hift. V. 13.
D'HYPSICRATE. hift. III. 10.

88, 101, 104.

DE JUBA. hift. II. 5. III. 95. DE LEMEUS. Vie, 14.

DE LUCILIUS, Poète. Jug. 7. DE MARIUS. Aift. I. 14.

DE MEDIUS, hift. V. 7. DE MEGASTHENES, hift. II. 61. DE MENANDRE, hift. III. 6.

DE MENIPPE, hift. 111. 6, 98. DE METELLUS-NUMIDICUS. Jug. 42, DE METRODORE hift. 111. 101.

DE MIMNERME. Aift. 111. 103.

DE MYRTIL, Lesbien. hift. III. 93. DE MITHRIDATE, Roi. hift. III. 3. DE MUCIANUS. hift. III. 34. V. 12.

DE MUNATIUS. Vie, 11, DE MUSÉE, hift, V. 44.

DE NÆVIUS, Poète. Cat. 49. DE NEANTHES. Cyzicain. kifl. III. 34.

DE NICANOR. hift. III. 108. DE NICOLAS-DAMASC. hift. II. 69. III.

106. V. 7. Cat. 3. DE PARTHENIUS de Nicee. kift. II. 35.

DE PARTHENIUS de Niche. kift. II. 39 DE PAULINUS, Jug. 8. DE PHERECIDE. kift. I. 24. II. 10.

DE PHILISTIDE. hift. II. 10. V. 50.

DE PHILOSTEPHANUS. hift. III. 93. DE PHLEGON de Tralles. hift. V. 31.

DE POLYGNOSTE, hift. III. 34. DE POSIS. hift. III. 93. DE POSSIDONIUS. Jug. 22. hift. III. 106.

IV. 42. 63. V. 84. DE QUADRIGARIUS. Jug. 27.

PES REGISTRES FOURNAUX (affadiurna). Cat. 29. 36. Vis. 7. 9. DE RUTILIUS. Jug. 22. 43. hift. I. 7. IV.

72.

DE SANCHONIATON. hift. V. 33. DE SCEPSIUS. hift. III. 101. 103.

DE SCIPION-AFRIC. Cat. 9. DE SCYMNUS de Chio. hift. III. 112. 114.

DE SISENNA. hift. II. 27. 64. III. 37.

DE SOSTHENES, hift, II, 61,
DE STATIUS-SEBOSUS, hift, II, 5.

DE STRATON, Philosophe. hift. III. 91, 114. DE STELA. Jug. 55, hift. I. 6, 10, 11, 15, 16, 20, 36, IV. 86,

DE THEOPHANES. Jug. 22, hift. III. 101. 108. V. 82.

DE THEOPOMPE. kift. III. 96. 113. IV. 81.

DE THRASEAS, hift. V. 12.

DE TIMÆTES , Phrygien. hift. III. 36. DE TIMAGETES. hift. III. 113.

DE TIMÉE, hift. I. 34. III. 108. IV. 56, DE TIMOSTHENES, hift, III. 105. DE TITE-LEVE, hift. II. 44. 46, Cat. 8, 25;

DE VARRON. hift. 11. 7. 25. 61. 111. 88.

#3. 103. IV. 24. Vie, 5.
DE XANTHUS, Lydien. hift. III. 114.

FREGELLES, Ville. Se révolte. Jug. 18. FUFIDIUS, fatellite de Sylla. hift. I. 30:

Gouverneur de Boztique; défait par Serviorius. II. 8.

FUGITIFS. Voyez Gladizeurs.

FULCINIA, mere de Marius, Jug. 21.
FULVIA, maifan romaine, fes branches,
Cat. 5.

FULVIE, femme de L. Céfar. Cat. 5.

FULVIE, maîtresse de Curius, répand la nouvelle de la conspiration. Çet. 8. La

découvre à Cioéron. 10.

FULVIE, femme de Clodius & de M.;

Antoine. hift. V. 4. Excite la populace
après la mort de Clodius. Vie, g.

FULVIUS-FLACCUS, ami des Gracques,

Jug. 14. 19. kift. I. 9.

FULVIUS-FLACCUS prend le Ville de Contrebie. hift. II. 46.

FULVIUS-NERATUS: plaide contre Milon.

Vic, 13.
FULVIUS, ennemi des Gracques. Cat. 24.
FULVIUS-NOBILIOR, complice de la con-

juration. Cat. 5. EA condamné. 35.
FULVIUS, autre complice, mis à mort par
codre do fon pere. Cat. 16.

FURCA, sommet des Alpes. hist. 11. 24.
FURIUS, Tribun du Peuple. Jug. 43.
Lieutenant de Varinius, surpris & défait
par les fugitifs. hist. 111. 64. 65.

FURIUS, Officier dans l'armée des coniures. Cat. 20. Commande l'aile gauche à la bataille de Piftoye. 28.
FURNIUS, Lieutenam de Craffus contre les fugitifs. Su médaille. hift. IV. 11.
FUSIUS, ami de Milon. Vir., 9.

GARINIUS (P.) hift. II. 25. Envoie en

GABINIUS-CIMBER, l'un desconjurés. Cat.

5. S'abouche avec les Allobroges chez
Sempronia. 17. Se charge de l'incendie.

18. Arrèté, confronté, avoue. 20.

GABINIUS, Tribun du Peuple. Fait donner le commandement maritime à Pomple. Sa loi. Ses liaifons & fes querelles avec Cicéron. hift. V. 51. S'efforce de nuire à Lucullus, 80. Son amitté pour Catilina. Cat. 4. Condi en 695. Se joint à Clodius contre Cicéron. 42.

GABRIEL (Dom), Infant d'Espagne. Sa traduction de Salluste. Vie, 27. GADES, Ville d'Espagne. Fait alliance avec

Rome. Difficulés au fujet de cette confédération: Catulus la fait confirmer. Histoire de cette Ville & de sa fondation. Son nom. hist. 1. 34. II. 4. Son commerce. ibid.

GAGATES, pierre précieuse. hist. V. 26, GALA, Roi de Numidie. Jug. 1.

GALABRES. Ville & Peuple de Dardanie, hift. II. 69. GALATIE. Ses Tétrarques. hift. III. 6. En-

vahie par Mithridate. 6. g. Colonies des Galates. 55. GALBA: Sa condamnation. Son difcours.

Jug. 18. 22.

GALBA, Empereur. hift. I. 39. GALBA, Lieutenant de Pontinus dans les Gaules. Cat. 37. Refulé au Confulat.

Cat. 8.
GALBA, Sénateur tué par les mutins. Vie,

GALICE, Pays d'Espagne. hift. III. 79.

Tome III.

GALLIA, GALLAICIA. CALETI. CELT.E.
Noms expliqués. hift. III. 79.

GALLIUS, Préteur, préside au jugement du Tribun Cornélius. hist. V. 63. GALLO-GRECS, mis à mort par Mithridate;

GALLO-GRECS, mis à mort par Mithridz hift. III. 6. GARAMANTES, Jug. 8. hift. II. 5.

GARGARIENS, Peuples Scythes. higt. III.

GARGAN, montagne de Daunie. hift. IV. 7.
GAUDA, Prince Numide. Ses demandestà

Metellus. Jug. 30. GAUDA, fils de Bocchus. Son nom expliqué. hift. I. 26.

GAULE conquife. hift. I. s.

GAULOIS redoutables aux Romains. Jug. 57. Leur opinion fur l'état des ames. hiß. II. 5. Leur Colonie en Afie. III. 55. Maitres d'Hévaclée. 97. Femmes Gauloifes: coutume particuliere aux perfonnes de ce fexe. IV. 60.

GAYETTE, prife par les Pirates. hift. 11. 32, GAZURE, Ville de Cappadoce. hift. V.70. GÉANTS OU FILS DE LA TERRE: leur nom: Jug. 8. Leur combat contre les Dieux. hift. 1V. 27. Géants enterrés dans le

jardin de Salluste. Vie, 20. GELES, Peuples Scythes. hist. III. 101: GELLIA, femme de Philippe. hist. IV. 8,

GELITUS, Conful en 681. hill. IV. 2, Leve une armée contre les fuginis. 4. Els barm par eux; les furprend, les défait à son tour. 6. 7. Ses emplois. Sa médaille. Son genre d'éloquence. Diverses particularités de sa vie. 8. Sa centure severe; Fait le foixante-huitieme dénombrement.

IV. 75.
GELONS, Peuples de Scythie. Leur langue;
hiß, III, 108.

GEMELLUS. Souper de débauche fait chez lui. Cat. 8,

GEMENIUS. hift. I. 54.

Qqq

Génération (afte & représentation de la ) honorée par les Orientaux. hift. III. 5. GENERAUX d'armée étoient nommés par

le Peuple. Jug. 12. hift. I, 27. Nommoient leurs Lieutenans. Jug. 13. Deviennent maîtres du pouvoir politique. hift. L. 5. GENUTIUS. Prêtre de Cybele, hift. I. 16. GEORGIENS de Scythie, hift. III. 110. GERANDA, Ville d'Espagne. hift. III. 29. GER, riviere d'Afrique. Jug. 8. hift. 11. 5. GERMAINS, leur habillement. hift. 11. 69. GERRA, forte d'amulette représentant les fexes. kift. IV. 17.

GERRH, riviere de Scythie. Aift. III. 110. GERYON, Roi d'Erythie. Ses bomis. hift. 1. 34. II. s. 10.

GETES, nom géographique expliqué. hift. 11. 18. GETES de Thrace. Leurs mœurs. Leurs

facrifices humains. hift. III. 112. GÉTULES. Jug. 8. 78.

GLABRION . Conful en 686. Nommé nour successeur à Lucullus. Sa famille. Ses Charges. Son nom. Sa médaille. hift, V. 41. Arrive en Bithynie. En use mal avec Lucullus, 74, 77,

GLADIATEURS, se sauvent de Capone. Se camonnent fur le mont Vésuve, hift. III. 58. Y font bloqués. Séchappent. 60. Manquent leur coup for Capoue. Saccagent la Campanie. Prennent la Ville de Nole. Crusutés qu'ils y exercent, 63. Leur nombre, 64. Ravagent la Lucanie & faccagent les Villes. 65 & fair. La division se met entr'eux. IV. 2. Ils se féparent. f. Ils battent le Conful Gellins, qui les furprend à fon tour dans la débauche, les met en fuite & les diffipe. 6. 7. Marchent pour faccager Rome. Effroi terrible en cette Ville, 10. 11. Nouvelle diffension entr'eux. et. Leur conduite dans la forêt Sila. 13. Ne peu-

vent parvenir à passer le détroit, 14. Les Gaulois se séparent de nouveau. e8. Se retirent fur le mont Calamaque. Sont entiérement détruits par Craffus. 19. 60. Les reftes se joignent à Spartacus. Forces qui leur restent : veulent marcher à Rome. 64. 65. Leur défaite à la bataille du Silaris, 67. 68. Supplice des prifonniers. 68. Les débris des fugitifs se joignent a Publipor, ibid. Leurs divers mouvemens. Leur destruction finale par Pompée. 70 & fuiv. GLAUCIAS. Jug. 12. 43, hift. I. 7. Sa con-

duite séditionse. Sa more. ibid. GLAUCUS, amant de Scilla. hift. IV. 56. GLOBE TERRESTRE, Caufes de la formation superficielle. Des ifles & des ruptures

du continent par les eaux & par les feux fouterreins. hift. IV. 59. GLOIRE, Divers moyens d'y parvenir.

Jue. praf. GNOSSE, Ville de Crete. hift. V. 48. GOBRIAS, Seigneur Perfan. hift. III. 2. GOMER OU CIMMERIE. hift. III. 93. GOMON, Officier Maure. hift. IV. 30. GORDIEN, mont. hift. 11. 38. GORDEL, monts. hift. V. 26.

GORDIUS, Lieutenant de Mithridate, biff. III. 11. V. 2.

GORDYENNE. Description du Pays. Aifl. III. 6. V. 16.

GORDYS, fils de Triptoleme. hift. V. 26. GORGONES, Jug. 8. Ifles Gorgones, Gorgades, ou ifles d'Arguin. Fahle des Gorgones expliquée. hift. II. 5. GOTHOLANIA . Province d'Espogne. Ca-

talogne. hift. III. 29. GOUVERNEMENT ROMAIN (réflexions fur le ). Jug. 19. 41. Et caufes de fa décadence. hift. I. g. 20, 38, 11. 65. 72. Son état après la Diétature de Sylla. Son tableau sous les Rois & sous la RépuGOUVERNEURS des Provinces: réglement de Sylla, hift. L. 27.

GE STATE (Th. & C.). Leur eloge. Jug. 14. Leurs entreprifes, leur mort. 19. Fish supposé de Thérius. 21. Jul. J. 12. Sedinos de leur temps. L. J. Thérius. Préteur d'Éspagne. II. 49. Loi Sempronia pour les Citoyens. Car. 23. Sur les élections. Difé. 4. C. Gracchus chasse Popilius de Rome. Jité.

GRACCHURIS, Ville d'Espagne. Sa position. hist. II. 42.

GRANIC, Chef des Gladiateurs Gaulois. hift. IV. 51. Amene de la cavalerie à Sparracus. 67.

GRANIQUE, riviere, hift. 111. 34. GRANIUS. Jug. 12. Magistras de Pouzzolles.

hist. L. 36. GRAVE, GRAAF. Explication de ce titre.

GRAU, GRAII, GRÆCI. Explication de ce mot. Jug L

GRECS SAUVAGES. hift. III. 93.
GRUES: comment elles paffent l'Euxin.
hift. III. 89.

GUA, GUAD, GUÉ, VAD, VADUM: appellation commune dans les noms de rivieres; expliquée. hift. II. &.

GUERRE SOCIALE: confpiration des Villes
Latines. hift. L. g. 21. Difc. 2.
GULUSSA, fils de Maffiniffe. Jug. L.
GUELSSA form de Tommer de Tommer de Latines de Latines

GURAS, frere de Tigrane: défend Nisibe

affiégée. hift. V. 6j. GUTTA, l'un des Chefs de la guerre Sociale. hift. L. 21.

GYRISENIENS, Peuple d'Espagne, hist. 11. 4.

HADRUMETE, Ville; Golonie. hift. L. 22.
Voyeę Adrum.

HALYATTE, Roi de Lydie; fecourt Sinope
affiégée par les Cammériens. hift. IV. 84;

HALYS, flouve. hift. III. 11. 83. Fertilité
de son terroir. 26. Son nom : ses eaux

falées. 99. 101.

HAMILCAR BARCAS. Son nont. Jug. t.

HAMILCAR, Gitoyen de Lepis. Jug. 26:
HAMILCAR, Citoyen de Lepis. Jug. 26:
HAMILCAR, Son nons. Jug. t. Sa réflexion
fur les Républiques. hijt. L. g. Comparé
to Serancius. Ju. 46. Pend Squatte. 27.
Sa route dans le déroit de Sicile. IV.
g6. Trace le plan de la Ville d'Arexaste
en Armônie. V. 28.

HANNON, voyageur Carthaginois; le même que Persée. Jug. 8. Sa navigation.

high. II. 5. III. 101. HARANGUES dans les histoires de Salluste, font la plupart originales & non suppofèes par l'Auteur. Jug. 41. high. III. 74.

V. 33. 42. Cat. 7. 23.

HARMONIE, femme de Cadmus. Jug. 6.

HARPYES, fable expliquée. hift. 111. 114.

Hénneux Peude : nom ordinal 110.

HARPYES, fable expliquée. hift. 111. 114.
HÉBREUK, Peuple: nom expliqué. hift.
II. 61.
HECATERE le Naxion. hift. IV. 27.

HECTOR, tragédie de Nævius. Cas. 49: HELENUS, fugitif de Troye. hift. II. 10. HÉLÉPOLE, grande machine pous les sieges, décrite. hift. III. 40. 42.

HELVIE, femmo de Tullius, mere de Cicéron. Cat. 8.

HELVIUS-MANCIA: reproches qu'il fait à Pompée. hift. L 25.

HEMEROSCOPIUM, Ville d'Espagne. hift. III. 76. HEMUS, mont. hift. 11. 69. 111. 114. HENETES, Peuple de Bithynie. hift. 111. 96. HENIOCHES, Peuple de Colchide. hift. 111. 104. Leur origine. 105. Leurs ufages. 109.

HERACLÉE-MINOA, Ville Crétoife en Sicile. hift. 11. 10.

HÉRACLÉE, Ville de Pont ; furprife par Archelaüs. Foulée par les Romains. Re-

Archeluis, Foulde par les Romains, Remite enliberté, Mil. III. s. Domenstyle sux Cioces fugitiés. ps. Surprife par Mitridare, qui y laffe geriffon, p. 5a fondation. Son Gouvernement. Meurs, Rishelfes. Forces maritimes, pp. Mille H-Herselfe. Hiftoire du ferge de cette Ville, pille & berlule par M. Corr. IV. 4, 10 fziv. Set monumen publics. 48. Plaintes des Herseléoses i Rome. Ils for réable dans leurs blens. 4,9

HÉRACLÉE, Ville de Crete. hift. IV. 26.
HERCULANE, Ville. Refuse le droit de bourgeoisse. hift. I. 9.

HARCUL; navigatur Phinicion, mene une Colonie no Abique, Aug. 8; Ramene des beuts d'Elipagne. 20. hijl. II. no Voyage en Lindiane. III. 7; En Elipagne. 6; En Illyvia. 68. En Italia. III. 9; Son temple à Codia: hijl. 19, 41. 67. Vainqueur d'Annie. 1969. 99. Hercule Lybien. Jug. 44. Vainqueur des Anna-sones. hijl. III. 93. Sa fause à Hérielde. 197. 47. Hercule leften. F. 44. Hercule grey. 11. Hercule leften. F. 44. Hercule grey. 11. 11. 59. Took Hercule. 1975. 11. 11. 59. Took Hercule. 75. 11. 11. 59. Took Hercule. 1975. 11. 59. T

HERENNIUS, patron de Marius. Jug. 21. HERENNIUS, Tribun du Peuple. hift. I. 27. Tué du ponnerre. Cat. 18.

HERENNIUS, Lieutenant de Sertorius. Battu par Pompée. hift. 11. 12.

HERENNIUS-BALBUS prend parti contre

Milon. Vie, 11. HERMÉAS, Lieutemant de Mithridate, hist.

111. 46. Mage, tué. IV. 35. HERMÉE, cap. hift. 111. 88. HERMOCRATE, Lieutenant de Mithridate;

hift. III. 14. 31. HERMODIQUE, femme de Midas. hift. III.

95.

Histone, Troyenne., hift. 111. 94. Hesperides, ifles. Poyet Forundes. Hesperide (corne) on CAP BLANC. hift, 11. 5.

HESPÉRIE, nom expliqué. hift. II. 61. HESTIÆSTES, Grammairien. hift. IV. 82. HIARBAS OU HIERTA, Prince Numide. Jug. 20. 37. hift. I. 25.

HIBERONS, Peuple Espagnol. hist. 11. 49: HIEMPSAL, fils de Micipsa, regne en Numidie. Jug. s. Sa querelle avec Jugurtha; Sa mort. 2.

HIEMPSAL, Roi de Numidie, fils de Guluffa. Ses livres Puniques. Jug. 6. 57. hift. 11. 5. Dome retraite au fils de Marius. Jug. 57. Est chasse par Hiarbas & retabli par Pompte. hift. 1. 25. 26. Lo Senat lui concede des terres. 11. 67. Hiempsal. feccool. Jug. 30.

HIERAPYDNA, château en Grete. hift. V.

HIERON, cap. hift. III. 88.
HIMILCON, Capitaine Carthaginois. hift;
II. 24.

HIPPOLYTE, Amazone. hift. 111. 93.
HIPPOLYTE, fils d'Antiope. hift. 111. 101.
HIRTIUS: confeils qu'il donne à Céfar;
Dife. 2.

HIRTULÉIUS, Lieutenant de Sertorius. hift. 11.18. 46. 49. Battu par Metellus à Inalique; tué à Segovie. 50. 51. HISTOIRE 1 les difcours directs n'y font pas déplacés. Jug. 6.

HISTORIENS GRECS: leur maniere. hift. I. G.
HISTRIONS,

HISTRIONS. Jug. 41. HONNEURS qu'on doit rendre à son supérieur. hift. I. 19.

HORACE, Poëte, en liaifon avec Salluste.

HORTENSE l'Orateur. hift. 111. 16. Son éloquence; plaide pour Dolabella, pour Canulcius. hift. 11. 36. S'oppose au rétabliffement du Tribunat, 66. Refuse le commandement de l'armée de Crete. V. 47. S'oppose à la loi Gabinia, Ses emplois. Ses ralens. Caralogue de fes ouvrages, Ses mœurs, Ses goûts, Son mariage avec Martia, & toutes autres particularités de fa vie, 52. Mauvaife conduite de son fils & de ses petits-fils. ibid. Soutient Metellus dans fa querelle contre Pompée. 59. Harangue contre la loi Manilia. 80. Plaide pour Milon. Vie, 12. HORTENSIA, fille de l'Orateur. Son éloquence. Sa harangue pour les Dames de

Rome. hift. V. 52. HORTENSIA, femme de Valérius-Meffala.

hift. V. 12.

Hôtel du jardin public à Rome. Dife. 10. HOSTILIA: Curie ou Palais. Brillée. Vie, g. HYLAS, Argonnute. hift. 111. 94-

HYPANIS , riviere. hift. III. 106. HYPPONE. Deux Villes de ce nom dé-

crites, Jue. 8. HYPSÆUS & SCIPION briguent le Confulat à force ouverte. Vie, 8,

HYPSICRATIE, maitreffe de Mithridate. Son courage. hift. V. 82.

HYSTASPES, pere de Darius. hift. III. 2.

JACCETANIE, contrée : Jacca, Ville en Espagne. hift. III. 29. JALMENE, Chef des Achèens. hift, III. 10 5.

JANFORAN , Ville de Macédoine. hift. I. 55. JAPIDIE. kift. II. 27. JAPIDES, Peuple de Dalmatie, attaqués par Curion, III, 82, Tome III.

JASON, Argonaute. Son voyage. hift. III. 93. 94. Cap de fon nom. 102. Son expédition en Colchide. 103, 104,

JASONIE, montagne. hift. III. 104. IBÉRIE. hift. II. 49. Nom. Iberes d'Efpagne & du Caucafe. 61, Ibériens: leurs mœurs & ufages. 47. Conduits par Norax en Sardaigne. n. Iberes du Cancafe. III. 84.

ICARE. Son naufrage. hift. II. 10. ICHNUSSA: nom de la Sardaigne, hift. II.

ICOGLAN (ancienne flatue d'un). hift. III.

ICONTE, contrée d'Afie, Ses volcans, A/R

III. 56. IDA, mont en Crete, Ses mines. Ses forges. hift. V. 10.

IDEAISSE, Aift. III. 104. JEAN D'ANTIOCHE, fragm, fur Sylla, 4:7.

I. 70. JESUD, Ville. hift. II. 34.

ILEOSCA, Ville d'Espagne, hift. III. 29. ILERCANS, nation Espagnole. hift. II. 49. ILERDA . Ville décrite. Affiégée. hift. II. 18. III. 29.

LERGETES, ILERDIENS, Peuples. hift. IL. 18. IIL 20.

ILI, nom géographique Espagnol expliqué. kift. IL 18, ILIENS, Peuple de Sardaigne. hift. II. 10.

ILINUS, Prince Scythe. hift. III. 101. ILIONE, tragédie de Pacuvius. Cat. 46. ILLYRIENS, Peuple. hift. IL 68. Singularités de leurs mœurs, 69.

IMAUS, mont. hift. 11. 38. INCANTATA, ifle; l'une des Canaries, hift. II. 5.

INDE. Son nom. Jug. 8. INDIBILIS, Prince Espagnol. hift, II. 18.61. INDIENS, font naufrage fur les côtes d'Allemagne, au temps de Metellus-Celer.

Rrr

Discussion de ce fait. Cat. 12.

INDIGETTS, Peuple Espagnol. hist. III. 29.

INDUCIOMARS, Gaulois. hist. II. 24.

INO, semme d'Athamas. hist. III. 93.

INSTÉIUS, Lieutenant de Sertorius. hist. III.

Io paffe le Bofphore. h'ft. III. 88.
JOCASTE, fils d'Eole, Souverain de Sicile.
hift. IV. 55.

hift. IV. 55.

JOLCOS. Sa Colonie en Sardaigne. hift.

II. 10.

JOUG. Armée romaine, vaincue en Afrique, paffe fous le joug. Jug. 17.

IPHIMÉDIE, fille de Triops, mere des Aloides. hift. IV. 27.

IPHIGÉNIE en Tauride. hift. III. 109.111. IRIS, riviere. hift. III. 100. V. 70. ISALAC, Roi de Numidie. Jug. 1.

ISAURIE. ISAURE, Ville décrite: affiégée, prife par Servillus, hift. II. 39. ISBA: mot Africain expliqué. Jug. 1.

ISIDORE, Amiral de Mithridate. hift. 111. 46. Defait & tué à Ténédos. 51. ISLES de la mer méditerranée: les princi-

pales en grandeur. hift. II. 11. De l'Archipel. Comment formées. III. 91. ISMARE, lac de la Thrace. hift. I. 58. ISMUTH, Ville de Numidie. Jug. 22.

ISSEDONS, Peuples Orientaux du Nord.

high. 111. 108.

ISTER, Ville. Cat. 38. Fleuve. Voyez

Danube.

Istropolis, Ville. hift. III. 114.

JUBA I<sup>11</sup>. Roi de Mauritanie (ou IOB ou

Hious). Jug. 57. hift. I. 34. II. 5. Se the après la bataille de Thapte, Vie, 8. JUBA II. Jug. 57. hift. II. 5. Ses écrits. Son éloge. Sa généalogie. 5. 6. JUDICATURE (emplois de). Jug. 22. Ré-

Son éloge. Sa généalogie. 1. 6.

JUDICATURE (emplois de). Jug. 22. Réglemens divers & changemens à ce fujet.

hift. 1. 23. II. 67. III. 19. IV. 78. Réflexions fur ces changemens 79. Dife. 3.

Micipfa. Jug. 1. Son éducation, 2. Envoyé à Numance. ibid. Son âge. 4. Etendue de son Royanme. 8. Sa querelle avec Hiempfal. Il le fait tuer. 4. Attaque Adherbal, ibid. Envoie une ambaffade à Rome, ibid. Défait Adherbal près de Cirche. g. Affrege Cirche. ibid. La prend. 11. Envoie de nouveaux députés à Rome. 12. Il vient lui-même, 15. Fait affaffiner Massiva. 16. Est mis dehors de Rome. ibid. Défait Aulus-Albimus, fait paffer les Romains sous le joug. 17. Envoie une ambaffade à Metellus. 21. Est défait près du Muthul, 29, 23. Sa maniere d'attaquer & de combattre. 24. 26. Secourt Zama, 27. Traite de la paix : conditions qu'on lui impose, reprend les armes, 28, 71, Ses courtifans conspirent contre lui. 32. Ses terreurs. 34. Eft battu par Metellus, & fe retire à Thala. 34. Arme les Gérules, se ligue avec le Roi de Mauritanie. 38. Perd deux batailles contre Marius. 48. 40. 11. Entre en conférence avec Bocchus & Sylla. Eft trahi par Bocchus & livré aux Romains, ed. Est mené en triomphe à Rome . &c. jeté dans un cachot, où il meurt de faim. 57.

JUGURTHA ou HIURTHA; adopté par

faim. 57.
JULIA, femme de Marius. Jug. 21. hift. I.

Julia, femme de Pompée. hist. II. 27.
Accident qui cause sa mort. V. 52.

Julia, semme d'Antoine le Crétique & de

Lenrulus-Sura. Sa bonne conduite dans fa maifon. hijf. IV. 24. Sauve fon frere proferit par Marc-Antoine fon fils. Cat. 5. JULIOBRIGA, Ville d'Efoggne. hijf. II. 49. JULIUS, l'un des conjurés, envoyé dans

PApulie. Cat. 11.

JUNIA, maifon romaine. hift. I. 54.

JUNIUS-BRUTUS, premier Tribun du

Peuple, hift, II. 27. Junius-Brutus-Gallaicus, hift. 1. 34.

JUNIUS-BRUTUS, Conful en 676. Ses Charges. Ses emplois. Sa médaille. Aigt.

I. 56. Junius, Préteur d'Alie. hift. II. 37. Junius-Pennus, hift. III. 76.

JUNIUS-PENNUS. hift. 111. 76.
JUNIUS-SILANUS, condamné pour corrup-

Son éducation, hift, V. 44-

V. 82.

tion. hift. III. 19. Voyez Silanus.

JUNONIE OU HERA, l'une des Canaries.

hift. II. 5.

JUNITER Crétois. Son temple. Son tombeau.

KAINON. CHATEAU KAINON OU CHA-TEAU-NEUF de Pout. Aift. III. 3. IV. 40.

LABIENUS, accufateur de Rabirius. Cat.
12. Service qu'il rend à Céfar. 22.
LABIENUS, Lieutenant contre les Pirates.

hift. II. 33.

LABYRINTHE de Crete. hift. V. 50.

LACETANIE, contrée d'Espagne. hift. III.

29.

LACOBRIGE affiègée. hift. II. 19. Secourue
par Sertorius. III. 25.

LACUMAQUE, Roi des Maffyliens d'Afrique. Jug. 1. LÆCCA, Tribun du Peuple. Auteur de la

Locca, Tistun du Peuple, entre dans la confpiration. Cat. J. Alfemblée des conjurés dans la maifon. Medures qu'ils prennent. 11. Condamné à Pexil. 35.

Lælia, fille de Caius, femme de Famnius. hift. 1. 1. 39. 11. 27.

Latius, Général romain en Afrique.

Jug. 1.

Latius, accufuteur de Valérius-Flacous.

Lælius, accusateur de Valérius-Flaccus.
Cat. 39.

LALIUS, Lieutemm de Pompée en Espa-

gne. hift. II. 44:

LALETANIE, LALETAINS, Peuple Efpagnol. hifl. III. 29.

LAMACHUS, Magistrat d'Héraclée, livre la Ville à Mithridate. hift. III. 55. Sa mort. IV. 56.

LAMPONIUS, Chef des Lucaniens. hift. 1.

LAMPSAQUE, Ville. hift. 111. 46. LANGUE ÉGYPTIENNE: termination de les

LANGUE EGYPTIENNE: termination de les mots expliquée. kifl. 1. 21. LAODICE, fœur de Mithridate, femme

d'Ariarache & de Nicomede. hift. 111. 5.6. LAPPA, Ville de Crete. Prife par Metellus. hift. V. 57.

LARISSE, Ville de Numidie. Jeg. 44.

LASTRINES, Chef des Crévois. hjf. IV. 25;

Arme une fione. Vient mossiller fous
Filde de Dia. 26. Remporte une vidôtire
navale complette fur Mac-Antonine;
Fait pendre les prifonniers romains. 28.

Anime le Peuple à continuer la guerre;
V. 45. Eth barn par Merellus. Brûte les
Villes en fe retirant. 48. Fait fon traité.
62.

LAURON, Ville d'Espagne. Prise par Sertorius. high. II. 43. LAZES, Pennle de Colchide. hist. III. 100.

103. LECTÉ, cap de Troade. hift. III. 17.

LECTISTERNIUM. Voyet Festins. LELEGES Cariens. hist. 11. 28. Solymes. 38. Bithyniens. 111. 96.

LENAUS, affranchi de Pompée. Traduit les livres de médecine de Mithridate. hiß. III. 3. Ecrit un libelle contre Sallufte. Vie., 14.

LENTIDIUS, Aifl. IV. 76.
LENTULUS-CLODIANUS, Conful en 681.
Aifl. IV. 2. Propose une loi qui mècontence rout le monde, & qu'on rejette.
Sa génézlogie. Ses emplois. Son genre

d'éloquence. Sa médaille. 4. Est battu par Spartacus dans l'Apennin. 8. Censeur avec Gellius. 64. 65.

Lentulus-Batuatus, maltre d'escrime. Son nom. hist. III. 18. Poursuit ses

Gladiateurs fuyards, 19.

LETTULUS-SURA, Conful en 682. hijt. IV.

11. 24. Chaffé du Senat. 75. Particularités
de su vie. Entre dans le projet de confpiration. Cat. 5. Se trouve 4 la tête du
complot après le départ de Catilina.

Tente d'y antirer les Allobroges. 17.

Dernieres métures prifes pour l'exécution. 18. Ecrit à Casilina par les Allobroges. 19. Els arrès de Confondà avec

confitute prifornier, 21. Condamné à mort & exécute avec fes complices, 26, LETULUS-SENTRIER ditermine le Sénat à la guerre contre les Cétofs. hift. V. 47. Son Edillet. Sa magnificence. Sa médille. Car. 21. Conful en 696. Propofe la loi du rappel de Cicéron. Le rèconilie avec Nesos, 66. Affendhe le Sénat.

eux. 20. Est déposé de sa Charge &

Teneur de la loi. 47.

LEONIDAS le Sicilien. Conspiration de ses esclaves. hist. IV. 50.

LEONIPPE, Magistrat de Sinope, est d'avis de capituler. hist. IV. 85.

Léonon, Chef des Gaulois. hift. III. 55.

Livinz, Canala en 675, Se emplois, Son caraftere. Sa brigue. Sa matine, Mon Caraftere. Sa brigue. Sa matine, Mon Se Brigue. Sa matine, Mon Se Brigue. Sa Projecte la guerre civile. 29. Harangue fas partifans, p. Se lo Sconp. Quite. 29. Forgo de So bio. Donne de Garange. Son parti esprend favour., p. El repoudi en Eruris. Bloquel dam Cofa par Carulas. 45. 575. Son d'Italie. veue t'etablit. en Sardigue. 11. 9. Découyre l'infédie na Sardigue. 11. 9. Découyre l'infédie.

lité de sa semme. Meurt de chagrin. 13.

Amnistie accordée à ses partisans. 15.

Lépide, Entre-roi en 702. Pie. 8. On pille

fa maifon. 9. Lépide, Sénateur. Noté par les Censeurs. Jug. 15.

LEPTIS: deux Villes de ce nom décrites: Jug. 8. La grande Leptis, Ville alliée des Romains. Ses troubles civils. Son origine. 26.

LESBOS, ifle. hift. III. 17.

LESGES, Peuple de Colchide. hift. III. 84.

LÉTHÉ: rivieres & Villes de ce nom; Effroi qu'il inspire aux soldats de Pompée: hist. III. 80.

LEUCA. Vraie fignification de ce mot. hift.

III. 65.

LEUCÉ ou ISLE BLANCHE dans l'Euxin; prodiges qui s'y operent. hist. III. 111. LEUCON, Roi du Bosphore. hist. III. 115. LEUCOPERA, cap. hist. IV. 51. 52. LEUCOPERA, cap. hist. IV. 51. 52. LEUCOPERA, Cap. hist. III. 12. 65.

LIBURNIENS d'Illyrie. hift. II. 68. Liburnie.
III. 82.
LICINIA, maifon. Son nom. Son origine.

Ses branches. kift. III. 16.
LICINIA, Veftale en intrigue avec Craffus.
kift. IV. 11.

LICINIA-TERTULLA, fille de Lucullus-Varron, femme de Craffus. hift. IV. 11. LICINIUS-MACER, Hiftorien, pere du Tribun. Son flyle. hift. III. 74.

LICINIUS-MACER, Tribun du Peuple. Sa branche, Son éloquence. Ses ouvrages. Ses mœurs. Sa médaille. Tente de rétablir le Tribunat. Sa harangue au Peuple. Son procès criminel. Sa mort. hift. III., 73: 74.

LICINIUS-CALVUS, fils du Tribun Macer-Son éloquence. Ses ouvrages. Plaide contre Vatinius. hift. III. 74.

LIGURIENS

LIGURIENS découvrent la Corfe. Aigl. 11.
12. Soldats Liguriens éclaladent le château du Multon. 192, 49, 46. Leur
adreffé à éclalader les rochers. Leurs
meurs & armare. Soldats Liguriens
trouvent un paffage dans le mont Borée.
139, 111. 80, Habitem la Sicilie. 17, 57.
LIMEA, riviere d'Elpagne. Aigl. 111. 80,
LIMEA, triviere d'Elpagne. Aigl. 111. 80,

Lingan des Indiens. hift. III. 5. Lismone, Ville. Son nom. hift. III. 7. Livie, femme d'Auguste. hift. I. 53. Embellit le temple de la Concorde. Cat. 20. Livius-Drusus, Tribun du Peuple. hift.

I. 9. Histoire complette de ses projets & de son Tribunat. Disc. 3. LOCRIENS en Sardaigne. hist. II. 11.

LOIX. Sempronia. Jug. 12. Mamilia. 18. 20. 42. Pénales. 21. Agraires. hift. I. 5. 23. Julia, pour les Villes d'Italie. 9. Cornéliennes, 22. Somprusires & pour les repas, 22, 22, V. ez. Plauria-Lutaria. de vi. 48. II. g. Sempronia-Frumentaria. I. 50. III. 74. Abrogée par Sylla. ibid. Cornélia de Tribunatu, II. 66, Aurélia de Tribunatu, II. 66, Publilia de Tribunam. III. 74. Caffia-Fromeniaria. III 74. V. 20. De Numa, contre le meurtre. 28. Gellia-Cornélia. IV. 2. Aurélia de Judicibus, 78. Loix diverses, reflexions fur la variation des loix. 79. Gabinia, pour Pompée. V. 51. Licinia, contre les brigues. 52. Manilia. 79. 80. Calpurnia, contre les brigues. Cat. 6. Tullia, contre les brigues. 10. Porcia, fur les peines. Médaille fur cette loi. 23. Valéria & Sempronia, fur les peines. 23. 35. Plautia, fur les violences. 17, 27, Vatinia, en faveur de Céfar. Difc. 1. Livia, du Tribun Drufus. 3. Sempronia, des Gracques, fur les élections. 4. Loix Agraires. Voyez l'Introd, S. 2. Contre les brigues, ibid. G. 4.

Tome III.

LOLLIA, famille. hift. IV. 76. LOLLIA, femme de Caligula. hift. IV. 76, LOLLIUS affrege Herda: eft défait. hift II, 18. IV. 76.

LOLLIUS-PAULINUS. hift. 1V. 76.
LOLLIUS-PALICANUS rétablit le Tribunat:
Son genre d'éloquence. Son caractere.
Sa médaille & autres particularités qui
le concernent. hift. 1V. 76. 78.

LONGARENUS, amant de Faufta. Vie, 5.
LOTHAIRE ou LUTHER, Chef des Gaulois.
hift. III. 55. 79.
LOUVE de bronze au Capitole, francée

de la foudre. Cat. 12. LUCA, mot expliqué. hift. III. 16.

LUCA, mot expliqué. hift. 111. 16.
LUCANIE. Les Payfans du Pays se joignent aux Gladianeurs. Fabriquent des boucliers. hift. 111. 62. Nom & fittuation de

la Lucanie. Les fugitifs s'en rendent maîtres & la ravagent. 65. Marais falans de la Lucanie. IV. 58. Lucătus écrit l'histoire de la conspiration.

Cat, in prafat. & 4. & 49.

Lucérus brigue le Consulat par argent.

Dife. s.

LUCILIA, femme de Pompée-Strabon. hift: I. 19. LUCILIUS, envoyé à Pompée par Milon.

LUCULLUS, Tribun du Peuple. Jug. 17. LUCULLUS, pere de L. Lucullus. Jug. 20, kil. III. 16.

LUCULUS donne au public les mêmoires de Sylla. Jug. e., L'Eurenant de Sylla. Aig. I. 1. 25, Eurocyè pour raffembler une florte. Lif. j. Dislipe la florte royale. é. Confila en 679. Ses premieres campagnes. Defire de commander contre hirdens. Sa brigue. Caint d'être resiferar Pennyle. Son nom expliqué. Sa génélogie. Sa fécience. Ses ouvrages son moire. Sa bibliotheque. Curiofinis do

fa maifon. Ses magistratures. Détails & particularités de toute sa vie. Gouverneur d'Afrique, puis d'Aue. Son intéprité. Publie les mémoires de Svlla, 16. Commandant de la flotte. Ses voyages en Syrie, en Egypte, dans l'Archipel. Ses victoires navales, 17. Onesteur en Asie. Sa douceur. Surprend Mitylene. ibid. Sa science militaire. 18. Retarde le rétablisfement du Tribunat. 19. Fait ses préparatifs, 20. Refuse de se joindre à Fimbria. as. Discipline les légions Fimbrianes, 24. Soulage les Villes d'Asie & en chaffe les Publicains, ibid. Envoie des seconts à Pompée. 30. Marche au fecours de Chalcédoine, Son camp. Refferre Mithridate, 32. Fait donner de ses nouvelles dans Cyzique afficgée. 36. Sapproche de la Ville & refferre Mithridate. 37. 39. Y fait entrer du secours. 43. Poursuit l'armée royale dans sa retraire, 48. Son entrée à Cyzique, Fête instituée en son honneur. 40. Remet les Infulaires de Cio en liberté. 50. Attaque & ruine les flortes royales à Ténédos & à Lemnos. Fait tuer Marius. 11. Marche le long de l'Hellespont, ed. Ses progrès en Asie. Prend Apollonie. Arrive dans le Pont. 83. Reçoit les Villes à compofition, Prend Cerafe. Envoie des plans de cerifiers en Iralie. 84. Veut pourfuivre Mithridate chez les Barbares, Raifons qui l'en détournent. Inveftit Amife. 81. IV. 30. Marche à Cabire. Divers événemens de la campagne, 20, 21, 22 & suiv. Court risque d'être tué par le transfuge Olcaba. 33. Met le Roi en déroute vers Cabire. Le poursuit. 36 & fair. Marche vers la Comane. 38. S'empare du château de Talaure & de ses richesses. 41. Soumet la petite Arménie. Subjugue les Chaldeens & les Tibarégiens, 42,

Distribue des bienfaits. Met en liberté les prisonniers du Roi. 42. Afficee Amise. 81. Escalade Eupatoria & Thémiscyre: 82. Donne l'affaut à Amife. Callimaque y met le seu. Douleur de Lucullus, II fauve une partie de la Ville & la rétablit. 83. Affiege & prend Sinope. Lz fauve de l'incendie. En enleve divers monumens. 84. 85. 86. Traite avec Macharés, Roi du Bofohore, 8 e. Sa crédulité pour les songes. 86. Se rend maître d'Amafie, la remet en liberté, ainfi que Sinope. Reconnoissance des habitans. Médailles. 87. Son administration en Afie, Réglement pour les Villes, Soulagement qu'il leur donne. Persècuté & calomnié par les Publicains à Rome. Vient à Ephefe. Y fait célébrer des jeux. 88, 89. Envoie une ambaffade à Tigrane. V. 4. 5. Prépare la guerre contre l'Arménie. 6. Marche en Lycaonie. a. Paffe l'Euphrate, 10. Traverse le mont Taurus & le Tiere, 11. Affiere Tieranocerte. 16. Fait ses dispositions pour combattre, 20. Remporte une victoire complette sur les Arméniens, près de Tieranocerte, 22, 22, S'empare de cette Ville. 44. Entre en Gordyenne. Prend le fort de Sitalca, 26, Fait célébrer les obseques de Zarbienus. 27. Reçoit les foumissions des Arabes & des Syriens. 28, Négocie avec Arface, Roi des Parthes, 21, 22. Fait le projet de conquérir la Parthide. 34. Ses troupes refusent de marcher. Cause de leur mauvaise volonté contre leur Général. 35. Sa campagne en Arménie. Il menace Arraxate d'un fiege. 27. Rencontre l'armée ennemie vers les bords de l'Arfanias, & remporte une nouvelle victoire. 78. Ses troupes refusent de mercher vers Artaxate. Leur mutinerie, Il repulle les montagnes & rameno

l'armée en Mésopotamie. 39. 40. 41. Vertus & défauts de ce Général. On le calomnie à Rome. On lui envoie un fuccesseur. 41. Prend la Ville de Nisibe. 65. Ses Lieutenans perdent la conquête du Pont. Causes de cette révolution. 72. Clodius fouleve l'armée contre lui. 77. 74. Il marche en Arménie, puis, fans fuccès, contre Mithridate. Soulévement des légions Fimbrianes. 75. 76. On le révoque à Rome. 77. Les bandes Fimbrianes l'abandonnent. Marcius-Rex lui refuse des secours. 78. Est maltraité à Rome & fupplanté par Pompée. 81. Leur entrevue. Reproches réciproques qu'ils se font. 82. Revient en Italie. Est contrarié par Memmius. Obtient à peine le triomphe. Richeffes prodigieuses qu'il y étale, 82, Médailles de ses victoires, Intrigues & querelles à Rome. Il fe dégoûte des affaires & fe retire. Ses maifons de campagne. Sa magnificence. Son goût pour le luxe. Sa bibliotheque. Ses grandes connoiffances dans les fciences & dans la géographie, & autres particularités de fa vie privée. Regrets du Peuple à fa mort. Son éloge par Cicéron 8¢ autres, 84.

L'UCULLUS-V ARROY (M.), fere du précidente. Son gener d'éloquence. Edili-Curulte. 183. III. 16. Comid en 680. 18. Gouverneur de Macédoine. IV. 18. 83. Son Confliut. Sa métaille. Ses conquites en Macédoine & en Thrace. Sa querelle avec Memmius, & aures particulairisé de favie. V. 29. Commiffiat de Steat dans le Pont. 77. 84. 56. per te pour pour se conflience de l'entre le Carlina.

LUCULLUS, fils de Lucius. Sa flame. Sa bibliotheque. hift. III. 16. V. 84. Sallufte lui dédie son hiftoire. ibid. LUCULLIEN, espece de marbre. kift. III. 16.
LUCULLIENNES, pieces de monnoies. kift.
III. 17.
LUNIUS Dien des Oriennes hift. III.

Lunus, Dieu des Orientaux. hift. III. 93: Lurda, riviere. hift. II. 19. Lustrants. hift. I. 34. Son nom expliqué.

II. 7. 61.
LUSITANIENS. Leurs mœurs, leurs armes, leurs danfes. hift. II. 47.

LUTATIA, femme d'Hortenfe. hift. 1. 39.
V. 52.
LUTETIA, Ville. Son nom expliqué. hift.

III. 65.

LUXE de la table, &c. à Rome. hift. I. 5.

LYBIE, LYBIENS Phéniciens. Jug. 8. Lybiens de Sardaigne. hift. II. 10.

LYCAONIE. hift. II. 30. Son nom. Sa

position. V. 78. LYCHIS, Ville de Crete. hist. V. 48. LYCHUS, riviere. hist. III. 27. 100. IV. 30. LYCIE. Son nom. Son terroir. Son Gouvernement. hist. II. 30 34.

LYCUS, Roi de Bithynie. hift. III. 96.
LYCUS, fils de Pandion. hift. II. 30.
LYDUS. hift. II. 88.
LYNCER, fils d'Egyptus. hift. III. 94.
LYSIMAQUE. hift. III. 112.

LYSIPPE, Sculpteur, hift. II. 33; LYSISTRATE, Commandant à Cyzique. Défend la place affiégée. hift. III. 35. 40 & fair. 49.

LYSUS en Espagne. hift. 11, 61.

MACARA, Ville de Sicile. high. II. 10.
MACIDONIENS. high. II. 69. Leur vrai
nom. Leurs Colonies. III. 95.
MACHARNS, fils de Mithridate, Roi du
Bolphore. high. III. 11. 84. Traite avec
les Romains. 87.

MACHERIS, furnom d'Hercule. hift. II. 10.
MACHINES de guerre pour les sieges.
hift. III. 38. 40. 41. 44.

MÆDES, Peuple de la Thrace. hift. 1. 58.

MÆSIS, contrée de la Thrace. hift. III. 81.

82. 94. V. 29. MAGADATES, Général Arménien. hist. V.

MAGISTRATURES: réglemens de Sylla. hift. I. 33. Nomination. III. 98. Voyez l'Introd. §. 3.

MAGIUS, Officier des bandes Fimbrianes, déferre vers Mithridate. kijl. III. 32. Lui donne un faux confeil. 37. Envoyé par lui en ambaffade vers Sertorius. III. 15. MAGIUS-CHILO, Pun des conjurés. Cat.

5. 20. MALÉE, cap de Laconie. hift. V. 25.

MALIAQUE, golfo. hift. II. 29.
MALLIA, confidente d'Auguste. Vers faits

contre elle. Vie, 20. MALLIUS fait soulever l'Etrurie en faveur

de Catilina. Cat. 9. Ecrit zu Préteur Marcius. 14. Commande l'aile droite à la bataille de Pistoye. 38.

MAMERCUS-ÆMILIUS, Conful en 676. Ses emplois. Sa médaille. Obtient du Dichateur la grace de Céfar. hift. 1. 56. Licutenant de Lucullus. Met l'armée rovale en déroute vers le Rhyndaque.

III. 45. MAMILIUS-LIMETANUS, Tribin du Peuple. Sa famille. Sa médaille. Jug. 18. MANASTABAL, fils de Micipfa. Son nom.

MANCEUS, Officier romain. Défend Tigranocerte affiégée. hift. V. 16. 24. MANCEUS livré aux Numantins. Jag. 18.

MANCINUS livré aux Numantins. Jag. 18. 22. MANDONIUS, Prince Espagnol. hift. II. 18.

61.
MANDRESTAL, Prince Numide. Jug. 57.
MANILIUS, Tribun du Peuple. Trompe
le Pauple pardant les Comiese Lei

le Pauple pendant les Comices. Loi Manilia. bift. V. 79. Diffention entre le

Peuple & le Sénat, au fujet de cette loi. Harangues des deux partis. Cicéron fait paffer la loi. 80.

Manietus-Cantanus, Tribundu Peuple.

MANLIUS, Préteur, défait par Spartacus, 'hiß. IV. 9.

MANLIUS, Proconful d'Afrique. Jug. 1.

MANLIUS, Schnitzur, mé à la baraille de Chalcédoine. hift. III. 31. MANLIUS, Conful en 648. Jug. 57. MANLIUS-MALTINUS. hift. III. 56.

Manlius ou Manilius-Mancinus, Tribun du Peuple. Jug. 33. 42. Lieutenant de Marius. 42. 44. 50. 52. Accusateur de Metellus. 42.

MANLIUS-LENTINUS, Lieutenani de Pontimus dans les Gaules. Car. 37. MANUSCRITS ANCIENS, cause de leur perte. hist. 11. 46.

MARCANTOINE. Voyet Antonius.

MARCELLUS, Orateur. hift. IV. 4.

MARCELLUS reçoit Catilina en fa garde.

Cat. 10.

MARCELLUS pere & fils. Leurs mouvemens en faveur des conjurés. Cat. 17. Difc. e.

MARCIAUS, Conful, s'oppose à Cétar. Dife. 2. Prend parti pour Mison. Vie, 12. MARCIA, maison romaine. Cat. 5. MARCIA, fille de Philippe, femme de

Caton, Histoire finguliere de son mariage avec Hortense. hist. V. 12. MARCIUS-SEPTIMUS sauve Parmée romaine en Espagne. Son traité avec les

Gadirains. hift. I. 24.

MARCIUS, Conful en 635. hift. II. 24.

MARCIUS, Lieutenant de Carbon. hift. I.
21. Sa mort. 22.

MARCIUS-RUFUS, détaché par Craffus comre les fugitifs. hift. 1V. 59. MARCIUS-REX, feul Conful en 685. hift.

r,

V. 42. Arrive en Asie. Accueille Clodius. 74. Refuse des secours à Lucullus. Ses emplois. Sa médaille. 78. Donne avis du foulévement en Etrurie. Cat. 10. Envoyé à Féfule. 12.

MARCIUS-FIGULUS, Conful en 68o. Sa médaille. Cat, 5. 8.

MARDONIUS, Perfan. hift. III. 95. MARIA-GRATIDIANA, femme de Tullius,

aïeul de Cicéron. Cat. 8. MARIANDYNIENS, Pcuples. hift. 111. 94.

MARIUS, Officier à Numance. Jug. 2. Son origine. Ses emplois, Lieutenant de l'armée de Numidie, 21. Change l'ancienne ordonnance pour le jour de bataille, as, Envoyé à Sicca. 27. Combat fois Zama. ibid. Préfages de son élévation. Sa crédulité pour les prédictions. 29. Son caraftere, Son ambition. Ses Consulats, Ses vices & fes talens. Sa physionomie défarréable. Sa stame. Variations dans fa fortune. Afpire au Confulat. Demande fon consé à Metellos, qui le refuse, 20. Se brouille avec Metellus, & cabale contre lui. 20. Sa fourberie. 20. Sa méchancesé contre Turpilius. 31. Obtient fon congé. 32. Est élevé au Consulat. 22. Est nommé Général de l'armée de Numidie, ibid. Fait fes préparatifs. Son orgueil. Son animolité contre les Grands, 40. Son difcours au Peuple. 41. Fait des levées de foldats dans la plus baffe populace. 42. Arrive en Afrique. Discipline fon armée. ibid. Perfécute Metellus & le fait exiler. 43. Se ligue avec Glaucias & Saturninus, ibid. Voyage eu Asie. Vient à la Cour de Mithridate . &c.

l'insuke. ibid. Mulers de Marius. Sa premiere campagne comme Général. ibid. Prend & détruit Capla. 44. Prend

un château fur le ficuve Muluque, et.

Tome III.

Défait les Rois ligués. 48. 49. Les bat une feconde fois vers Cirche, st. Sa vigilance, Sa fobriéré, Sa patience, ro. Donne audience aux Ambassadeurs Maue res. 53. Sa jalotufie contre Sylla. Caufes de leur brouillerie, 16, hift. I. 6. Revient à Rome. Obtient un fecond Confulat. Est nommé Général contre les Cimbres. Son triomphe de la Numidie. Mene Jugurtha enchaîné à fon char. Ses trophées. inferintions, médaille, Statue, Changegemens qu'il fait aux enseignes des lègions. 17. hift. I. 6. Chaffe de Rome. Sa fuite en Numidie. ibid. Conful pour la fixieme fois. hift. I. 7. Sa timidité avec le Peuple, Sa fourberie, ibid, Va à la Cour de Mithridate. ibid. 8. Général à la guerre Sociale. ibid. 10. Dispute à Sylla le commandement contre Mithridate . & le lui fait ôter, ibid, 10, 11, Eft exilé. 11. Son retour. ibid, 17. Affrege Rome & la prend, hift. II. a. Sa fureur. 14. Son septieme Consulat. Sa mort, Son caractere comparé à celui de Pyrrhus. ibid. 15. Son corps eft exhumé. hift, I. 37. Fait une concession aux Celtibériens. hig. II. 1. Son genre d'éloquence. IV. 76.

MARIUS le fils ; fe retire yers Hiempfal, Jug. 57. S'empare du tréfor du Capitole. hift. I. 17. Conful en 671. 18. Défait à Sacriport. Se retire à Prenefte. 20. Y est forcé. Sa mort. 22.

MARIUS - GRATIDIANUS, horriblement maffacré. hift. I. 24. Cat, 1.

MARIUS, Citoyen de Vibon-Valence, presse Verrès d'attaquer les Gladiateurs, hift. IV. 71.

MARIUS, Lieutenant de Sertorius, envoyê à Mithridate. Honneurs qu'il reçoit. hift. III. 28. Rencontre de fon armée & de celle de Lucullus. 32. Fait

Tre

la retraite à la levée du fiege de Cyzique. 46. Tué à Lemnos. 51.

46. Tue à Lemnos. 51.

MARIUS, Lieutenant de Pomtinus dans les

Gaules. Cat. 27.

MARON, Seigneur de Maronbe. hift. 1.18. MARONEE, Ville de Thrace. Ses vins. hift. 1.18.

MARSHLER, Ville des Gaules. hijf. I. 30. Cat. 15. Dife. 5. Sa fondation. II. 12. MARSES, Nation d'Italie. hijf. I. 6. MARTHE, Prophéteffe Syrienne. Jug. 29. MARUCHS, Nation Africaine. hijf III. 57. MAS ou Mis, tire d'honneur chez les

Numides, Jug. 55.

MASINTHA, Prince Numide. Jug. 1.

MASINTHA, fils de Jugurtha. Jug. 57.

MASIUS, Questeur de Sertorius, hist. II.

49.

MASSAGETES. hift. III. 107.

MASSÆSYLES, Peuple Numide. Jag. 1.

MASSÆSYLES, hiftoire de ce Roi. Jag. 8.

Son čloge, 54.

MASSIVA, Prince Numide. Jug. 16.

MASSUGRADE, Prince Numide. Jug. 55.

MASSYLIENS, Peuple Numide. Jug. 1,

MASTANABAL. Voyeç Mansthanbal.

MASTRUQUES, forte örabiliement des

Sardes, hift. II. 11.
MATIUM OU CANDIE, Ville de Crete, décrite. hift. IV. 26. 27.

MAURES: origine de leur nom. Jug. 8. Prenneut parti pour Sylla. kiß. I. ag. Nation menteufe. II. 5.

MAURITANIE. Jug. 8. Ses Rois. 38. hift. I. 26. II. 6.

MECANAS, Chef de l'Ordre équeître su temps du Tribun Drufus. Difc. 3. MECANAS, Secretaire de Sertorius, tuè

avec lui. Son nom expliqué. hiß. IV. 18.
MEDACRITE. Poyet Himilcon.

Minte. hift. III. 2. 163. Emploie la napthe dans ses compositions. hift. IV. 42.

MEDES: leur Colonie en Afrique. Jug. 8. MÉDUSE. Voyet Gorgones. MEGARIENS à Héraclée. hift, III. 97.

MELANCHLÉNIENS, Peuples. hift. 111. 108. MELAS, cap. hift. 111. 34. MELARIA, Ville de Berme, hift. 11.

MELLARIA, Ville de Betique. kifl. 11. 7. MELOS, port. kifl. 11. 37. MEMMIUS, Tribun du Peuple. Sa vie;

Jug. 12. Sa médaille. ibid. Harangue le Peuple. 14. Interroge Jugurtha. 15. MEMMIUS, tué par Glaucias. hift. I. 7.

MEMMIUS, Tribun. Son intrigue avec la femme de M. Lucullus, & sa querelle avec le mari. hist. V. 29.

MEMMIUS, beau-frere de Pompée, Questeur en Sicile. hist. I. 26. Tué à la bataille de Sagunte. II. 58.

MEMNON , Rhodien , afficge Cyzique. hift. 111. 40.

MENANDRE, Lieutenant de Mithridate. hiß. III. 21. Bartu par Sornasius. IV. 32. Minitofux, domeftique de Lucuellus, fauve la vie à fon maitre. hiß. IV. 33. MENEMAQUE, Officier de Mithridate &c.

de Tigrane. hift. IV. 35. V. 78.

MENIE, nom de la Lune. hift. V. 7.

MENORMANE. Lieutenen de Michridate.

MENOPHANES, Lieutenant de Mithridate, kift. III. 17. MENYENS, Peuple. kift. V. 7. MENYEGE, ifle. Jug. 57.

MÉOTES, Peuple. hift. 111. 107.
MÉOTIDES (Palus); leur étendue. hift. 111.
88. Bofphore. 89. Leur peu de profondeur leurs caux douces. 91. Nom, eaux, poiffons. 107. 108. Glaces. 110.

MER se retire pour donner passage à Alexandre, hist. II. 34. Est une école de méchancest. III. 110. En quoi & comment elle travaille à la formation des côtes & des terres. IV. 55.

MER d'or dans l'Archipel, hift, II. 29. MERCENAIRE: ce que fignific ce titre chez

les Espagnols. kift. III. 78. MERMADALIS , riviere. Aift, III. 101. MESEMBRIA. Ville de Thrace. hift. III.

114. V. 29. MESETULE, Prince Numide. Jug. 1. Mésopotamie. Sa fituation : fes noms divers: sa forme. hift. V. 12. 13. Mœurs

dépravées des Peuples corrompent celles des Romains, 77.

MESSALA, neveu d'Hortenfe, Son procès, hill. V. 52. MESSALA-CORVINUS, ami de Salluste,

épouse sa veuve. Vie, 21. MESSAPIENS, Peuple, hift. II. 22:

MESSENIENS .: leur guerre avec Sparte. hift. II. 33. MÉTALLURGIE, art inventé fur le mont

Ida. hift. V. 44. METAPONTE. Sa fondation. Son école de philosophie, Surprise & ravagée par les

fumitifs. hift. III. 68. METELLA, branche de la maifon Cacilia. Sa généalogie.

METELLA, femme de Scipion. Jug. 12. METELLA, fille du Macédonique, femme de Servilius, hill. II. 22-

METELLA, femme de Sylla. hift. I. 36. METELLUS, grand Pontife, juge les Veftales, Jug. 15.

METELLUS-MACEDONICUS. Ses obseques. Jug. 20. Proconful d'Espagne. hift. II. 46. METELLUS-CAPRARIUS. Cenfeur avec Metellus le Numidique. Jug. 43.

METELLUS-NUMIDICUS punit la lâcheté & la trahifon. Jug. 17. Sa vie, fa généalogie. 20. Sa médaille, ses écrits. ibib. Commande en Numidie. Rétablit la discipline. Tente la fidélité des émissaires de Jugurtha. ibid 21. Fait ses dispositions

pour livrer bataille, 22, Sa victoire prés du Muthul. 23. Ses progrès en Numidie,

25. Leve le siege de Zama, 27, 28. Cor-

rompt les confidens de Jugurtha. 28. Refuse le congé à Marius. 29. Sa sévérité dans le commandement. 30. Envoie du secours à Leptis. 26. Est révoqué. Entre en pourparler avec Bocchus. 39. Quitte l'armée. 42. Revient à Rome. Son triomphe. Sa médaille. Est accusé de péculat. Sa fermeté. Histoire du reste de fa vie. 42, 42, hift. I. 7. 8.

METELLUS-Prus. Ses prémieres campagnes en Numidie. Jug. 20. Sa piété filiale. Sollicite le rappel de son pere. 43. Souverain Pontife. 15. Ses campagnes pendant la guerre civile. hell. I. 12, 21, 24, Conful en 673, 27. Son histoire avant la guerre d'Espagne. Ses emplois. Ses campagnes. Son goût pour la poéfie, Ses médailles. Sa mort. II. 17. Souverain Pontife. Cenfeur. ibid. Arrive en Espagne. 17. Leve le fiege de Lacobrige. 19. Devient pefant & voluptueux. 48. Défait Hirtuleius à Italique & à Ségovie, ro. st. Sa valeur, Sa diferétion, ibid. Sa jonction avec Pompée. 56. Marche vers Sagunte, 17. Bat Sertorins. Eft bleffe dans le combat. e8. Bloque Calaguris, Prend fes quartiers. 60. Son luxe en Bétique. Fête qu'on lui donne. Met à prix la tête de Sertorius, 62. Transporte les Celtibériens en Bétique. Resourne dans fes quartiers. III. 26. Rentre en Celtibérie, 20. Y fait des conquêtes, 76. Ses progrès, IV. 16. Acheve de foumettre l'Espagne. Licencie fon armée, 62. Son triomphe, Ses médailles. 72. 73. Bleffe par Palican.

76. METELLUS (Caius) s'oppose aux proscriptions. hift. I. 24.

METELLUS-SCIPION. Aid. 11. 17. METELLUS (Lucius), Préteur de Sicile; hift. V. 48. Conful en 680. Sa mort. 424

METALUF-CRITICUS, Conful, Commandant contre les Cévicia, 18th. V. 47. Dèlivre Syracufe Bloquie. Ses econquières en Crete. 49. So durcie civere les Infulaires. 49. Suite de fes econquières, 69. 6 p.fix. Sa querelle avez Pomple. Ils porrent rous deux leur plaines R Rome. Reproches réciproques qu'ils de fons. 96. 6.0. Achieve doffounceur l'ille 6 nd. Aborg. veiles. Revient a Rome. Triomple. Sa médaille. Ses enfant: Son combeaus di-Erroved dans Papolic. Cast. 28.

METALUS-CLEM, Refule de recevoir Catilina cher lai. Cat. 62. Ret evoyé dans le Picenum. 12. Ses emplois. Son comage. Particulatión de fa vin. Rompt Patfomblée du Peuple dann Fuffaire de Rabirius. Réfufe à Pompée. Ansapue prés fa déronte. 29. Se brouille avec Cictro à l'occasion de Nepos. Leuri stress, 13. Menace Clodius. 49.

METELLUS-NEPOS. Raillé par Cieéron.

Cat. 8. Ses violens démèles avec Cieéron. Hiftôrie de cette querelle, 90. 91.

Est chaffé de Rome par Cason. Seretire vers Pompée. 32. Se raccommode avec Cietron. Favorife fon rappel. 47.

METELLUS-CELER & NEPOS. Accusome Lépide de concussions. hist. 1. 28.

METELLUS, Préteur. Veut justifier P. Sylla. Cat. 6.

METROBIUS, hiftrion. Jug. 47.

METRODORE, Ambaffadeur de Mithridate
vers Tigrane. hift. IV. 1. Trahi par l'indiferetion du Roi. Mis à mort. V. 6.

METROPHANES, Lieutenant de Mithridate. Ses conquêtes en Grece. hift. III. 56. Favori du Roi. Son Ambaffadeur vers Sersorius. 15. Barra au paffage du Rhyndaque. 45. S'égare dans les vôlcans de l'Iconie. 56. Gagné par Pompée. V. 81.

METTIUS. Jug. 18.

METULWA, Ville de Dalmatie, 1/19. 111, 421. MICIPSA, Roi de Numidie, fils de Maffiniffe. Lui faccede. Jug. 1. Ses enfans. Adopte Jugurtha fon nerveu. 2. Son tellament. Son difcours à fes enfans. Sa mort. 4. Envoie du fecours aux Romains en Sardajne. Son amité pour les Gracches. Fléau des fauterelles fous fon regne. 6.

MIDAS, Roi de Phrygie. Ses jardins. Sa mufique. Sa médaille. hift. 11. 69. 111. 63. Son émigration. Son hiftoire. 111. 91.

MILET. Privileges accordés par les Romains à cette Ville. hift. I. 35. Nom: breufes Colonies qu'elle envoie. III. 342 93. 96. 111. IV. 81.

MILETOPOLIS, Ville de Bithynie. hift. III.

21.

MILON rend fervice à Cicéron pendant

fon exil. Cat. 46. Surprend Salluste avec fa femme, & le fait battre. Vie, 5. Se déclare hausement l'ennemi de Clodius. Histoire de cette querelle & du procés criminel do Milon. 7. jusqu'à 14. MILYTE, Déesse de la génération à Baby-

lone. hift. III. 5.
MINATIA, famille romaine. hift. III. 23.
MINERVE OU TRITONIDE, Africaine. Tue

In Chimere. hift. III. 16. Mines D'Espagne. hift. III. 79.

Minos, Roi de Crete. Subjugue les Cariens. hift. 11. 28. Pourfuit Dédale en Sicile, & y meur. 10. Son tombeau. Sa généalogie. V. 44. Ses loix abrogées pag Metellus, 61.

MINUTIUS-THERMUS, Tribun du Peuple; S'oppose à Nepos son collegue. Cat. 31,

MINUTIUS,

Menurius, Conful en 643. Jug. 16. Vainqueur des Thraces. hift. I. 57. MITHRAS, nom du Soleil, ou MtHR. hift.

II. 29. III. 3.

MITHRIDATE-CTISTES, Satrape de Pont. S'en fait Roi. Son histoire. hift. III. 2. MITMRIDATE EVERGETES, hift, III. 7. Les Romains lui cedent la Phrygie. 5. Qu'ils

lui ôrent enfuite. 6. MITHRIDATE EUPATOR, favorife les Pirates. hift. II. ag. Projette la guerre contre Rome. III. 1, Sa miffance. Son origine maternelle. Son éducation fauvage. Son nom expliqué, Ses livres fur les plantes. Sa connoiffance des langues. Ses recueils. Se défait de sa mere & de son frere. S'habitue au poison. 3. Son caractere. Ses qualités du corps & de l'esprit. Son éloge. Ses premieres conquêtes. 4. Phénomenes à fa naissance. ibid. Histoire de ses disputes, de ses guerres & de ses traités avec les Romains & avec Nicomede, au fujet de la Bithynie, de la Cappadoce & de la Paphiagonie, Tue son neveu Ariarathe. Fait égorger les Citoyens romains. f. S'empare de la Bithynie & de toute l'Afie. 6. Mécontent d'Archelaüs, r. z. S'abouche avec Sylla. Conclut la paix. g. Ses festins, 11. Ses préparatifs de guerre. 13. Offre des facrifices aux élémens. Suppose un fils à Nicomede. 14. Comparé à Pyrrhus, Envoie une ambaffade à Sertorius. 15. Court risque d'être pris par Fimbria. 17. 21. Son traité avec Sertorius. Grands honneurs qu'il rend aux députés de Sertorius. 27. 28. Ses forces en commencant la campagne. Bat l'armée de Cotta. Affiege Chalcédoine. 21. Leve le fiege. Sa belle . retraite. Investit Cyzique. 33.34. Quitte un poste important dont Lucullus s'empare. 37. Preffe le fiege. 40 6 fair. Un Tome III.

orage détruit ses machines & ses troupes-42. S'obstine à continuer le siege. 44. Renvoie une partie de ses troupes. Déroute au paffage du Rhyndaque. 45. Famine & peste au camp du Roi. 46. Il leve le siege. Son désaftre dans sa retraite. 47. Caufe de sa haine contre les Rhodiens & les Ciotes, 10. Envoie fa flotte, commandée par Isidore & par Marius, attaquer l'Italie. 52. Se retire à Nicomédie. Y est assiégé par Cotta. Se retire à Perinthe, pais dans l'Euxin. 53. Fait naufrage. Est fauvé par les Pirates. 14. Surprend Héraclée. Y laisse garnison. 55. Munit ses Villes de Pont. Sollicite des secours, 84. Se retire chez les fauvages du Caucafe. Son voyage pénible. 86. Presse Tigrane de se liguer, avec lui. IV. 1. Fait espèrer du secours aux Gladiateurs. 3. 10. 54. Sa campagne dans la plaine de Cabire. 30. 31 & fuiv. Envoie ses Officiers intercepter les convois des Romains. 32. Apprend leur défaite. Veut fe retirer. Tumulte nocturne dans le camp. Est mis dans une entiere déroute. S'échappe par artifice. Se réfugie dans un château vers Cabire. 25. 26. 27. Ses inquiétudes. Ses défiances Se retire au château de Talaure, puis en Armenle. 98. Envoie en Espagne traiter avec Pompée, vo. Fait mourir ses femmes & fes fœurs. 40. Ses amours avec Monime. ibid. Détail de fon mobilier. 41. Bâtit Eupatoria. 82. Embellit Sinope. 84. S'enfuit en Arménie. Est mal reçu par Tigrane. V. 1. 3. Leur entrevue. Il le regagne. Il fait mourir Métrodore, 6. Rencontre Tigrane dans fa fuite, & le confole. 25. Sollicite les Parthes d'entrer dans la ligue, 72. Sa lettre au Roi Arface. 33. Particularités de la vie & des actions antérieures de Mithridate, contenues en

Vvv

grand nombre dans cette lettre. Il y dòveloppe la politique romaine, ibid. Il répare ses forces & fait de nouveaux appareils de guerre. 36. Prend la fuite à la bataille d'Arfanias. 38. Se retire fur la frontiere de Pont. 40. Défait Fabius-Adrianus. Est blesse. Rentre en possession de son Royaume. Rétablit ses sorces. Joie des nationaux en le revoyant. 66. 67. Défait entièrement les Romains à la bataille de Dadafa. Est blessé en trahison au moment de la victoire. Richesse de son armure. 71, Chasse les Romains de fon Royaume, 72. Se maintient, fans combattre, dans le poste de Talaure, 76. Histoire abrégée des événemens subséquens de cette guerre, terminée par Pompée. Mort, obseques & richesses du Roi. 82.

MITHRIDATE, Roi des Medes. hift. V. 3. 38. 76.

MITHROBARZANE, Roi de la petite Arménie. hift. V. 8. MITHROBARZANE, Officier de Tigrane.

Défait par les Romains. hift. V. 15. MITRE, bonnet des Orientaux. hift. III. 3. MITYLENE, Ville prife par Lucullus. hift.

III, 17.
MNESALIES, Seigneur Armenien, Son hiftoire, hill, V. 8.

MOAPHERNE, Satrape de Colchide. hift. 111. 103.

Modene, Colonie prife par Pompée. hift.

1. 54.

Mode Phrygien. Foyet mulique.

MOLIONS, Sauvages du mont Arché. hift.

111. 34.

MOLON Professor à Blader Dife.

MOLON, Profeffeur à Rhodes. Dife. 5.

MONIME. Ses amours avec Mithridate;
Ses leutres. Sa mort functle. high. IV. 40;

MONNOIRS ROMAINES. Voyet Sefferces,
MONTAGNE en Numidie, Jug. 17.

MORANES, Peuple de Bithynie. hift. III: 94. 96. MOSCQUES, Nation de la Colchide. hift.

III. 103. 104. MOYZE, fœur de Mithridate, femme de

Nicomede. hiß. II. 72. III. 14. Son fils. Sa médaille. Difcours de Céfar en fa faveur. V. 33. Mife en liberté par Lucullus. IV. 47.

MOYZE de Chorene. Extrait de fon hiftoire fabuleuse d'Arménie. hift. V. 8. MULETS: génération des mimaux mulets. hift. II. 11.

MULUCHA ou MULVIA, riviere. Jug. 1. 8. 55. Château furpris. 45. MUMMIA, femme de Sulpitius-Galba, Aif.

I. 39.

MUMMIA, femme de Curion. hift. II. 27.

MUMMIUS, Lieutenant de Craffus, battu

MUMMIUS, Lieutenant de Crassus, battu par les sugitifs. hip. IV. 13. MUMMIUS. hip. I. 39.

MUNATIUS-PLANCUS, Tribun du Peuples Prend parti contre Milon. Vie, 8, MUNATIUS, complice de Catilina. Cat. 13. MUNICIPES: Villes municipales. Voyer

Flatted, § 2, a. MURLER, combas insullement les Pirates. hijf. H. 7v. Remepsend la guerre contre Minhridest. Hij. n. Els rappelle. hisd. Bloque Amife. 1P. 7p. 8i. Affrachle. Tyrantion. 8p. 8v. Assigne Frame Formanienne. P. 16. Continue le fiege de Tigranocerte. 2n. Nommé Commifaire dans le Pont. 7p. Brigue le Confuls upour 6p. 1El accell de brigues, 6k défende par Cicèron. Cas. 1p. Sauve la vie à Cono dans une meute. 7p.

MURENA, frere du précèdent, Gouverneur des Gaules. Cat. 17.

MUSIQUE des Anciens & des Barbares: fes modes, tons & cordes, & leurs noms: leur correspondance avec nos different tons de musique. hist. II. 69.
MUSMONS OU MOUFFLONS, animal décrit. hist. II. 11.
MUSULAINS, Peuple Numide. Jug. 22.

MUSULAINS, Peuple Numide. Jug. 22. MUTHUL, fleuve de Numidie. Jug. 22. MUTIA, femme de Crassus l'Orateur. hist.

MUTIA, femme de Pompée. Cat. 12. S'emploie vers Nepos son frère en faveur de Cicéron. 20.

MUTIANUS, hift. L 18.

MUTIUS-SCEVOLA, Augure. Jug. 22. kift. L. Réfiste à Sylla. 11. Grand-Possife. II. 65. Prince du Sénat. Cat. 8.

II. 65. Prince du Sènat. Cat. 8.

MUTIUS-ORESTINUS, Tribun du Peuple.

Cat. 8.

MYGDONIENS font les mêmes que les

Macédoniens. hift. II. 69. III. 91. Mygdonie. III. 94. 91. Partie de la Métopotamie. V. 41.

MYLITENE, Ville vers l'Euphrate. Aift. V.

MYNIENS, compagnons des Argonautes. hift. III. 24. 92.

MYRINE, Amazone. hift. III. 101. MYRON, Officier de Mithridate. hift. IV.

MYRSILE, Historien. hist. II. 10.
MYSIE, MYSIENS, M. SIENS d'Europe.

hift. II. 69. Cat. 18. MYSEE d'Aise. Tremblement de terre en ce Pays. hift. III. 16. 21. MYSUS. hift. III. 28.

NABDALSA, Seigneur Numide. Son nom. Confpire contre Jugurtha. Est trahi par son Secretaire. Obtient son pardon. Jug.

NABUCHODONOSOR envoie fes vaiffeaux en Efpagne. hift. II. 61.

NACMUSIENS, Peuple d'Afrique. Jug. &. NAGEUR hardi pénetre dans Cyzique affiéNAPTHE, feu grégoois. Sa description,

gée, hift, III. 26.

NAPLES refuse le droit de bourgeoisse ro-

NARBONNE, Ville. hift. II. 24. NARES, Ville de Lucanie surprise par les sugitifs. hift. III. 65.

NARVA, Roi de Numidie. Jag. 1. NASENNIUS se signale au siege de Lappa. hist. V. 57.

NASUMONS, Peuple d'Afrique. Jug. 8. NAVIGATION perfectionnée au temps de la guerre de Troye. Aifl. III. 96.

NAKOS OU STRONGYLE, Isle envahie par les Thraces & par les Aloides. Aigt. IV.

NEGRES font différens des Maures. Jug. 8. NETH OU A-THEIR, Minerve. Son nom. hig. III. 66.

NEOFTOLEME, Lieutenant de Mithridate.

hiß. III. 5. Défait à Ténédos par Lucullus. 17.

NERGAL. Voyet NARVA.

Néron, Gouverneur d'Afie. Ses cruaurés à Lampfaque. hift. III. 24. Son avis dans l'affaire des conjurés. Cat. 23. Nestor le Pylien, fondateur de Méta-

ponte. hift. III. 68.
NESTUS, riviere. hift. I 38.

NEURES, Peuple de Scythie. hift. III. 108. NICANOR, Roi de Syrie. hift. III. 28. NICÉE, abandonnée par les troupes royales; hift. III. ed.

NICEPHORE, fleuve d'Arménie. hift. F. d. NICERATE, Sculpteur. Cat. 20.

NICOMEDE, Roi de Bithynie. hift. 11. 27.
Ses querellos & fes guerres avec Mithridate. 111. 5. Semfuit à Rome. Est
rétabli. d. jusqu'à p. Legue fes Ents au
Peuple romain. 22. 111. 12. V. 21. Sou
mobilier transporté à Rome. 111. 77.

NICOMEDE-FRUGI. hift. 111. 14.
NICOMÉDIE, faccagée par Fimbria. hift. 111.
21. Affiégée par Cotta. 53.

NICONIDAS, Ingénieur. hift. III. 40. 41. NICONIE, Ville de Thrace. hift. III. 112.

NICON, Chef des Pirates, défait par Servilius. hift. 11. 33. 35. 38. Affiégé &

pris dans Ifaure. 39. NICOPOLIS, countifanne. Jug. 47.

NIGER, fleuve. Jug. 38, NIGIDIANUS, Vie, 2.

NIGIDIUS-FIGULUS. Son prognofic à la naiffance d'Augulte. Cat. 10, 20, Eft chargé de rédiger les dépofitions & de retenir les avis dans l'affaire de la conjuration. 20, Encourage Cicéron, 23. Sa

liaison avec Salluste. Vie, 21.

NILÉE, fils de Codrus. hist. III. 93.

NINNIUS, Tribun du Peuple. S'oppose à

Clodius. Conseille à Cicéron de lui

rélister. Cat. 42. 43. Ninus, Roi, envahit l'Arménie. hift. III. 101. V. 8.

NIPHATES, mont. hift. II. 38. V. 12. NISIBE, Ville de Mésoporamie, affiégée &

prife par Lucullus. hift. V. 65.

NITIAS, Calaguritain. hift. II. 59.

NIVARIA OU ISLE TÉNÉRIFFE. hift. II. 5.

NORLESSE & hommes pouveaux. Vayet

l'Introd. §. 2. NOLE, Ville de Campanie. hist. I. 10. 13.

Saccagée par les fiagitis. III. 63.
Nost de liues tries de la langue punique.
Jug. B. Géographiques des rivireres expliqués. Isid. III. 24. III. 25. ret. 108. vi.
110. 113. Vi. 12. Des Villes Elyigopoles
expliqués. II. 61. 46. fo. IV. 16. Des
monagues expliqués. III. 41. III. 103.
Des eficiaves expliqués. III. 41. III. 103.
Des viciaves expliqués. III. 41. III. 103.
Des Villes de Tirnec. III. 113. Noon
multiplés des Orientus. IV. 33. V. 7.
Patronyniqués. Yie 4, De la maniere

d'imposer les noms chez les Romains. Forme des prénoms & des surnoms expliquée. Voyer l'Introd. S. 1.

NONNIA, famille puissante à Herculane & à Pompéi. Cat. 12.

NONNIUS, affaffinė par Catilina. Cat. 1.

NORA, Ville de Sardaigne. hift. II. 10. NORAX, fils d'Erythrée. hift. II. 10. NORBANUS, Conful en 670. hift. I. 16.

Battu par Sylla. 17. Par Metellus. 21.
11. 17. S'enfuit à Rhodes & se me. 1. 17.
NORBANUS, Commandant en Sicile. hist.
1V. 50.

Novius, Questeur. Cat. 22, Tribun du Peuple. Vie, 7. Nucere, Ville prife par les fugitifs. hist.

III. 63. NUDUS, Lieutenant de M. Cotta, fortifie le port de Chalcédoine : est battu par

Mithridate, hift. III. 31. ,
Numa. Sa fépulture, hift. I. 37.

NUMANCE, affiégée par Scipion-Emilien. Jug. 2. Alliée des Termeftins. III. 30. Sa fituation. ibid. Numerius. Tribun du Peuple. Vie, 7.

NUMIDES, NOMADES, NOMES, Jag. 8. Leurs cabanes, sidd. Leur inconflance. 27, 44. Maniere de combattre de l'infanterie Numide. 27, 27. Leur nouriture. 44. Leur araure. 46. Leur tempéramen robufle. 47. Nomades Scythes. hift. III. 110.

NUMIDIE. Son étendue. Sa firuation. Jug. 1. Tombeaux des Rois. 4. Villes du Pays. ibid. Ses bornes. 9. Partagée entre Adherbal & Jugurtha. ibid. Sa fertilité. 54. Ses Rois. hijd. 1. 26. Réunie à la Mauritanie par Juba. ibid.

NUMITORIA, semme d'Amoine le Ciétique. hist. IV. 24.

NUSA ou NYSSA. Voyez Moyze. NYMPHEE, Ville du Bosphore Cimmérien.

hift.

hin. III. 107. 100. NYMPHIS délivre Héraclée, hift. III. 97.

OBREGAT, riviere d'Espagne. hist. III.

OCÉAN, nom expliqué. Jug. 8. OCELLUS de Lucanie : fa famille. hift. III. 68.

OCTAVIA, famille. Jug. 53. hift. II. 25. OCTAVIUS, Questeur en Numidie. Jug.

OCTAVIUS, Tribun, fait abolir la loi Sempronia. hift. I. 10.

OCTAVIUS, Conful en 666, Sa conduite. Son caractere. hift. I. 12. 13. Abandonné par fes troupes. Sa mort, ibid. II. 17.

OCTAVIUS (Cn.), Conful on 677. hift. I. g8. 11. 23. Ordonne des facrifices. Sa vie. Sa médaille. 25. 63. Sa querelle avec Sicinius, 27. Nommé pour com-

mander en Cilicie. IV. 24. OCTAVIUS - GRÆCINUS, Lieutenant de

Sertorius. Aifl. 11. 44. 1V. 17. Conspire contre lui. 18. Paffe le Tage. Se fauve en Mauritanie. Eft tué. 22. 27. OCTAVIUS persuade au Roi Persée de se

sendre aux Romains, hift. V. 23. OCTAVIUS (L.), Conful en 678. Proconsul de Cilicie. Sa mort. hift. III. 16.

OCTAVIUS, Lieutenant de Pompée, envoyé en Crete: maltraité par Metellus, hift. V. 16.

OCTAVIUS, pere d'Auguste. Cat. 10. 38. OCTAVIUS, Chevalier: curieux de flatues, hift. 111. 16.

ODESSE, Ville de Thrace. hift. III. 114. ODRYSSES, Peuples de la Thrace. hift V. 29. 30.

ENOMAÜS, Chef des Gaulois fugitifs. hift. 111. 62. Defait & tue. 64. . ŒNOTRIENS occupent la Lucanie, hift, 111.

Tome III.

OGULNIUS fait jeter en bronze la louve

OGUSTANE, Tribu Scythe, envahit la Medie, hift, V. 2.

du Capitole. Cat. 12.

OLANE, fortereffe en Arménie. hift. V. 38, OLBIA, Ville de Sardaigne, hift, II. 10.

OLBIA. Ville for l'Euxin, hift, III, 111. OLCABA, Scythe, transfuge du Roi vers Lucullus, gagne fa confiance. Attente

à fa vie. hift. IV. 33. OLYMPE, mont. Son nom expliqué, hift,

11. 24. 111. 56. OLYMPE, Ville de Lycie, décrite. hift.

OMBRES, Pouple métif d'Italie : leur nom. hift. 11. 11.

OMBRIOS. Voyez Férule, inf. ONABALA, riviere de Sicile. hift. IV. 57.

ONOMACRITE, Auteur du poème attribué d Orphée. hift. III. 02.

OPHIUSE, ifle Baleare. hift. II. 4. OPHIUSE, Colonie de Miléfiens. Aift. III. 112.

OPIMIUS, envoyé en Afrique. Sa ques relle avec les Gracques. Son Confulat. Sa médaille. Jug. 7. Jugé & condamné. 18. Répare le temple de la Concorde. Cat. 20.

OPIMIUS, Tribun du Peuple, rétablit les droits de fa Place. Perfécuté par la nobleffe. Condamné par Verrès. hift. 11. 66, OPPIANICUS, Son proces criminel. Aift. 111. 10. 78.

Opplus. Commiffaire de Rome en Afie, hift. III. 5. 6. Questeur de M. Conn. Prend querelle avec fon Général. Eft chaffé de la Bithynie & mis en justice à Rome. Son procès. Cicéron plaide pour lui. 57. Se porte pour accufateur de Cotta au fuiet de l'incendie d'Héraclée, IV. 49.

ORATEURS : relation entre eux & leurs Xxx

cliens. Aid. II. 6 g. Style, ton & geffes convenables à l'Oraceur. V. 52. ORCHOMENIENS; leurs Colonies aux bords

de l'Euxin. hift. III. 105.

ORESTES, Proconful en Sardaigne. Jug. 6. ORESTES, Lieutenant d'Appius, Reçoit la foumission des Medes. hist. 1. 58. Ses emplois, Sa famille, ibid. Remet l'armée à Curion. 68. Conful en 682. IV. 11. Son nom. Cat. 4.

ORESTILLE, maitreffe & femme de Catiling. Cat. 4.

ORETANIE, contrée d'Espagne, hift. II. 18. 53. Son nom. 111. 29. ORINDIENS, Peuple. hift. II. 28.

ORION, confellation. Date de son lever. hift. 11. 42.

ORION, géant. Son squelette prodigieux.

hft. IV. 27. 55. ORMENE, Ville de Theffalie. hift, III. 104. ORNODAPAS, Ministre du Roi des Parthes,

Dife. g. OROBAZE le Parthe, Jug. 47. ORODES. Roi des Parthes. Difc. e.

OROSPEDA, montagne d'Espagne, hift. II. 13-ORPRÉE, Argonaute, Son poème, hift, III.

92. 95. Va en Crese. V. 44. OSCA, Ville d'Espagne. Son Académie.

· hift. II. 47. III. 29. Son nom. IV. 16. Prife par Pompée, 62. O-Sinis ou Y-Sen, même mot que l'E-

trusque E-SAR. hift, I. 26, OSIRIS, SESOSTRIS. Son voyage en Thrace. hift. I. 58. III. 109.

OSTIE, prife par les Pirates, hill. IL. 22.

OTHRYES en Phrygie. hift. 111. 32,

OTHUS, geant. Voyer Aloides. OTHUS, montagne de Crete, décrite. Tra-

dition fur cette montagne. hift, IV. 27. OXINTHA. Foyer Mafintha,

OTACILIUS. hift. 11. 25. of.

PACCIANUS, Commandant en Afrique. hift. II. 6.

PACORUS, Roi des Parthes. Son nom explique. hift, V. 2, 22, PACORUS, Romain. Vie, 19.

PAGASE, port. On y conftruit le navire Argo, hift. III. 92.

PAIRS du Royaume. Origine de ce mot, hift. III. 78.

PALAC, Prince Scythe, défait par les troupes de Mithridate. Aift. 111. 106. PALENTIA, Ville d'Espagne. hift. 11. 19. Affiégée par Pompée, Secourue par Scr-

torius. hift. III. 25. PALENTIA, riviere, hift. 11, 18. PALICAN. Voyez Lollius-Palikanus.

PALLADIUM de Troye. PALLAS, Arcadien: fêtes par lui inftituées.

hift. II. 68. PAMPHILE, Comédien. Cat. 21,

PAMPHILIE. PAMPHILIENS, hift, II. 20. PAN, Capitaine Phénicien en Espagne. hift. II. 61.

PANARES, Chef des Crétois. hift. IV. 21. Affiégé dans Gnoffe. Capitule & fait fa paix. V. 48.

PARATIUS. Philosophe. Jur. 22, hill. I. s. Difc. 8. PANCRATIRE, fœur des Aloides, femme

d'Agathemenes, hift. IV. 27. PANGÉES, monts. hift. I. 18. PANTICAPÉE, Ville. Aift. 111. 106. 109. PANTICAPES, riviere, hift. III. 110. PAON, mets recherché des Romains. hift.

PAPHLAGON, fils de Phinée. hift. III.

PAPHLAGONIE, hift. III. 6. Son nom expliqué. 96. PAPHLAGONIE Cinistene, hist. III. 2.

Papier de linge, date de l'invention. hift. 11, 66.

PAUSIAS, Peintre. hift. 111. 16. PAPIRIA, maifon. hift. I. 19. PAPIRIUS-CURSOR, comparé à Alexandre. hift. I. 15.

PAPIRIUS, Chevalier, tué par Clodius.

Papirius-Carbo, Tribun du Peuple. Difc. 2. Insulte à la mémoire de Livius-Drufus fon collegue, ibid.

PAPIUS, Chef des troupes Larines. Jug. 37. PAPIUS-MILON, pere d'Annius-Milo. Vie,

PARCHEMIN : pourquoi devenu rare en Europe. hift. 11, 46.

PARME, Colonie. hift. I. 14. PAROPAMISE, montagne. hift. II. 78.

PARRICIDE: origine de ce mot. hift. III. PARSONDAS, Chef de la race des Rois de

Perfe, autrement nommé Achemen : Son histoire & fon nom. hist. III. 2. 3.

PARTHENIA, les Spartiates. hift. II. 33. PARTHENION, cap. hift. III. 89. " PARTHENIUS de Nicée, Historien. fragm.

hift. 11. 25. PARTHENIUS, fleuve. hift. 111. 98.

PARTHINS, Nation Illyrienne. hift. 11. 68. PARYADRIS, montagne près de Cabire. hift. IV. 37.

PASIPHAE; fes amours avec Taurus. hift.

PATARE, ifle. hift. 11. 33. Ville de Lycie; maltraitée par Pelopidas. V. 33.

PATARUS, fondateur de Téium. hift. III. 98.

nes. hift. I. 15. Leur ambition. Ils laiffent aller le Consulat aux Plébéiens. s. Prennent feuls les Auspices. III, 74. Voyez l'Introd. 6. 2.

PATROCLE, ami d'Achille, hift. III. 111, PAUL-EMILE, vainqueur de Perfée. Le foulage dans fa mifere, hift. V. 33.

PATRICIENS mêlés de branches Plébéien-

PEGASE, cheval. Son nom expliqué. hift.

PEINTURES du jardin de Sallufte. Vie. 20. PÉLAMIDE, poiffon. Voyer Thon.

PELIGNIENS, cohortes Peligniennes, Jug. PELINDONS, Nation Espagnole. hift. 11, 40.

PELOPIDAS, Ambaffadeur de Mithridate. Ses harangues. hift. 111. 5. PELORE, Pilose d'Hannibal, Sa mort, Son

tombeau. Sa statue. hift. IV. 56. PELORE, cap. Sa formation, hift. IV. 55 origine de fon nom. 16,

PENNINA, Déeffe des montagnes, hift. II.

PÉONIENS, Nation de Macédoine. hift. III.

PEREPHATIE, fête de Proferpine. hift. III; 43.

PERGAME, séjour de Mithridate. kist. III. 7. 8. 21. 22. PERIADES, Roi du Bofphore. Aift. 111. 106.

PERINTHE, Ville. hift. III. 53. Le Roi manque fon coup fur cente Ville. PERORSES, Peuple d'Ethiopie. hift. IL. e. PERPERNA, Cenfeur. hift. IV. 5. Vainqueur

d'Ariftonic. V. 37. PERPERNA prend le parti de Carbon : fe retire en Sicile. Aift. I. ag. Se joint à Lépide. 42. 53. Abandonne la Sieile & se retire en Espagne. Il. 14. Est sorcé de se joindre à Sertorius, at, Ordres qu'il reçoit. 40. Battu à Valence pur Pompée. 52. Sa jalousie contre Sertorius. Son nom. Ses ancêtres. Sa demeure à Rome. 111. 26. Prend la Ville de Léthé. 80. Conspire contre Sertorius. IV. 15.

Suite & exécution du complot. 17. 18. S'empare du commandement aprés la mort de Sertorius. Sa mauvaife conduite. Est battu par Pompée. Prend la fuire vers le Tage. Est pris, amené à Pompée & mis à mort. 20. 21. 22.

Pensz, diviste en vingt Satrapies. Ses Souverains. Leur généalogie. hijt. III. 2. Penséz, le même qu'Hannon le Carthaginois. Son nom expliqué. hijt. III. 3. Penséz, Roi de Macédoine, fait des pésens la ville de Cyzique. hijt. III. 34. Vairez, nar les Romains. Se réfusie à

fens à la ville de Cyzique, hift. III. 34. Vaincu par les Romains. Se réfugie à Samothrace. Traitement odieux qu'il effute. Sa mort cruelle. V. 33.

PESSINUNTE, Ville. hift. III. 97. PESSE générale en 677. hift. II. 26.

PÉTÉLIE, Ville de Bruniens. hift. IV. 64.
PETRA, Ville de Macédoine. hift. I. 58.
PÉTRÉIUS, Tribun de Légion. Jug. 22.
tué à la bataille de Thaple. hift. I. 26.

Lieutenant d'Antoine. Commande l'armée à la bataille de Piftoye. Défait celle de Catilina. Grands talens militaires de Pétréius. Sa mort, Cat. 29. Vic., 18.

Pruci, ifle du Danube. kift. III. 113; PEUPLE ROMAIN. Querelles entre le Peuple & la Nobleffe. Jug. 19. hift. I. a. & fuiv. Sa jalousie contre Metellus, Favorife Marius. Jug. 22. Sa division en fix classes: exemptions de la fixieme. 42. Ses factions diverfes. hift. I. 2. Se fépare du Sénat. 4. Se fouleve contre le Conful C. Cotta, à cause de la famine, II. 64. Forme de fes affemblées. III. 74. Distribution de bled qui lui est faite, ibid, Soixante-huitieme dénombrement du Peuple. IV. 7c. Enclin à la fèdition. Sa retraite fur le mont Aventin. 97. Réflexions for la prévention ordinaire qu'on a pour les Romains. Cet. s. s. Corrompu par le féjour de l'armée

de Sylla en Asie. 3. Et par diverses autres causes. 16. Difc. 3. Portrait du

Peuple Romain par le vieux Caton,

Difc. 9. Des trois ordres du Peuple Romain. Foyez Elntrod. §. 2. PHALANTE l'Héraclide. hift. III. 33. PHALLUS porté en procession. hift. III. 35. PHÆNICO-PELASGIQUES (Lettres). hift.

III. 56.
PHÆNIX, Officier de Mithridate, déferte aux Romains. hift. IV. 20.

PHANAGORE, Ville. hift. 111. 106. PHARMACUSE, iffe. hift. 11. 17.

PHARNACE, Roi de Pont, agrandit la Ville de Cerafus. hift. III. 102. Embellit Sinope. En fait fa capitale. IV. 84.

PHARNACE, fils de Mithridate, hift, P., 70. 82.

PHARNACIE, Ville. Voyez Cerafus. Sérait du Roi en cette Ville. hift. IV., 40.

PHASE, riviere: fon nom. kift. III. 86, 103. Son cours. 104.

PHASELIS, Ville de Cilicie. kift. II. 20:

Décrite. 34. PHÉNOMENE Sépare les armées de Marius

& de Lucullus, hift. III. 32.
PHIDIAS, Sculpteur; fes ouvrages. hift;
I. 43.

PHILEMON, témoin contre Milon. Vie;

histoire. 37.
PHILETÆRE, Prince de Pergame. kist. 111.
98.

PHILIPPE, Roi de Macédoine, pere de Perfèe. Ses guerres avec les Romains, hift. V. 33.

PRILLIPR (Marcius) fait (Oration funches de Sylla. high. 1. 37. Sa Harangue contro Lépide. 32. Fait envoyer Pompée en Efpagne. 11. 23. Cenfeur, fait le dénombrement. 1. 9. 11V. 75. Soppée aux Loix de Livius-Drufus. Détails & particularités de cette grande querelle. Difé, 1. Blame la compofijon d'Hortenfe;

\_\_\_\_

comme trop recherchée. high. V. 52.

Mariage de Marcia sa fille avec Hortense. ibid.

PHILOCAME, Citoyen de Lampfaque.

PHILOCTETE. Sa caverne. Sa flatue, hig. III. 51. Fondateur de Pétélie. IV. 54. PHILOLAUS, Chef de l'École de Métaponte. hig. III. 68.

PHINÉE, Roi de Bithynie. hift. III. 96.
PHINÉE, Roi de Thrace, délivré des
Harnyes. hift. III. 114.

PHYSES OU CAVERNES DES VOLCANS. hift, III. 56.

PHLÉGRÉENS (champs). hift. III. 18. PHOCÉENS en Corfe: Fondateurs de Marfeille. hift. II. 12.

PHENECIENS, leurs découvertes, leurs colonies. Jug. 8. hijh. 11. p. Leur nom expliqué. Jug. 8. Leur tabliffemens en Angleterre & dans les Gaules. Leur commerce. hijh. 1. p4. En Stelle. IV. 11.

PHRAARTE, Roi des Parthes. hift. V. 3.
Voyer Arface.

PHRYGEE (grande). hift. 111. 3. 94. Phrygie brûlée. 56. Colonie des Macédoniens. Son étendue. Ses mœurs. Pourquoi nommée Barbarie. 95.

PHRYGIE. Titre d'un Roman très-ancien. hift. III. 56.

PHRYGIENS d'Illyrie, hift. II. 69. Leur mufique. 69.

PHRYKUS. Son voyage en Colchide. Son vaiffeau. hift. III. 93. Ses enfans. 103. Fonde une Ville de fon nom. 104. PHUT, nom de la Lybie. Jug. 8.

Picknum. Mouvemens dans cette contrée pour les conjurés. Cat. 17. Printus, mont. hill. III. 95.

PIERIUS, mont. hift. III. 95.
PINARIUS-NATTA. Sa flatue au Capitole.
Cat. 12.

Tome III.

Piantra Gilciem: Hilbrice de la guerre des Pirates. hij. II. 38. 6 pis. Leur origine. Leurs progrès. Pillen tes Villes de les Temples. 28. 29. 56 lignent avec d'autres Infeliaires. Se formere en Rèublique. Leurs armement. Leurs ri-cheffes. 30. Foet une invafone en International de la catteriorie de la catteriorie. 39. 6 pis. Dèrerio à Hance. Repuedic. 40. 6 pis. 10. 6 pis

Pirke, fortereffe d'Athenes défendue par. Archelais, Prife par Sylla. hift. III. 6. Pesente, hift. II. 30. 34. 38.

PISON, Historien. Son style. hist. I. i.

Phon y. Conful. Evoque les Cinyers comre le Tribno Confulius. isi. J. 5.9. Sa fermed: IV. 76. Plaide pour la Vefilse Fabia. Cat. 4. Gouverneur de la Veribonnoife. isi. IV. 7. st. Et contraire à la loi Gabinia. Fait des reproches à Pomphe. pr. Comrarie fon expédition. 55: Sa loi contre les brigues. Cat. 6. Seépotition. 2n. Fait Goupconner Céfar de ouverneur de la Gaule Citàpine. Sa durent. isid. Centique en 20,4 Fir. 5.2 quaretle avec le Tribun Cornélius. isif. V. 6.6. 67.

Pison forme une première eonspiration avec Catilina. Est envoyé Gouverneur en Espagne. Y est tué, hist. III. 30. Cat. 6. Sa querelle avec Pompée au

fujet de Manilius. ibid.

PISON, Conful en 605. Refuse de secons

rir Ciceron. Cat. 42.
PISTOYE, Ville d'Etrurie. Cat. 27.
PITANE, fortereffe. hift. III. 17.

Ýуу

PITHODORIS, Reine en Afie. hift. IV. 37.
PITHYUSE, iffe. hift. II. 4.
PLANCIUS, Officier en Crete. hift. V. 60.

Quefleur de Macédoine. Donne afyle à Cicéron. Cat. 45.

PLÉBÉIENS. Voyez l'Introd. §. 2. Pô, riviere. Sa fource. hift. II. 24. PODARCES dit PRIAM, Roi de Troye.

hift. III. 94.

POLLA, femme de Gellius. hift. IV. 8.

POLLENCE, riviere d'Espagne. hift. II. 43.

POLLION critique le flyle de Salluste.

Vie, 34.

POLLUX, Argonaute. hi/l. III. 95.

POLYBE. Son hiftoire de Numance. Car. 49.

POLYBORE, fils de Priam. Son tombeau.

hi/l. I. 48.

POLYMNESTOR, Roi de Thrace. hift. I. 58. POLYPHÈME, Cyclope. hift. I. 58. POLYPHÈME, Argonaute. hift. III. 94. POMPÈAN, Officier de cavalerie. hift. II.

POMPEDEUS-SELON, Chef des Marfes, Dife-

POMPÉE-STRABON. Sa méchanceté, Vient au secours de Rome, hist. 1. 12. 12. Sa mort. 13. 19. Haine contre lui. ibid. POMPÉE-LE-GRAND, Prévention du Peuple en sa faveur Jug. praf. p. 6. Ennemi de Rutilius, 22. Simple Officier fous Cinna, hift. I. 16. Sa jeuneffe, ses talens. Ses procès. Son mariage avec Antiftia. Leve des troupes pour Sylla. Se fait luimême Général d'armée, 10. Vient trouver Sylla qui lui rend de grands honneurs. ibid. Ses campagnes contre Carbon. at. 24. Fait mourir Carbon, 25. Donne des réglemens aux Mamertins. 26. Sa guerre en Afrique contre Domitius & Hiarbas, ibid. Eft rappellé par Sylla. Murmure

de ses troupes. 27. Revient en Italie.

Reçoit le furnom de Grand, Brave le

Dictateur. Triomphe malgré lui, ibid. Est adjoint à Catulus dans le commandement, 48, Fait tuer Brutus, 54, Eft envoyé Général en Espagne. 11. 23. Son éloge, ibid. Passe les Alpes, Fait ses préparatifs dans les Gaules, 24. Date de son arrivée en Espagne. ibid. 41. Battu par Sertorius au fiege de Lauron. 44. Ses exercices. Sa bonne conduite dans fes quartiers. 48. Bat les Espagnols vers Valence, 52. Court rifque d'être pris à la baraille du Sucron. 53. Se rejoint à Metellus, 16. Battu à Sagunte. 18. Prend ses quartiers vers les Pyrénées. 60. Fait traduire les livres de Mithridate. III. 3. Lucullus lui envoie des secours, 16, Souffre de la famine. Demande des fecours. Sa lettre au Sénat. ag. Reçoit des secours de Rome. Entre dans le Pays des Termestins. 30. Envoie une lettre au fuiet du Tribunat, 75. Ses conquêtes en Galice & en Lufitanie. 79. 80. Effroi de ses troupes au paffage du Léthé. 80; Combat les Albaniens & les Amazones. 101, Poursuit Perperna, IV. 21. Le fait prisonnier. Brûle ses papiers secrets, & le fait mettre à mort. 22, 27. Le Peuple demande fon rappel en Italie. 61. Il séduit Calaguris & autres places de l'Efpagne. 62. Eleve fes trophées fur les Pyrénées, Bâtit les Villes de Pompelone &r de Convenze dans les Gaules, 62: Son portrait en perle, ibid, Rentre en Italie. Détruit les reftes des fugitifs. Sa vanité à cet égard. 71. Brigue le Confulat avec Craffus, l'obtient. Ses vues ambiticuses. Son triomphe. 72. 73. Ses médailles, 72. Vient paffer la revue des Cenfeurs, comme simple Chevalier. Joi e du Peuple. 74. Rétablit le Tribunat dans ses droits. Se ligne &c se brouille avec Palican. 76, 77, Favorife les changemens

dans le droit de Judicature. 28. Se brouille avec Craffus pendant leur Confulat, On les réconcilie. Conduite de Pompée au fortir de fa Charge. 80. Maltraite les descendans des Seleucides. Rétablit Tigrane dans ses Etats. Donne la Sophene à fon fils. V. 3. Figure, portrait & éloge de Pompée. Ses amours avec Flora. Son mariage avec Julie. gr. ga. Son ambition exceffive. Sa diffimulation. On lui donne le commandement fur la mer & fur toutes les côtes, ibid. & fuiv. Nomme ses Lieutenans. Ses préparatifs. Sa bonne conduite. Rapidité de ses succès. Il détruit entiérement les Pirates. Médailles de ces événemens. 55. Veut commander en Crete. Y envoie ses Lieutenans. Se brouille avec Metellus. 16. Manilius lui fait donner le commandement dans tout l'Orient. 79. 80. Sa joie. Ses préparatifs. &L. Sa conférence avec Lucullus. Leur aigreur réciproque. Suite de l'expédition de Pompée contre Mithridate, en Palestine, en Arabie, &c. Il apprend la mort du Roi. Fin de la guerre. Triomphe de Pompée. 82. Raillé par Cicéron, Cat. 8. Désourne Cicéron de fe lier avec Cefar. 41. L'abandonne à la vengeance de Clodius. 42. Faute faite par Pompée après le Triumvirat. Dife. 2. Raillé par Favonius. Accompagné par le même à la déroute de Pharfale. f. Songe à parvenir à la Dictature. Sa conduite durant le Tribunat & après la mort de Clodius. Vie. 2 & fuiv. Est nommé seul Consul, 11 Affifte à la tête des troupes au jugement de Milon. 17. POMPEIA. Deux maisons de ce nom, hist:

POMPELA, femme de Memmius, kift. II.

POMPEIA, femme de Céfar, fille de Rufus; hift. L. 19. Cet. 12. Son intrigue avec Clodius. 40.

POMPEIA, fille de Magnus, femme de Fauftus-Sylla. Vie, 18.

POMPEI, Ville de Campanie, favorable aux conjurés. Cat. 12. POMPEION. hift. 111. 29.

POMPEIUS-RUFUS, Conful en 665. Meurtre de fon fils. hift. L. 10. Sa mort. 12. POMPEIUS, Tribun du Peuple, contribue au rappel de Metellus. Jug. 42.

POMPEUS-BITHYNICUS, Préteur d'Afie. hift. 111. 172. POMPEUS, détaché par Lucullus à la pour-

fuite de Mithridate. hift. IV. 26.

POMPRIUS-RUFUS, Tribun du Peuple.

Difc. 5. Prend parti contre Milon. Vie,

& 6 fuiv.

Pompelone ou Pampelune, Blife par Pompée, hig. 1V. 63.

POMPONIUS, prifonnier romain. Sa réponfe à Mithridate. hift. 1V. 30. POMTINUS ou PONTINUS, Lieutenant de

Craffus contre les fugitifs. hift. IV. 192.
Arrête les Allobroges. Gouverneur de la
Gaule. Licurenant de Cictron en Cilicie.
Cat. 20. Sa guerre contre les Allobroges,
Son triomphe. Sa médaille. 172.
PONCS-TELESIN. Chef de la guerre So-

ciale. hift. L. 19. Marche au secours de Preneste. Tente de surprendre Rome. Est défait par Sylla. 21. PONT SUBLICIEN, rebâsi par Æmilius.

Autres ponts du Tibre. hijf. 1. 44.
PONT MILVIUS OU PONTE-MOLE. Cet. 30.
PONT, ROyaume. Hiftoire de la fondation.
Epoque. Suite de les Satrapes & de les
Rois. hijf. 111. 2. Ses forces. £. Ses bormes. Sa fination. \$\frac{9}{2}\$, Son étendue. 100-

nes. Sa fituation. 83. Son étendue. 100. Perdu pour les Romains par leur mauvaife conduite. V. 66. Et par diverfes autres caufes. 72.
PONTIFES (nomination des); leur nombre.
hift. I. 39.
PONTIUS, fiere de Telefin. Tué à Prenefte.
hift. I. 22.

POPLIFORUM, Ville de Lucanie. hift. III.

PORCIA, bafilique, brûlée. Vie, 9.
PORCIA, famille romaine. Cat. 25.
PORCIA, fille de Caton, femme de Bibu-

PORCIA, fille de Caton, temme de Bi lus. hift. V. 5a. PORCIUS, Duumvir. Vie, 19. PORT-HERCULE en Etrurie. hift. I. 55.

PORTES OU PASSAGES DES GRANDES MONTAGNES. hift. II. 38.

PORTUGAL. Son nom. hift. III. 79.

POSTHUMIUS, Sacrificateur. hift. I. 2.

POURPRE, teinture. hift. II. 11.

POURPRE (ifle de la). hift. II. 5.

PRECIA, femme intrigante. hift. III. 16.
PRÉFECTURES. Voyez l'Introd. §, 2.
PRÉFETS des cohortes. Jug. 22.
PRENESTE. Sa fondation. Jug. 20, hift. I.

20. Son nom. Sa situation. ibid. Marius fils s'y retire. Assiegée & prise par Sylla. 20. 21. 22. Traitement cruel fait aux habitans. 22. 24.

PRÉTEURS, mis au nombre de huit. Leurs Tribunzux & départemens. hift. I. a3. Sur la Préture & la Charge de Préteur. Voyet l'Introd. §. 3.

PRÉTORIUS, tué au temps des proferiptions. Cat. 1.

PRIAPE, Ville de l'Hellespont. hist. III.

47. 48. Pillée par Mithridate. 13.

PRIERES PUBLIQUES ordonnées pour des victoires. Jug. 26. Pour des prodiges. hift. II. 25.

PRINCES DU SÉNAT. Voyez l'Introdust. §. 3.

PRINCIPES, PRINCIPIA. Différence entre ces deux termes militaires. Jug. 22. PRISONS ON CHARTES PRIVES en usage contre les Citoyens Romains, Cat. 23. PROCONESE ON MARMORA, isle, hist. III. 34.

PRODIGES. Jug. 12. hift. I. 47. II. ag.
III. 43. 51. 111. IV. 16. Cat. 12. 23.
PROSCRIPTIONS. hift. I. 24. Villes vendues ou détruites alors. ibid.

dues ou détruites alors. ibid. PROSERPINE, Patrone de Cyzique. hift. III. 42.

PRUSE, Ville de Bithynie. hift. III. 94.
PRUSIADE, Ville. Se foumet aux Romains. hift. III. 56. IV. 44.
PRUSIAS, Roi de Bithynie. hift. III. 5.

PRUSIAS, Roi de Bithynie, hift. III. 5.
PSAMMITIQUE, Roi d'Egypte, hift. II.

88.
PTOLOMÉE, fils de Juba, Roi de Mauri-

tanie. Jug. 57. hift. I. 34.
Prolomén-Apton, Roi de Cyrene. Fait
le Peuple Romain fon héritier. Son
teftament fuspect d'être supposé, hift. II.

PTOLOMÉE, Roi d'Egypte. Dife. f. Rend des honneurs à Lucullus. kifl. III. 17. PTOLOMÉE, Eunuque de Mithridate. kifl. IV. 25.

PUBLICAINS. Leurs vexations. Jug. 22, Maltraités à Héraelés. Aifl. III. 18. Leurs cruautés dans les Villes d'Afle. Leur haine contre Lucullus. IV. 88. 89.
PUBLICIA, Tribu Romaine. Aifl. II. 27, PUBLICIUS, Affranchi. Sa reffemblance avec Pompée. Aifl. V. 52.

PUBLICIUS, Complice de Catilina. Car.
13.

PUBLILIUS-VOLERO, Tribun du Peuple,
Sa Loi. hift. 111. 74.

PUBLIPOR, raffemble les refles des Fugitifs. Ses diverfes marches dans l'Italie & les Apennins. Il tente d'en fortir. Est rencontré par Pompée & défait hist. IV., 70. & faiv.

Pusion a

Pusion , Chevalier. Dife, 7. PYRÉE à Amife. hift. IV. 81. PYRÉNÉES, monts. hift. II. 61. Nom, fo-

rèts & mines des Pyrénées. IV. 67. PYRENE, Nymphe, fille de Bebrix. hift. IV. 67.

PYRGANION OU PERGAMENON, Pirate Cilicien. hift. V. 48.

PYRRIQUE, danse des Crétois. hift. V. 46.

PYRRHUS, Roi d'Epire, comparé à Marius. hift. I. 15. A Sertorius. II. 16. IV. 19. Projette un pont d'Epire en Italie.

31. Son mot fur les Recrues. 48. PYTHAGORE. Son Ecole à Métaponte & à Crotone. hift. III. 68. Eleve Zamol-Kis. 112.

OUADRANTAL, forte de mesure. hist. III. 74. QUADRIGARIUS, Historien. Jug. 27. 47.

hift. 1. 1. QUESTEURS, portés au nombre de vingt. hift. I. 23. Voyez l'Introd. S. 3.

QUINCTIUS, Tribun du Peuple, plaide pour Oppianicus. Sa maniere de parler. Ses entreprises combattues par Lucullus. hift. III. 19. 74. Lieutenant de Craffus à la guerre des Fugitifs, ibid, IV. 64. 67. 76. S'éleve contre la corruption des Juges, 78. Calomnie Lu-

cullus à Rome, V. 41. QUINDECIMVIRS. hift. II. ac. QUINTILIEN le Rhéteur. hift. 11. 59. Juf-

tifie Cicéron du reproche de vanité. Cat. 8. Critique Sallufte. Vie. 26. QUIRITES, QUIRINUS: noms expliqués. hift. V. 44.

RABIRIUS accuse par Macer. hift. III. 74. Accusé par Labiénus. Défendu par Hortense & par Cicéron. Détail de cette

Tome III.

affaire, Cat, 12 6 23. RABIUS. hift. 111. 28.

RÉATE, Ville ruinée par un tremblem de terre. hift. II. ag. REGILLE, Ville des Sabins. hift. I. 55.

RELIGIONS ANCIENNES de diverses efpeces. hift. V. 37.

RHA, fleuve. hift. III. 101. RHADAMANTE, Roi des Champs Elyfées. hift. II. s.

RHEGIO, Ville : fon nom. hift. IV. 15. RHENON, forte de pelisse : mot expliqué, hift. 11. 60.

RHIW, fleuve : fon nom expliqué. hift; II. 24.

RHODES, fon Ecole de Philosophie : choisie par Mérellus banni pour sa retraite. Jug. 43.

RHODIENS favorables aux Pirates. Aift. II. 33. Se déclarent pour le Roi Perse contre les Romains. Cat. 23. Restent fideles aux Romains au temps de Mithridate. hift. III, 6. 17. Auxiliaires au

fiege d'Héraclée. IV. 45. RHODOPE, mont. hift. I. 57. III. 114.

RHOMBITE, riviere. hift. III. 107. RHÔNE, fleuve. Son nom explique. hift.

RIPHÉES . monts. hift. II. 69. III. 93. 104. 108. RIVIERE ROUGE OU SISARA. Jug. 8.

RIVIERE ROUGE ON OBREGAT. Voyer Obregat, RODOGUNE, femme de Nicanor. hift. 11.

28. ROMAINS. Voyer Peuple Romain. ROME prife & faccagée par Cinna. hift. I. 14. Surprise par les Samnites. 21. Sa

fondation, Cat. a. Roscius l'Acteur. Vers de Catulus fur ce Comédien. hift. I. 39. V. 52. 64. ROSCIUS-OTHON , Tribun du Peuple. hift.

Zzz

V. 52. Veut haranguer contre la loi Gabinia. Est interrompu par le Peuple. 54. Sa loi sur les places au chéarte. 64. ROSSOLANS, Peuple. hist. III. 106. ROXANE, sour de Mithridate. Sa mort.

hift, IV. 40. RUFUS, Préteur. Envoyê à Capoue. Cat.

RUFUS, Préteur. Envoyé à Capoue. Cat. 12. Sa famille. Ibid. RULLUS, Tribun du Peuple. Veut faire

paffer les loix agraires, & nommer des Décentvirs. Hiftoire de cette querelle clvile. Cat. 7.

RUTILIA, mere de Cotta. Jug. 22. hijt.

II. 65.
RUTILIUS, Lieutenant de Métellus en
Numidie. Sa vie. Ses écrits. Son exil.

Numídie. Sa vie. Ses écrits. Son exīl, Jag. 22. hift. II. 63, 63. £ft détaché contre Bomilear, & le bat. 22. 24. Remet l'armée à Marius. 42. Son Histoire Romaine. 43. hift. I. 17. Calomnié par Théophanes. hift. V. 82.

RUTILIUS, Lieutenant de Sylla contre Fimbria. hift. 111. az. RUTILIUS, Lieutenant de M. Cotra, barra par les troupes du Roi. hift. 111. az.

SABACON. Jug. 21.
SABAR, riviere d'Espagne. hist. III. 29.
SABARIS, fils du Roi d'Arménie. hist. V.

8.

SABLES D'AFRIQUE. Jug. 37.

SABURRA, Lieutenant de Juba. Car. 7.

SACERDOS, Commandant en Crere après

Métellus, hift. V. 60.

SACRIFICES: rits & cérémonies des facrifices pour jurer une alliance. Sacrifice humain offert par les conjurés.

fice humain offert par les conjurés. SAGUNTE. Description de cette Ville. Ses malheurs au temps d'Hannibal. hist. II.

SALENTE, Ville. Sa fondation. Sa fination. hift. IV. 50. SALINES de la Pouille. hift. III. 66. SALLUSTE, ennemi de Pompée. Jug. praf. p. 7. Quitte les affaires d'Etat, pour s'adonner à écrire l'Histoire, ibid, Gouverneur de Numidie. ibid. p. 8. kift. II. s. Son deffein. Sa maniere d'écrire l'Hifsoire. hift. I. 1. 50. Caufe de la perse de son Histoire. II. 46. Sa description du Pont-Euxin, Raifons qui ont amené cette description. Maniere dont elle est faite. Voyet tom. 2. p. 199. & hift. III. 87. Injurié par Lengus. V. 52. Discours que fon Histoire contenoit, outre ceux que nous avons. 52. Son fentiment fur les diverses occupations & les diverses manieres de se faire un nom. Il fait son apologie. Son impartialité. Car. praf. Ses discours politiques à César, Ou'il en eft reellement l'Auteur. Difc. 1. Confeil qu'il lui donne fur les colonies. fur les élections, fur les judicatures, l'augmentation des Citoyens , &c. 3. 4. & fair. Portrait qu'il fait des Partifans de Pompée durant la guerre vivile. 5. 9. Projet qu'il propose sur la réformation de l'Etat, 2, & fuiv. 10, & fuiv. Sa paiffance. Se famille. Son nom. Vie. t. Son éducation. Mauvaifes mœurs de fa jeunesse. Sa dissipation. a. Ses études. Son grand talent pour l'Histoire. 3. Il se jene dans le parti du Penple. 4. Sa passion pour les semmes. Sa galanterie avec Faufta, femme de Milon, Maltraité par le mari. Devient fon ennemi. 5. Entre dans les Magistratures. 6. Est nommé Tribun du Peuple. Sa conduire sed tieuse. Il se déclare contre Cicéron & contre Milon. Ses harangues au Peuple, &c. 8. jufqu'à 14. Ciceron & lui s'accablent d'injures. Pieces fausses fabriquées fous leurs noms, 12. Est exclus du Senat par les Censeurs. 14. Su re-

traite. Se met à écrire l'Histoire, ibid. Rentre dans le Sénat. S'attache à Céfar. Lui écrit. Ordre véritable de ses lettres. 15. Eft fait Preteur. Epoule Terentia répudiée par Cicéron. 16. Lieutenant de Céfar. Révolte des légions contre lui, 17. Détaché en Afrique avec la flotte. Est fait Gouverneur de Numidie. Ecrit l'histoire du pays. Ses concussions. 48, Revient à Rome. Son luxe, Defcription de ses jardins & bâtimens, flames, peintures, inscriptions. 19. 20. Embellis par les Empereurs Romains. 20, Bâtit une maifon à Tibur, Sa mort. Son bufte. Ses médailles, as. Adopte fon neveu. 22. Observations for la vie, les mœurs, les Ouvrages & le flyle de Sallufte, 27, 24. Date de fes Ouvrages. 24. Comparé à Tacite & à Tite-Live. 24. 25. Critique de ses Ouvrages faite par les Anciens. 26. Commentateurs anciens & modernes de Salluste.

37.
SALLUSTE, nevou de l'Auteur: Confident d'Auguste; puis de Tibere. Conseils qu'il leur donne. Est chargé de mer Agrippa le posthume. Vie, 22.

SALLUSTIA, famille. Vie., 1, 22.
SALLUSTIA, femme d'Helpidus. Vie., 19.
SALMYDESSE, Ville de Thrace. hift. III.

34.

SALONE, port de Dalmatie. hift. III. 82,

SAMNITES, traitent avec Marius, hift. I.

13. II. 17. Marchent contre Sylla. I.

as. Maffacrés par fon ordre. 24.
SAMONION, cap en Crete. hift. V. 50.
SAMOSATE affrégée. Défendue avec des feux de naphte. hift. IV. 42.

Samothrace, ifle. hift. I. 58. III. 13.
Dieux & myfteres de Samothrace. F.

SAMPSICERAME : fobriquet donné à Pom-

pée, expliqué. hift. V. 82.

SANDALIOTIS, nom de la Sardaigne. hift.
II. 10.

SANGAR, riviere de Phrygie. hift. III. 32. 96. 97.

SANGIAS, Bourg. kift. III. 97.

SAPHA, Ville de Méfopotamie. kift. V. t.

SARDATGNE: nom, defeription, antiquie
rés, peuplades, productions. kift. II.

SARDE, Ville de Lydie, hiß. III, 8.
SARDENTER, fils d'Hercule. Son temple.
Sa médaille. Jug. 44. hiß. II. 10. 11.
SARDIQUE, Ville de Métie, inveftie par
Catilina. hiß. III. 81.

SARDONIQUE, herbe venimeufe. hift, II.
11.
SARMATES, Peuples. hift. I. 58. III. 108.

Sarmates Basilides. 112.

SARPEDON, Roi. hift. II. 30.

SASSTA, femme de Cluentius. hift. III. 19,

SATURNALES, fêtes. Cat. 18.

SATURNE. Origine de ee nom. hift. II. 33.
SATURNIUS, Tribun du Peuple. Jug. 12.
29. 43. Sa loi Agraire. Sa haine contre
Metellus. 43. Sa conduite féditieuse. Sa

mort. hift. I. 7.

SATYRE, mot expliqué. hift. II. 33.

SATYRE l'Héracléote. hift. III. 12.

SATYRIA, fille de Minos. hift. II. 23.

SAUFEIUS-FUSTERUS. Force l'auberge des Bouvilles. Est accusé du meurre de Clodius, & renvoyé ablous. Vie. 9. 19. SAUTERELLIS, grand stéau de l'Afrique. Jug. 6. Et de la Thrace. hist. III. 114. SCEVOLA, Grand-Ponisie, massach. hist.

SCAMANDRE: fa condamnation. hift. III.

SCAURUS, Prince du Sénat. Son earactere. Sa médaille. Jug. 7. Envoyé en Afrique. 1). Lieutenant de Calpusnius. Est gagné par Jugurtha. 13. Ennemi de Memmius. 15. Son éloquence. 22. Tient une école de Gladiateurs. ibid. Chaffe Samminus & Glaucias. Fait rappeller Metellus d'exil. 43. Sa loi Sompuaire. bifl. 1.32. SCAURUS fils accufe Dolabella. bifl. 1.37.

III. 24. Scénites, Peuple wagabond. Leur nom.

Scénites, Peuple vagabond. Leur nom. Jug. 27.

SCHENZ, mesure de dix stades. hist. III. 5.
SCILIRUS, Roi des Scythes. hist. III. 106.
SCILLA, écueil du détroit. Nom. Description. Fable de la Nymphe de ce nom.

hift. IV. 56. SCIPION-NASICA prend la Ville de Dalminium. hift. III. 82.

SCIPION l'Africain, Jag. 1. Ses confeils à Maffiniffe. Son nom. ibid. Fait donner au spechacle une place diffingube aux Chevaliers romains. higt. V. 64.

Scipion-Emilien, à Numance. Jug. 1. e1. Sa lettre à Micipia. Son affection pour Jugurtha. 2. Infeription en son honneur,

hift. I. 94. Scipion-Nasica, Conful en 642. Jug. 12.

kift. I. 5.

SCIPION, Conful en 670. kift. I. 16. Laiffp débaucher fon armée. Eft pris par Sylla. 18. II. 2. Eft une feconde fois abandonn?

par ses troupes. I. 19. SCIPION suit le parti de Lépide. Est mis

à mort. hift. I. 54. SCIPION-METELLUS Jug. 12. Tué à Hyp-

pone. Vie, 18.
Scipion dispute le Confulat à Milon.
Vie. 8.

SCOLOPITE, Prince Scythe. hift. III. 101. SCORDISQUES, Peuples de Thrace & de Macédoine. Leur férocité. hift. I. 57. II. 69. Défont l'armée de Cason. III. 81. SCRIBES, Leur emploi. hift. I. 70.

SCRIBONTE, femme de Nalica, puis d'Au-

gufte. Cet. 13.

SCRIBONIUS-CURIO. Voyez Curion.

SCRIBONIUS-LIBO, Curion des Curies,

SCRIBONIUS-LIBO, Curion des Curies, hiß. II. 27. SCYTHES, divers Peuples. hiß. III. 101;

Envahissent l'Asse. Leur histoire avec les Amazones. ibid. Scythie grande & petite. Nomades. Leurs vertus & leurs vices. 110.

SEGIDA, Ville d'Espagne, Se rend à Pompée. hist. 11. 42. 52.

SEGOVIE, Ville d'Espagne. hist. 11. 51.
SEGUNTIA, Ville d'Espagne. hist. 111. 50;
SELAUCES, Roi de Colchos. hist. 111. 103.
Séléné, veuve d'Antiochus, mise à mort

par Tigrane. hift. V. 2. SELEUCIDES. Chûte de leur Empire. hift.

Seleucie, Ville fur le Tigre, Situation. Fondation. hift, V. s. 22.

SELEUCUS-NICATOR, fondateur de Seleucie ou Bagdad. kift. V. 33.

SELEUCUS, Chef des Pirates. Sauve Mithridate du naufrage. Le ramene à Sipope. kiñ. III. 54-55. Laifé Commandant à Sinope. Querelle entre les Commandans. Leurs crusutès. Leur perfidie. IV. 8-7.

SELGA, Ville des Solymes. hift. 11. 38. SELINUNTE. Ses bains chauds. hift, H. 10. Sémété, fille de Bacchus, infitire la fère des Bacchanales. hift. 111. 55. SEMIRAMIS, Reine. Son nom expliqué.

Jug. 8.

SEMPRONIA, femme de L. Hortenfins,

hift. V. 52.

SEMPRONIA, forur des Gracques. hift. 1.7.

SEMPRONIA, mere de Fulvie. Vie, 11.

SEMPRONIA, femme de Junius Brutus. Entre dans le complot de la conjuntion. Son portrait. Cet. 9. Entrevue des Allobroges, avec les conjurés dans fa maifon. 17, SÉNATRURS, SINATEURS . Senior . Seigneur. Explication de ce titre. Jug. 1. Sénateurs minorum gentium, hift, I. 15.

SÉNAT ROMAIN, corrompu par Jugurtha. Jun. 7. Envoie ses Commissaires en Afrique. 7. 9. 11. Caffe le traité fait par Aulus, 18. Recoit une ambaffade de

Bocchus. Sa réponfe. 53. Esprit du Sénat, Sa politique, hift. I. 4. Epouvanté par

Sylla, 22, 23. Suppléé par Sylla, 23. Investi par le Peuple en temps de famine. II. 64. Accepte les testamens de Nicomede & d'Appion. 72. S'arroge le pouvoir de dispenser de la loi commune. Disputes à ce sujet. V. 62. Sa formation. Cat. 2. Peres conscripts. Cat. 1. Portrait de l'ancien & du nouveau Sénat. Difc. 6. Sa conduite artificieuse avec les Rois d'Afie. hift. III. 5. Recule le rétabliffement du Tribunat. Sa fausse politique. 71. De l'eforit du Sénat romain. Cat. 2. Faute qu'il fait en conférant à Céfar des titres incompatibles. Vie. 16. Compofition du Sénat. Lieu des affemblées,

Habillement des Sénateurs. Maniere de rapporter les affaires & de délibérer. Voy. l'Introd. S. 2. SENEQUE ne goûtoit pas les harangues de

Sallufte. Vie, 16. Sensus apporte au Sépat des Jettres d'avis

fur la conspiration, Cat. 12. SEPTIME-SÉVERE. Son discours à ses enfans,

SEPTIME, l'un des conjurés, envoyé dans le Picenum. Cat. 11.

SEPTIMEUS-SABINUS, Edile. hift. 111. 16. SÉPULTURE DES ROMAINS. hift. I. 37.

SERGIA, maifon Patricienne. Son origine. Sa généalogie. Ses dignités. Principaux personnages de certe maison,

SERGIA , Tribu romaine, Cat. t. SERGIA, femme de Carcilius, forur de

Tome III.

Catilina, Cat. 1. SERGIA, fille de Lænas, femme de l'Empereur Nerva. Cat. 1.

SERGIUS, Queffeur. Jug. 53. SERGIUS-SILUS. Sa valeur extrême. Sa médaille. Cat. 1.

SERGIUS-ORATA. Son goût pour le luxe. Cat. t.

SERGIUS-PAULUS, Cat. 1.

SERTORIUS se faisit de la Ville de Suesse. hift. I. 18. 6 II. z. Se retire dans fon Gouvernement d'Espagne. I. as. & II. 3. Son éloquence. Son nom. Ses premieres campagnes contre les Cimbres & contre les Marfes, II. 1. Tribun milimire fons Didius en Espagne. ibid. Est refuse au Tribunat. Se joint à Cinna & fait la guerre civile. II. s. Préteur & Gouverneur d'Espagne. s. 3. Combat naval. Est chasse par Annius & se retire à Cadix. 4. Songe à s'établir aux Canaries. Se joint aux Maures révoltés. Sempare de la Ville de Tingis, 6. Est appellé par les Luftraniens, 7. Continue la guerre civile en Espagne. Bat Fusidius au passage du Bétis, 8. Son éloge. 6. Entre en Celtibérie. Commence la guerre d'Espagne, 17. 6 suiv. Fait lever le siege de Lacobrige, 19. Forme les Espagnols à la guerre. Etablie un Sénat en Espagne. 20. Sa grande affection pour fa mere. ibid. Inftruit les Espagnols par un apologue, az. Force les Characimins. 42. Prend Lauron & hat Pompée, 47. 6 fuiv. Fait une justice severe. 4s. Affiege & prend Contrebie, 46. Inflieue l'Académie d'Ofca. 47. Combat Pompée vers le Sucron, ce, Fait fa retraise à l'approche de Metellus. 54. Histoire de sa biche blanche. 55. 57. Campe à Tuttia vers Sagunte, Y est banu par Metellus, 58. Se fauve à Calaguris. 59. S'en échappe,

Aaaa

60. Fait lever le siege de Pallentia & de Calagaris. Evite d'en venir à une action. Son stratageme. III. 25. Donne audience à Dianium aux Ambaffadeurs de Mithridate, Sa réponfe. Son traité. 27. Envoie un corps de troupes romaines au Roi. 28. Jalousie de ses Officiers eontre lui. Ses affaires commencent à décliner, 26. Faute qu'il commet. 27. Donne toute fa confiance aux Espagnols. 78. Les Espagnols s'éloignent de lui & commencent à le quitter. Il s'aigrit contr'eux. Devient cruel, fait tuer leurs enfans élevés à Ofca. IV. 15. Marche à l'ennemi. Tourne un phénomene en fa faveur, Vient à Ofca. 16. Conspiration contre lui. Détail des eirconstances du complot. Il est affassiné dans un souper ehez Perperna. 17, 18. Eloge de ee grand homme, comparé avec divers autres Capitaines, 19. Indignation générale des Espagnols & des Romains, en apprenant fa mort. so. Un jeune homme yeur fe faire paffer pour fon fils, 10.

SERVILIA, fille de Capion, femme de Lucullus. hift. V. 84.

SERVILIA, maifon. hifl. 11. 33.

SERVILIA, femme de Brutus. hifl. 1. 54.

Et de Silanus. Maitreffe de Céfar. Lettre
qu'elle lui écrit pendant l'affemblée du

Sénat. Cat. 23. 24.

SERVILIUS-GLOBULUS, Tribun du Peuple. S'oppose au requisitoire de Cornélius
son collegue. hist. V. 62. 62.

SERVILIUS en Luftanie. hift. 11. 61. SERVILIUS, mis en justice par Lucullus. hift. 111. 16.

SERVILIUS-ISAURECUS. Son mot fur Pompée. kift. I. 27. Conful en 674. a8. Gouverneur de Cilicie. 57. Cenfeur. II. 17. Sa vie. Sa médaille. Ses Charges. Şon fils, 23. Général en Cilicie, Sa guerre contre les Piraes. Idid. Dérit Nicon. Idid. Prend les Villes de Lycie. 34. Marche à Coryque. 37. Palfe le mont Taunus. Détruit les Pirates à Ilanc. 83. 97. Sos diremos. Son triomple. Son d'oge. 40. Favorife la loi Gabinia. P. 72. Brigue la Piace de Grand-Ponife. Car. 22. Soppole au triomphe de Pomtinus. 37. Regagne Nepos en fiveur de Ciciron. 37.

SERVIUS, Roi de Rome. hift. 1. 2. Son réglement sur les elasses & Centuries. Disc. 4. Voyez l'Introd. S. 4.

SESAME, Ville de la Tétrapole. hift. III. 98. SESOSTRIS. hift. II. 61, III. 55. 103. SESTERCES & autres monnoies romaines.

Leur valeur. hift. V. 64. Cat. 12.
SEXTILIUS, Gouverneur de Lybie, refuse
une retraite à Marius exilé. Jug. 57.
Gouverneur de Sicile. hift. II. 31.

SEXTILIUS, Lieurenant de Lucullus, bat les troupes de Mithrobarzane. hijl. V. 15. Soppofe à la jonction des Arabes. Investit Tigranocerte. 16. Envoyé en ambaffade vers Arface. 12. 24.

SEXTIUS, Questeur en Numidie. Jug. 13-SEXTIUS, Questeur d'Anoine, gapté par Cicèron. Cat. 10. 36. Appaife un tumulte à Capoue. 1a. 19. Mene un renfort à l'armée d'Antoine. a9. Brave Clodius en plein théatre. 46. Court risque d'être tub. Vic. 72.

SENTUS, Secretaire de Clodius. Tumulte qu'il excite. Vie, 9. 11. Est condamné.

Sicans, Penple. hift. II. 11. 17. 55.
Sica Venerla, Ville de Numidic. Son nom. Son origine. Jug. 27. hift. III. 5.
Sicile, nurrefois jointe à l'Italie. Caufes physques de la saparation. hift. IV. 55.
A été formée en partie par le volcan de l'Eung. Description du détroit. An-

ciens Peuples qui l'ont habitée. 55. Longueur, forme & largeur du détroit. 56. SICINIUS-BELLUTUS, premier Tribun du

Peuple. hift. II. 27.

Steinius, Tribun en 677. Veut rétablir le Tribunat. Sa querelle avec les Confuls. hift. 11. 27. 111. 74. 1V. 76. Sicoris ou Segre, riviere d'Espagne.

hift. III. 29.
SICULE, Roi des Ligures en Sicile. hift.
IV. 55.

SICULES, Chefs Grees dans l'Archipel.

Stde, Ville de Pamphilie. Sa fondation.
Son commerce. hift. II. 30. 33. 34.
Singram Ville hift. III. 102.

SIDENE, Ville. hift. III. 102. SIDETAINS, Peuple d'Espagne. hift. II. 53. SILA, forêt: sert de retraite aux Fugicifs.

Son nom. hift. IV. 51.

Silanus, Jug. 1. hift. II. 25. Préteur en
Bithynie. 72. Conful en 691, Sa dépo-

fition & fon opinion dans l'affaire des Conjurés. Ses talens. Ses emplois. Sa médaille. Sa postérité. Noms de ceux qui suivirent son avis. Cat. 20. 21.

SILARIS, riviere d'Italie. hift. IV. 58.

SILENE l'Héracléote. hift. III. 12.

SILES, nom du Tanais. hift. III. 108.

Stlure, effecte de poisson. hist. 111. 168.
Silures, effecte de poisson. hist. 11. 5.
Silures, Peuple des Sorlingues & de

Cornouaille. high. II. 34.

SINOPE, Ville. high. III. 3. Tombe au pouvoir des Rois de Pont. Fondation.

Descripcion. Territoire. 99. 1V. 84. Siege & prise de eette Ville par Lucullus. Ses monumens. 1V. 85. 86. Sinope, Nymphe; fille d'Asopus. hist.

IV. 84. Sinorix, Château en Arménie. hift. V.

SINTHIENS, Peuples de la Scythie Sindique. hift. III. 101, 106, SIRAQUES, Peuple de Colchide. hift. III.

Sintus, étoile. Date de fon lever. hift.
11. 42.

SISENNA (Cornelius), Historien. Son nom. Ses Ecrits. Jug. 47. kift. I. 1. Préteur. 35. Ses livres. III. 5. 16. Lieutenamt de Pompée en Crete. Sa mort. 56. SITALCA, forteresse fur le Tigre, prise

par les Romains. hift. V. 26. Setefa, Ville de Mauritanie. Jug. 27. Setes Nucérinus. Jug. 9. S'emploie en

Afrique pour Catilina. Cas. 6. 7. Suit le parti de Céfar. Scs actions. Tué par Arabion. 7.

SMERDIS le Mage. hift. 111. 2. SMYRNE, Ville. hift. 111. 8.

SOBADAC, Officier Scythe. hift. IV. 37.
SOCINATES, Nation Sarde. hift. It.
SOCRATE, frere de Nicomede. hift. III.

5. 6. SOLDURS, Gaulois; ou Dévoués. hift. III. 78.

SOLES, Ville de Cilicie. Pompée y caîttonne les Pirates vaincus. hift. V. 55. SOLIPUGA, infecte venimeux. hift. II. 11, SOLONE, Ville des Allobroges. Cat. 37. SOLYMES, Peuple. Leur pays. Leurs

mœurs. hift. a. 38.

SONTIATES, Nation Gauloife. hift. III: 78.
SOPHAX. Voyet Syphax.

SOPHENE, contrée d'Asse. Aig. 111. 6. V. 2.

SOPHOMISE, femme de Syphax & de Maffiniffe. Jug. 1. Son nom. ibid. Sa beauté. Ses talens. 57. SOPHOS, SOPHETIM, SUFFETTES, Expli-

cation de ce titre, Jug. 1.

SORNATIUS, Lieutenam de Lucullus, Envoyé en détachement. Met en fuite
Menandre, hift, IV. 32, 34. Détaché dans

le Bosphore par Lucullus. 85. Mandé par son Général en Gordyenne. Laissé pour commander dans les Provinces de Pont. 17. a.

SPARTACUS, Roi du Bosphore, hist. 111.

SPARTACUS, Chef des Gladiateurs. Avantures de fa jeuneffe. Sa femme. Son éloge, hift, III, 59. Force le camp de Clodius, 60, Appelle à lui les Esclaves & les Payfans montagnards. Sa harangue. 61, Partage fa troupe en quatre bandes. Se rend maître de la campagne. Fabrique des armes, 62, Sauve la Ville de Nole. En fait fortir les Fugirifs. 63. Se retire en Lucanie derriere l'Apennin. Y eft refferré par Varinius. Séchappe par un ffraragême. Bat Furius, 65. Surprend Coffinius, 66. Défait le Préteur Varinius, & le met en fuite. Prend les ornemens du Préteur, 67. Surprend Métaponte. 68. Prend Thurium, & s'y établit. 69. Ses préparatifs. Ses loix & ordonnances. 70. Veut fe liguer avec les Pirates. Songe à fortir d'Italie. IV. 2. Marche le long de l'Apennin. 6. Combat & défait, le même jour, les deux armées confulaires Bans l'Apennin, 8, Traverse l'Italie, Victorieux par-tout, Force les Romains de combattre en Gladiateurs au tombeau de Crixus. Ne peut paffer le Pô. Rebrouffe vers Rome pour la faccager. Défait le Préteur Arrius. 9. 10. 11. Se repent de s'être avancé vers Rome. Reprend le chemin de la Lucanie. 14. Se fortifie dans l'Abruzze, Projette de paffer en Sicile. 50. Marche vers Thurium. Prend Cofance & l'abandonne. Se iette dans la forêt Sila. 51. Traite avec les Pirates. Forme une intelligence en Sicile, 12. Eft trompé & volé par les

Pirats. Tente fans facels de paffer le déroit. p.4. Force les lignes qui le bloquoient. p.6. Secour les Gaulois défairs, p.9. Défair Tremélius. El force par les fiens de mucher du côte de Rome. 64. Campe far le Silaris. Por foe un traité. El rétulé par Cerffos, 66. El forcé de livrer bazzille. Son grand courage. Sa défaire. So most grand courage. Sa défaire. So most SPARTS. Sa guerre coure Messen. hýl.

SPIDANES, Roi des Aorliens, kift. III. 104; STALENUS, Questeur. kift. I. 56. STATILIUS, complice de Carilina. Cat. 50. Se charge de l'incendie. 18. Conformé.

Se charge de l'incendie. 18. Confronté, Avoue. 20. STATIRA, fœur de Mithridate, Sa more.

hift. IV. 40.
STATUES du jardin de Salluste. Vie, 10, 20.

STEMBAAL, Prince Numide. Jug. 55.
STEMBAAL, Prince Numide. Jug. 55.
STEMB, barre de l'embouchure du Danube. kift. III. 114.

STHENIS, Sculpteur. kifl. IV. 86, Cat. 20.
STHENIUS. Loi qui le concerne. kifl. IV. 4.
STILICON fait brûler les livres Sibyllins,
kifl. II. 25.

STORES, Ville de Macédoine. kift. II. 70.
STRABON, pere de Pompée. Jug. 22, Voyez
Pompée-Strabon.

STRABON le Géographe. Son éloge. hift.

IV. 41. Disciple de Tyrannion. 83.

STRATAGÈMES de guerre. hist. II. 59.

STRATOCLES. Vie., 19.

STRATONICE, femme de Mithridate. Jug. 22. Sa favorite, mere de Xipharès. Son histoire. Est laisse par le Roi à la garde de son château. Le livre à Pompée, hist. IV. 37. V. 82.

STRYMON, fleuve. hift. I. 58.

SUBSIDIA, ce que figuific se terme, Jug.

SUCCHÉENS, Peuples. Leur nom. Jug. 294 SUCRON; SUCRON, riviere d'Espagne. hist. I. 13. SUESSE, Ville de Campanie, surprise par Sercorius. hist. II. 2.

Serrorius. hift. II. 2. SUFFRAGE, ce que fignifie ee mot. hift. III. 40.

SULCHI, Ville de Sardaigne. hift. II. 10. SULPITIA: fes vers. hift. I. 5. SULPITIA: femmede Legrulus-Crus. Cas. 5.

SULPTITUS, Tribun du Peuple. Ses actions.

féditieuses. hift. I. 10. Sa mort. 11. Orateur. Ses talens. II. 63. 65.

SULPITIUS brigue le Confulat pour 691.

Cat. 10. Va faire la vifite dans la maifon de Céthégus, 20.

SULPITIUS, Entre-Roi en 702. Vie, 11.
SULPITIUS-APOLLINARIS, Grammairien.
hift. IV. 4.

SUPPLICES utités chez les Africains, Jug. 6.
SUPPLICE ancien ou des majeurs, contre
le crime de lezomajefté, Cat. 23.
SURDAONS, Peuple Efpagnol. hift. 11.

18. 49.

SURDINUS, Son procès. hift. I. 56.

SUTHUL, Ville de Numidie. Son nom.

Jug. 1. SYBARIS, Ville. hift. III. 69.

SYBYLLES: leur prophétie des trois C. Cat. 1. 20. Autres fur l'Egypte. Dife. 1. SYLLA. Ses loix. Jug. pref. p. 6. Son nom. Sa famille, Sa figure, Sa flame. Jug. 47. Ouesteur de Marius en Numidie. Son caractere variable. Sa jeunesse. Ses mémoires. Sa physionomie. ibid. Ses mœurs. Ses mariages. ibid. Se fignale à la bataille de Cirche, 11. Est envoyé vers Bocchus. es. Fait un bon accueil aux Ambaffadeurs Maures. 13. Va retrouver Bocchas. 14. Seconde conférence avec ce Roi, er. Bocchus lui livre Jugurtha, e6. Médailles, 16, Sa Préture, 11. Son cachet, Cause de sa querelle avec Marius, 16. hift. I. 6. Lieutenant de Marius à la guerre des Cimbres. Se retire vers Catulus. ibid. Commande à la guerre Sociale. Sa maifon de Tusculum. Sa foi aux songes & présages. Est fait Consul & General contre Mithridate, ibid. 10. On lui ôte cette Place. Il marche à Rome & chaffe Marius, ibid, 11. Son retour de Grece en Italie, ibid, 15, Fait la guerre eivile. ibid. 17. Crédule fur les prédietions & fur les fonges, 17. Rend de grands honneurs à Pompée. 19. Apporte à Rome les ouvrages d'Aristote. II. 10. Ses mémoires, I.6, 10, 17, 20, Pov. FRAGMENS. Ses victoires de Cheronée & de Sacriport. I. 20. De la porte Colline, 21. Sa crumuté contre les captifs, as. aa. Infulte à la tête de Marius fils. 22. Sa tyrannie après la guerre, Il est créé Distateur. Il y joint le Confulat. Ses loix, 27. Sur le droit de Judicature. II. 67. Augmente l'enceinte de Rome. I. 23. Ordonne les profcriptions. 24, 70. Rappelle Pompée d'Afrique. Le reçoit bien. S'oppose à fon triomphe & se refroidit pour lui, 27, Se dégoûte de la puissance, \$8. Fait des reproches à Pompée à l'occasion de Lépide. ibid. Son abdication, 31. Son caractere. Sa retraite. Ses mémoires, 72. Ses loix fomptuaires. 39. Sa mort. Sa crédulité pour les fonges. Son bonheur. Ses mémoires. 36. Sa pompe funebre. 37. Pourfuit & punit Fimbria. III. 22. 27. Sa gaieté grivoife. Ses comédies faryriques. Cat. 3. Affiege Athenes. Bat Archelaüs à Cheronée & à Orchomene. III. 1. Sa confèrence avec Archelaiis à Delium. ibid. Discours qu'il lui tient sur

les événemens paffés. 6. Sa hauteur avec Mithridate. 9. Sa rigueur envers les Villes d'Afie. 17. SYLLA (Faufus), fils du Dictateur, pris en Afrique. Cat. 17. Et tué. Fie, 18.

Tome III.

SYLLA (P. & Serv.), neveux du Didareur. S'ils ont été du nombre des coqjurès Cat. 3, 36. Condamazion de Servius. Médalle de Publius. Cat. 37. Publius est exclusé Confulsa a perior été nommé. Effors qu'il fait pour fe foutenir. 6. Phree une Colonie à Pompie. 12. Accusté d'avoir trempé dans les deux complos. Et défendu par Cicéon & gar Hortseffe. Et abbou. 36.

SYLLARUS, riviere de Campanie. hift. 111.

SYMPLEGADES, isles. hift. 111. 94. SYPHAX, sils d'Hercule, tige des Rois de Numidie. hift. 1. 6. Jug 1.

SYPHAX, Ros de Numidie. Son nom. Son histoire. Jug. s. hift. II. 6.

SYRACUSE, pillée par les Pirates. hift. V. 28. SYRTES ou SECHES de Barbarie. Jug. 36.

TACFARINAS, Chef Numide. Jug. 34.

57. TAGE, fleuve, Son nom expliqué, hift,

II. 8. IV. 22.

TALABRIGA, Ville d'Espagne. hift. I. 34.

TALAURE, Châreau en Afie. hift. IV. 38.

Grandes richesses qu'on y trouve. 41.

Midridate y prend poste, & s'y main-

tient contre Lucullus. V. 76. 78.

TALENT, monnoie de compte. Ses différentes valeurs. hift. V. 33.

Tanais, Ville. hift. III. 107. 108. Son Commerce. ibid.

Tanais, fleuve. Nom, cours. hift. 111. 108. Sa courbure. Ses embouchures. 161d.

Tania, Tan, Stan. Terminaison géographique. hist. st. st. st. st. pt. pt. Terminaison espagnole expliquée. st. 7. Tantasus, Chevalier Romain. Cat. t. Taphat, Ville du Bosphore Sa fogdation. hift. III. 107.

TAPOBRANE, ifte. hift. II. 5.

TAPSA, Ville de Numidie. Jug. 1.

TARAS, fils de Neptune. hift. II. 23.

TARATES, Peuple de Sardaigne. hift. II.

TARE, fon tombeau. hift. II. 33.

TARENTE, Ville. Fondation & defcription. hift. II. 33.

TARGITAS, Chef des Scythes. hift. III.

TARQUIN l'ancien, refuse d'acheter les

livres Sibyllins. hift. 11. 25.

TARQUIN le superbe. hift. 1. 2. Sa mort.

TARQUIM accuse Craffus de complicité avec les conjurés. Cat. 22. TARQUINIUS, Tribun du Peuple avec Livius-Drusus. Difc. 3.

Lavius-Druini, Dig. 3.

Ta Rquittus-Pariscus, Quefteur d'Annius, puis Lieutenant de Sertorius. high.

II. 4. 44. Son nom. Sa maión. Ses actions. Sa médaille. IV. 18. Complorer de le tuer. Sa feinte querella avec Annoine, au touper chez Perperna. ibid.

Senfuit vers le Tage. Paffe en Mauritaine. Sa mort. IV. 21. 29.

TARRACONNOISE, Province d'Espagne.
hist. II. 61.
TARTESSUS, TARSIS; si c'est la même

Ville que Cadix. hift. 1. 34. II. 4.
TAULANIENS, Peuple d'Illyrie. hift. II.
68.

TAURES, Peuple séroce de l'Euxin. kiss.

111. 103. 105. Mœurs de ce Peuple. Sacrifices humains. 109.

TAURIQUE CHERSONESE. Sa fatuation.

Ses Peuples. Ses Villes. hift. III. 109. Son nom expliqué. ibid. TAUROMÉNIE, Ville de Sicile décrite.

Colonie des Naxiens. hift. IV. 57. Epoque de sa fondation, ibid. TAUROMÉNIUM, Ville. Son nom. hift. II. 38. TAURUS, mont. hift. II. 30. 34. Son nom.

Ses diverses branches. 38.

TAURUS, Amant de Pasiphaé. hist. 11. 10.

Taxtee, Lieutenant de Mithridate. Battu à Cheronée. hiß. III. 5. 14. Battu par Fimbria. 21. Commande en Paphlagonie. 31. 37. Mis en une entiere déroute par Adrianus. 1V. 34. Envoyé vers

Tigrane. IV. 18. 20.
TECTOSAGES, Peuple Gaulois. Jug. 57.
hift. 1. 6.

TEDUS, Sénateur. Vie, 9.
TEIUM, Ville. Description. Accroiffe-

ment. hift. III. 98. TELAMON, port d'Etrurie. hift. I. 13.

TELAMON, Argonaute, Prend la Ville de Troye. hift. 111. 94. TÉLAMON exilé, tragédie d'Accius. Cat.

46.
TELCHYNES. Voyez Curetes.
TELEGON, fils d'Uliffe. Jug. 18.

TELEGON, fils d'Uliffe. Jug. 18.
TELEQUE, Roi de Meffene. hift. II. 33.
TEMERINDE, nom des Palus Mæorides.

hijt. III. 107.

TEMPLES pilles par les Pirates. hijt. III.
29. De Junon en Lucanie. 21. De la
Fortune du jour. 1. 79. De Minnerve d.
1160n. 22. 49. De Vémus-Erycine. II. 10.
De Diane à Prispe. 34. De Vémus d.
Turnoménie. II. 97. De Jupiter-Dictelen. V. 36. De Skrapis für le Bofsphore.
III. 88. De Mercure zu même lieu.
1111. 89. De Mars. De Phrysus. De Leuceptie. de Colchide v. 20. De Leuceptie. de Colchide v. 20. De Leu-

III. 88. De Mercure au même lieu.
ibid. De Mars. De Phryxus. De Leucothèe en Colchide. 103. Des Argonautes en Taurique. 106. D'Achille dans
la Cimmerie. 107. D'Achille dans l'ifle
Blianche. Culte en folemnités en ce lieu.
111. De la Concorde à Rome, & ses

ornemens. Cat. 20. De Jupiter-Stator. hift. It a3. De la bonne Déeffe. Vu, 9. De 83. 15

Venus-Erycine ou Salluftienne. 19.
TEMSA, Ville. Ses divers noms. Sa fondation. Ses Manufactures. hift. IV. 70.
TERENTIA, famille. Vie., 16.

TERENTIA, femme de Cicéron. Sa jaloufie. hijt. V. 78. Donne des confeils courageux à fon mari. 23. Devient jaloufe de Clodia. 40. Perfécutée en l'abfence de fon mari. 44. Répudiée par Cicéron. Se remarie à Sallotte. Vie. 16. Ses autres mariers. Sa logeus pain.

tres mariages. Sa longue vie. 21.
TERENTIUS, Préteur. Son nom. Cat. 21.
THABITE, Déeffe des Scythes. hift. III.
101.

THALA, Ville de Numidie. Affiégée & prife par Métellus. Jug. 34: 35.

THALESTRIS, Amazone. hift. III. 101;

THANA, Ville & riviere de Numidie.

Jug. 44.
THANAGRE, Ville de Brotie. hift. III.

97. THARRA, Ville de Sardaigne. hift. 11. 13. THARTARIENNE, tribu des Scythes. hift.

THASTUS, Chef des Scythes. hift. III.

THÉANE (congrès de) hift. I. 18.
TERMESTINS, Peuples d'Espagne: soumis par Pompée. Leurs mœurs. Tuent Pison. hist. III. 70.

TERRE. Son ancienne division géographique. Jug. 8. hist. 11. 5.

TERTULIA, fille de M. Lucuillus, femme de Craffus. hift. V. 29.

Testn, riviere. Sa fource. hift. 11. 24.
TEUCER, fils de Telamon. Sa colonie. hift.
111. 70.

THEMATES, Nation Dardanienne. hift. II.

THÉMISCYRE, Ville prife par Lucullus, hift. IV. 82, Sa campagne fertile, III. 83. 191. THÉMIS: fon nom. hift. III. 101.
THÉMISTAGORAS, Miléfien. hift, III. 103.
THÉODOSIE, Ville. hift. III. 106. 109.
IV. 44.

THÉOPHANES, Historien. Jug. 22. hist. V. 82. THÉOPHILE, mis à mort par ordre de

THÉOPHILE, mis à mort Mithridate. hift. IV. 41.

THERMISE. hift. II. 1. THERMODON, riviere. Pays fertile. hift.

III. 83. 101. Thisis. hift. III. 101.

THESPIADES paffent en Sardaigne, hift. II.

10.
THIBIUS, fils de Dorilaus. hift. IV. 41.

THIOS, Ville d'Afie, se rend à Triarius, hist. IV. 48.

THOAS, l'un des fondateurs de Temfa.

THONS, poiffons abondans dans l'Euxin. Leur émigration. hift. III. 92. 107. TRORIUS OU THORANIUS, Lieutenant en Espagne. hist. II. 18. Questeur de Vari-

nius. III. 71.
THRACE conquise par les Romeins. Ses
Villes. Situation du Pays. Mours des
Peuples. Division par constèss. high. V.

29. 39.
THRACÉ, mere de Bithynus kift. III. 94.
THRASIMEDES plaide devant le Peuple
romain pour les Héracléores. kift. IV. 49.
THURIA, riviere d'Espagne. Son nom. kift.
III. 20.

THURIAS, riviere d'Espagne, his. II. 98.
THURIMA, Ville pris pur Spartacus, his.
III. 69. Combar près de cette Ville
entre les Gladisteurs & les Romains, 72.
THYATIRE, Ville de Lydie, his. III. 37.
THYMATIRS, Auteur de l'ancien roman
instituté, La Phrygie, his. III. 36.
THYMATIS, Auteur de l'ancien roman
instituté, La Phrygie, his. III. 36.

THYMIENS, Peuples. hift. 111. 94.

THYRSAGETES, Peuples Scythes. Leurs mours. hift. 111. 108.

THYRSUS, riviere de Sardaigne, hift, II. 13; TIBARENIENS de Colchide, hift, III. 103, Leurs déferts. 85.

Tibere réforme les livres Sibyllins, kift.
11. 25.

Tibur. hift. 111. 63. Tigrane, nom expliqué; Rois d'Arménie

Tigrane, nom expliqué; Rois d'Arménie de ce nom. hift. V. s. Tigrane, Roi d'Arménie. Son traité avec

Mithridate pour l'invasion de la Cappadoce. hift. III. g. 6. Forces de fes Etats. 84. Sa conférence avec Métrodore. IV. 1. Reçoit mal Mithridate. V. 1. Commencement de son regne. Ses progrès, Ses conquêtes. Envahit la Cappadoce, la Syrie, &cc. s. Fait bâtir Tigranocerte. Son orgueil, Son entrevue avec Pompée. Sa vieilleffe. Ses femmes. Ses enfans. 3. Donne audience à Clodius. 5. Son entrevne evec Mithridate. 6. Sa furprifo à l'arrivée de Lucuilus, sr. Se retire dans le mont Taurus. 16. Marche au secours de Tigranocerte. Méprise les confeils de Mithridate, Son armée formidable. 18. 19. Appareil de ses troupes. 21. Leur entiere défaite près de Tigranocerte, 22, 23. Sa fuite. Est rencontré par Mithridate, as. Marche avec lui pour couvrir la Ville d'Artaxate. Les Rois livrent butaille & font défaits, 78. Se retire dans l'Arménie intérieure. 40, Affiege Cabire. 67.

TIGRANE, fils du précédent. Son îngratitude. Est mené prisonnier à Rome. hist. V. 3. Est enlevé par Clodius. Vie.

II.
TIGURINS, Peuple Gaulois. Ing. 57.
TIMAVE, riviere. hift. II. 26. III. 82.
TIMÉE de Locres, hift. III. 68.
TIMÉE, Hiftorien. hift. III. 10. Cat. 49.

TIMONITIDE,

TIMONITIDE, contrée de la Paphlagonie. hift. III. 21. TIMOTHÉE, Médecin de Mithridate. hift.

TINDARIS, Ville de Colchide, hift. III.

104. TINGA, semme d'Antée, hist. II. 6.

TINGIS, TANGER, Ville de Mauritanie. Nom, Fondation, Description. kift. II. 6, Tios, Prêtre Milétien. hift. III. 98. TIRMIDA, Ville de Numidie. Jug. 4.

TIRIDATE; ruines de son Palais. hist. V. 38. TITANS OU FILS DE LA TERRE, Leur Colonie en Afrique. Jug. 8. La Crete faifoit partie de leur Empire. hift. V. 44. TITE-LIVE, Historien. Voyer FRAGMENS.

Jaloux de la réputation de Salluste. Vie. 25. Eloge qu'il fait de Cicéron. Cat. 8. TITIENA, semme de Cotta. hift. 11. 27. TITINIUS, Chevalier romain. Cat. 1. Difc.

3. TIZIDA, Ville de Numidie. Juz. 28. TOISON D'OR, fable expliquée, hift, III.

103. TOMISA en Cappadoce. hift. III. 6. TONGILLUS, complice de Carilina. Cat. 13. TORQUATUS raille Hortenfe. hift. V. 12.

TORREDORIX, Seigneur Gallo-grec, confpire contre Mithridate. hift. III. 6. TOSSIPIE, TOSSIOPIE, Seigneurie de

Gallo-grece. hift. 111. 6. TRABS, fignification de ce mot. bift. II. 39. TRALLES, Ville. hift. 111. 8.

TRANSONANE. hift. V. 7. TREBISONOE OU TRAPEZUNTE, hift. 111.

102. TREMELLIUS - SCROPA, Lieutenant de Craffus. hift. IV. 64.

TREMELLIUS, Tribun du Peuple. hift. V. 52. Forme opposition à la loi Gabinia.

54. TRIARIUS (Valérius), Propréteur de Sar-

Tome III.

daigne. hift. 11. 13. Amiral en Afic. Ses Charges. III. 13. Bloque le Roi à Nicomédie, ibid. Affrege Apamée. 16. Défait la flotte royale à Ténédos. IV. 44. Bloque le port d'Héraclée. 45. Traite de

la capitulation de la Ville, 46. Reçoit celle des Villes de Thios & d'Amastris, 48. Secourt l'isle de Délos, V. 40. Marche au secours de Cabire. 69. Est entiérement défait par Mithridate. 70. 71. Rejoint Lucullus. 75.

TRIBUNAT DU PEUPLE abaiffe par Sylla, hift. I. 23. Loix qui le concernent. 43. Son premier établissement. Histoires des diverses tentatives faites pour le rétablir. II. 27. 66. III. 19. 73 & fuiv. IV. 76 & fuiv. Réflexions politiques sur ce grand événement, 77. Cet. 16. Cornélius, Tribun accusé d'avoir lui-même violé les loix du Tribunat. V. 62, 63. Droits du Tribunat & entreprises des Tribuns. Voyez l'Introd. §. 3. Maniere de nom: mer les Tribuns, hift. III, 74.

TRIBUNS LÉGIONNAIRES. Jug. 41, TRIBUNS MILITAIRES Subrugés aux Cons

fuls. Voyer l'Introd. 6. 2. TRIBUS ROMAINES. Voyez l'Introd. S. 4: TRIOGALA, Ville de Sicile. hift, IV. 10.

52. TRIPOLIS en Afrique. Jug. 8,

TRIUMVIRAT formé entre Pompée, Céfar & Craffus, Cune part; Catulus, Cicéron & Caton, de l'autre. hift. IV. 11.

TRIUMVIRS criminels: leurs fonctions; Cat. 46. TROGUE-POMPÉE, Historien. Blame les

harangues de Salluste. Vie, 26. TROPHÉES des Romains, Nom & Defcription. Trophées de Pompée. hift, IV.

TROYE Colonies fondées par les Grees après le siege. hift. II. 20. 28. Guerre

Cccc

antérieure à celle de l'Illiade. III. 105. Cause véritable de la grande guerre de Troye. Langue troyenne étoit la langue hellénique. Cat. s. Prise & brûlée par Fimbria. Epoque de la seconde ruine. Description de ses restes. hist. III. 22.

Tuberon , Philosophe stoicien. hift. V. 84. Tubilustrium célébré à l'armée. hift. II.

TULLIE, fille de Cicéron. Cat. 8. femme de Pifon-Frugi. 42. Va au devant de

fon pere. 48. Tullien, cachot & prifon de Rome. Dé-

crit. Cat. 26.
TULLIUS - ATTIUS , Roi des Volíques.
Cat. 8.

TULLIUS-DECULA, Conful. hift. It 25.
TULLIUS, aïeul de Cicèron. hift. II. 29.
TUMULTE: mot propre pour fignifier la
crainte d'une guerre contre les Gaulois.
Cat. 29.

TURAN & IRAN: anciens Empires de l'Asse. hist. V. 3. TURCS, Peuple de Scythie. hist. III. 108.

TURDETANIE, contrée d'Espagne. hist. II.

Turdules, Peuple Espagnol. hist. 1. 34-11. 8. 111. 85. Turdulis, riviere d'Espagne. hist. 111.

TURIASO, Ville d'Espagne. hist. 11. 49. TURPILIUS, Commandant à Vacca, con-

damné à mort. Jug. 31.

TURPILIUS, Tribun du Peuple. hift. II.

TUSCULUM: fa fondation. Jug. 18.
TUTTIA en Espagne. hift. II. 58. IV. 62.

TYPHA, Pilote des Argonautes. hift. III.

93. 96.
Typ. Métropole des Colonies Africaines.

Tyr., Métropole des Colonies Africaines.

Jug. 8.

Tyrannion, Grammairien. Son école. Sa bibliotheque. Met en ordre les livres d'Ariflote. Ses Eleves. hift, IV. 83. Tyrans (les fept) de Rome. Nom de ceux qu'on appelloit ainfi. Cat. 7. Tyrans, riviere. Son nom. Ses eaux. hift.

III. 112.
TYRIGETES, Peuples. hift. III. 112.
TYRRENIENS, peuplent la Sardaigne. hift.

II. II.
TYRRÉNIENS Afiatiques de l'Euxin. hift.

III. 93. à Cyfique. 34. TYSDRE, Ville de Numidie. Jug. 28,

Tysdre, Ville de Numidie. Jug. 28.

UDURAN, montagne des Pyrénées. Pompée y élève fes trophées. hiß. IV. 63. ULYSSE aborde en Thrace. hiß. 1. 58. UMBRINUS, l'un des Conjurés, cherche à gagner les Allobroges. Cat. 17.

à gagner les Allobroges. Cat. 17. URBINIUS, Questeur en Bétique. hift. II. 62.

USCUDAMA, Ville de Thrace. hift. V.

UTIQUE. Sa fondation. Son nom. Jug. 8.

VACCA, Ville de Numidie. Jug. 13. 21.

Maffacre des Romains dans cette Ville.

11. Reprife & faccagée. ibid.

VACCÉENS, Peuple de Celübérie. hift. II.
1. III. 24. 30. Vacca, Ville d'Espagne.
III. 20.

VALENCE en Espagne, prise par Pompée. hist. II. 52. IV. 62. Rétablie. III. 29. VALÉRIA - MESSALA, semme de Sylla. Jug. 47.

VALERIENNES (légions). high. III. 20.
Voyez Fimbrianes.

VALÉRIUS-ANTIAS, Historien. Jug. 47. 57. hift. I. i. VALÉRIUS. Sa loi en faveur des Citoyens

condamnés. Cat. 23. VALÉRIUS-FLACCUS, Conful avec Marius. Jug. 43. hift. 1. 7. Prince du Sénat. 7. 15. Entre-Roi; Général de la cavalerie. 23. 24. Evoque les Citoyens contre Saturninus. 30.

VALÉRIUS-FLACCUS, Lieutenant contre les Pirates. hift. 11. 23.

VALÉRIUS-FLACCUS (L.). hift. II. 25. VALÉRIUS (P.), Conful. Ses exercices militaires, hift. II. 48.

VALÉRIUS - PUBLICOLA ÉVOQUE les Citoyens contre Appius. hifl. I. 20.

VALÉRIUS. Avis qu'il donne au Sénat lors de la retraite sur le mont Sacré. hist. IV.

Valérius-Flaccus, Commandant à Byzance. hift. III. 3. 7. Général contre Mithridate. Son caractere. Révolte de fon armée. Tué par fes foldats. 20. 21.

VALÉRIUS-FLACCUS, Préteur. Arrête les Allobroges fur le pont Milvius. Car. 20. Gouverneur d'Afie. Accusé de concussions. Désendu par Cicèron, & absous.

39.
VALÉRIUS-MESSALA, Conful. Vie, 8.
VALÉRIUS-NEPOS. Plaide contre Milon.

Vie, 11. 13. VARDAN, Voyer Hypanis.

VAREIA, Ville d'Espagne. hist. II. 49. VARGUNTEIUS, complice de Catilina.

Exilé. Tué à la guerre des Parthes. Cat.

5. Envoyé chez Cichron pour le tuer. 11.

VARINIUS, Préteur. Défait le corps des

fugitifs commande par Ænomais. hij.

III. 64. Refferre les fugitifs en Lucanie.

65. Est mis en fuite par Sparracus. 67.

Foiblesse & lichess de ses troupes. Demande du secours à Rome. 71. Marche pour délivrer Thurium. Se resire & prend ses quarriers. 72.

VARIUS. Son tombeau, hift, I. 24. Tribun du Peuple. Soupçonné du meurtre de Drufus, Dife. 3.

VARONS on BARONS, anciens nobles Ef-

pagnols. Leur nom expliqué. hift. 111.78; VARRON. Ses écrits. Jug. 47. Lieurenant

ARRUN, Sci ettris, Ing. 47. Lientenant de Pomple, hift, II. 31. Son hiftoire de la navigation des Argonautes. III. 37. Amiral dans la mer Egée. Se fignale contre les Pirates. V. 53. Plaide pour Sauféins, Vie, 13.

Vascons, Gascons, Peuple Espagnol. Leur nom. hist. II. 49. III. 29.

VASTE, vaflus animus. Differtation de S'. Evremont fur ce trait du caractere de Catilina, Cat. t.

VATINIUS: accufé. Son mot fur Licinius-Calvus. hift. 111. 74.

VAUTOUR, mont en Lucanie. kift. 111.68. VECTURIUS féduit la Veftale Emilie. Jug. 16.

VEIENTO, Lieutenant de Bibulus en Syrie, Difc. 5.

Vélitesou Infanterie volante. Jug. 21; Vence, Ville des Gaules affiégée. Cest. 37. Venetes, Peuple d'Italie, hift. II. 26. Ventidius. hift. I. 19.

VÉNUS ERYCINE. Son temple & ses ornemens. hist. II. 10.

Vénus ou Benott, Déeffe orientale de la génération. Ses divers noms expliqués. Son culte. hist. III. s.

Vermina, fils de Syphax. Jug. 1. Vérons, Peuple d'Espagne. Varia, Ville d'Espagne. hist. 11. 40.

Suppage. 49t. 17. 42.

Valuks, Queferie de Carbon. hift. 1. 15;

24. 28. Vole Antiochus, 3p. Préssur de
Rome. Condemne Opinius. III. 46. F2voulié les Pirases, 3p. 3p. Quefeur d'A.

ne. Ses conceillors. III. 24. Préseur de
Sicile. Ulé de consivence avec les rivolués d'Elpages, 27. 8. Supérde de favorifer les Gudiareurs. IV. 7p. Les laifle
échapper pès de Vilbon-Valence, 7p. Ses
vexations en Sicile. V. 48. Fait des
préfens à Horrefue, 5p.

VESTALES condamnées par Caffius, Médaille du fait. Jug. 15. Offrent un facrifice à la bonne Déeffe. Raffurent Cicéron.

Vésuve, mont. hift. III. 18. 60.

VETTIUS-PICENS. hift. 1. 30.
VETTIUS-Son complot, hift, V. 84. Dénonce

Céfar comme complice de Catilina. Cat. 22. Charge plufieurs autres personnes. On suspecte sa deposition. 35. Se dit suborné pour tuer Bibulus. Disc. 5.

VETULIUS défendu par Cotta. hift. 11. 69.
VIBIUS. Sa reffemblance avec Pompée.
hift. V. 92.

VIBIUS PACIANUS, kift, IV. 11.

VIBON-VALENCE, Ville des Bruttiens.
Son nom. Sa position. hist. IV. 70.

Vies, ou Mémoires inférés dans les Notes, fur la vie d'

Antonius (Caius), Conful en 690.

Cat. 7.

Archelaus, Lieutenant de Mithridate, high. III. 5. Bisulus, Conful en 694. Dife. 5. Cassius-Longinus, Préseur en 642. Jug.

15.
CATHINA. Cat. 1. 4. 6. 8. 10. 11. 13.
CATON le Cenfeur. hijf. l. 1.
CATON d'Utique. Cat. 24. 25.
CATUUS. hijf. l. 139. Cat. 22.
CÉSAR. Cat. 22. 25. Dife. 1.
Cicknon. Cat. 8. Dife. 9.

CICERON. Cat. 8. Dife. 9. .

COTTA. hift. II. 65.

CRASSUS, Triumvir. hift. IV. 11. Cat. 22.

CURION, Conful en 677. hift. II. 27.

DOMITIUS, Conful en 699. Dife. 5.

FAVONIUS, Dife. 5.

FAVONIUS, Dife. 5.
GELLIUS, Conful en 681, hift. IV. 8.
HORTENSE l'Orateur, hift. V. 52.

LINTULIS-CLODIANUS, hift, IV. 4.
LENTULIS-SAA, Cat. 4.
LEITHUNS-MACEN, hift, III. 74.
LEITHUNS-MACEN, hift, III. 74.
LUCULUS-Nift, III. 65, V. 58, E4.
LUCULUS-VARRON, hift, IV. 58, E4.
LUCULUS-VARRON, hittory

Jag. 12.

METELLUS-NUMIDICUS, Jag. 20, 42.

METELLUS-PUS, kiji. II. 17.

METELLUS-CELER, Cat. 12, 23.

MITHRUDATE, hiji. III. 4, 5, 6, F, 71, 82.

OCTAVIUS, Conful en 677, hiji. II. 23.

OPIMUS, Jag. 7, 17.

Palicanus. Aig. IV. 76.
Pompéz, hiß. I. 19. V. 51. 52. 55. 80. 82,
RULLUS, Tribun. Cat. 7.
RUTLUS, Conful en 648. Jug. 22.
SERVILUS-ISAURICUS. hiß. II. 33.
SISINNA. Jug. 47.

SYLLA. Jug. 47. 36. hift. I. 24. 36.
TIGRANE, Roi d'Arménie. hift. V. 3.

VILLIUS, galant de Faufia. Vie, 5.

VIRGILE, înjufte à l'égard de Cicéron:

Cat. 8.

VIRGINIUS, Třibun du Peuple. kift. 1. 12.

VIRIATE, Lufitaniem, hisft. II. 19, III. 29.
VIVIERS DES ROMAINS. hift. V. 52.
VOCONIUS - BARBA, Lieutenant de Lucullus. Se fait initier aux myfteres de Somothrace. Perd Poccasion de prendre Mithridate. hift. III. 53. Reçoit la fourmiffion des Villes de l'Hellefpont. 56.

militon des Villes de l'Helletpont, 50.
VOCONIUS-NASO, Prêteur, hiß, III. 19.
VOLATERRA, Ville d'Eurnie, hiß, I. 45.
VOLCANS de la Phrygie & de la Mélie, hiß, III. 56. Effers des volcans pour la formation fuperficielle du globe, & la pofition des ifles. IV. 55.

VOLCATIUS.

#### TABLE DES MATIERES.

VOLCATIUS-TULLUS, Conful en 687. Sa Zama, ibid.

médaille, Car. 6. VOLSOUES-ARECOMIQUES, Nation Gau-

loife. hift. II. 24. VOLUX, Prince Maure. Jug. 51. Rencontre

Sylla dans sa marche. Est suspect de trahifon. 54. VULCANALES, fêtes décrites, hift. 11.68.

VULPINIERES, ifles. hift. I. 18. Vulscius, Secretaire de M. Cotta hift. III. 17.

VULTURTIUS, complice de la conspiration, conduit les Allobroges vers Catilina. Est arrêté. Interrogé. Avoue. Cat. 19. 20.

VYZON, Ville de la Mélie. hift. V. 19. XANTIPPE, Lacedemonien. hift. IL. 54. XERNES monte sur le trône de Perse. Auf

III. 2. 3. XIPHARES, Voyet Machards.

ZAMA, Ville de Numidie. Jug. s. Affié par Metellus. Situation. Description. S courne par Jugurtha. Ruinée. Rétablie par Adrien, 27. Divers combats fo

ZAMARE, Ville vers l'Euphrate, hift. V. 10. ZAMOLXIS, Législateur, Son histoire, hift. III. 112.

499

ZAPS ou Zeus. hift. V. 44.

ZARBIENUS, Souverain de la Gordyenne. hift. V. 4. Allie des Romains: mis à mort par Tigrane, 11. Ses obseques, 27,

ZARYADRE, Roi d'Arménie. hift. V. 2, 8, ZELIANE, vallée en Troade. kift. III. 31-ZENICET, Chef des Pirates. Sa mort. hift.

IL 34. ZENOBIUS, Lieutenant de Mithridate. hift.

111. 6. Pille l'ifle de Cio. Est pris à Ephefe. 50. ZETHES, Argonaute. hift. 111, 114.

ZIEL (camp de). hift. V. 70. Zigéens, Sauvages du mont Caucale, kift, 111, 86.

ZOANNES, Nation de Colchide, hill. III.

ZORWANDA, caverne ou le Tigre se perd. hift, V. 12.

ZOZIME, femme de Tigrane. hift. V. 3.

EXTRAIT des Registres de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, du 6 Septembre 1776.

C 15 Ο U 10 <sup>1</sup> N 10 , MM. de Brequigny & Deformeaux, Commidieise nommés par l'Académie pour l'examen d'un Ouvrage manuferi de M. de Broffes, Premier Préfident du Parlement de Bourgogne, Affocié libre de la même Académie, intimité Hifbire de Sallufle, tradaire en françois, avec des Supplemens, ont fait leur rapport, & ont dit qu'apprés avoir examiné ect Ouvrage, lis n'y ont rien trouvé qui doive en empécher Emperfidon. En confequence de cette atrefation, fignée par écrit & enrégitrée, la Compagnie a cédé à M. de Broffes fon privilge pour l'imperfidon de cet Ouvrage. En foi de quoi j'ai giéne le préfent Certificat. FAIT à Paris, au Louvre, ce 6 Septembre 1776. DUPUY, Secretaire perpétude de l'Académie.

Nas Illicebra corma, qua figorficas, deletans vorrer, ai tips Historiarm gius, undi sim duta Fragenesa colligeame, libri renglesame, pari fasi filicitate qui ipsa fasite gius nofivo faredo ad fisituadam reflintas esp, amuñas partiñas vegea O egreja ; prout con fervario per dispose facula numusi in hefano Christina demim poblicatus. Avanillo guidas visituas setas, Convoy. Tact. sua, Grego, tin inug. Sult. von. III.

# C. SALLUSTII CRISPI HISTORIARUM FRAGMENTA.

# AVERTISSEMENT DE L'IMPRIMEUR.

M. le Pelfident de Broffes s'étoit proposé d'ajouter à fon Sallaste françois un quaritions volume en letin, 6 il s'occupoit à y mettre la demine main, designil al de Interde à la Ripoblique des Lettres. Après sa mors, sis manufeits nous ont tei remis, 6 nous nous disposions à les imprimer en entier, pour faitifaire le Public, qui parsificit desire que l'average du d. de Broffe ne religio pai imperiale. Nous avoins autorisses projet dans un Prospectius. Des obstactes imprévus en ont d'abord supponde exécution; 6 nous rous sommes esplaite distrumints à l'abandonner, par des mostifs dont nous cryossa devoir rende campes.

Des personnes éclairées nous ont fais obferver que l'Owrange lain, quoique plain de trochecte où-s'forentes ; tooit en quelque force étranger à l'édition françoife; 6 qu'un nous bornant à l'aspinner la parise de su Ouvrage qui était néaffaire pour compilère le Sallagle françois , nous rempérions l'éfinité de veux de M. de Brifles 6 qu'un même temps nous nous conformations au goût du Public, qui n'a pas aujouré buis, pour tes livres d'évadition écrits en tain , le même empréfigueux qu'us fiele des Lambins de des Mures.

Le quarieme volume que M. de Broffie fi propofois de donner, devoit conenir; s.º le texte laun de Salluffe; 2.º des remarques critiques fur ce texte, cirées em grande partie des anciens Grammatireus ou Scholiaffes qui one cité des paffages de Salluffe; 3.º les fragmens de Hisfoire de Salluffe, avec des fupplamens formes de texte même des Hisfoires contemporains.

D'abort il nous a pour insulte de timprimer le accue latin 3 nous en avons d'accultents tidinton, orb-cordite s nous renovyone en pariculier à elle de M. Philippe, imprimée chez Barbou en 1774. Il gli vrai que M. de Broffes avois fait quéques changemens au accue, d'après les manufiries qui l'avois confidités en lating: muit oure que est correllant four la mourparteur, le cit de accum manuferie en pariculier qui les autorifiés ; ou s'il de fait, nous n'avons pas renord dans fa papiers caue partie de fon Ouvrage.

Pour ce qui est des notes ou remarques, on nous a fait observer que M. de Brosses avois enrichi son édition françoise de toutes celles qui sons véritablement intéressantes; & que les autres qu'il a tirées des anciens Grammairiens; ("¿ón., commeil le die dans fa Prifax», de donar à Sallafa Caranasse, qu'ora Vrigile, Horace Gurand, d'avoir des Sololiafies originaux dans leur prope lempes ) n'ont guere, de l'aven même de M. de Broffes, d'autre métite que l'antiquitel, 6 ne feroient pas fort accueillies dans notre fiecle. Au refle, fi qualque Licheur étoit curieux de notes grammaticales, il peut recourre à l'étair cin el Horceragne ne dux volumes in-«», où on ne tes a pas fourgales.

Rift cofin Histoire triabile, on les fragmens avec des supplieness inté des Histoires commoporaires. Cest on simposis la paria de O'Durrage de M. de Brosse la paia intérificate: mais il a para par néefficire de retire en laine es qui est d'ui vest-bien de un fraçonsis d'auman pua que dant O'Dureage que M. de Brosse i des liège, les fappilmens, formés de poligone d'Histoires conumporains, un since sur même une narration faivir ; ce sont des fragmens qui front de suppliment à d'autres fragmens. M. de Erosse se viois d'aurnistre de sur la surface de la proposition de l'appelment à d'autres fragmens. M. de Erosse se viois d'aurnistre de travail que se voir exception de mettre en cuive sous tes your former la narration s'anapoige en maritime s'anapoige des Histoires socials dont il d'acti s'ervi your former s'an narration s'anapoige en mais ces publiques s'en indégula dans l'étaires infançais, de la tétur peut s'et le juge à propos, recourir aux enjêmeux.

Ces moifs & le desse d'épargner des frais aux Acquireurs, nous ont diterminés à n'imprimer que ce qui est nécessaire pour compiter l'édition francosse, & qui ne se trouve point ailleurs, & à le placer à la suite du troisseme volume, qui est moires considérable que les autres.

Les pièses que nous imprimons font: l'. la faite des fragments, falon l'onde dans lequé il font rapporté le traduits dans l'Histoir rétablie en françois. M. de Broffes en a reffimblé un grand nombre, qui ne se trouvent dans aueune édition de Sallylle; Se tous enfemble forment une parie considérable & cariaçle de l'Overage de Sallulle, que nous vous perda.

2°. Une sable numérique de est mêmes fragments. M. de Broffes les avoit d'abord rengis fuivant l'anciannet des Grammatines qui les citent, & cigli ainfi qu'ils font chiffié dans l'édition françoif. La table que nous donnons les prifens dans est ordre. Elle a trois colonnes: dans la premier, font les promiers most de chaque fragment; dans la feconde an placet le nom & le chapite de l'ancien Ausur qui l'a fourni; la troifense contienu un puti fommaire indicatif du fait dont il l'agit. & de l'endroit de l'Hiftoire dont il fait partie. Par ex moyen le Lelleur aura la faillit de reconsir quand il voudra au texte latin; & fi dans la fuite on venoit à trouver quelque fragment de Saltiffe, il fea aif de voir fi A. de Broffes en avrie un connoillance.

## C. SALLUSTII CRISPI

## HISTORIARUM

## FRAGMENTA,

Ut in editione gallica ordinantur.

| LIBER PRIMUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tom. 1. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| R ES populi Romani M. Lepido, Q. Catulo Coff. ac deindè militia & 1<br>domi geftas composui. frag. 368.                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Maxumis Ducibus, fortibus strenuisque Ministris. frag. 479.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 248.    |
| Neque me diversa pars in civilibus armis movit à vero. frag. 480;                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249.    |
| Cato Romani generis difertifiumus multa paucis abfolvit. frag. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibid.   |
| Fannius verò veritatem. frag. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252.    |
| Nos in tantà doctiffumorum hominum copia, frag. 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 253-    |
| Nihil tam neceffarium aut magis cum curà dicendum, quam quod in manibus est. frag. 17.                                                                                                                                                                                                                                                           | Ibid.   |
| Recens fcripfi. frag. 466,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ibid.   |
| Nobis primæ diffensiones vitio humani ingenii evenere, quod inquies atque indomitum semper in certamine libertatis, aut gloriæ, aut dominationis agit. frág. 589.                                                                                                                                                                                | 255.    |
| Male jam adfuetum ad omnis vis controverfiarum, frag, Goi,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ibid.   |
| Nam à primordio urbis ad bellum Perfi Maçe donicum, frag, 651,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 256.    |
| At difordia, & avarita, atque ambitio, & cetera fecundis rebus orititeta mala, poft Carthaginis excidilim maxumè auda funt. Nam injuriae validiorum, & oò eas diferifio plebis à patribus, a liaeque diffenfiones domi fuere jam inde à principio: neque amplius quaim regibus exacitis, dum metus à Traquinio & bellum gave cum Etruria pofitum | 258.    |
| est, æquo & modesto jure agitatum : dein servili imperio patres plebem                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |

SALLUSTII HISTORIARUM

Tom. I.

262.

ceteris expertibus, foli in imperio agere. Quibus fævitiis, & maxumè famoris onere oppreffa plebes, cum affiduis bellis triburum fimul & milidian tolerart, arnata montem farum atque Aventinum infedit. Tumque Tribunos plebis & alia fibi jura paravit. Difcordiarum & certaminis utrimque finis fuit fecundum bellum Punicum. Jing. 30, 51, 52, 54, 55, 58.

pag. 260. Optimis autem moribus & maximal concordia egit Populus R, inter fecundum atque postremum bellum Carthaginiense, frag. 49, 57.

Poletium a remoto metu punico, fimultates exercere vacuum fuit, plurima curbas, foditiones, & ad poftremum bella civilia orta funt: dum pauci poentes, quorum in grata plerique concefferant, fub honeflo patrum aut plebis nomine, dominationes adfectabant, bonique & malicives adpellati, aon ob merita in renupublicam, omnibus pariere corrupts, fed uri quique locuplefilfimus & injuria validior, quiu praefentia defendebat, pro bono ducebatur. Ex quo tempore majorum mores non paullatim, ut antea, fed torrentis modo praccipitati adeo juventus luxu arque avariña corrupa et; tui meritò dicatur genitos effe, qui nequè iph habere poffent res familiares, neque alios pati. fug. 33, 54, 56.

266. Res Romana plurimum imperio valuit. Serv. Sulpitio & Marco Marcello
Coff. omnes gallia, cis rhenum atque inter mare noftrum atque oceanum nifi quæ à paludibus inviæ fuere, perdomitæ. frag. 48, 79.

A Graccho graves feditiones ortæ. frag. 59.
 Ouæ caufa fuerat novandis rebus. frag. 245.

Quæ caufa fuerat novandis rebus. frag. 245.

Ita fiducia quam argumentis purgatiores dimittuntur. frag. 124.

Ibid. Ita fiducia quam argumentis purgatiores dimittuntur. fi Ibid. Ouiguidem mos uti tabes in urbem conjectus. frag. 355.

270. Sanchis aliter & ingenio validus. frag. 456.

273. Vefpera, frag. 467.

Ibid. Simulans fibi alvum purgari, frag. 663.

275. Tantum antiquitatis curæque majoribus pro gente italicâ fuit. frag. 1/3.
 276. Dum paullatim fuis invicem fubveniunt, omnes in bellum acht funt. frag.

315.

Ibid. Militiæ peritus. frag. 504.

286. Militiæ peritus. Id.

287. Et Metello procul agente, longa spes auxiliorum, frag. 306.

Ibid. Bellum quibus conditionibus posset defineret. frag. 140.

| FRAGMENTA. LIB. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T. I. ed. ga!! |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pag. 289.      |
| Cujus adversa voluntate colloquio militibus permisso, corruptio sacta paucorum & exercitus Sullæ datus est. frag. 99.                                                                                                                                                                              | 302.           |
| Non repugnantibus modo, fed ne deditis quidem A. B. C. M. (i-e. acrocis belli clades metuentibus). frag. 119.                                                                                                                                                                                      | 303.           |
| Equis & armis decoribus cultus. frag. 594.                                                                                                                                                                                                                                                         | 306.           |
| Quibus de caufis Sullam in victorià Dictatorem equo descendere, sibi uni<br>adsurgere de sellà, caput aperire solitum. frag. 383.                                                                                                                                                                  | 307.           |
| Apud præneste locatus. frag. 650.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 308.           |
| Et Marius victus duplicaverat bellum. frag. 137.                                                                                                                                                                                                                                                   | 312.           |
| Genua patrum advolvuntur. frag. 186.                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibid.          |
| Ea cogentes non coactos, feelestos magis quam miseros distringi. frag. 114.                                                                                                                                                                                                                        | 314.           |
| Confilii æger. frag. 546.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 317.           |
| Cum fracta prius crura per artus expiraret. frag. 661.                                                                                                                                                                                                                                             | 323-           |
| Carbo turpi formidine Italiam atque exercitum deferuit, frag. 212;                                                                                                                                                                                                                                 | 328.           |
| Simulans fibi alvum purgari. frag. 201.                                                                                                                                                                                                                                                            | 329.           |
| Curubis, frag. 556.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 331.           |
| Id bellum excitabat metus Pompeii victoris hiempfalem in regnum refti-<br>tuentis. frag. 32.                                                                                                                                                                                                       | 332-           |
| Nam Sullam Consulem de reditu ejus legem ferentem ex composito                                                                                                                                                                                                                                     | 334-           |
| Tribunus plebis C. Herennius prohibuerat. frag. 35.                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Ut actione defisteret. frag. 488.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 337-           |
| Nam Sullæ dominationem audebat. frag. 126.                                                                                                                                                                                                                                                         | 338.           |
| Clementia & probins vestra, Quirites, quibas per ceteras gentis maximi<br>& clari estis, plurimium timoris mihi faciunt advorsis tyrannidem L.<br>Sullæ: ne, aut ipsi nefanda quæ æstumatis, ca parum credendo de aliis,<br>circumveniamini; præfertim cum illi spes omnis in scelere atque persi- | 340.           |
| dia sit; neque se aliter tutum putet, quàm si pejor atque intestabilior<br>metu vestro suerit, quo captivis libertatis curam miseria eximat: aut,                                                                                                                                                  |                |
| fi provideritis, in tutandis periculis magis quàm in ulcifcendo tenea-<br>mini. Satellites quidem ejus, homines maxumi nominis, non minits<br>optumis majorum exemplis, nequeo fatis mirari, dominationis in vos                                                                                   |                |
| fervitium fuum mercedem dant; & utrumque per injuriam malunt;<br>quam optumo jure libere agere. Præclara Brutorum, atque Æmiliorum,                                                                                                                                                                |                |
| & Lutatiorum proles, geniti ad ea quæ majores virtute peperere<br>fubvertunda! Nam quid à Pyrrho, Hannibale, Philippoque, & Antiocho                                                                                                                                                               |                |

A ij

defensum est aliud, quam libertas, & suæ cuique sedes; neu cui, nifi legibus, parcremus? quæ cuncta fævus iste Romulus, quafi ab externis rapta , tenet: non tot exercituum clade , neque Confulis & aliorum Principum, quos fortuna belli confumpferat, fatiatus; fed tum crudelior, cum plerosque secundæ res in miserationem ex ira vertunt. Ouin folus omnium, post memoriam hominum, supplicia in postfuturos composuit, quis priùs injuria quam vita certa esset: pravissumeque per sceleris immanitatem adhuc tutus furit; dum vos, metu gravieris fervitii, à repetunda libertate terremini. Agendum atque obviam eundum est, Quirites, ne spolia vestra penès illum fint; non prolatandum, neque votis paranda auxilia: nisi fortè speratis, per tædium jam aut pudorem tyrannidis, effe eum per scelus occupata periculosiis dimisfurum. At ille eo proceffit, uti nihil gloriosum nisi tutum, & omnia retinendæ dominationis honesta existumet, Itaque illa quies & otium cum libertate, quæ multi probi potitis, quam laborem cum honoribus, capeffebant nulla funt. Hac tempestate serviundum, aut imperitandum: habendus metus eft, aut faciundus, Quirites, Nam quid ultra? quæve humana fuperant, aut divina impolluta funt? populus Romanus, paullò ante gentium moderator, exfutus imperio, gloria, jure, agitandi inops, despectusque, ne servilia quidem alimenta reliqua habet. Sociorum & Latii magna vis, civitate, pro multis & egregiis factis à vobis data, per unum prohibentur; & plebis innoxiae patrias fedes occupavere pauci fatellites, mercedem fcelerum. Leges, judicia, ærarium, provincia, reges, penès unum; denique necis civium, & vita licentia, Simul humanas hoftias vidiftis, & fepulchra infecta fanguine civili. Estne viris reliqui aliud, quam solvere injuriam, aut mori per virtutem? quoniam quidem unum omnibus finem natura vel ferro feptis statuit : neque quisquam extremam necessitatem, nihil ausus, nifi mulicbri ingenio, exfpectat. Verum ego feditiofus, uti Sulla ait, qui præmia turbarum queror; & bellum cupiens, quia jura pacis repeto. Scilicet, quia non aliter falvi fatifque tuti in imperio eritis, nifi Vettius Picens, Scriba Cornelius, aliena benè parata prodegerint : nifi approbaveritis omnis proferiptiones innoxiorum, ob divitias; cruciatus virorum illustrium; vastam urbem fuga & cædibus; bona civium miserorum, quafi Cimbricam prædam, venum aut dono datam. At objectat mihi possessiones ex bonis proscriptorum; quòd quidem scelerum illius vel

maxumum est, non me, neque quemquam omnium satis tutum suisse. fi reftè faceremus. Atque illa que tum formidine mercatus fum, precio foluto ; jure, dominis tamen restituo ; neque pati confilium est, ullam ex civibus prædam effe. Satis illa fuerint, quæ rabie contracta toleravimus, manus conferentes inter fe Romanos exercitus, & arma ab externis in nofmet verfa. Scelerum & contumeliarum omnium finis fit Quorum adeo Sullam non pœnitet, ut & facta in gloria numeret; &. 6 liceat, avidins fecerit. Neque jam quid existmetis de illo, sed quantum vos audeatis, vereor: ne alius alium principem exfpectantes, ante capiamini; non opibus ejus, quæ futiles & corruptæ funt, fed veftra focordia, quam captum ire licet, & quam audeat, tam videri felicem. Nam præter fatellites commaculatos, quis eadem vult? aut quis non omnia mutata, præter victoriam? scilicet milites : quorum sanguine, Tarrulæ Scyrroque, peffumis fervorum, divitiæ partæ funt? An, quibus prælatus in magistratibus capiundis Fusidius, ancilla turpis, honorum omnium dehonestamentum? Itaque maxumam mihi fiduciam parit victor exercitus, cui per tot vulnera & labores, nihil, præter tyrannum, quæfitum eft. Nifi fortè tribunitiam potestatem eversum profecti funt per arma, conditam à majoribus fuis : utique jura & judicia fibimet extorquerent: egregia fcilicet mercede, cum relegati in paludes & filvam, contumeliam atque invidiam fuam, præmia penès paucos intelligerent. Quare igitur tanto agmine atque animis incedit ? quia fecundæ res mirè funt vitiis obtentui; quibus labefactatis, quam formidatus antea est, tam contempetur : nifi fortè specie concordiæ & pacis, quæ fceleri & parricidio fuo nomina indidit. Neque aliter populo effe belli finem, ait, nifi maneat expulsa agris plebes; præda civilis acerbiffuma; jus, judiciumque omnium rerum penes fe, quod populi Romani fuit. Quæ, fi vobis pax & concordia intelleguntur. maxuma turbamenta reipub, atque exitia probate : annuite legibus impositis: accipite otium cum servitio: & tradite exemplum posteris ad populum Romanum fuimet fanguinis cæde circumveniundum. Mihi , quamquam per hoc fummum imperium fatis quæfitum erat nomini majorum, dignitati, atque etiam præfidio; tamen non fuit confilium privatas opes facere; potiorque vifa est periculofa libertas. quieto fervitio. Qua fi probatis, adeste Quirites, & benè juvantibus

### SALLUSTII HISTORIARUM Tom, I.

- Diis, M. Æmilium Confulem, ducem & auctorem fequimini ad reciedit. gall. pjundam libertatem, frag. 1.
- Igitur venditis proferiptorum bonis aut dilargitis. frag. 608. pag. 350.
  - Septimium neque animo, neque linguâ fatis compotem. frag. 106. 358.
  - Tarteffum Hispaniae Civitatem quam nunc Tyrii, mutato nomine, Gadir 363. habent. frag. 97.
  - Societatisque nostræ fœderibus junxit æternis. frag. 48. 367.
  - Antequam diceretur fententia præmiffis rationibus, frag. 289. 368.
  - Vespera. frag. 467. 371.
  - Nec juvenis libidines refrænavit ab inopià, nec ab ætate fenex; verum 373. Leges connubiales & fumptuarias tulit civibus, cum infe amoribus & adulteriis indulgeret. frag. 26.
  - Neque est desessus dominationum Sulla. frag. 127. 375.
  - Vespera. frag. 467. 377-
  - Ibid. Illuminantis forum. frag. 377.
    - Philippus qui ætate & confilio cæteros anteibat, frag. 279. 378.
    - Ibid. Nam tertia tunc erat & fublima nebula cœlum obscurabat. frag. 412.
    - Ea paucis quibus peritia & verum ingenium est abnuentibus. frag. 319. 381. Sanè bonus ea tempestate contra pericula & ambitionem. frag. 176.
    - 182.
    - Æruè est defensus dominationem Sullæ. frag. 127. 383.
  - Ibid. Inter arma civilia æqui bonique famas petiit. frag. 18. Ouietam à bellis civitatem. frag. 482.
  - 300. Multos à pueritià bonos infultavit. frag. 96.
  - 301. Uti Lepidus & Catulus decretis exercitibus maturrimè proficiferentur. 393. frag. 461.
    - Magna vis hominum convenerat agris pulsa aut civitate ejecta. frag. 182. Thid.
    - Nullo certo exilio vagabantur. frag. 166. Ibid.
  - . . . . . Ne inrumiendi po . . . . . fublicibus cavata . . . . . fent, 306. frag. 354.
  - Argentum mutuum arceffivit. frag. 624. 398.
  - Ibid. Exercitum argento fecit. frag. 19.
  - Quin Lenones & Vinarii Laniique quorum præterea vulgus in dies ufum Ibid. habet pretio compositi. frag. 386.
  - Tunc verò & posci. Dum cæteri ejustdem causa Ducem Senatus rati, 399. maximo gaudio bellum irritare. frag. 358.

| FRAGMENTA. LIB. I.                                                | 7 T. I. ed. gal |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Urbe patriâque extorres. frag. 486.                               | pag. 399.       |
| Prudens omnium quæ Senatus censuerat, frag. 483.                  | 400.            |
| Togam paludamento mutavit. frag. 679.                             | Ibid.           |
| Apud mutinam. frag. 643.                                          | Ibid.           |
| Cui nisi pariter obviam iretur. frag. 93.                         | Ibid.           |
| Non poeniturum. frag. 13.                                         | 401.            |
| Quæ pacta in conventione non præstitisset. frag. 98.              | Ibid.           |
| Ergo Senati decreto ferviendumne fit. frag. 88.                   | Ibid.           |
| Sanchus aliter & ingenio validus. frag. 456.                      | 403.            |
| Avidior modo properandi factus, frag. 490.                        | Ibid.           |
| Lepidum pœnitentem confilii. frag. 469.                           | 404.            |
| Igitur Legiones pridiè in monte positas arcessivit. frag. 626.    | Ibid.           |
| In ore gentibus agens, populo, civitati. frag. 104.               | Ibid.           |
| Pressi undique multitudine. frag. 105,                            | Ibid.           |
| Et ei magnà voce vehementer gratulabantur. frag. 92.              | 405.            |
| Idem secere Octavius & Q. Cæpio sine gravi cujusquam expectatione | 407.            |
| neque fanè ambiti publici, frag. 244, bis.                        |                 |

Maxume vellem, P. C. remp. quietam effe, aut in periculis à promtifiumo quoque defendi; denique prava incepta confultoribus noxæ effe. Sed contra, feditionibus omnia turbata funt, & ab iis, quosprohibere magis decebat : postremò, quæ pessumi & stultissumi decrevere, ea bonis & fapientibus faciunda funt. Nam bellum, atque arma, quamquam vobis invifa, tamen, quia Lepido placent, fumenda funt. Nifi fortè cui pacem præftare, & bellum pati confilium eft. Pro, Dii boni, qui hanc urbem omissa cura adhuc regitis; M. Æmilius, omnium slagitiosorum postremus, qui pejor, an ignavior sit, deliberari non potest, exercitum opprimundæ libertatis habet, & se è contemto metuendum effecit: vos muffantes, & retractantes verbis & vatum carminibus, pacem optatis magis, quàm desenditis: neque intelligitis, mollitia decretorum vobis dignitatem, illi metum detrahi. Atque id jure; quoniam ex rapinis confulatum, ob feditionem provinciam cum exercitu adeptus est. Quid ille ob benefacta cepisset, cujus sceleribus tanta præmia tribuistis? At scilicet, ii, qui, ad postremum usque, legatos, pacem, concordiam, & alia hujuscemodi decreverunt, gratiam ab eo peperère. Immò despesti & indigni rep. habiti, prædæ loco æstumantur: quippe metu pacem repetentes, quo habitam amiferant. Equidem à principio, cum Etruriam

412.

Tom. I.

conjurare, proferiptos accerfiri, largitionibus rempubl. lacerari videbam, maturandum putabam & Catuli confilia, cum paucis fecutus fum. Ceterum illi, qui gentis Æmiliæ benefacta extollebant, & ignoscendo populi Romani magnitudinem auxiffe, nufquam etiam tum Lepidum progressum videbant; cum privata arma opprimundæ libertatis cepisset. fibi quisque opes aut patrocinia quærendo, confilium publicum corruperunt. At tum erat Lepidus latro cum calonibus & paucis ficariis: quorum nemo non diurna mercede vitam mutaverit : nunc est Proconful cum imperio, non emto, fed dato à vobis; cum legatis adhuc jure parentibus: & ad eum concurrêre homines omnium ordinum eorruptiffumi; flagrantes inopia & cupidinibus, scelerum conscientia exagitati; quibus quies in feditionibus, in pace turbæ funt : hi tumultum ex tumultu, bellum ex bello ferunt; Saturnini olim, post Sulpicii, dein Marii Damafippique, nunc Lepidi fatellites. Præterea Etruria, atque omnes reliquiæ belli arrectæ: Hispaniæ armis sollicitatæ: Mithridates in latere vectigalium nostrorum, quibus adhuc sustentamur, diem bello circumfpicit: quin, præter idoneum ducem, nihil abest ad subvertundum imperium. Quod ego vos oro atque obsecro, P. C. ut animadvortatis; ncu patiamini licentiam fcelerum, quafi rabiem, ad integros contactu procedere. Nam, ubi malos præmia fequuntur, hand facile quifquam gratuito bonus est. An exspectatis dum, exercita rursus admoto, ferro atque flamma urbem invadat? quod multò propiùs est ab eo, quo agitat, flatu, quam ex pace & concordia ad arma civilia; quæ ille advorfum divina & humana omnia cepit, non pro fua, aut quorum fimulat injuria, sed legum ac libertatis subvertundæ. Angitur enim, ac laceratur animi cupidine & noxarum metu, expers confilii, inquies; hæc atque illa tentans, metuit otium, odit bellum; luxu atque licentia carendum videt, atque interim abutitur vestra socordia. Neque mihi satis confilii. metum, an ignaviam, an dementiam eam adpellem : qui videmini intenta mala, quafi fulmen, optare, fe quisque ne attingat; fed prohibere, ne conari quidem. Et quarfo considerate, quam conversa rerum natura fit. Antea malum publicum occultè, auxilia palam instruebantur, & co boni malos facilè anteibant; munc pax & concordia disturbantur palam; defenduntur occultè, Quibus illa placent, in armis funt : vos in metu. Quid exspectatis? nisi fortè pudet, aut piget rectè facere. An Lepidi mandata animos movent? qui placere ait, fua cuique reddi; &

aliena tenet : belli jura rescindi; cum ipse armis cogat : civitatem confirmari , qui ademtam negat : concordiæ gratià plebi tribuniciam potestatem restitui, ex qua omnes discordiæ accensæ. Pessume omnium atque impudentiflume, tibine egeftas civium, & luctus curæ funt, cui nihil est domi, nisi armis partum, aut per injuriam? alterum consulatum petis, quafi primum reddideris : bello concordiam quæris, quo parta diffurbatur : nostri proditor, istis invidus, hostis omnium bonorum, Ut te neque hominum, neque Deorum pudet, quos perfidià; aut periurio violasti! Qui, quando talis es, maneas in sententia. & retineas arma, te hortor : neu prolatandis feditionibus, inquies infe ; nos in folicitudine retineas. Neque te provinciæ, neque leges, neque Dii penates civem patiuntur. Perge, qua cœpifti, ut quam maturrumè merita invenias. Vos autem, P. C. quoufque cunctando remp. intutam patiemini, & verbis arma tentabitis? Delectus advorsum vos habiti , pecuniæ publicè & privatim extortæ, præfidia deducta atque imposita; ex lubidine leges imperantur; cum interim vos legatos & decreta paratis. Et quanto, me herculè, avidius pacem petieritis, tantò bellum acrius erit; cum intelleget, se metu magis, quàm requo & bono fustentatum. Nam qui turbas & cædem civium odisse ait, & ob id, armato Lepido, vos inermes retinet; quæ victis toleranda funt, ea, cum facere poffitis, patiamini potitis cenfet. Ita illi à vobis pacem, vobis ab illo bellum fuadet. Hæc fi placent; fi tanta torpedo animos oppressit, ut obliti scelerum Cinnæ, cuius in urbem reditu, decus atque ordines omnes interierunt, nihilominus vos, atque conjuges, & liberos, Lepido permiffuri fitis; quid opus decretis? quid auxilio Catuli ? quin is & alii boni remp, frustra curant, Agite uti lubet; parate vobis Cethegi, atque alia proditorum patrocinia, qui rapinas & incendia inflaurare cupiunt, & rurfus advorfum Deos penates manus armare. Sin libertas & bella magis placent; decernite digna nomine, & augete ingenium viris fortibus. Adest novus exercitus, & ad hoc, coloniæ veterum militum, nobilitas omnis, duces optumi; fortuna meliores feguitur. Jam illa, quæ collecta funt focordia nostra, dilabentur. Quare ita censeo: quoniam Lepidus exercitum privato confilio paratum, cum peffumis, & hoftibus reipub, contra hujus ordinis auftoritatem ad urbem ducit; ut Appins Claudius interrex cum Q. Catulo Proconfule, & ceteris, quibus imperium est, urbi præsidio sint : operamque dent, ne quid resp. detrimenti capiat, frag. 2.

## SALLUSTII HISTORIARUM

T. I. ed. gall. 10 SALLUS 7
pag. 419. Apud Mutinam. frag. 643.

423. Cofa. frag. 290.

18id. Dubium an infula fit, quòd euri atque austri superja@is flu@ibus circum-lavit. frag. 419.

424. Tyrannumque & Cirnam appellantes, frag. 167.

Ibid. Incruento exercitu victoriam reportare. frag. 304.

Ibid. Locum editiorem quam victoribus decebat. frag. 268.

426. Carionem quæfivit ut adolescentior & populi suffragiis integer, ætati concederet mamerci. frag. 627.

427. Feroces Dalmatas. frag. 45.

429. Itaque Servilius ægrotum Tarenti Collegam prior transgreffus. frag. 639.

430. Gens rarò egressa finis suos. frag. 219.

431. Eam deditionem Senatus per Nuncios Oreftis cognitam approbat. frag. 399.

Ibid. Ænum & maroneam, & viam militarem. frag. 220.

### LIBER SECUNDUS.

pag. 435. M. LEPIDO cum omnibus copiis Italià pulso, segnior neque minius gravis, sed multiplex cura patres exercebat. frag. 80.

Ibid. Quippè vastà Italià rapinis, fuga, cædibus. frag. 266.

- Ibid. Ardebat omnis Hispania citerior. frag. 81.
   Ibid. Maxumèque ferocia Regis Mithridatis in tempore bellaturi. frag. 128.
- 437. Magad glorial Tribunus milium Tito Didio imperante, magno ufu bello marfico, paratu militum & armorum finit: multaque tum duba ejus curata, primo per ignobilitatem, deinde per invidiam proferiporum celara funt. Cominius faciem fuam oftentabat afiquer advorfsi cierticibus & effoffo coulo. Quoi ille dehonetfamento corporis maxime larabatur; neque illis anxius, quia reliqua gloriofitis retinebat. fust. 31.

443. Hifpaniam maturavit occupare. frag. 27. ex Plutare.

444. Câm Sertorius neque erumpere tam levi copià, navibus fugam maturabat. frag. 215, 485.

445. Ad hoc pauca piraticæ adjungit & actuaria navigia. frag. 426.

Hid. Neque jam fuffineri poterat, immensum austo mari & vento gliscenti, freg. 357.

|                                                                                                                                                                                                                          | I. ed. gall |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tarteffum Hifpaniæ civitatem quam nunc Tyrii, mutato nomine, Gadir pa<br>habent, frag. 588.                                                                                                                              | g. 446.     |
| Ibi anxius animi atque incertus, frag. 489.                                                                                                                                                                              | Ibid.       |
| Traditur fugam in longinqua oceani agitavifle. frag. 218. cujus duas infulas proxumas inter fe & decem millia fladium procul à gadibus fitas conflabat fuopte ingenio alimenta mortalibus gignere. frag. 416., 330.      | Ibid.       |
| Infulæ fortunatæ. frag. 254.                                                                                                                                                                                             | Pid.        |
| Et pœni ferunt adversus A. N. C. M. (i-e. Africam nancisci contrà meridiem.)                                                                                                                                             | Ibid.       |
| frag. 122.                                                                                                                                                                                                               | ******      |
| Et inclutæ Homeri carminibus, frag. 254.                                                                                                                                                                                 | 447-        |
| Maurique vanum genus, ut alia Africæ, contendebant Antipodes ultrà                                                                                                                                                       | 455-        |
| Ethiopiam cultu Períarum, justos & egregios agero, frag. 636.                                                                                                                                                            | 411-        |
| Rumore primo. frag. 465.                                                                                                                                                                                                 | 462.        |
| Quem ex Mauritanià Rex Afcalifiphta , proditionis infimulatum cum cuf-                                                                                                                                                   | 463.        |
| todibus miserat. frag. 586.                                                                                                                                                                                              | . ,         |
| Genus armis ferox & fervitii infolitum. frag. 481.                                                                                                                                                                       | 466.        |
| Itaque Sertorius levi præsidio relicto in Mauretania, nactus obscuram                                                                                                                                                    | Ibid.       |
| noctem, æftu fecundo, furtim ac celeri rate vitare prælium in trans-                                                                                                                                                     |             |
| greffu conatus est. frag. 408.                                                                                                                                                                                           |             |
| Transgressos omnis recipit mons bellona præceptus à Lustanis, frag. 409.                                                                                                                                                 | Ivid.       |
| Antequam regressus Sertorius instrueret pugnæ suos, frag. 491.                                                                                                                                                           | 470.        |
| Ichu eorum qui in flumine ruebant , necabantur, frag. 108.                                                                                                                                                               | 471.        |
| Et mox Fusidius adveniens cum Legionibus, postquam tantas spiras, unum                                                                                                                                                   | Ilid.       |
| haud facilem pugnantibus vadum, cuncta hosti quam suis opportuniora videt. frag. 381.                                                                                                                                    |             |
| Suos equites hortatus vado transmittit. frag. 492.                                                                                                                                                                       | Ibid.       |
| Lufitaniæ gravem civitatem. frag. 317.                                                                                                                                                                                   | 472.        |
| Genus militum fuetum à pueritià latrociniis. frag. 487.                                                                                                                                                                  | Ibid.       |
| Sardinia in africo mari facie vefligii humani in orientem quam in occi-<br>dentem latior prominet, frag. 39 & 359; indè Ichnusa appellata.<br>frag. 43. Ichnusam quod formam habeat vestigii humani. frag. 42. ex. Paus. | 474-        |
| Trojanorum tempore, invadendarum terrarum caufa, fuerat navigatio, frag. 185.                                                                                                                                            | 475.        |
| Sardis Hercule procreatus cum magnă multitudine à Lybia profectus,<br>infulam occupavit, & ex suo vocabulo infulæ nomen indicit. frag. 670.                                                                              | Ibid.       |

### T. I.ed. gall. 12 SALLUSTII HISTORIARUM

pag. 476. Apollinis filio & Cyrenes. frag. 553.

- 477. Ariftæus poft laniatum à canibus Aftæonem filium, matris inftinftu Thebas reliquit & Coam infulam tenuit primo adhuc hominibus vacuam: poft, ea relictà, cum dædalo ad Sardiniam transitum fecit. frag. 65 & 14.5.
- Dædalum ex Sicilià profectum cum Minois fugeret iram atque opesfrag, 60a.
- Ibid. Dædalus primò Sardiniam post delatus est cumas. frag. 255.

479. Geryonis. frag. 264.

- 480. Mox Ariflæum regnando his proxumum afferunt in urbe Caralis , quant condiderat ipfe, conjundto populo utriufque fanguinis , fejuges ufque ad fe gentes ad unum morem conjugaffe , imperium ex infolentià nihil aforematas. fras. 41 bis.
- Ibid. Multi post excidium Trojæ, orbis diversa tenuere, Capys Campaniam, Helenus Epirum, Antenor Venetiam, alii Sardiniam. frag. 179 & 185.
- 481. Terra patet in longitudine millia CXL, latitudine XL, frag. 671.
- 489. In ea neque ferpens gignitur, neque lupus, fed folifuga tantùm, animal exiguum, hominibus perniciolum. Venenum ibi quoque non nafeitur, nifi herba quæ Sardoa dicitur, apiaftro fimilis, quæ comefa ora rictus dolore contrahit & quafi ridentes interimit. frag. 141 6 671.
- 492. Sed ipă ferunt taurum ex grege quem propê litroa regebat Corfa nomine Ligus mulier, clum tranfnature folium, a tque per intervalla corpore audo remaeur videret, cupiens ſcire incognita fibi pabula, taurum à ceteris digredientem ufque ad infulam navigio profecuta eff. Cajus regrefiu infula fertilitatem cognofecatus Ligures, ratibus eo profecti funt, eamque nomine audoris & ducis appellaventur, frag. 60 § 672.
- 495. Ne illa tauro parta fit. frag. 89.

  18id. Genus militum fuetum à pueritià latrociniis, frag. 487-
- 496. Nihil ob tantam mercedem abnuiturum. frag. 484.
- Ibid. Infanum aliter sua sententia atque aliarum mulierum. frag. 457.
- Itid. Sic verò quafi formidine adtonitus, neque animo, neque auribus, aut linguà competere. frag. 389.
- 497. Lepidum pœnitentem confilii. frag. 469.
- Ibid. Tharros, frag. 560,
- Ibid. Postremo ipsos colonos, per miserias & incerta generis humani orare. frag. 287-
- 498. Perpenna, tam paucis profectus, vera est æstimanda. frag. 320.

| FRAGMENTA. LIB. I.                                                                                                  | T. I. ed. gas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Perrexere in Hispaniam an Sardiniam, frag. 324.                                                                     | pag. 498.     |
| Nifi cum ira belli defenuiffet, frag, 619.                                                                          | 500.          |
| Ingens ipfe virium atque animi, frag. 494.                                                                          | 503.          |
| Eâ continentiâ vir gravis, nec ulla arte cuiquam inferior, frag. 493 & 397.                                         | Ibid.         |
| Belli fanè fciens. frag. 337.                                                                                       |               |
| Rebus fuprà votum fluentibus, frag. 207.                                                                            | Ibid.         |
| Et in præliis actu promptus. frag. 102,                                                                             | Ibid.         |
| Nocu, diuque stationes & vigilias tentare. frag. 462;                                                               | 504.          |
| Dum inferior omni vià graffaretur, frag. 73 & 662,                                                                  | 509.          |
| Domitium Proconfulem ex Citeriore Hispania, cum omnibus copiis, quas                                                | Ibid.         |
| paraverat, arceflivit, frag, 623,                                                                                   | Ibid.         |
| Occupatuíque collis editifimis apud Ilerdam, & cum multa opera cir-<br>cumdata. frag. 500.                          | 511.          |
| Dum inférior omni vià graffaretur, frag. 73.                                                                        | 513.          |
| Ac deinde nullà munitionis aut requie mora processit ad oppidum.<br>frag. 606.                                      | Ibid.         |
| Quos inter maximè. frag. 468.                                                                                       | Ibid.         |
| Confedit in valle virgulta nemorofaque, frag. 234.                                                                  | 514.          |
| Equo atque armis infignibus, frag. 294.                                                                             | Ibid.         |
| Narbone confilia Gallorum, frag. 569,                                                                               | 522.          |
| Ventis per cava terræ citatis, rupti aliquot montes tumulique sedere. frag. 608.                                    | 524-          |
| Atque hiavit humus multa, vasta & profunda. frag. 398.                                                              | Ibid.         |
| Nam tetra tune erat, & fublima nebula cœlum obscurabat. frag. 412.                                                  | Itid.         |
| Nam ex aeris & aquæ corruptione frugibus infectis, gravis etiam ani-<br>mantibus pestilentia coorta est. frag. 160. | 528.          |
| Primam modo Iapidiam ingreffus. frag. 150.                                                                          | 529-          |
| Ne simplici quidem morte moriebantur, frag. 161,                                                                    | Hid.          |
| Indè morbi graves ob inediam infolita vescentibus, frag. 1/2,                                                       | Ibid.         |
| Post reditum eorum quibus Senatus belli Lepidani gratiam fecerat. frag. 538.                                        | 530.          |
| Octavium mitem & captum pedibus, frag. 303.                                                                         | 533-          |
| Quia corpore & lingua percitum & inquietem nomine Histrionis vix fani, Barbulcium appellabant, frag. 597.           | 535-          |
| Caræ infulani populi piratica famoli, victi à Minoe. frag. 276,                                                     | <b>5</b> 36.  |

### SALLUSTII HISTORIARUM

- T. I. ed. gall. 14 SALLU pag. 537. Apud Coricum. frag. 641.
  - 538. Illum nautis forum. frag. 377.
  - 545. Et fortè in navigando cohors una grandi phafelo vedta à cœteris deerravit , marique placido à duobus prædonum myparonibus circumventa, fiag. 543.
  - 546. Offium. frag. 450.
  - 547. Immane quantum animi exarfere, frag. 363.
  - 549. Itaque Servilius ægrotum Tarenti Collegam prior transgressus, frag. 639.
  - Ille vero portu folvit, poftquam fidetarum paronas exarmaffet. Rhodiis enim auxilium laturi venerant, frag. 684.
  - Ibid. Ad olympum atque phafelida. frag. 640,
  - 552. Lyciæ Pisidiæque agros despectantem. frag. 184.
  - 554. Fessius in Pamphiliam se receperat. frag. 269.
  - 1bid. Iter vortit ad Corycum urbem inclutam specu atque nemore, in quo Crocum gignitur. frag. 376.
  - 563. Nifi qua flumen lurda tauro monte defluens. frag. 591.
  - Teid. Saxaque ingentia & axe vin@a trabes per pronum incitabantur, axibus quæ eminebant, in modum ericii militaris, veruta binum pedum. frag. 43.5.
    - 565. Vifuros, frag. 14.
  - Ibid. Ibi triennio frustra trito, frag. 244.
  - Parte confumptà, ad diuturnitatem ufus reliqua cadavera fallerent. fraz. 474.
  - 568. Orion oritur juxtà folis æftivi pullum. frag. 253.
  - 570. Medio diei, frag. 505.
  - 571. Saguntinum, frag. 455.
  - 14id. Belli fanè fciens. frag. 337.... Militiæ peritus. frag. 504.... Id Jovi mandet nostro. frag. 110.
  - Queis à Sotorio triplices infidiæ peridoneos faltus positæ erant. frag.
     312.... Prima qui fronte venientes acciperet. frag. 313.
  - Ibid. Equi fine rectore exterriti au faucii consternantur. frag. Gii.
  - Ibid. Neque se recipere aut instruere prælio quivere, frag. 629.
  - 573. Dubitavit acie pars. frag. 151.
  - Ibid. Et properè validam urbem multos dies restantem pugnando vicit. frag.
  - 575. Vespera. frag. 467.

### FRAGMENTA. LIB. I.

15 T. I. ed. gall. Note tamen infequenti, ipfo pervigilante, in eodem loco, alia excitata pag. 576.

turris prima luce miraculo hostibus fuit : fimul & oppidi turris, quæ maximum propugnaculum fuerat , fubrutis fundamentis dehifcere Frag. Titiingentibus rimis; & turis fultura ardere propins misso cum igni coepit; vaticana reperincendique fimul & ruinæ metu territi contrebienfes de muro trepidi tum, an. 1772. effugerunt; &, ut Legati mitterentur ad dedendam urbem ab universa multitudine conclamatum est. Eadem virtus, quæ inritantes oppugnaverat, victorem placabiliorem fecit, Obfidibus acceptis pecuniæ modicam exegit fummam, armaque omnia ademit. Transfugas liberos vivos ad se adduci justit, & fugitivos, quorum major multitudo erat ipsis, imperavit ut interficerent, Jugulatos de muro dejecerunt. Cum maguâ ja@urâ militum quatuor & quadraginta diebus contrebia expugnata, relictoque ibi L. Infteio qui civitati praesset, ad Hiberum slumen copias adduxit.

Ibi hibernaculis fecundum oppidum, quod castra Ælia vocatur, ædificatis, ipse in castris manebat; interdiu conventum sociarum civitatium in oppido agebat. Arma ut fierent, pro copiis cujusque Populi, per totam Provinciam edixerat; quibus inspectis, referre cetera arma milites justit, quæ aut itineribus crebris aut oppugnationibus trita, Qua per civitates facta erant nova, manè per Centuriones divisit Legionibus: tum quoque Hifpanos instruxit armis, vestimentaque fimul militibus divifa, & flipendium datum. Fabros in fodinis montium paraverat, indeque exciverat : quibus officinabus bitumen ligni vice fuie in ufu ; ratione inita, quid in fingulos dies effici poffet. Itaque omnia fimul instrumenta belli parabantur. Neque materia artificibus, præparatis ante omnibus, in ixogivitum ( lege ) inixo civitatum fludio, nec fuo quifque operi artifex deerat. Convocatis deinde omnium Populorum Legationibus, qua ad Provincia securitatem ac gerendum in Hispania bellum pararet ; tum etiam quas per Legatos , quas ipfe res in praliorum discrimine, quasque in oppugnandis urbibus hostium gestisset, exposuit, & ad reliqua belli cohortatus est; paucis edoctos, quantum Hispaniae Provinciæ intereffet, fuas partes fuperiores effe, Dimiffo deinde conventu, juffis, quæ omnibus conducerene, quibufque sibi possene res servare fuas , ofcam profectus eft.

Principio veris M. Perpernam cum vigenti milibus peditum ; equitibus mille quingentis in Ilurcaonum gentem milit, ad tuendam Regionis

Tom, I. edit, gall,

SALLUSTII HISTORIARUM eius maritimam oram; datis præceptis quibus itineribus duceret ad defendendas focias urbes, quas Ponpeius oppugnaret; quibufque infum agmen Ponpeii ex infidiis adgrederetur. Eodem tempore & ad Herennuleium, qui in iifdem locis erat, litteras misit, & in alteram Provinciam ad L. Hertuleium præcipiens, quemadmodum bellum administrare vellet; ante omnia ut ita focias civitates tueretur, ne acie cum Metello dimicaret, cui neque auctoritate, neque viribus par effet, . . . . . . Surum eum credebat ; fi traheretur bellum, hosti, cum mare ab tergo Provincialque omnes in potestate haberet, navibus undique commeatus venturos : ipfi autem , confumptis priore æftate , quæ præparata fuiffent , omnium rerum inopiam fore. Perpennam in maritimam regionem ut ea, quæ integra adhuc ab hostis vi tutari posset; & si qua occafio detur, incautos per tempus adgreffurum. Ipfe cum fuo exercitu Hiberones & Autalcones progredi statuit, à quibus . . . mom. (Ex. Rom. ageri) cum ab se oppugnarentur Celtib, urbes inploratam Missosque qui itinera exercitui Romano monstrarent . . . . Maritimamne oram, ut Ponpeium ab Ilercaonia & Contestania arceat,

utraque socia gente ; an ad Metellum & Rustaniam ( leg. Lustaniam ) fe convertat, Hæc fecum agitans Sertorius præter Hiberum amnem per pacatos agros quietum exercitum fine ullius noxa duxit. Profectus inde in Burfaonum & Cafuantinorum ( leg. Cafeantinorum ) & Graccu, ritanorum fines, evaltatis omnibus, proculcatisque segitibus, ad Calagurim Naficam fociorum urbem benit , ( pro venit ) transgressusque amnem propinqum urbi, ponte facto, castra posuit. Postero die M. Masium Quæstorem in Arvacos & Cerindones misit ad conscribendos ex iis Gentibus milites, frumentumque inde Contrebiam, quæ Leucada appellatur, conportandum; præter quam urbem opportunissimus ex Beronibus transitus erat, in quamcumque regionem ducere exercitum statuisset; & C. Insteium Præsectum equitum, Segoviam & in Vacreorum (leg. Vacceorum) gentem ad equitum conquisitionem misst, justum cum

| cum equitibus Contrebize fefe operiri. dimiffis iis ipfe profectus per dumcomum agrum dudo exercitu in confinio Vironum politi caltra. Poftero die cum equitibus prageffus al tinera expotoranda, juffo pedite quadrato agmine fequi, ad Vareiam validiffinam regionis ejus urbem venit. Haud inopinantibus advarentar, umdique equitibus & fuu gentis & Autrisonum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| umeonum agrum dudo exectitu in confinio Vironum pofini cultra. Podreo die cum equitibus prægrefius ad linera exploranda, juffo pedie quadrato agmine fequi, ad Vareiam validimam regionis ejus urbem venit. Haud inopinantibus advareat validimam regionis ejus urbem venit. Haud inopinantibus advareata, undifiama regionis ejus urbem venit. Haud inopinantibus advareata, undique equitibus & fung gentis & Auttionaum pediar advenerat, undique equitibus & fung gentis & Auttionaum pediar advareata, fung 3,94.  At Sertorius vacuus hieme augere copias. fug. 3,34.  Hifpania mos el natiquam patriam elle. fugs. 87,  Exercitum more majorum vertere, fug. 23-0.  Hifpania mos el natiquam patriam elle. fugs. 87,  Exercitum more majorum vertere, fug. 23-0.  Hifpania mos el natiquam patriam simittebantur. Sed ipfæ belli promptid- fumos deligebant. fugs. 3-06.  Hilpania fug. 191.  Hippania mos elle advarenti elle auttibus juvenibus parentum fatta memo- rentur à matribus. fugs. 3-06.  Hilpania fung. 191.  Hilpania mos elle advarenti fugs. 400.  Hilpania fung. 191.  Hil | Tom, I.      |
| umcomum agrum dudo exercitu in confinio Vironum poluit cafra, Profecto die cum equitibus pragrefius ad itinera expoternata, jufio ped dite quadrato agmine fequi, ad Vareiam validifimam regionis ejus urbem venit. Haud inopinantibus s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | edit. gall.  |
| Podere die cum equitibus prægreffus ad litinera exploranda, juffo pedite quadrato agmine fequi, ad Averiam validifimam regionis ejus urbem venir. Haud inopinantibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| dite quadrato agmine fequi, ad Vareiam validifimam regionis ejus urbem venit. Haudi nopinantibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| urbem venit. Haud inopinantibus advenerat, undique equibius & fun genis & Autrisonum advenerat, undique equibius & fun genis & Autrisonum ind Metellus in ulteriore Hifpania, fug. 123.  pa acruento exercitu vitlorism reportare, fug. 304.  Mi Sertorius vacuus hieme augere copias, fug. 334.  Hifpanism fibi antiquam patriam elle, fug. 187.  Exercitum more angorum vertere, fug. 23-5.  Hifpanis mos eft ut in bella cuntibus juvenibus parentum faßa memorentur à martisus, fug. 23-1.  Neque virgines nuptum à parentibus mittebantur. Sed ipfae belli promptif- fumos deligebant, fug. 30-6.  Holli profechus vicos caflellaque incendere, & fugà cultorum deferta igni varlare s, neque elato aut fecuro elfe animo metu gentis ad furta belli peridonea. fug. 30-4.  Modeltus ad omnia alia, infi ad dominationem. fug. 11.  Pompeius cum alacribus faltu, cum velocibus curfu, cum validis vecle certabat. Neque enim ille aliere pontidiet par elfe Sectorio, indi & & milites frequentibus exercitiis preparavifiet ad pralia. fug. 68-5 & 44.  Nova effas. fug. 1-1.  April altern certos conlocaverat. fug. 19-7.  Medio dici. fug. 50-5.  Ut futfinere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. fug. 50-8.  Ut futfinere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. fug. 50-8.  Ut futfinere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. fug. 50-8.  Ut futfinere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. fug. 50-8.  Ut futfinere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. fug. 50-7.  Litteris cocum Metellus per litteras gaarus. fug. 50-7.  Litteris cocum metellus per litteras gaarus. fug. 50-7.  Litteris cocum mitellus per litteras gaarus. fug. 50-7.  Litteris cocum mitellus per litteras gaarus. fug. 50-7.  Nam procal & devietas regionibus.                                                                                                                                                                                    |              |
| advenerat, undique equiribus & fun gentis & Autrisonum ied Metellus in ulteriore Hifipania, fing. 123, nemento exercitui vicloriam reportare. fing. 304. kt Sertorius vacuus hieme augere copias, fing. 334. fifipaniam fibi andquam patriam elle. fing. 63, Exercitum more majorum vertere. fing. 330. Exercitum more majorum vertere. fing. 340. Exercitum deligebant. fing. 301. Exercitum deligebant. fing. 304. Exercitum deligebant. fing. 306. Ilib profechas vicos caftellaque incendere, & fingli cultorum deferta igni vaflare; neque elato aut fecuro effe animo meru gentis ad furta belli peridoneae. fing. 304. Modelbus ad omnia alia, nifi ad dominationem. fing. 211. Pompeius cum alacribus faltu, cum velocibus curfu, cum validis vecle certabat. Neque enim ille aliere ponufiet par effe. Sertorio, nifi fe & milites frequentibus exercitiis presparavifet ad pralia. fing. 683 6 44. Nova æflas. fing. 405. Ut futfuere corpora plerique nequeuntes, arma fiua quifque feffi flantes incumberent. fing. 508. Ut futfuere corpora plerique nequeuntes, arma fiua quifque feffi flantes incumberent. fing. 508. Ut futfuere corpora plerique nequeuntes, arma fiua quifque feffi flantes incumberent. fing. 508. Ut futfuere corpora plerique nequeuntes, arma fiua quifque feffi flantes incumberent. fing. 508. Ut futfuere corpora plerique nequeuntes, arma fiua quifque feffi flantes incumberent. fing. 508. Ut futfuere corpora plerique nequeuntes, arma fiua quifque feffi flantes incumberent. fing. 508. Ut futfuere corpora plerique nequeuntes, arma fiua quifque feffi flantes incumberent. fing. 508. Naffi Metelli Cornicines occannete. fing. 73. Occurrere duces & prallium accendere, adocu uti Metello in Sagum, Hirtulio in Brachium tela veriment. fing. 409. Nam procul & deveries regionibus.                                                                                                        |              |
| pa necuento exercitu videoiam reportare, fug. 32, 44.  K Sertorius vacuus hieme augere copias. fug. 324.  K Sertorius vacuus hieme augere copias. fug. 324.  K Sertorius vacuus hieme augere copias. fug. 324.  Kifpaniam fibi antiquum patriam effe. fugs. 897.  Exercitum more majorum vertere. fug. 350.  Kifpania mos eft ut in belia cuntibus juvemibus parentum fatla memorentur à matribus. fuge. 201.  Koque virgines nuprum à parentibus mittebantur. Sed ipfa belli promptif- fumos deligebant. fugs. 506.  Illò profechus vicos caflellaque incendere, & fugà cultorum deferta igni vaflare; neque clato aut fecuro effe animo metu gentis ad furta belli peridonea. fugs. 394.  Modeltus ad omnia alia, nifi ad dominationem. fugs. 121.  Pompeius cum alacribus faltu, cum velocibus curfu, cum validis vecle certabat. Neque enim ille aliere pontifiet par effe Sertorio, nifi & & milites frequentibus exercitiis preparavifiet ad prælia. fug. 683 & 44.  Nova æflas. fugs. 407.  Apud latera certos conlocaverat. fugs. 197.  Medio dici. fugs. 503.  Ut fuffinere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. fugs. 508.  Ut fuffinere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. fugs. 508.  Ut fuffinere corpora plerique nequeuntes, fugs. 473.  Occurrere duces & prælium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hir- ruleio in Brachbum rela veniente. fugs. 429.  Tinneris corum Metellus per litteras gnarus. fugs. 507.  Litteris corum Metellus per litteras gnarus. fugs. 507.  Litteris corum metellus per litteras gnarus. fugs. 507.  Litteris corum metellus per litteras gnarus. fugs. 507.  Nam procal & devients regionibus. fugs. 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| nemento exercitu vidoriam reportare. Ing. 304.  K Sertorius vacuus hieme augere copias. Ing. 304.  Hispaniam fibi antiquam patriam efle. Ing. 837.  Exercitum more majorum vertere. Ing. 326.  Roque virgines nupum à parentibus mittebantur. Sed ipse belli promptif- fumos deligebant. Ing. 306.  Illi profechas vivos caftellaque incendere, & fugă cultorum desera igni vastare; neque elato aut securo effe animo metu gentis ad furta belli peridonea. Ing. 326.  Modestu ad omnia alia, nisi ad dominationem. Ing. 121.  Compeius cum alacribus faltu, cum velocibus curfu, cum validis vecte certabat. Neque emin ille aliere pousifiet par esse Sectorio, nisi se & milites frequentibus exercitiis preparavistet ad pralia. Ing. 683 6 44.  Nova æstas. Ing. 412.  Put utilitarea certos conscoverat. Ing. 107.  Medio dici. Ing. 508.  Ut suffinere corpora plerique nequeuntes, arma sua quisque sessi finantes incumberent. Ing. 508.  Justin Metelli Cornicines occanuter. Ing. 473.  Occurrere duces & pralium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hir- tuleio in Brachium tela venirent. Ing. 439.  Itineris corum Metellus per litteras guarus. Ing. 507.  Inter leava mamium & deartum silment Thuriam quod Valentiam parvo intervallo praterstinit. Ing. 459.  Nam procal & deverse regionibus. Ing., 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oag. 580.    |
| At Sertorius vacuus hieme augere copias. Ing. 334.  Hispaniam Bri andquam pariam elfe. Ings. 89,7.  Exercitum more majorum vertere. Ing. 250.  Ettifipanis mos eft ut in bella cuntibus juvernibus parentum fatla memorentur à maribus. Ings. 29,1.  Feque vigines nuptum à parentibus mittebantur. Sed ipsie belli promptif- fimus deligibant. Ings. 306.  Illò profechis vicos cathellaque incendere, & fugà cultorum deserta igni vaflare; a neque clato aut fectuo effe animo metu gentis ad furta belli peridonea. Ings. 394.  Modeltus ad omnia alia, nisi ad dominationem. Ings. 121.  Pompcius cum alacribus faltu, cum velocibus cursi, cum validis veche certabat. Neque enim ille aliere portuisfet par effe Sertorio, nisi se & milites frequentibus exercitiis preparavisfet ad prælia. Ings. 683 6 44.  Nova æflas. Ings. 504.  Ut suffuere corpora plerique nequeuntes, arma situ quisque fessi fantes incumberent. Ings. 508.  Ut suffuere corpora plerique nequeuntes, arma situ quisque fessi fantes incumberent. Ings. 508.  Ut suffuere corpora plerique nequeuntes, arma situ quisque fessi fantes incumberent. Ings. 508.  Ut suffuere corpora plerique nequeuntes, prag. 473.  Occurrere duces & prælium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hir- ruleio in Brachium rela venirent. Ings. 429.  Litentis corum Metellus per litteras guarus. Ings. 507.  Litente leva mænismim & destrum silmenn Thuriam quod Valentiam parvo intervallo præterstinit, Ings. 487.  Nam procal & devients reglociositus. Ings. 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ibid.        |
| Hifpaniam fibi antiquam patriam effe. 19a., 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ibid.        |
| Exercitum more majorum vertere, forg. 3-50.  Hispanis mos eft ut in bella cuntibus juvenibus parentum fasta memorentur à martibus, forg. 30 per les montes propriet de martinus, forg. 30 per les mortes de lighe belli promptif- fumes deligebant, forg. 50-6.  Illò profechus vicos casilellaque incendere, & fugă cultorum deferta igni valtare ; neque elato aut fecuro este animo metu gentia ad întra belli peridonea. forg. 39-4.  Pompcius cum alacribus faltu, cum velocibus cursi, cum validis vecte certabat. Neque enim ille alter potusifet par este Sertorio, nisi se & milites frequentibus exercitiis presparavisfet ad prælia. forg. 68-5 6-44.  Nova æstas. forg. 41-57.  Aprul altera certos conlocaverat. forg. 19-7.  Medio dici. forg. 50-8.  Us sultierer corpora plerique nequeuntes, arma sita quisque festi stantes incumberent. forg. 50-8.  Justin Metelli Cornicines occanuere. forg. 473.  Occurrere duces & prælium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hir- ruleio in Bratom et al. vertices garatus. forg. 50-7.  Littneris corum Metellus per litteras garatus. forg. 50-7.  Littneris corum Metellus per litteras garatus. forg. 50-7.  Littneris corum metellus per litteras garatus. forg. 50-7.  Littneris corum metellus prates situation parvo intervallo præterstinit, forg. 83-7.  Nam procal & deiverias regionibus. forg. 40-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 582,         |
| Hifjanis mos est ut in bella cuntibus juvenibus parentum fasta memorentur à martibus, fig., 20,. Neque virgines nuprum à parentibus mittebantur. Sed ipse belli promptis- fumos deligebant. figs., 366. Illib profestas vicos catheliaque incendere, & fugă cultorum deserta igni vastare; neque elato aut securo este animo metu gentis ad surta belli peridonese. figs., 394. Modesthus ad omnia alia, nisti ad dominationem. fings. 111. Pompeius cum alarcibus faltur, cum velocibus currit, cum validis vecte certabat. Neque enim ille aliter potusifet par esse servici, nisti é & milites frequentibus exercitiis praparavisset ad praelia. fings. 685 6 44. Nova estas. fings. 147. Apud latera certos conlocaverat. fings. 197. Medio dici. fings., 505. Us sustinere corpora plerique nequeuntes, arma sua quisque festi stantes incumberent. fings. 508. Justin Metelli Cornicines occanutere. fings. 413. Occurrere duces de praelium accordene, adeo uti Metello in Sagum, Hir- tuleio in Brachium tela venirent. fings. 419. Litineris corum Metellus per litteras gnarus. fings. 507. Litter lexa maminum & deartum silmen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo praetes silvi fings. 487. Nam procul & diversir regionibus., fings. 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 583.         |
| rentur à martibus, fug., 291.  Neque vigines nupum à parentibus mittebantur. Sed ipfa belli promptif- fiumos deligebant, fug., 266.  Illò profechus vicos caftellaque incendere, & fugă cultorum deferta igni valtare; neque elato aut fecuro effe animo metu gentis ad furta belli peridones. fug., 394.  Nodeditu ad omnia alia, nifi ad dominationem. fug., 121.  Pompcius cum alacirbus faltu, cum velocibus curfu, cum validis vece certabat. Neque enim ille aliere potuifier par effe Sertorio, nifi & & milites frequentibus exercitiis presparavifiet ad prælia. fug., 683 6 44.  Nova æflas. fug., 419.  Apud latera certos conlocaverat. fug., 197.  Medio dici. fug., 503.  Ut fuffinere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi fiantes incumberen. fugs. 504.  Naffi. Metelli Cornicines occanuere. fug., 473.  Cocurrere duces & prælium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hir- ruleio in Brachium rela venirent. fug., 420.  Linneris corum Metellus per litteras guarus. fugs. 507.  Linneris corum Metellus per litteras guarus. fugs. 507.  Linneris corum Metellus primis destrum futmen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo præterfluit. fug. 439.  Nam procal & deivefia regionibus., fug., 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ibid.        |
| Noque virgines nuppum à parentibus mittebantur. Sed ipfæ belli promptif- timos deligiebant. fing. 5-05.  Illò profechis vicos caftellaque incendere, & fiugà cultorum deferta igni vaflare; neque elato aut fecuro effe animo metu gentis ad fiurta belli peridonese. fing. 5-94.  Modeftus ad omnia alia, nifi ad dominationer. fing. 1:1.  Modeftus ad omnia alia, nifi ad dominationer. fing. 1:1.  motifies frequentibus exercitiis præparavifiet ad prælia. fing. 685 & 44.  Nova æflas. fing. 1-97.  Aprol latera certos conlocaverat. fing. 1:97.  Medio dici. fing. 5-05.  Ut fuffinere corpora plerique nequeuntes, arma fiua quifque feffi flantes incumberent. Fing. 5-08.  Juffi Metelli Cornicines occanuere. fing. 4:73.  Occurrere duces ès prælium accentue.  The fing. 4:19.  Linteris corum Metellus per litteras guarus. fing. 6:97.  Litteris corum Metellus per litteras guarus. fing. 6:97.  Litteris vorum Metellus finge. 4:19.  Litteris vorum Metellus finge. 4:19.  Nam procul & diverise regionibus. fing. 4:04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| fumos deligebant. fug. 5:06.  Illib profethas vivos caflellaque incendere, & fugà cultorum deferta igni vaflare; neque elato aut fecuro effe animo metu gentis ad furta belli peridoneae. fuga 5:394.  Pompeius cum alacirbus faltu, cum velocibus curfu, cum validis vede certabat. Neque enim ille aliere ponuifer par effe Sertorio, niú fe & milites frequentibus exercitiis presparaviffet ad prælia. fug. 683 & 44.  Nova æflas. fuga 1:47.  Apud latera certos conlocaverat. fugs. 197.  Medio dici. fuga 5:05.  Ut futfluere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. fugs. 5:05.  Juffi Metelli Cornicines occanutere. fuga 4:73.  Cutrere dues & prælium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium tela venirent. fuga 4:30.  Tinneris corum Metellus per litteras guarus. fugs 5:07.  Litter leva mænium & deertum filmen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo præterfluit. fugs. 4:57.  Nam procal & deivefis regionibus. fuga. 4:04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 585.         |
| Illò profechus vicos callellaque incendere, & fuglà cultorum deferta igni vaflare; neque elato aut fecuro effe animo metu gentis ad furta belli peridoneae. Fug. 354.  Modelthu ad omnia alia, nifi ad dominationem. Fug. 121.  Pompeius cum alacirbus faltur, cum velocibus curfui, cum validis vecle certabat. Neque enim ille alicer potuifet par effe Sertorio, nifi fe & milites frequentibus exercitiis præparavifiet ad prælia. Fug. 683 & 44.  Novia æflas, Fug. 147.  Movia oflas, Fug. 147.  Movilo dici. Fug. 505.  Ut fulfinere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. Fug. 508.  Juffi Metelli Cornicines occanuere. Fug. 473.  Occurrere duces fer pælium accordere, adecout Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium tela venirent. Fug. 419.  Interis corum Metellus per litteras guarus. Fug. 507.  Inter læva mænium & dezertum flamen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo præterfluit. Fug. 837.  Nam procul & diveris regionibus. Fug. 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 1-1-       |
| vaflare ; neque elato aut fecuro effe animo metu gentis ad furta belli peridonea, 1948, 394.  Modeflus ad omnia alia, nifi ad dominationem, 1948, 121.  Pompeius cum alacribus faltu, cum velocibus curfu, cum validis vecle certabat. Neque emin ille aliere poutifiet par effe Sertorio, nifi fe & milites frequentibus exercitiis preparavifiet ad pralia, 1948, 683 & 44.  Novia æflas, 1948, 1459.  Apud latera certos conlocaverat, 1948, 1957.  Medio dici, 1948, 5045.  Ut suffinere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent, 1948, 5045.  Juffi Metelli Cornicines occanuter, 1948, 473.  Occurrere duces & pralium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium tela venirent, 1948, 4439.  Litineris corum Metellus per litteras gnarus, 1948, 507,  Litter leava manimum & destrum flumen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo praterfluit, 1948, 549.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 586.         |
| peridonea. figs. 394.  Modeflus ad omnia alia, nifi ad dominationem. fing. 121.  Pompeius cum alacribus falta, cum velocibus curfu, cum validis vecle certabat. Neque enim ille aliter ponuiffer par effe Sertorio, nifi fe & militea frequentibus exercitiis preparaviffet ad prælia. fing. 683 6 44.  Novia æflas. fing. 147.  Apul alaren certos conlocaverat. fing. 197.  Medio dici. fing. 505.  Uf fulfinere corpora plerique nequeuntes, arma fiua quifque feffi flantes incumberent. fing. 505.  Juffi Metelli Cornicines occanuere. fing. 473.  Occurrere duces & prælium accordence, adecout Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium tela venirent. fing. 429.  Interis corum Metellus per litteras gnarus. fing. 507.  Inter læva mænium & destrum flumen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo præterfluit. fing. 837.  Nam procul & diversir regionibus. fing. 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,000         |
| Modelhu ad omnia alia, nifi ad dominationem, fing, 121.  Omnpeius cum alacribus falta, cum velocibus curfu, cum validis velle certabut. Neque enim ille aliter potulifet par effe Sertorio, nifi fe & milites frequentibus exerciiis praparavifet ad praelia, fing, 683 6 44.  Nova effas, fing, 1437.  Apud latera certos conlocaverat, fing, 197.  Medio dici, fing, 5, 693.  Ut fuffinere corpora plerique nequeuntes, arma fina quifque feffi flantes incumberant, fing, 5, 693.  Juffi Metelli Cornicines occannetes, fing, 473.  Occurrere duces de praelium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium tela veniment, fing, 449.  Litineris corum Metellius per litteras gnarus, fing, 507,  Inter leava manimum & deartum filmen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo praeteffuit, fing, 587,  Nam procul & diversir regionibus, fing, 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Pompeius cum alarcibus faltu, cum velocibus curfu, cum valldis velle certabat. Neque enim ille aliter pontifiet par effe Sectorio, mit 6 ex milites frequentibus exercitiis preparaviffet ad prælia. frag. 683 & 44. Novia effas. frag. 457.  Aprul latera certos conlocaverat. frag. 197.  Medio dici. frag. 503.  Ut futfuere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. frag. 508.  Ut futfuere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. frag. 508.  Ut futfuere corpora plerique nequeuntes, de 473.  Occurrere duces & prælium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium tela venirent. frag. 439.  Linteris corum Metellus per litteras gnarus. frag. 507.  Linteris corum Metellus per litteras gnarus. frag. 507.  Linteris corum minum & destrum flumen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo præterfluit. frag. 587.  Nam procal & deiverfas regionibus. frag. 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il·id.       |
| certabat. Neque enim ille aliter potulifet par elle Sertorio, niú se & milites frequentibus exercitiis præparavifiet ad prælia, sing, 685 & 44. Nova æflas, sing, 487, 489, 481, 481, 481, 481, 481, 481, 481, 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ibid.        |
| milites frequentibus exercitiis præparaviflet ad prælia. frag. 683 6 44. Novia ællas. frag. 147. Aprul latera certos conlocaverat. frag. 197. Medio dici. frag. 505. Ut fullinere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. frag. 506. Ut fullinere corpora plerique nequeuntes, frag. 473. Occurrere duces & prælium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium teals venirent. frag. 429. Linieris corum Metellus per litteras gnarus. frag. 507. Inter læva mænium & destrum flumen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo præterfluit. frag. 587. Nam procul & diverfis regionibus. frag. 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Nova æflas, figg. 147. Apud latera certos conlocaverat. figg. 197. Medio dici, figg. 505. Ut fulfinere corpora plerique nequeuntes, arma fua quifque feffi flantes incumberent. figg. 508. Juffi Metelli Cornicines occanuere. figg. 473. Occurrere duces & prælium accordere, adecou Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium tela venirent. figg. 419. Interis corum Metellus per litteras gnarus, figg. 507. Inter læva mænium & dezertum filmen Thuriam quod Valentiam paryo intervallo præterfluit. figg. 587. Nam procul & diversis regionibus, figg. 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Apud latera certos conlocaverat. forg. 197.  Medio dici. f., fig., 505.  Uf sútlisere corpora plerique nequeuntes, arma fiua quifque feffi flantes incumberent. fing. 508.  Jufin Metelli Cornicines occanuere. forg. 473.  Occurrere duces & prælium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium rela venirent. fing. 420.  Itineris corum Metellus per litteras gnarus. frag. 507.  Inter leava manium & deertum flumen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo præterfluit. frag. 547.  Nam procul & diverfis regionibus. frag. 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 589.         |
| Medio diei, frag. 565.  Ur fuffinere corpora plerique nequeuntes, arma fita quifque feffi flantes incumberent. frag. 568.  Juffi Metelli Cornicines occanuere. frag. 473.  Occurrere duces ée prælium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium tela venirent. frag. 429.  Lineris corum Metellus per litteras garaus. frag. 567.  Inter læva mænium & deztrum fitunen Thuriam quod Valentiam paryo intervallo præterfluit. frag. 387.  Nam procul & diversis regionibus. frag. 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 595          |
| Ut súttinere corpora plerique nequeuntes, arma siua quisque sessi finantes incumberent. Page 5-08.  Justin Metelli Cornicines occanuere. Juge 473.  Occurrere duces & prazilum accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium tela venirent. Juge 4-19.  Itineris corum Metellus per litteras gnarus. Juge 5-07.  Inter leava manisum & deertum situmen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo pratersfuit. Juge 5-87.  Nam procul & diversir ergionibus. Juge, 46-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ibid         |
| incumberent. Jug. 508, 208. Mufin Metelli Cornicines occannere. Jug. 473. Occurrere duces & prælium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium tela venirent. Jug. 429. Lineris corum Metellus per litteres gnarus. Jug. 507. Inter læva mænium & dextrum flumen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo præterfluit. Jug. 387. Nam procul & diversis regionibus. Jug. 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ibid.        |
| Julin Metelli Cornicines occanuere, Ing. 6,71.  Occurrere duces de prailium accendere, adeo uni Metello in Sagum, Hirtuleio in Brachium tela veniment, Ing. 4,10.  Itineris corum Metellus per litteras gnarus, Ing. 507,  Inter leav manitum de deartum filmen "Thuriam quod Valentiam parvo intervallo praterfluit, Ing. 587,  Nam procul & diversir exploinibus, Ing. 4,64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014         |
| Occurrer duces & prælium accendere, adeo uti Metello in Sagum, Hir- tuleio in Brachium teal venirent. Ing. 4:20. Itineris corum Metellus per litteres gnarus. Ing. 507. Inter lava manium & deartum flumen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo præterfluit. Ing. 587. Ann procul & diveris regionibus. Ings. 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ibid.        |
| tuleio in Brachium tela venirent. frag. 4.29.<br>linenis corum Metellus per litteras gnarus. frag. 507.<br>Inter læva mænium & deartum flumen Thuriam quod Valentiam paryo<br>intervallo præterfluit. frag. 387.<br>Nam procul & diversis regionibus, frag. 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ibid.        |
| Itineris eorum Metellus per litteras gnarus, frag. 507.  Inter lava manium & dextrum flumen Thuriam quod Valentiam parvo intervallo præterfluit, frag. 587.  Nam procul & diverfis regionibus, frag. 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Inter læva mænium & dextrum flumen Thuriam quod Valentiam paryo intervallo præterfluit. frag. 587.  Nam procul & diversi regionibus, frag. 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5</b> 96. |
| intervallo prætershuit, frag. 587.<br>Nam procul & diversis regionibus, frag. 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ibid.        |
| Nam procul & diversis regionibus, frag. 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2000         |
| Obviam fuere, frag. 462.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 597          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197<br>Ibid  |
| Vespera, frag. 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 598.         |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190          |

### T. I. ed. gall. 18 SALLUSTII HISTORIARUM

- pag. 598. Neque inermos è prælio viros quemquam agnoturum, frag. 239.
  - 599. Equo atque armis infignibus, frag. 294.
  - Ibid. Castra fine vulnere introitum. frag. 206.
  - Inde ortus fermo, percunctantibus utrimque: fatin falvæ? quàm grati ducibus fuis? quantis familiaribus copiis augerentur? frag. 103.
  - 603. Obviam fuere, frag. 438.
  - 604. Ut tanta repentè mutatio non fine Deo videretur. frag. 216.
  - Itid, Saguntium, frag. 455.
  - 605. Saguntini fide atque ærumnis incluti per mortalium fludium majores, quam opibus, quippe quis etiam tum semiruta mænia, domus intestæ, parietes que templorum ambusti manus punicas oftentabant. frag. 7 & 62.
    - Avidis ita promptifque ducibus, ut Metellus ichu tragulæ fauciaretur. frag. 405.
  - 608. Immanè quantum animi exarfere. frag. 363.
  - Ibid. Quo cupidius in ore ducis fe fe quifque bonum & ftrenuum oftentantes. frag. 293.
  - Hid. Scd Metellus in vulnere, frag. 87.
  - Ikid. Diver\(\text{l}\) , uti folet, rebus perditis capeffunt. Namque alii fiduci\(\text{i}\) goaritatis locorum in occultam fugam \(\text{fparfi}\); alii globis eruptionem tentavere. \(\text{frag.}\) 364.
  - 610. Sertorius portis turba morantibus , nullo , ut in terrore folet , generis aut imperii diferimine , per calonum corpora ad medium quafi deinfuper inftantium manibus in muram attollitur. frag. 30.2.
  - 618. At Metellus in ulteriorem Hispaniam poil annum regerflus; magni glorid concurrentium undique virile & muliobre fecus, per viaa ac teda omnium viichatur. Cum Quaffor C. Urbinus alique, cognità voluntate, cum ad cenam invitaverant; ultra Romanorum, & mortalium etiam morem curabant: evorratis zedibus per aulea & infignia, f. enifque ad oftentationem hiltrionum fabricatis; fimul croco fparfa humus, & alia; in modum templi celeberrumi. Praeteva cium fedenti tranfona demifium vidonis fimulacrum cum machinato frepitu tonitrum coronam capiti imponebat: tum venienti, thure quafi Deo fupplicabatur. Toga picha plerumque amiculo erat ci accumbenti: epula quaefififume: neque per omnem modo Provincium, fed trans maria, cx Mauritanià volucrum & ferarum incognita anteà plura genera: quibus rebus aliquantam pattem glotica dempferat, maxime apud veteres & fanflos

#### FRAGMENTA. LIB. II.

viros, fuperba illa, gravia, indigna R. imperio existumantes. frag. 70. Senccià iam ætate, frag. 301. pag. 610.

Namque his præter folita vitiofis magis æftatibus, cum per omnem provinciam infoecunditate biennii grave pretium fructibus effet, frag. 396,

Multique commeatus interierant infidiis latronum. frag. 407.

Eos qui malum publicum clandestinis confiliis comparaverant, frag. 387, Festinantibus in summà inopià patribus, frag. 101.

Quirites, multa mihi pericula domi, militiæ multa advorsa fuere : quorum alia toleravi, partim repuli Deorum auxiliis, & virtute meà: in quis omnibus, neque animus negotio defuit : neque decretis labos. Malæ, fecundæque res, opes, non ingenium, mihi mutabant. At contrà in his miferiis cuncta me cum fortuna deseruere, Prætereà seneclus per fe gravis, curam duplicat : eui mifero, feneclà jam ætate, ne mortem quidem honestam sperare licet. Nam, si parricida vestri fum & bis genitus hic Deos Penates meos, patriamque, & fummum imperium vilia habeo : quis mihi vivo cruciatus fatis est , aut quae pœna mortuo ? Cium omnia memorata apud inferos fupplicia feelere meo vici. A primă adolescentiă in ore vestro privatus, & in magistratibus egi : qui linguâ, qui confilio meo, qui pecunià voluere, ufi funt ; neque ego callidam facundiam, neque ingenium ad malefaciundum; exercui : avidiffumus privatæ gratiæ maxumas inimicitias pro Republicâ. fuscepi : qui victus cum illà fimul, cùm egens alienæ opis, plura mala exspectarem; vos "Quirites, rursus mihi patriam, Deos Penates, cum ingenti dignitate dediftis, Pro quibus beneficiis vix fatis gratus , fi fingulis animam, quam nequeo, concesserim. Nam vita & mors jura naturæ funt : uti fine dedecore cum civibus, famâ & fortunis integer agas, id dono datur atque accipitur. Confules nos feciflis, Quirites, domi bellique impeditiffuma rep, Namque Imperatores Hifpaniæ ftipendium, milites, arma, frumentum poscunt; & id res cogit; quoniam post desectionem sociorum & Sertorii per montis sugam neque manu certare postunt, neque utilia parare. Exercitus in Asià Ciliciàque ob nimias opes Mithridatis aluntur : Macedonia plena hostium est : nec minus Italiæ marituma, & provinciarum : cum interim veĉtigalia parva, &bellis incerta, vix partem fumtuum fustinent: ita classe, qua commeatus vehebatur, minore quàmantea navigamus. Hæc fi dolo aut focordià noftrà contracta funt, agite &uti lubet ita, fupplicium fumite : fin communis

Tom. I. ed, gall.

620.

621.

622. Ibid.

Ibid.

### Tom. I. 10 SALLUSTII HISTORIARUM

fortuna asperior ett; quare indigna vobis , nobifque, & Rep. incipiris? Atque eço, cujus atati mors projoir ett, non deprecor, fi quid ea vobis incommodi demitur; neque mox ingenuo corpori honeftius , quam pro vestrà salute, finem vite focetime. Aditim en C. Orta Conful, facio, quod fepe hagiores afferris bellis fecere; voveo, dedoque me pro Rep. quam deinde cui mandetis circumsspicite. Nam talem honnorem bonus nemo voter, cim fortune, se pasei, se belli a balis, ratio reddenda, aut turpiter moriendum sa. Tantummodò in animia habetore, non mo ob feclus, aut avaritiam castium, fed volentem pro maxumis beneficiis animam dono dedisse. Per vos igitur, Quirires, se gloriam majorum , tolerate advorsa, se constilie Reip. Multa cura situms imperio inest, multi ingenets albaores: quos nequidquam abmittis, à pacis opulentiam quarities: clum omnes provinciae, regna, maria, terreque asserva, aut sessa bellis sint. seg. 4.

- pag. 631. Legem in concione tulit repugnante nobilitate, magno populi studio, ut iis qui Tribuni pl. suissent, alios quoque Magistratus capere liceret.
  - 633. Idem fecere Octavius & Q. Cæpio fine gravi cujufquam expectatione, neque fane ambiti publici. frag. 244 bis.
  - 634. Maturaverunt exercitum Dyrrachium cogere. frag. 510.
  - 636. Curio Vulcanaliorum die ibidem moratus, frag. 414.
  - 637. Copiis integra. frag. 312.

edit, gall.

- 1bid. Circumventi, dextera unde ferrum aberat, faxa aut quid tale capiti affigebant. frag. 511.
- Ibid. Dardania sic dicta à Rege Dardanorum Mida , qui Phrigiam tenuit.
- 640. Germani intectum Rhenonibus corpus tegunt, frag. 678. Vestes de pellibus Rhenones vocantur. frag. 156.
- 643. Eodem anno in Macedonià C. Curio principio veris cum exercitu profedtus in Dardaniam quibus potuit modis dictas pecunias coegit. frag. 300.
- Ibid. Stobos, frag. 557.

### LIBER TERTIUS.

| ARTABANES Conditor regni Mithridatis fuit. frag. 69.                      | pag. | 2.    |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Contrà ille calviratus, quærit extis, num fomnio thefaurus portenderetur. |      | 5.    |
| frag. 582.                                                                | a    |       |
| Sed Mithridates extremâ pueritià regnum ingressus, matre veneno inter-    |      | 8.    |
| fectà. frag. 248.                                                         |      |       |
| Mithridates corpore ingenti , perindè armatus. frag. 11.                  |      | 12.   |
| Bellum quibus posset conditionibus desineret, frag, 140.                  |      | 19.   |
| Magnam exorfus orationem, frag, 529.                                      |      | 30.   |
| Regem aversabatur. frag. 524.                                             |      | 33.   |
| Ad jovis mandem nostra. frag. 110.                                        |      | 37.   |
| Quos advorsum multi ex Bythinià volentes occurere falsum filium ar-       |      | 38.   |
| guituri. frag. 616.                                                       |      |       |
| Ibi fimbriană seditione, qui Regi per obsequelam orationis & maxumè       |      | 39.   |
| odium Sullæ graves carique erant. frag. 378.                              |      |       |
| Metrophanes promeruit gratiam Mithridatis. frag. 663.                     |      | lbid. |
| Eum atque Metrophanem Senatus magnâ industriâ perquirebat, cùm            | 1    | bid.  |
| per tot scaphas, quas ad ostia cum paucis fidis percunctatum miserant.    |      |       |
| frag. 427.                                                                |      |       |
| Cultu corporis ornata egregio. frag. 144.                                 |      | 41.   |
| Simul immanis hominum vis ex locis invasere patentes, cum & pacis         |      | 50.   |
| modò effulas. frag. 184,                                                  |      |       |
| Dochus militiam. frag. 339.                                               |      | ςτ.   |
| E muris cives sportis demittebant. frag. 372.                             |      | 57-   |
| Graviore bello, qui prohibituri erant, focios fregere. frag. 115;         |      | 19.   |
| Primus Græcorum Achilles, frag. 170.                                      |      | 61.   |
| Ut frequentes circa figna fint milites. frag. 311.                        |      | 64.   |
| Gens ad furta belli peridonea, frag. 305.                                 |      | 68.   |
| Quae pecunia ad Hispaniense bellum Metello facta erat, frag. 116.         |      | 72.   |
| Si advorsus vos patriamque & Deos Penates, totiens labores & pericula     | 1 1  | bid.  |
| fuscepissem, quotiens à primà adolescentià ductu meo scelestissumi hos-   |      |       |
| tes fusi, & vobis salus quæsita est : nihil amplius in absentem me sta-   |      |       |

suiffetis, quam adhuc agitis, P. C. quem contra ætatem projectum ad

### SALLUSTII HISTORIARUM

Tom. 11. ed. gall.

bellum (avitiumum, cum exercitu optume merito, quantiim est in vobis, fame, mifercuma omnium morte, confeciftis. Hac in fpe populus R. liberos fuos ad bellum mifit ? Hæc funt præmia pro vulneribus: & totions ob Remp, fuso sanguine ? Feffus scribundo , mittundoque Legatos, omnes opes & spes privatas meas consums : cium interim à vobis per triennium vix annuus fumtus datus est. Per Deos immortales. utrum censetis me vicem ærarii præstare, an exercitum sine frumento & flipendio habere poffe ? Equidem fateor me ad hoc bellum majore fludio, quam confilio, profectum : quippe qui nomine modo imperii à vobis accepto, diebus quadraginta exercitum paravi ; hoffisque in cervicibus jam Italiæ agentes ab Alpibus in Hifpaniam fummovi. Per eas iteraliud, atque Hannibal, nobis opportunius patefeci, Recepi Galliam, Pyrenaum, Laletaniam, ilergetum: & primum impetum Sertorii victoris, novis quidem militibus, & multo paucioribus, fuffinui; hiemem que in caltris inter fæviffumos hoftes, non per oppida, neque ex ambitione mea, egi. Quid dein prælia, aut expeditiones hibernas, oppida excifa, aut recepta enumerem ? quandò res plus valent, quàm verba. Caftra hoftium apud Sucronem capta , & prælium apud flumen Durium, & Dux hostium C, Herennius cum urbe Valentiâ & exercitu deleti, fatis clara vobis funt : pro quis, ô grati Patres , egeflatem & famem redditis. Itaque meo & hostium exercitui par conditio est, Namque flipendium neutri datur : victor uterque in Italiam venire poteft, Quod ego vos moneo, quæfoque ut animadvortatis; neu cogatis neceffitatibus privatim mihi confulere. Hifpaniam citeriorem , quæ non ab hostibus tenetur, nos aut Sertorius ad intérnecionem vastavimus; præter maritumas civitates, quæ ultro nobis fumtui onerique. Gallia fuperiore anno Metelli exercitum stipendio frumentoque aluit : & nunc malis fractibus ipfa vix agitat. Ego non rem familiarem modo, verium etiam fidem confumfi. Reliqui vos eftis: qui nifi fubvenitis, invito & prædicente me, exercitus hinc, & cum eo omne bellum Hifpaniæ in Italiam transgredietur, frag. 3.

pag. 77: His faltibus occupatis Termellinorum agros invalere, frumentique ex inopià gravi fatias faΩa eft. frag. 371.

78. Nexuit catenæ modo. frag. 628.

79. Tum verò Bithini propinquantes jam amnem Tartanium. frag. 548.

Ibid. Ruuntque pars magna fuifmet aut proxumorum telis, cattri vice pecorum obtruncabanur, frag. 417.

|                                                                                                                                               | T. II. ed. gal. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dedecores inultique terga ab hostibus cædebantur. frag. 595.                                                                                  | pag. 80.        |
| Fædavere lumen. frag. 209. Nam tetra tunc erat & fublima nebula<br>cœlum obícurabat. frag. 412.                                               | 82.             |
| Dubius confilii. frag. 526.                                                                                                                   | Ibid.           |
| Dubium an infula fit, quod euri atque austri superjactis slucibus circum-<br>lavit. frag. 419.                                                | Ibid.           |
| Undè pons in oppidum pertinens explicatur, frag. 521,                                                                                         | 85.             |
| Quæ mapalia funt circumjecta civitati, fuburbana ædificia. frag. 189:                                                                         | 92.             |
| E muris cives sportis demittebant. frag. 372.                                                                                                 | Irid.           |
| Duos quam maxumos utres levi tabulæ fubjecit : qua fuper omni corpore                                                                         | 93.             |
| quietus invicem tractu pedis quafi gubernator existeret : ea inter mo-                                                                        |                 |
| lem atque infulam mari, vitabundus classem hostium, ad oppidum per-<br>venit. frag. 374.                                                      |                 |
| Quarum unam epistolam fortè cum servo nacti prædatores Valeriani scorpione in castra misere. 431.                                             | 94-             |
| Victoriam incruento exercitu reportare. frag. 675.                                                                                            | 95.             |
| Pluteofque rescindit ac munitiones demolitur; locoque summo potitur, frag 362.                                                                | \$6.            |
| Cum murum hostium successisset, poenas dederat, frag. 139.                                                                                    | Ibid.           |
| Neque detrufus aliquotiens terretur, frag. 649.                                                                                               | Ibid.           |
| In nuda injecta corpora, frag. 478.                                                                                                           | 97-             |
| De pecore coria recens detracta quasi glutino adolescebant, frag. 157.                                                                        | 100.            |
| Ut res magis quam verba gererentur, liberos parentesque inmuris locave-<br>rant. frag. 350.                                                   | 101.            |
| In modum Ericii militaris, frag. 677.                                                                                                         | 102.            |
| Undè pons in oppidum pertinens explicatur. frag. 521.                                                                                         | 103.            |
| Muros fuccefferat, frag. 520.                                                                                                                 | Ibid.           |
| Ac tum maxime ut folet extremis in rebus, fibi quifque cariffimum domi<br>recordari, cunctique omnium ordinum extrema munia fequi. frag. 367. | Ibid.           |
| Mænibus deturbat. frag. 360.                                                                                                                  | 104.            |
| Murum ab angulo dextri lateris ad paludem, haud procul remotam duxit.                                                                         | Ilid.           |
| frag. 190.                                                                                                                                    |                 |
| Et onere turrium incertis navibus, frag. 196.                                                                                                 | 105.            |
| Impediebant juffa nautarum, frag. 224.                                                                                                        | Itid.           |

Ne simplici quidem morte moriebantur, frag. 161. Nam qui enare coacli

fucrant, ichi fæpe ferramentis navium , aut vulnerati à fuis , aut afflichi

Itid.

#### T. II.ed.gal. 24 SALLUSTII HISTORIARUM

alveo undarum vi, multato fæde corpore postremo tamen periere. frag. 523.

- Quasi par in oppido festinatio & ingens terror erat; ne ex latere nova pag. 105. munimenta madore infirmarentur: nam mænia oppidi stagnabant , redundantibus cloacis adverso æstu maris. frag. 268.
  - Ouem trans stagnum omr.is usque ad flumen. frag. 333. 107.
  - Simul eos & cunclos jam inclinatos laxitate loci, plures cohortes, atque 109. omnes, ut in secundà re, pariter acre invadunt, frag. 366.
  - Ilid. Tum primum visi Romanis cameli, frag. 28, ex Plutare,
    - 110. Morbi graves ob inediam infolita vescentibus, frag. 112.
  - Earum alize paullulum progreffæ, nimiò fimul & incerto onere, cùm pa-112. vor corpora agitaverat, deprimebantur. frag. 38.
  - Ibid. Tempestatum, frag. 146.
  - 113. Simul immanis hominum vis ex locis invafere patentes, cum & pacis modò effusas, frag. 184.
  - 114. Ei voce magnà gratulabantur. frag. 91.
  - 115. Regem averfabantur. frag. 524.
  - Omnia facrata corpora in ratem imposuisse, frag. 543. 116.
  - 118. Nihil focordia claudebat, frag. 05.
  - 119. Fine inguinum ingrediuntur mare, frag. 328.
  - Nam qui enare coacti fuerant ichi sepè ferramentis navium aut vulnerati Ibid. à suis, aut afficti alveo undarum vi, multato fædè corpore postremo tamen periere, frag, 523,
  - 126. Poftquam egreffus angustias. frag. 5:8.
  - 127. Primò incidit fortè per noctem in renunculo pifcantis, frag. 425. 128.
    - Exaudirique fonus Bacchanaliorum, frag. 413.
  - 1 10. Ventis per cava terræ citatis rupti aliquot montes, tumulique federe, frag. 668.
  - Solis viis, frag. 130. I 32.
  - At Oppius postquam orans nihil proficiebat, timidè veste tectum pugio-134 nem expedire conatus, à Cottà Vulscioque impeditur. frag. 433.
  - 137. Ad mutandum modò in melius fervitium, frag. 183.
  - 138. Post defectionem sociorum & Latii, frag, 100.
  - 140. Nexuit catenæ modo, frag. 628.
  - 141. Atque eos à tergo incurrerunt, frag. 660,

| ,                                       |                                        |                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| FRAGMEN                                 | TA. LIB. III. 20                       | T. II. ed. gal. |
| Hi funt qui fecundum pocula & alias     |                                        |                 |
| convivio mereantur. frag. 270.          |                                        |                 |
| Incerta est fortitudo dum pendet, fra   | e. 2.52.                               | 142.            |
| Exuant armis equifque. frag. 300.       |                                        | 144-            |
| Repentè incautos agros invafit. frag. 1 | 58.                                    | Ibid.           |
| Hi locorum pergnari & foliti nettere    |                                        | Ibid.           |
|                                         | eam artem fe quifque in formam         | 2000            |
| parmæ equeftris armabat, frag. 43.      |                                        |                 |
| De pecore coria recens detracta quaf    |                                        | 145:            |
| Rurfus jumenta nacti ad oppidum ire     |                                        | Ibid.           |
| Ex infolentià avidus malefaciundi, fr   |                                        | 146,            |
|                                         | •                                      | 1401            |
| FRAGME                                  | N T U M 325.                           |                 |
| Ad amussim respondens exemplari , qu    | od inter schedas Jacobi - Augustini de | Ibidi           |
| Chevanes , J. C. Divionenfis , fun      | umå fide exseriptum anno est 1728.     |                 |
| Vid. not. pag. 146, com. 1. ed. gall.   |                                        |                 |
| I.                                      | 1                                      |                 |
| NI IORRERE QVIT PRAETER                 | IN S CONVERTERENT                      |                 |
|                                         | INTVS MVLTA IAM LVCE                   |                 |
| HAVD MVLTO SECVS QVAM                   | DERANS SOLITA A FVLI                   |                 |
| FERRO NOCERIPOTERAT AT                  | ONO ACTAE ET IN CASS                   |                 |
| VARINIYS DVM HAEC AGVN                  | NI ICTVS SI ARIDVM                     |                 |
| TVR A FYGITIVIS AEGRA PAR               | STREPITVS TVMVL                        |                 |
| TE MILITYM AVTYMNI GRA                  | I CON RES VNDIQ                        |                 |
| VITATE NEOVE EXPOSTREMA                 | VM MITTIT EQVITIS                      |                 |
| FVGA CVM SEVERO EDICTO                  | VM CIRCVM PRO                          |                 |
| IVVERENTVR AD SIG                       | VI EXE ORARENT                         |                 |
| NA DEEVNTIBUS (b) ET QUI RELI           | PRO TIRE VESTI                         |                 |
| QVIERANT PER SVMMA FLA                  | S CREDENS IO                           |                 |
| GITIA DE TRACTANTIB (c) MILI            | OTA MENAG                              |                 |
| TIAM QVAESTOREM SVVM                    | PAVENS SE :::::                        |                 |
| C THORANIVM EX QVO PRE                  | M DV7LI                                |                 |
| SENTE VERA PACIELIME NOS                | VM A                                   |                 |
| CERENT VM (d) MISERANT ET TA            | DA                                     |                 |
|                                         |                                        |                 |
| LENTIR (4) NVMERO OVATVOR               |                                        |                 |

### Varia lectiones.

(2) M or trequii præter i r ciem nocessariam. (b) Juberennur uslis ad signa redeustibus; (c) Detrectantibus, (d) Commiserant. (e) Volentibus,

TV

NIS OPERIS COMMUN DEINDE FYGITIVI CON TIS IAM ALIMENTIS NEP DANTIB EX PROPINO TIS INSTAR ET SOLITIA LITIAE VIGILIAS STA O ET ALIA MVNIA ES SECVNDA VIGILIA CVNCTI FGREDIV LICTO BYCINA TRIS ET AD VIGIL PROCVI, VISEN XERANT FYLT RECENTI AC BRO SIGN MIDIN

INGRES TANT ESEILLVDEBANT SIM L (a) NEFANDVM IN MODVM PER VERSO VOLNERE ET INTER DVM LACERVM CORPVS SE MIANIMYM OMITTENTES ALII IN TECTA IACEBANT IG NIS MVLTIO EX LOCO SER VI QVOS INGENIVM SOCI OS DABAT ABDITA A DOMI NIS AVT IPSOS TRAHEBANT EX OCCULTO NEO SANCTV AVT NEFANDYM OVICOVA FVIT IRAE BARBARORYM ET SERVILI INGENIO OVAE SPARTACVS NEQVIENS PRO HIBERE MVLTIS PRECIB OVO (6) MORARET CELERITATE PRAE VERTERE NVNTIOS

ALIQUOD (1) DIES CONTRA MO REM FIDVCIA AVGERINVS (g) TRIS COEPIT ET PROMI LINGV (h) OVA VARINIVS CONTRA 5 PECTATAM REM INCAVTAE (i) MOTVS NOVOS INCOGNITO (k) Q ET ALIORVM CASIBVS PER CVLSOS MILITES DVCIT TAME AD CASTRA FYGITIVORYM PRESSO GRADV SILENTIS IAM NEO TAM MAGNIFICE SYME TIS PROELIVM QVAM POSTV LAVERANT ATO ILLI CERTA MINI CONSILII INTER SE IVS (kk) TA SEDITIONEM PRANT CRI XO ET GENTIS EIVSDEM GAL IS ATO, GERMANIS OBVIAM IRE ET VLTRO (1) FERRE PVGNA NI FORVM IGNARIS CVL

CON . . . . . . . . TIMILIRVIT ....::: CEPS MONET IN . . . . . AGROS MALISO PE VRIO VE EGREDIANTOR VRI PRIN OVAM RELIGIO EXERCITY ADESSE VARINIVS AVGER TVR NVMERO SELECTIS VIR ET PROPERE NACTVS IDO NEVM ET CALLIVIS DVCIS FT CENTINIS DEINDE EBVR. NIS IVGIS OCCULTIVS AD N RIS LVCANAS ATO INDE PRI MA LVCE PERVENIT AD N

#### Varia lectiones.

(f) Aliquot, (g) augeri nostris. (h) Lingua. (i) Incauté. (k) Incognitosque. (kk) Juxtà, (1) Offerre. (m) Spartacum, (n) Ingre tante setui debacrittur. (o) Quum,

# FRAGMENTA. LIB. III.

27 T. II. ed. gel.

RIB AC STATIM FYGITIVI CO TRA PRAECEPTYM DVCIS RAPERE AD SE VIRVM VIR NES MATR ET ALII C

| Ingre tante fetui debacrittur frag. id. 325. p. 5. pa<br>Nefandum in modum perverso valnere, & interdum lacerum corpus se-           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| mianimum omittentes, alii in tecta jaciebant ignes, multique ex loco                                                                 | 148,  |
| fervi, quos ingenium focios dabat, abdita à Dominis aut ipfos trahe-                                                                 |       |
| bant ex occulto, neque fanctum aut nefandum quicquam fuit iræ bar-                                                                   |       |
| barorum, & fervili ingenio: quæ Spartacus nequiens prohibere, multis<br>precibus cum oraret, celeritate prævertere muntios frag. id. |       |
| 32.5. p. §.                                                                                                                          |       |
| Prinfquam cum reliquo exercitu adeffer Varinius ; propere nanctus ido-                                                               | 150.  |
| neos ex callibus duces, Picentinis deindè eburinis jugis occultus ad                                                                 | ,     |
| nares lucanas, atque inde prima luce pervenit ad Popili forum ignaris                                                                |       |
| cultoribus. Ac statim fugitivi contra præceptum ducis rapere ad sruprum                                                              |       |
| virgines, matres & aliis fceleribus operam dare, frag. id. 325. p. 6. cum                                                            |       |
| fuppl, freinsh.                                                                                                                      |       |
| Deindè fugitivi consumptis jam alimentis, nec suppedirantibus ex propin-                                                             | 152   |
| quo, secundà vigilià cunsti egrediuntur relisto buccinatore in castris &                                                             |       |
| ad vigiliarum speciem procul visenti cadaveribus qua erexerant fulta palis,                                                          |       |
| per modica intervalla ante portam fixis. Id. frag. 325. p. 3. cum suppl. Freinsh.                                                    |       |
| Coffinius in proxumo fonte lavabatur, frag. 575.                                                                                     | 153.  |
| M or trequii præter f r ciem necessariam haud multo secus quam serro                                                                 | 154.  |
| noceri poterat, frag. id. 325. p. i.                                                                                                 |       |
| Ita sperat pugnam illam pro omine belli suturam. frag. 193.                                                                          | Ibid. |
| Paululum requietis militibus, frag. 142.  Apertæ portæ, repleta arva cultoribus, frag. 202.                                          | 155.  |
|                                                                                                                                      | 156.  |
| Ac statim sugitivi contra præceptum ducis, rapere ad stuprum virgines matronasque. frag. 411.                                        | Ibid. |
| Quinlenones & vinarii, laniique quorum prætereà vulgus in dies ufum habet, precio compositi. frag. 386.                              | 158.  |
| Citra padum omnibus Lex lucania fratra fuit. frag. 578.                                                                              | 159   |
| Neu quis miles, neve pro milite. frag. 205.                                                                                          | Ibid. |
| At Varinius dum hæc aguntur à fugitivis, ægrå parte militum autumni                                                                  | 1600  |
| gravitate, neque ex postremă fugă, cum severo edicto juberentur, ullis                                                               |       |

Dij

Tom. II. ;

ad figna redeuntibus & qui rellqui erant per fumma flagitia detreclantibus militam, Quacflorem flum C. Thoranium ex quo praefente vera facillime nofcerent....commiferant & tamen interim cum volentibus numero quatuor. Imag. 315;

pag. 162. Aliquot dies contra morem fiduciar augeri nothris caspit de promi lingua:

Qua Varinius contra spedatam rem ineauch monus novos inoognitudque de aliorum cafibus percalsos mikires, ducit tausem ad castra fugirivorum. frag. i.d. 32.5.

Ilid. Preffo gradu filentes jam , neque tam magnificà fumentes prælium, quàm poftulaverant. frag. id. 325;

164. Magnam exoríus orationem', frag. 529, in hunc modum differuit. frag. 636.
51, Quirites, parum existumaretis, quid inter jus à majoribus relidum

vobis, & hoe à Sulla paratum fervitium intereffet : multis mili differeadum fuiffet, docendumque, quas ob injurias, & quotiens à patribus armata plebes fecessisset; utique vindices paravisset omnis juris sui, rribunos plebis. Nunc hortari modo reliquum est, & ire primum via, qua capeffundam arbitror libertatem. Neque me præterit , quantas opes nobilitatis folus, impotens, inani specie magistratus, pellere dominatione incipiam; quantoque tutius factio noxiorum agat, quam foli innocentes. Sed præter spem bonam ex vobis , quæ metam vicit , flatui, certaminis advorsa pro libertate potiora esse forti viro, quam omnino non certavisse. Quamquam omnes alii creati pro jure vestro vim cunctam & imperia fua gratia, aut spe, aut præmiis in vos convortere; meliusque habent, mercede delinquere, quam gratis rectè facere. Itaque omnes concessere jam in paucorum dominationem, qui per militare nomen, ærarium, exercitus, regna, provincias occupavere. & arcem habent ex fpoliis veftris: cum interim, more pecorum, vos multitudo fingulis habendos, fruendosque præbetis, exfuti omnibus qua majores reliquere: niù quia volmet ipli per fuffragia, uti prafides olim, nunc dominos deftinatis. Itaque concessere illuc omnes: & mox. 6 veftra receperitis, ad vos redibunt plerique : (rarus enim animus est ad ea, quæ placent, defendenda) cætera validiorum funt. An dubium habetis, ne officere quid vobis uno animo pergentibus poffit, quos languidos focordefque pertimuere è nifi fortè C. Cotta ex factione medià Conful, aliter, quam metu jura quædam tribunis pl. restituit. Et quamquam L. Sicinius primus de potestate tribunitià loqui aufus, musfantibus

vobis, circumventus erat : tamen prius illi invidiam metuêre , quam vos injuriæ pertæfum est. Quod ego nequeo satis mirari, Quirites, Nam foem frustra fuisse intellexistis. Sulla mortuo, qui scelestum imposuerat fervitium, finem mali credebatis. Ortus est longè savior Catulus, Tumultus interceffit Bruto & Æmilio Mamerco Coff. dein C. Curio ad exitium ufque infontis tribuni dominatus eft. Lucullus fuperiore anno quantis animis ierit in L. Quinctium, vidiftis : quantæ denique munc mihi turbæ concitantur! quæ profecto incaffum agerentur, fi., priùs quam vos ferviundi finem, illi dominationis facturi erant : præfertim cum his civilibus armis dica alia, fed certatum utrimque de dominatione in vobis fit. Itaque cetera ex licentià, aut odio, aut avaritià in tempus arfère : Permanfit una res modo , quæ utrimque quafita est; & erepta in posterum vis tribunicia, telum à majoribus libertati paratum. Quod ego vos moneo, quarfoque, ut animadvortatis. neu nomina rerum ad ignaviam mutantes, otium pro fervitio adpelletis. Quo jam ipfo frui, fi vera & honesta flagitium superaverit, non est conditio: fuiflet, fi omninò quieffetis. Nunc animum advortite: & nifi viceritis, quoniam omnis injuria gravitate tutior est, artius habebunt. Quid cenfes igitur ? aliquis vestrûm subjecerit. Primum omnium omittendum morem hunc quem agitis, impigræ linguæ, animi ignavi, non ultra concionis locum memores libertatis. Dein, ne vos ad virilia illa vocem, quo Tribunis plebei mandando Patricium magistratum, libera abauctoribus patriciis fuffragia majores vestri paravere : quamvis omnis, Quirites, in vobis fit, uti quæ justa nunc pro aliis toleratis, pro vobis agere, aut non agere certè possitis. Jovem aut alium quem Deum confultorem exfeectatis: magna illa Confulum imperia & Patrum decreta, vos exfequendo rata efficitis , Quirites : ultroque licentiam in vos auctum atque adjutum properatis. Neque ego vos ultum injurias hortor; magis uti requiem capiatis : neque discordias, ut illi criminantur, sed earum finem volens, jure gentium, res repeto : &, fi pertinaciter retinebunt, non arma, neque fecessionem, tantummodo ne amplius sanguinem vestrum præbeatis, censeo. Gerant, habeantque suo modo imperia; quærant triumphos: Mithridatem, Sertorium & reliquias exfulum perfequantur cum imaginibus fuis ; ablit periculam & labos. quibus nulla pars fructus eft. Nisi fortè repentina ista frumentaria legemunia vestra pensantur : qua tamen quinis modiis libertatem, omnium

que ut illis exiguitate mors prohibetur; fenescunt vires: sic neque abfolyit cură familiari tam parva res ; & ignaviffumi quique tenuiffimă fpe frustrantur : quæ tamen quamvis ampla , quoniam servitii pretium ostentaretur, cujus torpedinis erat decipi & vestrarum rerum ultro injuria gratiam debere? Namque alio modo, neque valent in universos, neque conabuntur. Cavendus tamen dolus est. Itaque fimul comparant delenimenta, & different vos in adventum Cn. Pompeii; quem ipfum, ubi pertimitere fublatum in cervices fuas, mox demto metu lacerant. Neque eos pudet vindices, uti fe ferunt, libertatis, tot viros fine uno. aut remittere injuriam non audere, aut jus non posse desendere. Mihi quidem fatis spectatum est, Pompeium, tantæ gloriæ adolescentem, malle Principem volentibus vobis effe, quam illis dominationis focium; anctoremque in primis fore tribuniciæ potestatis. Verum, Quirites, antea

finguli cives in pluribus, non in uno cuncti præfidia habebatis : neque mortalium quisquam dare, aut eripere, talia unus poterat, Itaque verborum fatis dictum est. Neque enim ignorantia res claudit. Verum occupavit nescio quæ vos torpedo, quia neque gloria movemini, neque flagitio; cunctaque przefenti ignavia mutastis: abunde libertatem rati, quia tergis abstinetur, & hue ire licet, atque illue, munere ditium dominorum. Atque hæc cadem non funt agreftibus; fcd cæduntur inter potentium inimicitias, donogue dantur in Provincias Magistratibus. Ita pugnatur. & vincitur à paucis : plebes quodeumque accidit , pro vi@à oft, & in dies magis erit : fi quidem majore curà dominationem illi

retinuerint, quam vos repetiveritis libertatem. frag. 6. Si nihil antè adventum fuum inter plebem & Patres convenisset, coram pag. 174fe daturum operam, frag, 637,

Multifque fufpicionibus volentia plebi facturus videbatur. frag. 375. Ibid.

Ad hæc rumoribus adversa in pravitatem, secunda in easum, fortunam 179. in temeritatem declinando eorrumpebant. frag. 403.

181. Sc Regibus devovent & post eum vitam resutant, frag. 164.

182. Perpennam calem præcipuam Galliæ (tege Gallacia ) civitatem expugnaviffe, frag, 265,

Apud Lethe oppidum. frag. 644. ₹8€.

Cui nomen oblivionis condiderant, frag, 181, Ibid.

186. Repulfus à Lethe oppido, frag. 645,

# FRAGMENTA. LIB. III. 31 T.H.ed.gel. Eodem anno in Macedonià C. Curio, principio veris cum exercitu pro- pag., 186.

| fectus in Dardaniam , quibus potuit modio dictas pecunias coegit,                                                                                                                                               | pag. 180. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| frag. 390.                                                                                                                                                                                                      |           |
| Nomenque Danubium habet. frag. 340.                                                                                                                                                                             | Ibid.     |
| Profectus quidam ligus ad requisita naturæ. frag. 12.                                                                                                                                                           | 187.      |
| Duci probare. frag. 15.                                                                                                                                                                                         | 189.      |
| Atque eum Curio laudatum accenfumque pramiorum spe, quibuscum optavisset ire jubet. frag. 401.                                                                                                                  | Ibid.     |
| Magnis operibus profectus, oppidum cepit per L. Catilinam Legatum,<br>frag. 353.                                                                                                                                | Ibid.     |
| Primam modo Japidiam ingreffus. frag. 159.                                                                                                                                                                      | 191.      |
| At Lucullum Regis cura machinata fames brevi fatigabat; multique commeatus interierant infidiis latronum. frag. 607.                                                                                            | 192.      |
| Frugum pabulique lætus ager. frag. 192.                                                                                                                                                                         | 193.      |
| Illi tertio mense pervenere in pontum multò celeriùs spe Mithridatis,<br>frag. 516.                                                                                                                             | Ibid.     |
| Solis viis. frag. 130-                                                                                                                                                                                          | 108.      |
| Regem aversabatur. frag. 524.                                                                                                                                                                                   | Ibid.     |
| Copiis integra. frag. 512.                                                                                                                                                                                      | Ibid.     |
| Se angustiæ oris pontici illic dilatant. frag. 210.                                                                                                                                                             | 205.      |
| Proxumum promontoriis Paphlagonum, κρικ μετωπεν. frag. 420.                                                                                                                                                     | 207.      |
| Unde hic tulit colorem, nam speciem efficit Scytici arcus. frag. 236.                                                                                                                                           | 208.      |
| Crebritate fluctuum ut aquilo folet. frag. 172.                                                                                                                                                                 | 209.      |
| Triplici fluctu. frag. 173.                                                                                                                                                                                     | Ibid.     |
| Unde hic tulit colorem. frag. 236. ipfum mare ponticum dulcius quam caetera. frag. 72. 314, 326. &c.                                                                                                            | 210.      |
| Mare ponticum dulciùs qu'am cætera. frag. 585', 587. &c.                                                                                                                                                        | 215.      |
| Qua tempestate è ponto vis piscium erupit. frag. 240 & 346.                                                                                                                                                     | 216.      |
| Namque primum Jasonem novo itinere maris Æetæ hospitis domum-<br>violasse. frag. 600.                                                                                                                           | 218.      |
| Igitur introrsus prima Asiæ Bithynia est multis anteå nominibus appellata,<br>nam prilis Beritia dista, deinde Migdonia, mox à Bithinio Rege Bithi-<br>nia nuncupata. Ipsa est & major Phrygia. frag. 249. 669. | 223.      |
| Dardania à Rege Dardanorum Mida, qui Phrygiam tenuit. frag. 211.                                                                                                                                                | 227:      |
| Quem trans stagnum omnis usque ad flumen, frag. 333.                                                                                                                                                            | 228.      |
| Frugum pabulime lætus ager, frag, 514.                                                                                                                                                                          | 220       |

#### Tril, ed, gal. 12 SALLUSTII HISTORIARUM

pag. 229. Trojanorum tempore invadendarum terrarum caufa fuerat navigatio. frag. 183.

- 231. Quietam à bellis civitatem. frag. 482.
- 234. In Paphlagonia Teium oppidum. frag. 343.
- 237. Frugum pabalique lætus ager. frag. 514.
- 238. Nam tetra tunc erat & fublima nebula. frag. 412.
- 239. Claufi lateribus pedem....frag. 531.
- Ibid. Dein campi Themifcyrii quos habuere Amazones à Tami flumine incertum quamobrem digreffæ, frag. 307.
- 253. Nexuit catenæ modo. frag. 628.
- 257. Namque omnium ferociffimi ad hoc tempus achaei atque tauri funt, quòd, quantium conjicio, locorum egeflate rapto vivere coach. frag. 348.
- Omnes qui circumfunt præminent altitudine millium paffuum duorum. frag. 517.
- 262. Genus annis ferox & fervitii infolitum. frag. 481.
- 265. Namque omnium ferociffimi ad hoc tempus achaei atque tauri funt, quòd, quantium conjicio, locorum egeftate rapto vivere coaclifrag. 348.
- Ibid. Genus militum fuetum à pueritià latrociniis. frag. 487.
- 271. Ad mutandum modo in melius fervitium. frag. 183.
- 274. Nam procul in diversis regionibus. frag. 464.
- 275. Mæotici fitus æquoris. frag. 76.
- 277. Ne simplici quidem morte moriebantur. frag. 161.
- Ibid. Cum aræ & alia Diis facrata fupplicum fanguine fædarentur. frag. 214. 281. Scytæ Nomades tenent quibus plauftra fedes funt. frag. 344.
- 281. Scytæ Nomades tenent quibus plaultra fedes funt. frag. 344

  Ibid. Agrefte, frag. 452.
- 285. Frimus Græcorum Achilles. frag. 170.
- Ibid. Tota autem infula modica & cultoribus inanis. frag. 638.
- 287. Vefpera. 467.
- 289. Solis viis. frag. 130.
- Omnium fluminum quæ in maria qua imperium romanum est fluunt, maximum esse Nilum consentitur, proxumà magnitudine histrum. frag. 14.
- Ilid. Nomenque Danubium habet, frag. 340.
- 292. Gens rarò egreffa finis fuos. frag. 219.

Vizo

## FRAGMENTA. LIB. III.

33 T. II.ed. gal. pag. 294. 15:4.

307.

308.

Ivid.

309.

310.

Ibid.

311.

314.

315.

317.

322.

Vizo. frag. 554. Atque hiavit humus multa, vasta & profunda. fng. 308.

# LIBER QUARTUS.

| Non tu scis, si quas ades ignis capit, hand facile sunt desensu, quin | 100.  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| & comburantur proxumæ. frag. 458.                                     | ,     |
| Impotens & nimius animi est. frag. 533.                               | 302.  |
| Diffidere inter se cæpere, neque in medium consultare. frag. 532.     | 303.  |
| At Cneius Lentulus patriciæ gentis, Collega ejus cui cognomentum      | Ibid. |

Clodiano fuit, per incertum stolidior an vanior, legem de pecunià quam Sulla emptoribus bonorum remiferat, exigunda, promulgavit.

Atque illi certamini confcii inter se juxta seditionem erant. Crixo & gentis ejusdem Gallis atque Germanis obviam ire & ultrò offerre pugnam cupientibus contra Spartacum.... frag. 325.

Quod ubi frustrà tentatum est, Socordius ire milites occapere, non aptis armis, uti in principio & laxiore agmine. frag. 382. Reversi postero die multa quæ properantes desernerant in castris, nasti,

cum se cibo vinoque læti invitarent. frag. 300. Post ubi fiducia nimius. frag. 5.42.

Igitur Legiones pridiè in monte positas arcessivit. frag. 626. Collegam minorem & fui cultorem expectans, frag. 537.

Eodem tempore Lentulus duplici acie locum editum multo fanguine fuorum defensus, postquam ex farcinis paludamenta adstari, & delectæ Cohortes intelligi coepere, frag. 430.

Opprobrii gratia. frag. 584. Atque ea cogentes non coactos feelestos magis quam miferos distringi. frag. 114.

Genua patrum advolvuntur. frag. 186. Omnes quibus ætas fenecto corpore, animus militaris erat. frag. 613. Ab his omnes evocatos & Centuriones, frag. 206.

323. Quæ cis paucos dies junca in armis foret. frag. 57%. Ibid. Opprobrii gratia, frag. 584.

324. Sorte ductos fusti necat, frag. 256. Ibid.

Ŀ

#### SALLUSTII HISTORIARUM T. II.ed. gal. 34

- pag. 326. Dein lenità jam irà postero die liberalibus verbis permulchi funt. frag. 614.
  - Ex parte cohortium præcipere instructa, & stationes locatæ pro castris. Ibid. frag. 318.
  - Ibid. Exercitum more majorum vertere. frag. 250.
  - 331. Conjuratione claudit, frag. 621.
  - Ibid. Initur discubuere Sertorius inserior in medio, super eum L. Fabius Hispaniensis Schator ex proscriptis, in summo Antonius, & infrà scriba Sertorii verfius; & alter feriba Mæcenas in imo, medius inter Tarquitium & Dominum Perpennam, frag, 200,
  - Hunc igitur redarguit Tarquitius. frag. 107. 336. Communem habitum transgreffus, frag. 634.
  - Ibid.
  - Nam quidem Pyrro, atque Annibali æquor & terra. frag. 125. 338.
  - 340. Immane quantim animi exarfere, frag. 365. Jam repentè vifus est fævire taguns, frag. 288. 142.
  - Et Perpennam fortè cognoscit mulio redemptoris, frag. 342, 343.
  - 346. M. Antonius perdundæ pecuniæ genitus, vacuufque curis nifi inftantibus. frag. 9.
  - 348. Antonius ille trium Antoniorum corruptor, qui oræ maritimæ quantum Romanum est imperium, contrarius piratis. frag. 347.
  - Ibid. Suspectusque suit, incertum verò an per negligentiam societatem prædarum cum latroxibus composuisse. frag. 385.
    - 350. Longè à continenti, frag. 222.
    - Ad hoc pauca piraticæ adjungit actuaria navigia. frag. 426. 351.
    - Ibid. Cim prædixero positum insulæ, frag. 118.
    - Othus in Creta, in Sicilia est Enceladus, unde Othii campi. frag. 237. 353.
    - Creta altior oft quâ parte spectat orientem. frag. 257. 354.
    - Tota autem infula modica & cultoribus inanis est. frag. 658. 355.
    - 356. Tergis vinciebant, frag. 281.
    - In quis notifiumus quisque, aut malo dependens verberabatur, aut immu-357tilato corpore, improbo patibulo eminens affigebatur. frag. 402.
    - Ibid. Antonius ille trium Antoniorum corruptor, frag. 347.
    - Castrisque collatis pugna tamen ingenio loci prohibebatur. frag. 400. 360.
    - Medio diei. frag. 505. 364.
    - Castra fine vulnere introïtum. frag. 296. 366.
    - Equo atque armis infignibus, frag, 204. 368.

|                                                                                                                             | T. II. ed. gal. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ipie animi atrox. frag. 541.                                                                                                | Pag. 374-       |
| Interdum somno experredtus tumultum facere. frag. 475.                                                                      | Ibid.           |
| Cultu corporis ornata egregio. frag. 144.                                                                                   | 376.            |
| Nexuit catenæ modo. frag. 628.                                                                                              | 378.            |
| Castella custodias thesaurorum in deditionem acciperentur, frag. 310.                                                       | 379-            |
| Naphtas, frag. 563.                                                                                                         | 380.            |
| In muda injecta corpora, frag. 478.                                                                                         | 382.            |
| Ubi multa nefandè casu super ausi atque passi. frag. 635.                                                                   | 389.            |
| Omnis Italia coacta in angustias scinditur in duo promontoria, Bruttium                                                     | 392.            |
| & Salentinum, frag. 228.                                                                                                    | ,,              |
| Serum bellum in angustiis futurum, frag. 252.                                                                               | Ibid.           |
| In fylvå filå fuerunt, frag. 321.                                                                                           | 395-            |
| Clausi lateribus pedem frag. 531.                                                                                           | 397-            |
| Labor, frag. 180,                                                                                                           | Ibid.           |
| Luces. frag. 327.                                                                                                           | 398.            |
| In quis longissumo avo plura de bonis, falsa in deterius composuit.                                                         | 490.            |
| frag. 143.                                                                                                                  | Ibid.           |
| Italiæ Siciliam conjunctam conftat fuiffe, frag. 230, 606.                                                                  | 401.            |
| Italiæ plana ac mollia. frag. 235.                                                                                          |                 |
| Sed medium ípatium aut per humilitatem obrutum est aquis , aut per<br>angustiam scissum. frag. 666.                         |                 |
| Et indè pryss nominatum, quia gracè abruptum hoc nomine nuncu-<br>cupatur. frag. 666.                                       | 404             |
| In Sicilià est Enceladus, frag. 237.                                                                                        | 407.            |
| Pelorum promontorium Siciliæ respiciens ad aquilonem, dictum à guber-                                                       |                 |
| natore Hannibalis illic sepulto, qui fuerat occisus per regis ignoran-                                                      |                 |
| tiam, cum se ejus dolo, propter angustias freti, crederet esse decep-<br>tum, veniens de Petilia. frag. 229, 674.           |                 |
| Ad Siciliam vergens faucibus non amplitis patet millibus V. & XXX. frag. 535.                                               | 408.            |
|                                                                                                                             | 409.            |
| Ut autem tam curvum fit, facit natura mollioris Italiæ, in quam asperi-<br>tas & altitudo Siciliæ assum relidit. frag. 230. | 409.            |
| Est autem arctissimum trium millium spatio Siciliam ab Italià dividens                                                      |                 |
| fabulofis infame monftris, quibus hine indè scilla & charibdis often-                                                       |                 |
| ditur. Scillam accolæ faxum in mari imminens appellant, fimile cele-                                                        |                 |
| bratæ formæ procul visentibus, Unde & monstruosam speciem fabulæ<br>E ifj                                                   | 1               |

### Tom. II. 36 SALLUSTII HISTORIARUM

edit, g.sil. illi dederunt , quafi formam hominis capitibus fuecinctam caninis; quia collifi ibi fluctus latratus videntur exprimere. frag. 666.

pag. 411. Charibdis mare vorticofum. frag. 174.

Ilid. Nam forbet universa quæ prehendit. frag. 232.

 Quod fortè illata naufragia forbens, gurgitibus occultis millia fexaginta tauromenitana ad littora trahit. frag. 233. ubi laniata navigia fundo fe emergunt. frag. 536.

414. Ter autem in die erigit fluctus & ter absorbet. Nam accipit aquas ut vomat: vomit ut fursus accipiat. frag. 666.

415. Crebritate fluctuum ut aquilone folet, frag. 172.

416. Si 1 vis obaflat, ferro quam fame æquius perituros. frag. 226.

Icid. Dabius Confilii, frag. 526.

 Cim interim , lumine etiam tum incerto, duæ Galliæ mulieres, conventum vitantes ad menstrua solvenda montem ascendunt. frag. 415.

421. Farte confumptà reliqua cadavera ad diuturnitatem usus sallerent. frag. 630.

422. Exercitum dimilit ut primium alpes digreffus, frag. 509.

Ilid. Devictis Hifpanis trophea in pyraneis jugis constituit, frag. 200.

424. Agreste, frag. 453.

428. Chviam ire & commori hostibus, frag. 513,

430. Haud impigrè neque inultus occiditur, frag. 85.

Bid. Nullum locum nifi in quo armati inflitiffent, frag.

Ibid. Nullum locum nifi in quo armati inflitiffent, frag. 33.4.
431. Unus conflitit in agro lucano, gnarus loci, nomine publipor, frag. 596.

442. M. Attilius Pelicanus humili loco , picens loquax magis quam facundus.

 Nobis primæ diffenfiones vitio humani ingenii evenere quod inquies atque indominum femper in certamine libertatis aut gloriæ aut dominationis agit. frag. 589.

448. Bella atque paces exercebant, frag. 574.

452. Post reditum eorum quibus Senatus belli lepidani gratiam fecerat. frag. 538

454. Ex continentia vir gravis. fiag. 397.

455. Maxumis ducibus fortibus strenuisque ministris. frag. 479.

Ibid. Amifumque obfideri fine præliis audiebat. frag. 610.

457. Scalas pares mænium altitudine. frag. 322.

Paululum requietis militibus frag. 142.
 At illi quibus vires aderant ruere cun@i ad portas, incondita tenere, frag. 136.

#### FRAGMENTA. LIB. IV. 37 T. II.ed. gal. Succedere. frag. 267. pag. 459. Speciem captæ urbis effecere discedentes. frag. 274. 466. Neque subsidiis, uti soluerat compositis. frag. 615. 468. LIBER QUINTUS. R EBUS fuprà votum fluentibus. frag. 207. 480. Pactione amisso Publio Legato, frag. 120. Ibid. Liberis ejus avunculus erat, frag. 129, 111. 481. Solis viis. frag. 130. 482. Tetrarchas Regesque territos animi firmavit, frag. 527. Ibid. Regem aversabatur, frag. 524. Ibid. Infolens vera accipiundi. frag. 90. 482. Ouàmmaxumis itineribus per regnum Ariobarzanis contendit ad flumen 492. Euphratem ; qua in parte Cappadocia ab Armeniâ disjungitur : & quanquam ad id naves codicariæ occulto per hiemem fabricatæ aderant. frag. 428. Vespera. frag. 467. Ibid. Solas festinare. frag. 316. 494. Tigrim & Euphratem uno fonte manare in Armenia qui per diversa eun-495. tes longius dividantur, spatio medio relicto multorum millium; quæ tamen terra quæ ab iplis ambitur Mesopotamia dicitur, frag. 21, 63. Tam Tigris quam Euphratis in Armenia fontes demonstrantur, frag. 64. 497-Infolens vera accipiendi, frag. 90. 499-Pugnam illam pro omine belli futuram. frag. 134. Ibid. Atque ipfe cultus rei. frag. 338. 506. Qui prætergrediebantur equites cataphrachi ferrea omni specie. frag. Ibid. 308. Equis paria operiuncula erant , quæ lintea ferreis laminis in modum plumæ adnexuerant. frag. 209. In fecundà festinas cohortes composuerat, frag. 282. 110. Ruuntque pars magna suismet aut proxumorum telis , cæteri vice peco-511. rum obtruncabantur. frag. 417. Fecit ut nunciis confestim lugubribus, frag. 439. 514.

Apud Corduenos Amomum & alii leves odores gignuntur. frag. 331-

Myfii à Lucullo superati, frag. 262.

517.

520.

### SALLUSTII HISTORIARUM

pag. \$21. Vizo, frag. 554.

T. II. ed. gal. 38

525. Camifos. frag. 363.

\$27. In hunc modum differnit. frag. 656. Ibid. Rex Mithridates Regi Arfaci S. Omi

Rex Mithridates Regi Arfaci S. Omnes, qui secundis rebus suis ad belli societatem orantur, considerare debent liceatne tum pacem agere. Dein quod quæritur, fatisne pium, tutum, gloriofum, an indecorum fit. Tibi perpetuà pace frui liceret, nisi hostes opportuni & scelestiffumi, Egregia fama, fi Romanos opprefferis, futura est. Neque petere audeam societatem; & frustra mala mea cum tuis bonis misceri sperem. Atqui ea , quæ te morari posse videntur, ira in Tigranem recentis belli, & meæ res parum prosperæ, si vera æstumare voles, maxume hortabuntur, Ille enim obnoxius, qualem tu voles, focietatem accipiet : mihi fortuna , multis rebus ereptis , usum dedit bene suadendi : &, quod florentibus optabile est, ego non validissumus præbeo exemplum, quo rectius tua componas, Namque Romanis cum Nationibus, Populis, Regibus cunctis, una & ea vetus caussa bellandi est, cupido profunda imperii, & divitiarum; qua primim cum Rege Macedonum Philippo bellum fumfere. Dum à Carthaginienfibus premebanbantur , amicitiam fimulantes, ei fubvenientem Antiochum concessione Afiæ per dolum avertere ; ac mox à Philippo Antiochus , omni cis Taurum agro & decem millibus talentorum (poliatus eft. Perfon deinde Philippi filium, post multa & varia certamina, apud Samothracas Deos acceptum in fidem, callidi, & repertores perfidize, quia pacto vitam dederant, infomniis occidere. Eumenem, cujus amicitiam gloriosè ostentant, initio prodidere Antiocho, pacis mercedem; post Attalum custodem agri captivi sumtibus & contumeliis ex Rege miserrumum servorum effecere : simulatoque impio testamento, filium ejus Aristonicum, quia patrium regnum petiverat, hostium more, per triumphum duxere. Asia ab ipsis obsessa est : postremo totam Bithyniam, Nicomede mortuo, diripuere; cum filius Muse, quam Reginam adpellaverant, genitus haud dubiè effet. Nam quid ego me appellem? quem disjunctum undique regnis & tetrachiis ab imperio eorum, quia fama erat, divitem, neque ferviturum effe, per Nicomedem bello laceffiverunt, sceleris eorum haud ignarum, & ea, quæ accidere, testatum antea . Cretenfes folos omnium liberos ea tempeftate, & Regem Ptolemæum, Atque ego ultus injurias, Nicomedem Bithynia expuli;

### FRAGMENTA. LIB. V.

39 Tom. 11.

Afiamque spolium Regis Antiochi recepi , & Græciæ demsi grave ser- ed. gall. vitium. Incepta mea postremus servorum Archelaus, exercitu prodito, impedivit : illique, quos ignavia aut prava calliditas, uti meis laboribus tuti effent, armis abstinuit, acerbiffumas pœnas folyunt: Ptolemæus precio diem belli prolatat. Cretenfes impugnati femel jam, neque finem, nifi excidio, habituri. Equidem cum mihi ob ipforum interna mala dilata prælia magis, quam pacem datam intelligerem; abnuente Tigrane, qui mea dicta fero probat, te remoto procul, omnibus aliis obnoxiis, rurfus tamen bellum cepi : Marcumque Cottam Romanum ducem apud Chalcedona terra fudi : mari exfui claffe pulcherruma, Apud Cyzicum magno cum exercitu in obfidio moranti frumentum defuit, nullo circum adnitente : fimul hiems mari prohibebat. Ita, fine vi hoftium regredi coactus in patrium regnum, naufragiis apud Param & Heracleam militum optumos cum claffibus amifi, Restituto deinde apud Cabira exercitu, & variis inter me atque Lucullum præliis, inopia rurfus ambos inceffit. Illi fuberat regnum Ariobarzanis bello intactum: ego vastatis circum omnibus locis, in Armeniam concessi : secutique Romani non me, sed morem suum omnia regna fubvertundi, quia multitudinem artis locis pugna prohibuere, imprudentiam Tigranis pro victorià oftentant. Nunc que fo confidera. nobis oppreffis , utrum firmiorem te ad refutendum , an finem belli futurum putes? Scio equidem tibi magnas opes virorum, armorum, & auri effe : & ea re à nobis ad focietatem, ab illis ad prædam peteris. Ceterum confilium est Tieranis regno integro, meis militibus belli prudentibus, procul ab domo, parvo labore, per nostra corpora bellum conficere : quando neque vincere , neque vinci fine tuo periculo poffumus. An ignoras, Romanos, poftquam ad occidentem pergentibus finem Oceanus fecit, arma huc convertiffe? Neque quicquam à principio nifi raptum habere, domum, conjuges, agros, imperium? Convenas olim, fine patrià, fine parentibus, peste conditos orbis terrarum: quibus non humana ulla, neque divina obstant, quin focios, amicos, procul, juxtáque fitos, inopes potentifque trahant, excidantque; omniaque non ferva & maxumè regna hoftilia ducant. Namque pauci libertatem, pars magna justos dominos volunt : nos suspectir fumus æmuli, & in tempore vindices adfuturi. Tu verò, cui Seleucia maxuma urbium, regnumque Perfidis inclitis divitiis eft, quid ab

10

illis, niú dolium in pracíans, & podeà bellum evgedu 3 Romani in oma habom, a aceruma in oso, quibus vidis fipolia maxuma funt; audendo & fallendo, & bella ex bellis ferendo, magni fa@i. Per hune morem eximguent omnia, aut occident i quod dificiel en or el, fi tu Mejopotama, nou Armenia, circumgendiume exectium fine frumento, fine auxilis : fortuna autem nofiris vitiis adhue incolunis. Teque illa fina sequetur, auxilio profedum magnis Regibus, latrones gentium

oppreffife, Quod uti facias moneo, hortorque; neu malis pernicie nostrâ

unum imperium prolatare, qu'um focietate victor fieri. frag. 5.

Jam inde à principio malè in eum fuerunt animati, quod ad Cyzicum 
& iterum ad Amifum duas hiemes eos in caftris continuiffet. frag. 29, 
ex Plut.

544. Adulta æftas, frag. 148.

Ibid. Curribus falcatis ufos. frag. 194 & 349.

\$49. Equo atque armis infignibus. freg. 294.

550. Ille subfidiis Principes augere & densere frontem, frag. 580.

 Per vices pugnabatur. frag. 213. More equestris prælii sumptis tergis atque reddir's. frag. 277. Regressi ad faciliores ichus loco cedebant. frag. 286.

Uxori ejus frater erat. frag. 525.
 Hoftes oppreffi aut delapfi forent, frag. 676.

553. Præceps æftis. frag. 149.

Ilid. Consedit in valle virgultà nemorosaque. frag. 234.

559. Ad Jovis mandem nostra. frag. 110.

560. Primos Cretenses constat invenisse religionem, frag. 221.

Ibid. Curctes quia Principes intelligendi divina fuerunt vetuftatem uti catera in majus componentem altores Jovis celebraville. frag. 46.

572. Sed ubi tempore anni mare classibus patesactum est. frag. 175.

574. Speciem captæ urbis effecere discedentes.. fr.ag. 274.

Creta altior est qua parte spectat orientem. frag. 257.
 Modestus ad omnia alia nisi ad dominationem. frag. 121.

582. Immane quantum animi exarfere. frag. 363.

Ilid. Pompeius oris probi animo inverecundo. frag. 25.

534 Cupientiflimus legis. frag. 470.

Ibid. Immodicus animi. frag. 549. 596. In hune modum differuit, frag

In hune modum differuit, frag. 656.
 Quibus de causis Sullam in victorià Dictatorem equo descendere, fibi

|                                                                                                                            | T.II.ed. gai. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| uni affurgere de fellà, caput aperire folitum. frag. 383.                                                                  |               |
| Immodieus animi. frag. 549.                                                                                                | pag. 601.     |
| Sæpè eelebritatem nominis intelligo timentem. frag. 654.                                                                   | Ibid.         |
| Diu noctuque laborare, festinare, frag. 151 bis.                                                                           | Ibid.         |
| Video ingentia dona quæfitum ire properantem. frag. 655.                                                                   | 602.          |
| Nam fi Pompeio quid humani eveniffet, frag. 528,                                                                           | Ibid.         |
| Vulgus amat fieri, frag. 16,                                                                                               | 604           |
| Din nochique laborare, festinare, frag. 151 bis,                                                                           | 605.          |
| Tenebat, frag. 275.                                                                                                        | 615.          |
| Nam talia incepta non confultorem vertiffent, rerum peftem factura. frag. 132.                                             | 622           |
| Qui Rempublicam falvam effe vult me fequatur. frag. 621,                                                                   | 623.          |
| Senati. frag. 442. Quidem. frag. 576.                                                                                      | 625.          |
| Et ei magnà voce vehementer gratulabantur, frag. 92,                                                                       | 627.          |
| Vulgus amat fieri. frag. 16.                                                                                               | 618.          |
| Rumore primo. frag. 440.                                                                                                   | Ibid.         |
| Atque edita undique tribus tamen cum muris & magnis turribus,<br>frag. 84.                                                 | 629,          |
| Luxo pede. frag. 364.                                                                                                      | 631.          |
| Adeò illis ingenita est fanctitas nominis regii, frag. 163.                                                                | 632.          |
| Cæteri negotia fequebantur familiaria Legatorum aut Tribunorum; & pars<br>fua commeatibus mercatis. frag. 369.             | 633.          |
| Mithridates corpore ingenti, perindè armatus, frag. 11.                                                                    | 636.          |
| Mesopetameni homines effrenatæ libidinis, frag. 345.                                                                       | 641.          |
| Ubi eum totà concione ab exercitu cogit difeedere, dicit fe ejus opera<br>non ufurum; cumque ab armis dimittit. frag. 322. |               |
| Legiones valerianæ comperto Lege Gabinià, Bithyniam & Pontum Confuli datam, miffos effe. frag. 633.                        | 644.          |
| At Lucullus andito Q. Marcium Regem pro Confule per Lycaoniam cum<br>tribus legionibus in Ciliciam tendere, frag. 652.     | 647.          |
| Dubius confilii, frag. 526.                                                                                                | 649.          |
| Vefpera, frag. 467.                                                                                                        | Ibid.         |
| Cicero Caninam facundiam ut Appius inquit, exercuit. frag. 47.                                                             | 655.          |
| Immodicus animi. fi23. 549,                                                                                                | 656.          |

### T.II. ed. gal. 42 SALLUSTII HISTORIARUM

pag. 656. Sed Pompeius à primà adolefcentià fermone fautorum, fimilem fore fecredens Alexandro Regi, facta confultaque ejus quidem æmulus erat, fing. 448.

657. Metrophanes promeruit gratiam Mithridatis. frag. 663.



# INDEX

FRAGMENTORUM Sallustiana Historia, & Audorum apud quos reperiuntur.

| _                                                                       |                          |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| z, C LEMENTIA & probitas vef-<br>tra, Quirites                          | M. Script. VATICAN.      | Oratio Lepidi contra Sullam ad<br>populares sua conjur.            |
| <ol> <li>Maxumè vellem, Patres Conf-<br/>cripti, Remp</li> </ol>        | Ibid.                    | Oratio Philippi in Senatu contra<br>Lepidum.                       |
| <ol> <li>Si adverfus vos patriamque, &amp; Deos Penates</li> </ol>      | Ibid,                    | Epistola Pompeii in Hispania<br>imper, ad Senatum,                 |
| <ol> <li>Quirites, multa mihi pericula<br/>domi</li> </ol>              | Bid.                     | Orasio C. Cona Cos. ad pop.<br>Rom. de penuriá.                    |
| <ol> <li>Omnes qui fecundis rebus fuis<br/>ad belli</li> </ol>          | Ibid.                    | Epistola Michridatis ad Arsac.<br>Regem Parthorum,                 |
| <ol> <li>Si, Quirites, parum existuma-<br/>retis</li> </ol>             | Ibid.                    | Oratio Licinii macri Tr. pl. ad<br>P. R. de restituendo Tribunatu. |
| <ol> <li>Saguntus illa fide, ærumnis in-<br/>cluta</li> </ol>           | POMP. MELA. ij. 5.       | Saguntini à Pompeio civitate<br>donati.                            |
| <ol> <li>Legem in concione tulit re-<br/>pugnante nobilitate</li> </ol> | Ascon. PED. in Cor-      | Len Aurelia C. Cotta. Cos. qua-<br>dam jura Trib. restituit.       |
| <ol> <li>M. Antonius perdundæ pecuniæ<br/>genitus</li> </ol>            | Id. de prat.urb, in Ver, | M. Antonius contra piratas mari<br>eum infinito imp. praficitur.   |
| 10. M. Attilius Pelicanus humili lo-<br>co, Picens                      | QUINTILIAN. iv. 2.       |                                                                    |
| <ol> <li>Mithridates corpore ingenti per-<br/>inde armatus.</li> </ol>  | vij. z.                  | Michridatis robur ingens & arma-<br>tura.                          |
| <ol> <li>Profechis quidam Ligus ad requi-<br/>fita maturæ.</li> </ol>   | viij. б.                 | Transstus in monte Bora à milita<br>Curionis repertus.             |
| 13. Non poeniturum.                                                     | ix. 3.                   | Scilica Lepidum suscepti de bello<br>civili consilii.              |
| 14. Vifuros.                                                            | Bid.                     | Captos in Ifauria pradones festi-<br>nanter unaique currere.       |
| 15. Duci probare:                                                       | Bid.                     | Curio Cos. militis Ligaris confi-<br>lium approbat.                |
| 16. Vulgus amat fieri.                                                  | Ibid.                    | Mina ululatus, &c. in tumultu<br>popu'ari pro Lege Gabinia.        |
| 27. Nihil tum necessarium aut ma-                                       | SENEC. debenef. iv. t.   | Quá deligentiá historia feribendo                                  |

|                                                                      | (1)                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Inter arma civilia requi bonique                                 | Epiftol. 114.                    | Casuli laudes.                                                                   |
| famas petiir.<br>19. Exercitum argento fecir.                        | Iiid.                            | Lepidani apparatus pro bello                                                     |
| 20. Turbinum motus vagus est & & disjectus                           | Quaft. nat. vij. 8.              | Charybdis turbines worticoft in<br>descript, fresi siculi,                       |
| 21. Tigrim & Euphratem uno fonte                                     | , Pscud. citatus.                | Vide fragm. 63.                                                                  |
| 22. Hiero Rex Syracufarum bellum<br>fecit.                           |                                  | )                                                                                |
| 23. Fugam nostris secère.                                            | Id. Bid                          | Tria fragmenta Aruniii , non                                                     |
| 24. Quie audita Panormitanos fe-<br>cère Romanis                     | Id. Ibid.                        | Salluftii.                                                                       |
| 25. Pompeius oris probi , animo in-                                  | SUETON. de clar. gram-           | Pempeli dissimulantia derogatione                                                |
| verecundo.                                                           | #21, 14.                         | gabiniâ.                                                                         |
| <ol> <li>Nec juvenis libidines refræna-<br/>vit ab inopià</li> </ol> | PLUTARCH. comp. Sil. & Lyfandri, | Sulla Diffatoris vitia,                                                          |
| 27. Maturavit Hifpaniam occupare.                                    |                                  | Serzorius à Sulla proseriptus.                                                   |
| <ol> <li>Turn primum vifi Romanis<br/>Carneli.</li> </ol>            |                                  | In pugnā equestri apud Ryndacum<br>fluvium,                                      |
| <ol> <li>Jam inde à principio malé in<br/>eum fuerunt</li> </ol>     | Iii.l.                           | In Lucium Lucullum milites fe-<br>ditiofi,                                       |
| 30. Loquax magis quim facundus.                                      | AUL GELL NOW. AT.                | M. Attilius Palicanus, Trib. pleb<br>de Tribunas, restituendo. Vide<br>stag. 10. |
| 31. Magna gloria Tribunus militum<br>in Hifpania                     | ij. 27.                          | Sersorii juvensus & elogium.                                                     |
| 32. Id bellum excitabat metus Pom-<br>peii victoris                  | ix. 12.                          | Pompeius în Africă post Domi-<br>tium & Hierbam vistor.                          |
| 33 Pollquâm remoto metu punico fimultates                            | Bid.                             | De prifeo flatu Reipublica. In<br>promio.                                        |
| 34. Omnium fluminum quæ in                                           | x. 7.                            | Nilus & Isler: în periplo Euxini.                                                |
| 35. Nam Sullam Confulem de reditu<br>ejus legem                      | x, 20,                           | Lex de reditu Pomp. ex Africa,<br>debellatis Domitio & Hisrbi.                   |
| 36. Itaque Sertorius levi przefidio<br>relicto in                    | x. 26,                           | Sertorius in transgreffu classem Cotta ad Mellariam vitat.                       |
| <ol> <li>Transgressos omnis recipit mons<br/>præceptus</li> </ol>    | Ibid.                            | Servorius fretum à Mauritania<br>in Lustraniam transgreditur.                    |
| 38. Earum aliæ paullulum progreffee<br>nimio                         | Ibid. ;                          | Naves curribus onerata in obsi-<br>dione Cyzici.                                 |
| 39. Sardinia in africo mari facie                                    | xiij. 28g                        | Descriptio Sardinia in bello Le-                                                 |

39. Sardinia in africo mari facie niij. 28. veiligii ....

pidang.

|                                                                                | (3)                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 40, Dilargitis proferiptorum bonis.                                            | xv. 17.                              | Sulla syrannis.                                                        |
| 41. At Cneius Lennalus patriciæ<br>gentis, Collega ejus                        | zviij. 4.                            | Lentulus Clodianus , Collega Gal-<br>lii in Confulatu,                 |
| 42. Ichnuffam quod formam habeat<br>veftigii                                   | PAUSANIAS Phot.                      | Descriptio Sardinia.                                                   |
| 43. Inde Ichmiffa appellata.                                                   | SOLINUS Polyhift.                    | Descriptio Sardinia, Vid. frag-<br>mentum 39.                          |
| 43. bis. Mox Ariftæum regnando his<br>proxumum in urbe                         | Ibid.                                | Idem. Vide frag. 145.                                                  |
| 44. Cum alacribus faltu, cum velo-<br>cibus cur fu                             | Vecetius de re mi-                   | Pompeius dum in Hifpania fla-<br>tiones hybernas haberes.              |
| 45. Vanos Mauros , feroces Dal-<br>matas.                                      | TERTULIANUS de<br>anim. p. 323.      | Dalmatia, Thracia, Mafia ab<br>Appio, Curione, & M. Lucullo<br>domita. |
| 46. Curetes, quia Principes intelli-<br>gendi divina                           | Lactantius inflit.di-<br>vin, i. 21. | Antiquitates Cretica in expedi-<br>tione Q. Metelli.                   |
| 47. Cicero caninam illam facun-<br>diam, ficut Appius                          |                                      | Ciceronis oratio de Lege Maniliá,<br>loquitur de M. Cossá,             |
| 48. Nam omnes Galliæ, nifi quæ<br>paludibus                                    | Annian, Marcel.<br>L. xv.            | Gallia à Jul. Cafare domita. De<br>his mentio in processio.            |
| 49. Cum optumis moribus & maxu-<br>ma concordia                                | AUGUSTINUS Civ.                      |                                                                        |
| 50. At discordia & avaritia atque ambitio                                      |                                      | *                                                                      |
| <ol> <li>Nam injuriæ validiorum &amp; ob<br/>eas difcellio</li> </ol>          | Ibid.                                |                                                                        |
| <ol> <li>Dein fervili imperio Patres ple-<br/>bem exercere</li> </ol>          | Ibid.                                |                                                                        |
| <ol> <li>Ex quo tempore majorum mo-<br/>res, non paulatim</li> </ol>           | Ibid.                                |                                                                        |
| 54. Æquo & modesto jure agitatum,<br>dum metus                                 | iij. 16.                             | De prisco Rei p. statu. In procem.                                     |
| 55. Deindè fervili împerio Patres<br>pleoem exercere                           | Itid.                                |                                                                        |
| <ol> <li>Plurima turba, feditiones, &amp;c<br/>ad postremium</li> </ol>        | Ibid.                                |                                                                        |
| <ol> <li>Inter fecundum &amp; postremum<br/>bellum Carthag</li> </ol>          | iij. 20.                             |                                                                        |
| <ol> <li>Injurias validiorum, &amp; ob eas<br/>discessionem plebis.</li> </ol> | V. 12.                               |                                                                        |
| 19. A Gracco (editiones prayer our                                             | d                                    | De tentis assulucibre la prom                                          |

19. A Graccofeditiones graves ortz. 13. 116

numeric Goods

|                                                                       | (4)                                           |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| So. Flumen Thuria.                                                    | Id. in Grammas. eap.<br>de nomine.            | Flumen Hispania propter quod<br>Pompeius praliatus est.                            |
| 61. Brevi multitudo diversa, ato<br>vaga, concordia                   | we Amerosius. Epift. 5.  ad Marcel.           | De origine urbis Roma, In                                                          |
| <ol> <li>62. Saguntini fide atque ærum incluti, per</li> </ol>        | nis Hibronim. Comm.in<br>Habacuc. L. a.       | Pralium ap. Saguntum Sertor,<br>inter Roman.                                       |
| 63. Tigrim & Euphratem uno fo<br>manare                               | nte Id. de locis Hebra.                       | Lucullus in Armenia & Meso-                                                        |
| 64. Tam Tigris quam Euphratis<br>Armenia fontes                       | in Itid.                                      | potamić,                                                                           |
| 65. Ariftæus post laniatum à ca                                       | miq Ibid. C. 28.                              | Antiquitates Sardinia : in motu<br>Lepidano,                                       |
| 66. Salfuftianus Calpurnius.                                          | Id. adv. Rufinian.                            | De Confule Calpurnio beftaa : in                                                   |
| 67. Calpurniani discipuli.                                            | Ibid.                                         | Jugurthing.                                                                        |
| 68. Cato, Romani generis difer fumus.                                 | tis- Ampalius. Lib. mem.<br>C. de Rom. togat, | in proamio. Vide fragmentum                                                        |
| <ol> <li>Artabanes conditor regni I<br/>thridatis fuit,</li> </ol>    | Mi- De regn. Mithridat.                       | Proavi Mithridatis : enordium<br>regni Pontici,                                    |
| <ol> <li>At Metellus in alteriorem I paniam post annum</li> </ol>     | fil- Macron. Saturnal.                        | Honores Mesello habiti in Baticá.                                                  |
| 71. Bacchanaliorum.                                                   | i. 4.                                         | Mithridates, authore Lamacho,<br>Heracleam invadit,                                |
| <ol> <li>72. Ipfum mare Ponticum dulo<br/>quàm cortera.</li> </ol>    | ius <i>vij.</i> 12.                           | Periplus & descriptio ponti Euxi-<br>ni : in Mishridat.                            |
| <ol> <li>Dum inferior omni viå gra<br/>retur.</li> </ol>              | #2- Id. de different. lat. 6:<br>grac. fcom.  | Sertorius aflutiis Metellum fati-<br>gat, cap, de frequentativ.                    |
| 74. Tam Tigris quam Euphratis<br>Armenia                              |                                               | Descriptio Mesopot, in Luculli<br>exped. cont. Tigran.                             |
| <ol> <li>Thuria quod Valentiam par<br/>intervallo</li> </ol>          |                                               | Pomp. Valentiam urbem haud<br>procul à fluv. Thuria expug-<br>nat. Vide frag. 587. |
| 76. Maotici fitus aquoris.                                            | 'AVIENUS FESTUS.  de ora marit, L. 1.         | Descript, Maotidis : in periplo<br>Euxini.                                         |
| <ol> <li>Cato Romani generis diferti<br/>mus multa paucis.</li> </ol> | ad Cic, do inv. L                             | De prifeis hiftoria Romana Scrip-<br>toribus. In prœmio Sallustiano:               |
| 78. Fannius verò veritatem.                                           | Ibid.                                         | ,                                                                                  |
| 79. Res Romana plurimum imp                                           | erio Ibid.                                    | Jul. Cafaris victoria in Gallia.                                                   |
| valuit, Serv                                                          |                                               | In pramie.                                                                         |
| <ol> <li>M. Lepido cum omnibuseo<br/>Italià pulfo</li> </ol>          |                                               | De curis Senatus , Italia pulfo<br>Lepido.                                         |
| 81. Ardebatomnis Hispania eiter                                       | tior. Ibid,                                   | Excitante Sertorio ; qua cura<br>gatres exagitabat,                                |

|                                                                    | (5)               |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 82. Tyrannumque.                                                   | Ibid.             | Vide fragmentum 167. convicia in<br>Lepidum,                                        |
| 83. Dein fervili imperio patres<br>plebem                          | Donatus in An-    | Vid. frag. 50.                                                                      |
| 84. Atque edita undique tribus ta-<br>men cum muris.               | Ibid.             | Nifi bis Mesopotamia urbs à Lui-<br>cullo obsessa.                                  |
| <ol> <li>Haud impigre atque inultus occiditur.</li> </ol>          | i, 3.             | Gladiatores & fugitivi in ultimå<br>elade.                                          |
| <ol> <li>Agendum atque obviam eun-<br/>dum eft.</li> </ol>         | i. 5.             | Ex oratione Lepidi, frag. t.                                                        |
| 87. Sed Metellus in vulnere.                                       | ij. r.            | Metellus villor ad Saguntum, &<br>vulneratus, villos Hifpanos<br>infequitur.        |
| 88. Ergo Senati decreto ferviendum-<br>ne fit.                     | ij. 2.            | Lepidus conditiones à Senatu oble-                                                  |
| 89. Ne illa tauro parata fint.                                     | iv. 2,            | Quomodo Corfica infula detella<br>fit. În descrips, Sardinia.                       |
| 90. Infolens vera accipiundi,                                      | 7. 4.             | Tigranes accepta prima cladis<br>nuntio.                                            |
| 91. Ei voce magnă gratulabantur.                                   | 9. 4.             | Lucullo Cizyceni liberati, vel<br>Catulo plebs romana.                              |
| 92. Et ei voce magnà vehementer<br>gratulabantur                   | Ibid.             | Catulo victori vel Pompeio re-                                                      |
| 93. Cui nis pariter obviam iretur.                                 | In Eunuch, i. s.  | Catulus Lepido refiftendum effe                                                     |
| <ol> <li>Neque enim ignorantia claudit res.</li> </ol>             | Ibid.             | Ex Oratione Licinii Maeri.                                                          |
| 95. Nihil focordia claudebat.                                      | Ibid,             | Mithridatica naves à Luculto ad<br>Tenedum pugna navali op-<br>pugnata,             |
| <ol> <li>Multos tamen ab adolescenti  bonos infultavit.</li> </ol> | ij. 2;            | Cethegus Lepidanarum partium<br>factiofus.                                          |
| 97. Tarteffum Hispanise civitatem quam nunc                        | iij, s:           | De fædere gaditano : urbis lau-<br>des & antiquitas.                                |
| 98. Que pacta in conventione non<br>præftitiffet.                  | iij. si           | Lepidus semes ipsum à perjurio                                                      |
| <ol> <li>Cujus adverti voluntate colloquio militibus</li> </ol>    | Ibidi             | In colloquio apud Theanum; con-<br>perfio Legionum Scipionis ad<br>Sullanas partes. |
| 800. De honestamento tamen esse<br>gorpori maxumė, 111             | Ibid <sub>t</sub> | Sertorii gloria vulnerati, ocula                                                    |

| Yor. Festinantibus in summă înopiă<br>patribus.  | iv. 3. |
|--------------------------------------------------|--------|
| 102. Et in prælifs actu promptus.                | iv. 7. |
| 103. Inde ortus fermo percuntantibus<br>utrinque | v. j.  |

- 104. În ore gentibus agens , populo , In Adelph. i. 2. eivitati.
- 205. Pressi undique multitudine. iij. 206. Septimium neque animo, neque 161.
  - linguà fatis compotem. 207. Hune igitur redarguit Tarqui- Ibid.
  - tius. 208. Icu corum, qui in flumine rue- Ibid.
  - bant, necabantur. 309. Post defestionem sociorum & iij. 4. Latii.
  - 210. Ad Jovis mandem nostra. iv. 2.
  - ¥11. Et liberis ejus avunculus erat. In HECYR. ij. 2.
- 112. Morbi graves ob inediam info- iij. 2, lita vescentibus.
- 113. Ita fiducia quam argumentis pur- iv. 1; gatiores dimittuntur. 114. Atque ca cogentes, non coac- Ibid.
- sos feeleflos magis...
  s.: 5. Graviore bello , qui prohibituri v. s.
- erant, focios....

  116. Quæ pecunia ad Hifpanienfe In Phormion. i. i.
  bellum Metello...
- \$17. Si, Quirites, parum existima- Ibid.

retis.

- Tumultus Roma ortus, C. Cotta Cos, vel terror adveniente Spartaco.
- Seriorii activitas ac fagacitas militaris.
- In congressu samiliari amborum exercituum Pompeii & Metelli in Hispanis; vel Scipionis & Sulla in Italis,
- Exercitus Catuli in pralio ad pont, Milvium,
- Lepidania Catulo & à plebe Rom. ad pont. Milvium.
- De fadere Gaditano referense Casulo Cos.
- Fidum jurgium inter Conjuratos in cana apud Perpennam.
- Pralium equestre ad flumen Betim , Sertorii contra sidem. Non suit majus Italia discrimen
- quim à Spartaco.

  Donum Cretensium Jovi capitolino. Aliter, differium Sersorii
- lino. Aliter, difterium Sersorii in Pompeium & Sullam, Vel Sacrificium Mithridasis. P. Clodius pulcher avunculus li-
- berorum Clodia & L. Luculli, Pestis ex fame exorta in campo Mith. ad Cizycum, Vide frag. 124.
- Captivi Romani ad bustum gladiatoris crixi : & victi Samnites ad Antennas.
- Legiones Fimbriana urbes Afia expilant. Pecunia ad Hispan, bellum pa-
- rata, ad populi fame laborantis, fubfidium convertitur. Exordiumorationis Licinii Macri. Vid. Fragm. 6,

| , | §18. Cum prædixero positum infulæ.                                   | Y. 2.                                | Inful. Dis propè Cresam, ubi M. Antonius contra Lasthenem constitu navali vistus «st.              |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 119. Non repugnantibus modo, fed<br>ne deditis quidem. a. b. e. m.   | Ibid.                                | Scipionis milites ad Sullanas par-<br>tes transauri.                                               |
|   | 120. Pactione amisso Publio Legato.                                  | Bid.                                 | P. App. Clodius pulcher, ad<br>Tigranem à Lucullo miffus,                                          |
|   | ear. Modestus ad omnia alia, nisi<br>ad dominationem.                | i. 3:                                | Pompeius Scilicet,                                                                                 |
|   | 122. Et pæni ferunt adverfus A<br>N C M                              | Itid;                                | Descript, infular, fortunetar, all<br>quas Sertorius voluit ausurgere,                             |
|   | 113. Sed Metellus in ulteriore Pro-<br>vincia                        | L 4.                                 | Honores Metello in Hispaniaul-                                                                     |
|   | #24. Îta fiducia quam argumentis pur-<br>gatiores dimittuntur.       | Ibid.                                | Duces , Turba , ac Saschites fe-                                                                   |
|   | 115. Nam quidem Pyrrho, Anni-<br>bali æquor &                        | ij. 1 <b>.</b>                       | Sereorius & Spartacus , Pyreho<br>& Annibali comparati.                                            |
|   | 326. Nam Sullæ dominationem au-<br>debat.                            | ij. 3.                               | Pompcius voluntati Distatoris<br>refissa, in triumpho de Africa<br>in electione Lepidi Consulis,   |
|   | <ol> <li>Neque est offensus dominationum Sullæ.</li> </ol>           | Ibid.                                | Catuli moderatio.                                                                                  |
|   | <ol> <li>Maxuméque ferocia Regis Mi-<br/>thridatis in</li> </ol>     | ij. <b>4</b> .                       | Mine Mithridatis, una ex curis<br>Senatur.                                                         |
|   | 129. Liberis ejus avunculus erat.                                    | v. 6.                                | P. Appius Clodius liberis L. Lu-<br>culli & Clodia.                                                |
|   | 130. Solis viis.                                                     | v. 7.°                               | Iter Mithridatis, aut Claudii per<br>deferta, aut Fannii & Metro-<br>phanis per Phrigiam crematam. |
|   | 131. Res Populi Romani3                                              | Iden in Encid, i, s.                 | Prima verba historia Sallustiana.<br>Vid. strag. 568.                                              |
|   | 132. Nam talia incepta non conful-<br>torem                          | i. 41.                               | Psfo Conful & Globulus Tr. Pl:<br>deliberant de rogatione Cornel,<br>Tribuni,                      |
|   | 133. Seriorius in medio.                                             | 4. 704.                              | Ordo accubantium in triclinio<br>Perpenna.                                                         |
|   | <ol> <li>134. Mare Ponticum dulcius qu\u00e0m<br/>cxeera.</li> </ol> | Idem in Artem cap.<br>De comparativ. | In peripl. Euxini,                                                                                 |
|   | 135. Cis Rhenum.                                                     | Cap. de prapoficion.                 | Vide fragmentum 48.                                                                                |
|   | 136. At illi quibus vires aderant,                                   |                                      | Oppidum Ciriceni, aut Amisem<br>obsessa urbe,                                                      |
|   |                                                                      |                                      |                                                                                                    |

| 517. Et Marius victus duplicaverat<br>bellum.                           | ij. 67.          | Bellum duplex contra Carbonen  Pontium Telefinum, Maria ad Sacriportum viffe.                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 338. Sevus ifte Romulus.                                                | iij. 170         | Sulla syrannus.                                                                                                              |
| 139. Cum murum hollium fuccessif-<br>fet, pænas                         | v. <u>f.</u>     | Methidaticus miles Ciryci murus<br>oppugnans.                                                                                |
| 140. Bellum quibus posset conditionibus, desineret,                     | P. 1 <u>9.</u>   | Metellus pius in Samnitas , Ro<br>mam revocatus quam urgeban<br>Marius & Cinna, Vel Mithri<br>dates Archelao ad Sullam misse |
| \$41. Herba quæ Sardoa dicitur, apiaf-<br>tri fimilis.                  | vij. <u>47.</u>  | In descriptione Sardinia.                                                                                                    |
| 2.42. Paullulum requietis militibus-                                    | viij. 4.         | Spartacus ad occupandum Meto<br>pontum festinans; vel Lucullu.<br>ad expugnandam Amisum.                                     |
| 243. in queis longifiumo avo plura<br>de bonis,                         | viij. <u>27.</u> | Fabula antiqua de freto siculo                                                                                               |
| 244. Cultu corporis ornata egregio.                                     | Georgie, L 2.    | Precia Cethegi, vel monime Mi-<br>thridatis.                                                                                 |
| 145. Aristæus post laniatum à canibus<br>Acteonem.                      | £ 14.            | Antiquitates Sardinia.                                                                                                       |
| 146. Tempcilatum.                                                       | i. 27.           | Frequentiá tempestatum Mithri<br>dates in Euxino vexatur.                                                                    |
| 147. Nova æftas.                                                        | i. 43.           | Exercitus ex hy ematione in cam<br>pum adducit.                                                                              |
| 148. Adulta æftas.                                                      | Rid,             | Lucullus contra Tigranem tendis                                                                                              |
| 149. Præceps æflas,                                                     | Bid.             | Afperior tempestas in Armen.                                                                                                 |
| 150. Crocum in Cilicia apud Coricum<br>nascitur.                        |                  | Descriptia antri apud Corycum<br>in expedit. Cilicia Servilii.                                                               |
| 151. Dubitavit acie pars.  151. Bis, Diù noctuque laborare , festinare. | L 208.<br>L 287. | Pars acie: Pompeiana in prali<br>Lauroneofi,                                                                                 |
| 152. Queis à Sertorio triplices infiq<br>diæ per idoneos,               | ÿ. <u>28.</u>    | Infidia pompeianis pabulantibu<br>à Sersorus posita ad Lauronem                                                              |
| 253. Tantim antiquitatis curæque majoribus                              | ij. <u>200,</u>  | Bellum fociale : cura majorus<br>pro u-bibus latinis.                                                                        |
| 154. Cornua occanuerunt.                                                | ij. <u>384.</u>  | Vid. fragm. 622.                                                                                                             |
|                                                                         | ij. 479.         | Vide fragmentum 6t &                                                                                                         |
| 256. Veftes de pellibus Rhenones vo-<br>cantur.                         |                  | Barbarurum Mafia at Tracia ve<br>titus, Vid. fragmentum 6-8.                                                                 |
| #57. Coria recens detracta quali glu-<br>tine adolefe                   | iij. 155.        | Coria quibus feuta viminea aut m<br>china lignea operiebantur,                                                               |

Emiliony Google

| 158. Repenté incautos agros invafit.                   | (9)             |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 158. Repente incautos agros invant.                    | ny. <u>409.</u> |
| 159. Primam modo Japidiam ingreffus.                   | iij. 475.       |
| 160. Nam ex aeris & aquæ corrup-<br>tione , frugibus.  |                 |
| 261. Ne fimplici quidem morte mo-<br>riebantur.        | -               |
| 162. In qua Crocum gignitur.                           | iv. <u>182.</u> |
| 161. A Deo illis ingenita est fanctitas nominis regii. | iv. 211.        |
| 164. Se Regibus devovent & post<br>eos vitam refutant. | iv. 218.        |
| 165. Injurize validiorum.                              | iv. 278.        |
| 166. Qui nullo certo exilio vagabantur.                | Æneid. i. 6.    |
| 167. Tyrannumque & Cinnam.                             | <u>ia 9.</u>    |
| 168. A principio urbis ad bellum<br>Perfi Macedonic    | L <u>34.</u> "  |
| 169. Romani generis disertissumus.                     |                 |
| 170. Primus Gracorum Achilles                          | i 100.          |
| 171. Caput aperire folitus                             | i. m.           |
| 172. Crebritate fluctuum, ut aquilo foles.             | 1. /20.         |
| 173. Triplici fludu                                    | i. 120.         |
| 174 Carybdis, mare vorticofirm                         | i. 121.         |
| 175. Scd ubi tempore anni mate claf-<br>fibus patef    | i. 150.         |
| 176. Sanè bonus ea tempestate con-<br>tra pericula     | i. 199.         |
| 177. Scilicet quia tergis abilinetur.                  | i. 215.         |
| 178. Ipfum mare Ponticum dulcius<br>quam catera.       | i. 2 <u>72.</u> |
| 179. Capys Campaniam , Helenus<br>Macedoniam           | i. <u>246.</u>  |
| 180. Labor.                                            | i. 257.         |
| 181. Cui nomen oblivionis condide-<br>runt.            | i. <u>271.</u>  |
| 182. Magna vis hominum convene-                        | i. 274          |

pat , agris pulfa,

Agros Campania cum fugitivis Spartacus. Pestilentia per Japidiam graffata: Peftis in Europá coorta. an. 677. Navifragium ad Cizycum : vel peftis fami junita. In Sylva & Spelunca prope Cory. cum in Cilicia. Hifpanis, Gallis, & fubditis Regum in Oriente. Barones Soldurii Regibus in Celtică & în Hispania obligati. Vid. frag. 50. Exules & proferipti à Sullà acciti, Vid. fragm. 242. Convitia militum in Lepidum. Vid. fragm. 651. In proamio. Vid. fragm. 77. Hium à Fimbrid everfum , vel curfus Achilleus & Leuca infula in Euxino. Vid. fragm. 383. Fluttus ir crebrefcentes in Euxine & in feto fieulo. Tertius fluttus periculofior. In descriptione feet ficuli. Metellus vela dedit ut Cretam fubigeret. Catuli elogium: Ex oratione Licinii Macri, frag. 6: Ponti Euxini descriptio, Colonia in Sardiniam post bellum Tojan, m fle.

Laborimmenjus à Craffo confectus in claudendo Bruttiorum lithmo. Nonen Lethes flavii irferi Lufitas nia urbi datum. Tumultu inte M. Lepido, proferipti & exules in Hesrur, conveniunt.

|                                                                          | (10)            |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 183. Ad mutandum modo in melius<br>fervirium.                            | i. <u>2δ5.</u>  | Gladiatores fugitivi è ludo B<br>tunti crumpunt.                                        |
| 184. Simul immanis hominum vis ex<br>Jocis                               | L 202.          | Stratagema Luculli ad occupa<br>dam Mytylenam, vel gaudi<br>Cyzitenorum urbe liberată.  |
| rsc. Invadendarum terrarum caufă<br>fuerat navig                         | L 203:          | Navigationes in Sardiniam to<br>pore belli Trojan,                                      |
| 186, Genus patrum advolvuntur,                                           | i. 311.         | Mulieres Romana in fummo o<br>crimine, Spartaei.                                        |
| 187. Hifpaniam fibl antiquam pa-<br>triam effe.                          | i. 384-         | Sertorii dictum ac fententia.                                                           |
| 188. Lyciæ Pifidiæque agros despec-<br>tantem.                           | L 424           | Olympus Lycia oppidum in mo<br>Phanice positum.                                         |
| 189. Quæ mapalia funt eircumjesta<br>civitati                            | L 425.          | In Suburbiis Urbis Cyzici.                                                              |
| Murum ab angulo dextri lateris<br>ad paludem                             | L 427.          | Lifistrasus Cyzici Prafettus no<br>opera conficit,                                      |
| 19t. Nova æstas                                                          | i. 434.         | Vid. fragm. 47.                                                                         |
| 192. Frugum pabulique lætus ager.                                        | i. 445.         | In eampis Themifuptis ad The<br>modentem.                                               |
| 191. Ita fperat pugnam illam pro<br>omine belli                          | i. 460.         | Spartacus fuos hortatur ante p.<br>lium contra Varinium Pr                              |
| 194. Curribus falcatis.                                                  | i. 480.         | Vid. fragm. 349.                                                                        |
| Transgressos omnes recepitmons Balleia                                   | i. <u>522.</u>  | Sertorianos ex Africá in <u>Luf</u><br>niam tranfgressos.                               |
| 196. Et onere turrium incertis na-<br>vibus.                             | i. 180.         | Naves Mithridatis tempestate m<br>fat, in obsidione Cyzies.                             |
|                                                                          | i. 580.         | Aciei ordo apud Italicam in h<br>ticå: pralium.                                         |
| 198. Multi enim postexcidium Troja<br>diversa                            | i. 605.         | Coloniæ in infulis & occiduis<br>gionibus, prifcis temporil<br>. In defcript. Sardiniæ. |
| 199. Segnior neque minus gravis & multiplex cura                         | i. 634.         | Cura Senatús, patrato bello ci<br>Lepidano.                                             |
| <ol> <li>Igitur discubuère, Sertorius infe-<br/>rior in medio</li> </ol> | <u>i.</u> 702.  | Ita triclinio adfidebant in de<br>Perperna.                                             |
| 201. Simulans fibi alvum purgari.                                        | ή. <u>ιο.</u>   | Vid. fragm. 665.                                                                        |
| 201. Apertæ portæ , repleta arva<br>cultoribus.                          | ij. 27.         | Spartacus Metapontum Ur<br>intercipit.                                                  |
| 503. Ita fiducia quam argumentis purgatiores                             |                 | Vid. fragm. <u>124.</u> De falliofis<br>feditiofis.                                     |
| 204. Nos in tantà doctiffumorum<br>conià.                                | ij. <u>89</u> . | Quibus exemplaribus histor<br>scripsoris. In proceemio.                                 |

|                                                                          | (11)             |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| lite                                                                     |                  | Disciplina militaris, & justa Craf-<br>fi, seu S; artael.                              |
| ao6. Ab his omnes evocatos & Cen-<br>turiones.                           | ,                | Craffus deleilum militarem facit;<br>adventante Spartaco.                              |
| 207. Rebus supra vota fluentibus.                                        | ij. 169.         | Non fuit Servorius elatior, vel<br>Pompeii ambitio, vel fuperbia<br>Tigranis.          |
| 208. Sorte ductos fufti necat:                                           | ij. 201.         | Craffus cohortes decimatas 🔄<br>ignavas.                                               |
| 209. Fædavere lumen,                                                     | ij. <u>2864</u>  | Phanomenum apud Othryem in<br>Phrigia pugnam dirimit, Ro-<br>man.inter & Pont.         |
| 210. Se angustiæ oris pontici illie<br>dilatant.                         | ij. 3124         | La deferiptione Bofphori & Euxi-<br>ni maris.                                          |
| <ol> <li>Dardania fic dicha à Rege Dar-<br/>danorum Mida.</li> </ol>     | ij. <u>yaşî</u>  | Antiquitates Dardania, in expe-<br>ditione Curionic.                                   |
| ata. Carbo turpi formidine Italiam atque exercitum                       | ij. 400.         | Carbonis Confulis fuga ex Italiá,                                                      |
| 213. Per vices pugnabatur.                                               | ÿ. <u>433î</u>   | Praisum apud Arfaniam Lucull,<br>inter & Reges faderatos, Junge<br>frag. 277.          |
| 214. Cum aræ & alia Diis facra fup-<br>plicum fang                       | •                | Temp. endis Mariana, ac Sulla-<br>narum proferiptionum.                                |
| 8c tam levi                                                              |                  | Sersorius ab Annio deprehensus;<br>naves conscendis.                                   |
| <ol> <li>Ut tanta repente mutatio non<br/>fine Dco</li> </ol>            | ij. 632.         | Sertorianorum animi, fubito du-<br>cis artificio elati.                                |
| 217. Antiquitatis curæque pro Italicà<br>gente.                          | ij. <u>625</u> . | Vid. frag. 153. Ira & conjuratio<br>Pop. fociorum.                                     |
| a18. Traditur fugam in longinqua<br>Oceani agitavisse.                   | ij. 640:         | Sertor. ex Hispan. & Afric. fuga-<br>tus ad inful. fortunatus medi-<br>satur navigare. |
| 219. Gens rarò egressa fines suos.                                       | ij. 713:         | Sarmatica , aut quadam à genti-<br>bus Traticis.                                       |
| 220. Ænum & Maroneam, & viam<br>militarem.                               | iij. <u>17.</u>  | Iter Legionum Appii Procos. è<br>Thracid ad Dyrrach.                                   |
| <ol> <li>Primos Cretenfes conftat inve-<br/>niffe Religionem.</li> </ol> | iij. <u>104:</u> | Antiquitates Cretica in bello Cre-<br>tico Antonii & Metelli.                          |
| 222. Longe à continenti.                                                 | iij. 104.        | In deferiptione Creta & Ida<br>montis.                                                 |
| 223. Sardinia in Africo ;                                                | iij. <u>104i</u> | Descriptio Sardinia : Vid. frag.                                                       |

| 225. Caput aperire folitus.                                         | iij. 206. | Honos Pompeio à Sulla Distatore<br>habitus.                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 226. Sin vis obliflat, ferro quàm fame                              | iij. 265. | Fugitivi in fylvå foffå, clauftfor<br>titer erumpunt.                                           |
| 227. H spaniam sipi patriam essc                                    | iij. 207. | Sic aiebat Sertorius.                                                                           |
| 228. Omnis Italia coacta in angustias,<br>feinditur in              |           | )                                                                                               |
| 229. Pelorum promontorium Siciliae<br>dictum à                      |           | 1                                                                                               |
| 230. Italiæ Siciliam conjunctam fuisse constat                      |           | Ex descriptione extremitatum Italian literatur ac freti siculi; in                              |
| 231. Scyllæ faxum eft celebratæ for-<br>mæ procul                   |           | bello fugitivorum.                                                                              |
| 232. Charybdis forbet universa quæ<br>prehendit, & e2               | -         | 1                                                                                               |
| 233. Quòd forté in lata naufragia forbens, gurgit                   | iij. 425. | }                                                                                               |
| 234. Confedit in valle virgulta ne-<br>morolaque.                   | iij. 516. | Sertorius infidias in nemore pon<br>aquino Metelli Legato vel La<br>eullus per Armeniam inceden |
| 235. Italiæ plana ac mollia.                                        | iij. 522. | Extremx Italia fitus, in bell<br>fugitiverum.                                                   |
| 236. Unde hic tulit colorem, nam<br>fpeciem efficit                 | . 0       | Forms riparum Evxini & und<br>aolor albefeens.                                                  |
| 237. In Sicilià est Enceladus, Othus<br>în Cretà, unde Othii cantpi |           | In descriptione Creta infula.                                                                   |
| 238. Sanctus alia                                                   | iij. 594. | In elogio Catuli.                                                                               |
| 239. Nec inermos ex prælio viros quemquam                           |           | Pugna ad Sueronem fluv. Seri<br>rius milites fugientes objurga                                  |
| 240. Quá sempestate ex ponto vis<br>piscium erupit                  | -         | Thunnorum abundantia in Euxi<br>& Mestide.                                                      |
| <ol> <li>Nos in tantă doctiffimorum ho-<br/>minum.</li> </ol>       | iv. 2170  | Vid. fragm. 204.                                                                                |
| 242. Tyrannumque & Cinnam maxu-<br>má voce                          | iv. 214.  | Lepidum cinnanas subas ren<br>vantem.                                                           |
| 243. Inter certamina dominationis<br>aut libertutis                 | iv. 245i  | Vid. fragm. 589.                                                                                |
| 244. Ibi triennio fruftrà trito                                     | iv. 271;  | Triennale bellum à Serviliofrust<br>gestum.                                                     |
| 244 bis. Idem fecère Octavius & Q. Cœpio fine                       | iv. 283,  | Ambo juas partes fustinuere , p<br>Magistrasús officio.                                         |

(12) iij. 128,

Cum ad Cyzicum procella naves ponticas mergeret:

224. Impediebant jussa nautarum?

| 245. Quæ causa sucrat novandis                                      | (13)                  | Lex Agraria Gracehorum tempo-                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| rebus                                                               | iv. 190.              | ribus. In procemio.                                                                     |
| 246. Piget pudetque:::                                              | iv. 336.              | In oratione Philippi. Vid. frag. 2.                                                     |
| 247. Igitur introrfus prima Afae Bi-<br>thynia                      |                       | Descriptio circuities ponti Euxini.                                                     |
| 248. Scd Mithridates extrema pueri-<br>tia regnum                   | v. 295.               | Initia regni Mithridatis sepato-<br>ris.                                                |
| <ol> <li>Igitur introrfus, prima Afae By-<br/>thynia eft</li> </ol> | v. 373.               | Ex periplo Euxini.                                                                      |
| aço. Exercitum more majorum ver-<br>tere.                           |                       | Sic Craffus Legiones, & Sertorius<br>Hispanos.                                          |
| * Transenna demissum victoris si-<br>malacrum                       | v. 488.               | Ludi pro Metello in Betica, Vid.<br>fragm. 70.                                          |
| 252. Scrum enim bellum in anguf-<br>guftiis foturum                 |                       | Bellum fervile Spartac, in angustiis Brussierum & Sila filva,                           |
| 253. Orion oritur juxta folis æftivi<br>pulfum                      | v. 626,               | Quo tempore Sertorius Chari-<br>citanos pulvere moto suffica-<br>verit.                 |
| 154. Infulæ fortunatæ inclutæ Homeri<br>carminibus                  |                       | Descriptio infularum fortunata;<br>rum.                                                 |
| 255. Dedalus primo Sardiniam post<br>delatus est;                   | vj. 14:               | Antiquitates Sardinia;                                                                  |
| a56. Sorte ductos fusti necat?                                      | vj. 12.               | Pana militibus ignavis à M.<br>Craffo indicitur.                                        |
| 257. Creta altior est quà parte spectat<br>orientem                 |                       | Deferiptio Creta infula , in belli<br>Cretico.                                          |
| 258. Inter fecundum atque ultimum<br>bellum                         | vj. 139.              | De antiquo Reipublica flatu. In<br>procemio.                                            |
| <ol> <li>Serum bellum in angustiis futurum</li> </ol>               |                       | Sperabat Spartaeus în angustiis<br>Bruttiosum & filva Sila.                             |
| 60. Pefte conditos orbis terrarum                                   |                       | Romanos fic Mithridat. in Epifl.<br>Vid. fragm. 5.                                      |
| 261. Qui Rempubl. falvam effe vult,<br>me fequatur                  | vij. 614.             | Ex orat. Lepid. Vid. fragm. 1:<br>vel clamor Pifonis Confulja<br>contra Tib. Cornelium. |
| 262. Myfii à Lucullo fuperati.::                                    | vij. 60.f:            | A Marco Lucullo Varrona Ma-<br>cedonia Procof.                                          |
| 263. Lucani qui de vimine facta feura<br>recentibus                 | vij. 632.             | Paflores Lucania feuta & arma fabricant pro fugitivis.                                  |
| 264. Geryonis                                                       | vij. 662 <sub>1</sub> | Antiquitates Sardinia, in descrip-<br>tione infula, motus Lepidans                      |

|                                                                    | (14)       |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 265. Calem Galliæ civitatem expug-<br>navit Perpenna.              | vij 728.   | Durante bello Sertoriano in Gal-<br>laciá Hispania,                      |
| 266. Quippe valta Italia, rapinisfugă<br>cadibus                   |            | Cura Patrum de reparandá Ita-<br>liá vaftatá bellis civilibus.           |
| 267. Succedere                                                     | viij. 125. | Scalis muri parsem fuecedere Roi.<br>mani in expugnatione Amis,<br>fená. |
| 268. Locum editiorem quam victo-<br>ribus decebat.                 |            | Catuli castra propè Cosam,                                               |
| 269. Feffus in Pamphiliam fe rece-<br>perat.                       | viij. 232. | Nicon Piratarum Dux , à Serà<br>vitio debellatus.                        |
| 270, Hi funt qui fecundum pocala &<br>alias res                    | viij. 278. | Vituperium Spartaei invehentis<br>in fervorum Dominos.                   |
| 271. Cretenfes primos inveniffe Re-<br>ligionem                    | viij. 352. | Vide fragm. 221.                                                         |
| 272. Ad bellum Perfi Macedonicum                                   | viij. 387. | Vide fragm. 6 5.                                                         |
| 273. Montem facrum atque Aventi-<br>num infedit                    | viij. 479. | Vide fragm. 50.                                                          |
| <ol> <li>Speciem capræ Urbis effecère discedentes.</li> </ol>      |            | Cleochares & Seleucus difeden-<br>tes à Sinopo, vel Lasheus à<br>Gnosso. |
| 275. Tenebat                                                       | viij. 653. | Tenebat Aristion arcem Hiera-                                            |
| 276. Carae infulani populi, piratică<br>famofi                     |            | De origine Piratarum, initio belli<br>Piratici, Servilio Confule.        |
| 277. More equeftris prodii, sumptis<br>tergis atque                | viij. 749. | In pralio equestri inter Roma-<br>nos & equitatum Michridacis.           |
| 278. Festi arma sus quisque stantes incumbere.                     | ix. 158.   | Hirtulei milites fessi in congressiu<br>contra Metellum ad Italiam.      |
| <ol> <li>Qui ærate &amp; concilio cæteros<br/>anteibat.</li> </ol> | ix. 246.   | Philippus defunctum Sullam lau+<br>dat pro rostris-                      |
| <ol> <li>Ex infolentià avidus malefa-<br/>ciundi.</li> </ol>       | ix. 343.   | Gladiator & fervus fugitivus.                                            |
| 281. Tergis vinciebant                                             | in. 412.   | cretenfes, Romanos capeivos, vic-<br>to ad Diam inful. M. Antonio.       |
| 282. In fecundà festinas cohortes composuere                       | ix. 488.   | Ordo aciei Romani in pugná ad<br>Tigrano certam.                         |
| 283. In modum Ericii militaris.                                    | in. 505.   | Vid. frag. 435. Ifaurorum obsi-<br>dium.                                 |
| 284. Sertorium humeris fublatum per<br>muros                       | ix. 338.   | Vide fragm. 392.                                                         |
| 285. Multos à pucritià bonos inful-                                | ix, 634.   | Vid. fragm. 96.                                                          |

| 186. Regreffi ad faciliores ichius loco;<br>cedebant.   | (1)<br>ix. 749     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 287. Postremo ipsos Colonos per mi-<br>ferias & incerta | x. 45.             |
| 288. Jam repentèvisus sevire Taguns.                    | x. 103.            |
| 289. Antequam 'diceretur fententia                      | x. 105.            |
| 190. Cofa.                                              | x. 168.            |
| 291. Hispanis mos est , ut in bella euntibus            | x. 281.            |
| 292. Pugnam illam pro omino belli futuram.              | x. 311.            |
| 293. Quo cupidius in ore Ducis fe-<br>fe quisque        | #. 370.            |
| 294. Equo atque armis infignibus.                       | x. 539.            |
| 295. Inermes.<br>296. Castra sune vulnere introitum:    | x. 571.<br>x. 628. |
| 297. Multos à pueritià bonos infulta-<br>verat.         | x. 643.            |
| 198. Eodem tempore.                                     | x. 833.            |
| 299. Devictis Hispanis trophæa in<br>Pyrenæis           | xj. 6              |
| 300. Exuant armis equisque                              | хј. 80             |
| 301. Senecta jam attate.                                | иј. 165            |
| 301. Caftra fine vulnere introitum.                     | xj. 230            |
| 3. 3. Frugum pabulique lætus ager.                      | xj. 336            |
| 304. In cruento exercitu victoriam reportare,           |                    |
| 305. Gens ad furna belli peridonea.                     |                    |
| 306. Et Metello procul agente , longa                   | ×j. 544            |

307. Dein campi Themiscyrii, quos zj. 619

habuere ....

Pralium equeftre ad flumen Ar-Saniam. Vid. fragm. 277. Lepidi Cos, fervi Tharranos Colonos pro Lepido agrotante deprecantur. Cum Perperna fugiens , Trucidato Sertorio . flumen tranfnatavit. In formula privilegii Clazomenii, referente Q. Catulo. Lepidi fuga ad Portum Cofa in Hetruriá. Hifpanorum mores : bellum Sertorianum. Vide fragm. 193; Quifqut Romanorum in diferimine Metelli Dueis ad Saguntium-Pompeium Hifpani vittores infequuntur ad Sucronem. Vid. fragm. 239. Afranius caftra Sertorianorum diripit ad Sucronem, vel Adrianus Caftra Taxilis. Vide fragm. 96. Pompeius Romam ex Hifpanid repetens. Sie jubet Spartacus in campania foeiis suis. Vide fragm. 4. Vide fragm. 296. Vide fragn. 514. Catuli victoria de Lepido circumvento ad Cofam. Hispanorum Gens. Vid. frag. 394: Agente contra Samnitas, cum Cinna & Marius Romam premerent. Deferiptio traffus ad ripam me;

ridionalem Ponti.

|                                                      | ()                                                                           |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 308. Qui prætergrediebantur equites<br>Cataphracti   |                                                                              | Descriptio equitatús Cataphra A<br>ex exercitu Tigranis in pralio                      |
| 309. Equis paria operimenta erant,                   | xj. 770.                                                                     | ad Tigrano certam.                                                                     |
| 310. Castella custodias thefororum in deditionem     | xj. 801;                                                                     | Castella Mithridatis Dorylaus<br>Romanis tradit.                                       |
| 311. Ut frequentes circa figna fint<br>milites.      | xj. 870. In Jugurth,                                                         | Metelli , Luculli , vel Craffi dif.                                                    |
| 312. Queis à Sertorio triplices infi-<br>diæ per     | Vid. fragm. 152.                                                             | Infidia apud Lauronem Pompeio                                                          |
| 313. Prima qui fronte venientes exci-<br>peret.      | xj. 896.                                                                     | posuæ à Sertorio.                                                                      |
| 314. Mare Ponticum dulcius quam                      | xij. 149.                                                                    | Euxini descriptio physica & geo-<br>graphica.                                          |
| 315. Dum paulatim fuis invicem fub-                  | xij. 282.                                                                    | Urbes Latina paulatim in bellum<br>fociale atla.                                       |
| 316. Solas festinare.                                | xij. 425.                                                                    | Gordyena urbes fola festinan;<br>auxilia Lucullo suppeditare.                          |
| 317. Lustraniæ gravem civitatem.                     | xij. 458.                                                                    | Sertorius à Lufitanis vocates,                                                         |
| 318. Ex parte Cohortium præcipere<br>inftructa &     | хіј. 661.                                                                    | Vigilantia Crassi in agmine & in castris.                                              |
| ,319. Ea paucis quibus peritia & ve-<br>rum ingenium | xij. 694.                                                                    | Abnuentibus malas artes quibus ufurpatur Refp.                                         |
| 320. Perperna tam paucis profectus,                  | xij. 604.                                                                    | Perperna Siciliam frustra tentas                                                       |
| 321. In filvà Silà fuerunt.                          | xij. 715.                                                                    | Scilicet sugitivi & gladiatores à<br>Crasso pulsi.                                     |
| 322. Ubi eum tota concione ab exer-                  | xij. 844.                                                                    | Lucultus Clodium fediciones mo-<br>lientem ab exercitu dimittit.                       |
| 323. Serum bellum in angustiis futu-<br>zum.         | xij. 864-                                                                    | Sic forth sperabat Spartacus in<br>extremitatibus Italia, în filvă<br>Silă Bruttiorum, |
| 324. Perrexère in Hispaniam an Sar-<br>diniam.       | MM. fer, fluldan. Ser-<br>vii, loc, incogn.                                  | Legiones Perpernæ è Sicilià pro-<br>festa.                                             |
| 325. Mor Trequii præter<br>necessariam               | MM. fer, Bibl. Reg<br>Servii. & in M.<br>feript. Bibl. Cheva<br>nii Divione. | nora fugitivorum.                                                                      |
| 326. Mare ponticum dulcius quam                      | Ejufdem. in art. 2m<br>donati cap. de nome                                   |                                                                                        |

|  | ( | 1 | 7 | ) |  |
|--|---|---|---|---|--|
|  |   |   |   |   |  |

| 327. Luces.                                                                  | Ibid.                                               | Fugitivi luces ac nofles in defidib<br>eum Bruttis confumebant,                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 328. Fine inguinum ingrediumur mare.                                         | PHILARCYRIUS in<br>Georg. iij. 53.                  | Romani naves Mithridatis oppus:<br>nant pralio navali ad tenedum,                                  |
| 329. Repenté incautos agros invalit.                                         | иј. 469.                                            | Vide fragm. 198.                                                                                   |
| 330. Quafi glutino adolescebant.                                             | iv. 40.                                             | Vide fragm. 157.                                                                                   |
| 331. Apud Cordienos amomum &<br>alii leves odores.                           | iv. 49.                                             | Zarbieni Gordyena reguli exe-                                                                      |
| 332. Adeo illis ingenita est fanctitas<br>regli nominis                      | iv. 211.                                            | Gentibus orientis, & etiem occiz<br>dentis in Galliá & Hispania.                                   |
| 333. Quem trans staguum omnis<br>usque ad                                    | iv. 293.                                            | Lucullus naviculas à stagno Daf-<br>cyliside ad stumen Cyzicum al-<br>luens plaustris transportat, |
| 334. At Sertorius vacuus hyems<br>augere copias.                             | ACRON & PORPHI-<br>RIO Scol. In Hora<br>Epift. 1.9. | Sertorius in Hybernis apud Cel-<br>t. tiberos.                                                     |
| 335. Cæto multa paucis absolvit.                                             | In Sasyr. i. 10.                                    | In proumio Catonis, Specimen<br>Sallustius sibi pracipit imi;<br>tandum.                           |
| 336. Quia secundar res mire sunt<br>vitis obtentui                           | In Epift. L. 19.                                    | Ex orazione Lepidi , fragm. 1.                                                                     |
| 137. Belli fane fciens.                                                      | Ibid.                                               | In Elogio Sertorii.                                                                                |
| 338. Arque iple Cultus rei.                                                  | Bid.                                                | Apparatus exercitus Tigranis<br>splendidus pariter & horribilis.                                   |
| <ol> <li>Sertorius victus voluit fugere ad infulas fortunatas</li> </ol>     | Id. in Epift.                                       | Cum Hispania ab Annio, Africa<br>à Mauris avertitur.                                               |
| 340. Nomenque Danubium habet.                                                | Id, in Art. Poetic.                                 | In descriptione maris Euxini;<br>& in expeditione Curionis.                                        |
| 341. In quibus plaustra sedes sunt.                                          | In Od. iij. 24.                                     | Gentes Scythica & Septentriona-<br>les ad Euxinum.                                                 |
| <ol> <li>342. Et Perpernam forté cognoscit<br/>Mulio redemptoris.</li> </ol> | Id. in Satyr.                                       | Agnitus & captus in fugă Per-<br>perna ad Pompeium addusitur,                                      |
| 343. In Paphlagonia teium oppidum.                                           | Id. In Od. i. 17.                                   | Deferiptio Regionis qua Euxino                                                                     |
| 344. Scyra Nomades telum quibus<br>plauftra                                  | Id. in Od. iij. 24.                                 | Populi ad septentrionem Euxi-<br>ni & paludia,                                                     |
| 345. Mesopotameni homines effrena-<br>tæ libidinis                           | FET. SCHOL. Juv.                                    | Afizticorum diffolutio & militum<br>Luculli in Mesopot.                                            |
| 346. Ita quà tempestate piscium vis<br>ponto erupit.                         |                                                     | Thunnorum viz ex Euxino per<br>Bosphorum erumpet.                                                  |
| 347. Antonius ille trium Antoniorum corruptor.                               | Saryr, viij. 105.                                   | M. Antonii Cretici injustitia, fu,<br>gs & infamia,                                                |

## (18)

|                                                                    | (18)                                                             |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 348. Namque omnium ferocissimi ad<br>hoc tempus                    | Satyr. xv. 115.                                                  | Mores gentium Euxino ac paludi<br>vicinarum.                                                            |
| 349. Curribus falcatis ufos.                                       | Vet. Schol. Statii 2.                                            | Falcati Currus in exercitibus<br>ponti & Armenia.                                                       |
| 350. Ut res magis quam verbo gere-<br>rentur.                      | Ibid.                                                            | Forestudo Citycenorum, urbe ob-                                                                         |
| 35t. Radicem montis excellit.                                      | Ibid.                                                            | Lucullus Tauro monte fuperato;<br>Sophenem ingreditur,                                                  |
| 352. Incerta & fortitudo dum pendet                                | Ibid.                                                            | Ex oratione Spartaci ad fugiti-                                                                         |
| 353. Magnis operibus profectus, op-<br>pidum etpit                 | Pompetus Festus<br>de verbor, fignificat,<br>L. 13. V. Obfidium. |                                                                                                         |
| <ol> <li>Ne incumiendi pontis Sublicii,<br/>Sublicibus.</li> </ol> | L, xviij Sublicium,                                              | Emilius Quastor pontem Subli-<br>cium reficit.                                                          |
| 355. Qui quidem mos, uei tabes, in urbem conjectus                 | L. xviij. V. Tabes.                                              | Mos affuetus ad omnis vis con-<br>eroverstarum. In procemio.                                            |
| 356. Contra ille calvi ratus,                                      | Nonius Marcellus<br>L 20.                                        | Somnium Antigoni de Mithri -                                                                            |
| 357. Neque jam fullineri poterat, im-<br>menfum aucto              | i. 83.                                                           | Orta tempestas in pugná navali<br>Sertor, inter & Annium,                                               |
| 358. Tunc verò & posci, cum cæteri<br>ejusdem causta               | i. 132.                                                          | Judicium diverfarum partium de<br>Lepido,                                                               |
| 359. Sardinia in Africo mari facie<br>vestigii                     | i, 262,                                                          | Descriptio Sardinia infula, in<br>bello Lepidano.                                                       |
| 360. Caninam ut ait Appius , facun-<br>diam exercuit               | i. 298.                                                          | Ciceronis Legem Maniliam fus-<br>dentis investiva in M. Cottan                                          |
| 361. Cis Rhenum atque inter mare<br>noftrum                        | ij. 180.                                                         | Vide fragm. 48.                                                                                         |
| 362. Pluteos refeindit ac munitiones<br>demolitur.                 | ij. 204.                                                         | Mithridaticus miles in obsidione<br>Citycena,                                                           |
| 363. Mænibus deturbat.                                             | ij. 253.                                                         | Opidanus manibus Cipyci ob -<br>feffores deturbac,                                                      |
| 364. Diversa uti solet rebus perditis, capessum                    |                                                                  | Fugitivi fest & debellati , vel<br>Hispani post cladem Sagun-<br>tinam,                                 |
| 365. Immane quantum animi exzr-<br>fere.                           | ij. 456.                                                         | Animi Senatus, direpta à Pira-<br>tit offia & captă Antoniă vel<br>animimilitum, vulnerato Duce<br>fuo. |
| 366. Simul eos & cunclos jam incli-<br>natos laxirate              | ij. 492:                                                         | Pontici milites propè Ryndacum<br>à Lucullo profligati,                                                 |
|                                                                    |                                                                  | 367.                                                                                                    |

367. Ac tune maxumè ut folet extre- ij. 527. tremis in rebus...

368. Qnafi par in oppido festinatio ij. 534. & ingens...

369. Cœteri negotia exfequebantur ij. 535. familiaria...

370. Id bellumexcitabat metus Pom- ij. 554. peii victoris...

371. Hi faltibus occupatis Termefli- ij. 791. norum agros...

372. E muris Cives sportis demitte- ij. 833:

373. Transenna demissum victoriæ ij. 859. fimulacrum.

374. Duos quàm maxumos utres levi ij. 899. tabulæ fubjecit...

375. Multifque fuspicionibus , volen- ij. 900.

376. Iter vertit ad Corycum urbem iij. 72. inclitam.

 Illum nautis forum, fivi illumi- iij. 96. minantes forum.

378. Ibi Fimbriană feditione qui iij. 151. Regi per obseq....

379. At Metellus in ulteriorem Hif- iij. 193, paniam post... 330. Hæc fi placent : fi tanta torpedo iii. 250.

animos... 381. Es mox Fulidius advenienseum iij. 265.

Legionibus...
38a. Quod ubi frufra tentatum eft, iv. 3
Socordius...

Socordius...

383. Quibus de caufes, Sullam in iv. 19

victorià Dictatorem...

384. Sed Pompeius à primà adolef- iv. 13. lescentià, sermone...

385. Sufpedufque fuit incertum verò iv. 62. an per neglig....

386. Quin Lenones & Vinarii La- iv. 63.

Cizycenorum perieulum & pertinacia in refistendo. Tumulsus & pavor apud Cyficum

ex procellă fubită exoră. Pravê & disfolute fe habent Lucullani milites în Afiă , ne-

cullans milites in Afiå, neglestå disciplina. Bellum Africanorum & Mau-

rorum. Pompeius cùm fame laboraret in

Pompeius cùm fame laboraret Hispaniâ.

Valerius Flaccus apud Bizantium in feditione Fimbriana, vel Cives Ciziceni in obfilione. Honores Mesello habiti ab Urbinio in Bazica.

Miles nandi peritus Luculli litteras ad Cizycenos obsessos

defert, Pompeius plebi Rom, indulgens in restituendo Tribunatu.

Servilius Ifauricus in bello pradonum. Urbes Cilicia Piratis; sive Sulla

pompa funebris in fore Romano. Magius & Fannius apud Mithrid. fugitivi.

Mercili in Basica ad hyemandum reducis luxus,

Ex orations Philippi fingm. 2.

Pralium ad Batim contra Ser-

torium.

Legiones Romana in pralio contra fugitivos.

Honores à Sulla juveni Pompeio habiti.

Pomp. Alexandri Æmulus, & Afistici imperii cupidus. M. Antonius Creticus missus con-

M. Antonius Cresicus missus con tra Piratas,

Apparasus Lepidi aliorumque ad bellum fujcitandum.

 Sor. Eos qui malum publicum clandeftinis confiliis.
 Rurfus jumenta nacti ad oppi- iv. 68.

dum ire consendunt...

389. Sic verò quafi formidine attoni- iv. 110. tus, neque animo...

390. Eodem anno in Macedonia Curio, principio... 301. Alteri Scriba Macenas in imo iv. 125.

medius inter...
392. Sertorius , portis turbă moranti- iv. 128.

bus, & nullo...
393. Cum machinis strepitu demis- w. 135.

fum victoria ...
394. Illo profettus, vicca, caftella- iv. 203,
que incendere ...

395. Ita fiducià quam argumentis pur- iv. 205. gatior dimitt. . . .

396. Namque his præter folita vitio- iv. 218, fis æflatibus... 397. Ea continentia vir gravis. iv. 218.

208. Arque hiavit humus multa vafta iv. 228.

8c profunda...
399. Reversi postero die, multa quæ iv. 222.

properantes....

400. Caftrique collatis, pugna tamen iv. 235.
ingenio loci...

40t. Arque eum Curio laudatum, iv. 334i accenfumque...

accentumque...

402. In quibus notifiumus quilque, iv. 355.

aut malo....

403. Ad hac rumoribus , adversa in iv. 403:

404. Sella furgere, caput aperire iv. 430.

405. Avidis ita, promptisque Duci- iv. 432. bus, ut Metellus...

406. Nam qui enare conati fuerant, iv. 453:

407. Multique commeanus interie- vj. 9.

Seditio Pl. Roman. orta contra Magistratus, tempore famis.

Fugitive ad Capuam expilandam revertuetur,

Lepidus, cognito Apulcia uxoris adulterio. Curionis Conf expeditio in Dal-

Curionis Conf expeditio in Dalmaria, Mafia, &c. Ordo Convivarum in cana apud

Perpernam.

Apud Calagurim ubi Seriorius
victus aufugeras.

Festa & spestaculum pro Metello in Batica.

Pompeius à Laurone ad Pyreneos montes agmen ducens. Vide fragm. 124.

Roma fames: Annona penuria; in Italia, Gallia & Hispania. In elogio Catuli, Vide fragm. 493, aut poitus Sertorii.

Terra motus reate, & alibi prodicia.

Galli Gladiatores eastra Gallii expilant & debacehantur. Mithridatem inter & Lucullum,

Curio Ligurem mittit ad investigandum montis collum. Duces Rom..nos pugná navali ad Diam captos; Cretenses patin

bulis Juspendunt. Perperna invidia in Sertorium.

Honoresà Sulla Pompeio habitis.

Pralism Saguntinum : Metelle

periculum. In pralio navali contra lsidorum; vel tempestate Citycena

Qua cauja fuerat penuria & faç mis in Urbe Romá.

| ю8. | Nactos | obícuram | noctem , æftu | vj. | (21<br>27. |
|-----|--------|----------|---------------|-----|------------|
|     | feeund | lo.      |               | -   | •          |

409. Transgressos omnes recipit mons vj. 27. Bellona, præceptus à Lustranis.

4to. Earum aliæ, paulum nimio pro- vj. 27. greffæ, interim...

411. Aestavim fugitivi, contra præ- vj. 44.

412. Nam tetra tunc erat, & fublima viij. 45. nebula...

413. Exaudirique fonus bachamalio- viij. 49.

dem moratus. . .

415. Cum interim, lumine etiam num viij. 76. incerto, duæ...

416. Cujus duas infulas propinquas ix. is

417. Ruinaque pars magna fuifmet ix. s aut proxumorum...

418. Sed Pompeius à primă adolef- ix, 18, centiă, fermon...

419. Dubium an infulasit, quod euri x. 2, arque austri....

420. Proxumum eft Promontoriis Pa- xij. 24; phlagonum illud ....

421. Et propere validam urbem mul- xij. 30.
tos dies reflantem...
422. Sertorius Parthis turbam oran- xij. 48.

422. Sertorius Parthis turbam oran- xij. 48. tibus, & nullo... 423. Er fortè in navigando cohors xiij. 6.

una grandi fafelo...
424. Et foriè in navigando cohors xiij. 7

uua grandi fafelo ...
425. Primo incidit fortė per noctem ziij. 8
in renunculo...

426. Ad hoc pauca piratica adjungit xiij, g

Sertorii navigatio ex Africă in Hifpaniam. Sertorius ad Luzitaniam adpellis.

Naufragium exercitús Pontici ad

Cizyeum. Metapontus à fugitivis Gladia-

toribus expilata.

Sulla exequia in foro Romano;
vel phenomenon apud Othryam.

Notte Baecho festa , Mithrid. Heraeliam occupat.

Curto Procof. diem festum Vulcat natiorum in Dalmatiá celebrat, Gallica mulieres è servis sugitivis Crassi agmen nottu incedens

detegunt. Dua ex infulis fortunatis: in ea-

rum deseriptione.

Turbs fugentium in obsidione

Chalcedonis, vel in pralio ad

Tigranocertam.

Pompeius Alexandri Æmulus; Afiatici belli eupidus. Peninfula Cizyci, velportus Her-

culis prope Cofam. In periplo ponti Euxini.

Sertorius Lauronem in Hifpanial expugnat.

Vide fragm. 392.

Bellienus Prator à pradonibus captus & merfus, . Vide fragm, 423.

Mithridates naufragus in lembo pifcatorio ad Heracliam adpellit,

Sertorius in congressu navali contra Annium ad inful. Pithyusam, vel Lasthenes in Cretá.

|                                                             | (12)                                                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 447. Eum atque Metrophanem Se-                              | хііj. н.                                                                 | Magium & Metrophanem à Mi-<br>thrid. ad Sertorium missos,                                                      |
| 428. Quam maxumis itineribus per<br>Regnum Ariobarz         | ziij. 12.                                                                | Luculli & Legionum iter in Ar-<br>meniam,                                                                      |
| 429. Occurere Duci ,& prælium ac-<br>cendere , adoò uti     | xiv. 10.                                                                 | Pugna apud Italicam; Ducum<br>impetus.                                                                         |
| 430. Eodem tempore, Lentulus du-<br>plici acie locum        | xiv. 11,                                                                 | Lentulus Clodianus binis castris<br>positis contra Spartac. Gel-<br>lium Conlegam adventare ani-<br>madvertit. |
| 431. Quarum una epistola forté cum<br>fervo nacti           | xviij. 7.                                                                | Magii epistolam ad Lucultum<br>Valieriani milites in castra<br>Romanorum sagittà mittunt,                      |
| 432. Avidiffumis atque promptis Du-<br>cibus ut Metellus    | xviij. 8.                                                                | Vide fragn. 405.                                                                                               |
| 453. At Oppius postquam orans ni-<br>hil proficiebat        | xviij. 9.                                                                | Quaftor Appius M. Cottam Con-<br>fulem tentat interficere,                                                     |
| 434. Hi locorum perignari, & foliti<br>nectere ex viminibus | xviij. 14.                                                               | Pastores Lucania fugitivorum<br>comites.                                                                       |
| 435. Saxaque ingentia & axe junche<br>trabes perpronum      | zviij, 16.                                                               | Defensio Isaurorum à Servilio ob-<br>sessorum.                                                                 |
| 436. Qui prægrediebantur equites<br>Cataphracti ferrea.     | xxiij. 28.                                                               | Equitatus Armenorum, in pralio<br>ad Tigranocertam.                                                            |
| 437. Conterum confilium est Tigranis.                       | Aspen. Grammatic.                                                        | In Epiftola Mithridat, fragm. 1.                                                                               |
| 438. Obviam fuère.                                          | Ibid.                                                                    | Pompeius & Sertorius praliandi<br>caufi, Metelli & Pompeii con-<br>greffus, & alia.                            |
| 419. Procul & diversis è regionibus.                        | Ibid.                                                                    | Fide fragm. 464.                                                                                               |
| 4-10. Rumore primo.                                         | Ibid.                                                                    | Vide fragm. 46 5.                                                                                              |
| 441. Recens scripsi.                                        | Itid.                                                                    | Jugurchinam & Catilinariam Sal-<br>luft, recens feripferat.                                                    |
| 442. Senati,                                                | Sosipater Chart-<br>sius. Inflit. Gram<br>L. i. 6. de analog<br>pag. 40. | t <b>.</b>                                                                                                     |
| 443. Vulcanaliorum.                                         | Pag. 46.                                                                 | Vide fragm. 414.                                                                                               |
| 444. Bachanaliorum.                                         | Ibid.                                                                    | Vide frag n. 71.                                                                                               |
| 445. Quin Vinarii Laniique.                                 | Pag. 58.                                                                 | Vide fragm. 386.                                                                                               |
| 446. Virile fecus.                                          | Pag. 61.                                                                 | Vide fragm. 70.                                                                                                |
| 447. Torpedo.                                               | Pag. 66.                                                                 | Ex fragm, 2,                                                                                                   |
| 448. Quasi glutino adolescebant.                            | Pag. 67.                                                                 | Coria recens detratta & machi-                                                                                 |

nis ac femis aptata,

|                                                                                | (23)                            |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 449. Inlidia prima.                                                            | Cap. de deficientià;            | Vide fragmi 313?                                                                               |
| 650. Oslium,                                                                   | Pag. 76.                        | Pradones Cilicia ad oftium Ti-<br>beris adpelluns.                                             |
| 451. Caftella cuftodias thefaurorum<br>in deditionem.                          | Pag. 83.                        | Lucullus castella Mithridatis,                                                                 |
| 452. Inter me arque Lucullum, pro-<br>pe inopia ruríus                         | Cap. de analog. 20,<br>pag. 95. | Ex Epift. Mithridatis, fragm. 13                                                               |
| 453. Agrefte,                                                                  | Pag. 97.                        | Quoddam genus à populis bar-<br>baris vel à fociis Spartaci.                                   |
| 454. Glutino adolescebant.                                                     | Pag. 106.                       | Vide fragm. 448.                                                                               |
| 455. Saguntinum.                                                               | Pag. us.                        | Pompeianorum iter in Hispania.                                                                 |
| 456. Sanctus aliter & ingenio validus.                                         | Lib. 11, cap. de adverb.        | Catulus rei militaris non per-                                                                 |
| 457. Infanum aliter fuß fementiå at-<br>que aliarum.                           |                                 | Loquitur Apuleia de Lepido fue<br>viro, in Epiflolá ad Amafium                                 |
| 458. Non tu feis fi quas ades ignis<br>cœpit, aut facile                       | Pag. 176.                       | Sic Tigrani respondes Metrodo<br>rus Mithrid. Legatus.                                         |
| 459. Fecit & nuntiis confestim lugu-<br>bribus.                                | Ibid.                           | Tigranes nuntios de fus clade<br>Mithrid mittit.                                               |
| 460. Scio equidem tibi magnas opes                                             | Pag. 177.                       | Ex epift. Mithrid, ad Arfacem                                                                  |
| virorum armorum                                                                |                                 | fragm. 5.                                                                                      |
| <ol> <li>461. Uti Lepidus &amp; Catulus decre-<br/>tis exercitubus.</li> </ol> | Pag. 184.                       | Decresum Senatús anno belli Le-<br>pidani.                                                     |
| 462. Noctu diuque stationes & vigilias tentare.                                | Pag. 185.                       | Vigilias castrorum Metelli fur-<br>tim tentas Sertorius.                                       |
| 463. Obviam fuère.                                                             | Pag. 187.                       | Vide fragm. 438.                                                                               |
| 464. Nam procul & diversis regio-<br>nibus.                                    | Pag. 191.                       | Metellus & Pompeius longi age<br>bant in Hifpaniis : hic in in.<br>teriore, ille in ulteriore. |
| 465. Rumore primo.                                                             | Pag. 192;                       | Qui percrebuit Sertorium ad inf.<br>fortunat, navigare à Cilich-<br>bus deferitur,             |
| 466. Recens fcripfi.                                                           | Pag. 192,                       | In prafatione mentio de rebus<br>jam carptim feriptis,                                         |
| 467. Velpera.                                                                  | Pag. 198,                       | Vespera Senatus adis Marium<br>Sulla exequia funebris pompa,<br>& alia quamp'urima.            |
| 468. Quos inter maxume.                                                        |                                 | Sertorius inter Mauros maxume                                                                  |
| •                                                                              | pag. 2114                       | pernices quosdam selegit qui Sa.<br>cobrigam plenos utres por-<br>tarent.                      |

M

|                                                                      | (24)                                                                                 |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 469. Lepidum poznitentem con-<br>filii.                              | Lib. iij. eap. de imper-<br>fonal, pag. 224.                                         | Quod susceperat arma movendi.                                 |
| 470. Cupientissumus logis.                                           | DIOMEDES de partib.<br>oration. L. t, de con-<br>fenfu verb. eum cafib.<br>pag. 291. | Adfettatio Pompeii Legis Gabi-<br>nia cupientissumi.          |
| 471. Mare Ponticum dulcius est<br>quàm catera.                       | Cap. de nomin. pag.                                                                  | In descriptione Ponti Euxini.                                 |
| 472, Utrum nec vicem ærarii præf-<br>tare creditur.                  | Cap. de specieb. pra-<br>terit. pag. 362,                                            | Ex epiflola Pompeii ad Senatum.<br>fragm. 3.                  |
| 473. Juffu Mcselli cornicines occa-<br>nuere.                        | Page 370.                                                                            | Signum pralii opud Italicam con-<br>tra Hirtuleium,           |
| 474. Ad diuturnitatem ufus reliqua<br>cadavera fallerent wel falita. | Pag. 372;                                                                            | Mos pradonum Cilicia pro vittu.                               |
| <ol> <li>Interdum fomno expercôus tu-<br/>multum facere.</li> </ol>  | Pag. 372.                                                                            | Mishridasis post repetitas clades,<br>perturbatur animut.     |
| 476. Et facta in gloria numeret & & & fi liceat avidius              | Cap. de prapofition.<br>pag. 407.                                                    | In oratione Lepidi. fragm. 1.                                 |
| 477. Montem facrum atque Aven-<br>tinum infedit.                     | L. 11. cap. de prolepfi.<br>pag. 439.                                                | Vide fragm. 50.                                               |
| 478. In nuda injecta corpora,                                        | Cap. de Homaoteleuro.<br>pag. 442.                                                   | Ignis faces, pix ardens in cor-<br>pora adfultantium muros.   |
| 479. Maxumis Dueibus , fortibus ftrenuisque Ministr.                 | Cap. de Homaopioio.                                                                  | Res hoc temporis intervallo gef-<br>tat funt. In procemio.    |
| 480. Neque nec diversa pars in civi-<br>libus armis movit            | Anustanus Messus<br>de clocution, exempl,<br>V. movere,                              | De semes-ipso Sallustius. In proce-<br>mio.                   |
| 481. Genus armis ferox & fervitil<br>infolitum.                      | V. Infoliens.                                                                        | Hispania populi.                                              |
| 482, Quieram à bellis civitatem.                                     | V. Qui etus.                                                                         | Romam quietam turbare tentat<br>Lepidus.                      |
| 483. Prudens omnium quæ Senatus<br>cenfuerat.                        | y. Prudens.                                                                          | Lepidus Conful, contra quem Se-<br>natus.                     |
| 484. Nihil ob tantam mercedem fibi abnuituros.                       | V. Abnuere.                                                                          | In Epistola Apulia, Lepidi uxo-<br>ris, ad suum Machum.       |
| 485. Cum Sertorius neque erumpere,<br>tam levi copia                 | V. Maturare.                                                                         | Annius Seriorium en Hispania                                  |
| 486. Urbe Patriaque extorres.                                        | V. Extorres.                                                                         | Proferipti à Lepido advocati.                                 |
| 487. Genus militum fuetum à pue-<br>ritià latrociniis.               | y. Suetue.                                                                           | Sardi feilicet , aut Cilices , aut<br>Dardani aliive Barbari. |
| 488. Ut actions defisteres,                                          | ý, Defistere.                                                                        | Metelli celer & nepos ab actions<br>contra Lepidum desiglunt, |

|                                                                   | (25)             |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 489. Anxius animi atque incertus.                                 | v. Anxius.       | Sertorius, five Muhridates aut<br>Lepidus.                                                                |
| 490. Avidior modo properandi factus,                              | V. Avidus.       | Lepidus cum exercitu contra Ro-                                                                           |
| 491. Antequam regressus Sertorius instrueret pugnæ.               | V. Instrucre.    | Pralium inter Sertor. & Fust-<br>dium ad trajettum Batis.                                                 |
| 492. Suos equites hortatus vado<br>transmittit.                   | y. Transmittere. |                                                                                                           |
| 493. Ex continentià vir gravis, & nullà arte cuiquam              | \$. Inferior.    | Caruli Confulis elogium, vel Ser-                                                                         |
| 494. Ingens iple virium aique animi.                              | V. Ingens.       | Mithridates vel Sertorius.                                                                                |
| 495. Agitandi inops.                                              | V. Inops.        | Ex oratione Lepidi. fragm. 1;                                                                             |
| 496. Relegati in paludes & filvas.                                | V. Relegare.     | Ex orat. Lepidi. Vide frag. v.                                                                            |
| 497. Indigni Republica habiti.                                    | V. Dignus.       | Ex orat. Philippi. Vide frag. 2.                                                                          |
| <ol> <li>Quorum in gratia plerique con-<br/>cesserant.</li> </ol> | . Concedere.     | Vide fragm. 33, 53, 6c.                                                                                   |
| 499. In tempore bellaturi.                                        | . Tempus.        | Vid. fragm, 128,                                                                                          |
| 500. Occupatufque collis editiffumus<br>apud Ilerdam              | v. Circumdare.   | Hirtuleii castra posita apud Herz<br>dam in Taraconensia                                                  |
| 501. Neque vos ultum injurias hor-<br>tor.                        | v. Hortari.      | In oratione Licinii Macri. Vide<br>frag. 6.                                                               |
| 502. Gens raro egressa suos sines.                                | v. Egredi.       | Quadant Dardanis, Mass aug<br>Sarmatis.                                                                   |
| 503. Octavium mitem & captum pe-<br>dibus.                        | V. Captus.       | Offav. podagrå laborantem pro<br>rostris deridet Sicinius.                                                |
| 504. Militiæ peritus.                                             | v. Peritus.      | Hae de Pompeio Strabone, de Pon-<br>tio Telefnio, aut Mithridate,<br>aut quodam alio illustri Duca.       |
| 505. Medio diei,                                                  | y. Medius.       | Has bord Sertor, contra Chara-<br>citanos; Othaliustentat Lucul-<br>lum interficere, Ge, & alia<br>varia, |
| 506. Neque virgines nuptum à pa-<br>rentibus mittebantur          |                  | Descriptio Hispania Populorum-<br>que mores.                                                              |
| 307. Itineris eorum Metellus per lit-<br>teras gnarus.            |                  | Itineris Hirtuleiorum fratrum post<br>pralium ad Italicam.                                                |
| 508. Ut fultinere corpora plerique<br>nequeuntes                  | \$. Incumbere,   | Hirtulei milises pugnando apud<br>Italicam.                                                               |
| 509. Exercitum dimisit ut primium alpes digressus                 | v. Digredi.      | Q. Metellus ex Hifpaniå redux.                                                                            |
| 110. Maturaverunt exercitum coge-                                 | v. Cogera        | Curionis Legui Legiones ad Dyr-<br>rachium colligunt.                                                     |

| as. Circumventi, doxtra unde fer-        | (26)<br>*. Agjigere. | 1 |
|------------------------------------------|----------------------|---|
| rum aberat<br>512. Copiis integra.       | y. Integer.          | c |
| 513. Obviam ire & commori hof-<br>tibus. | ŷ. Commori.          | s |
| 514. Frugum pabulique lætus ager.        | p. Letus.            | c |
| 515. Fine Inguinum ingrediuntur          | V. Finis.            | ı |

\$16. Illi tertio mense pervenere in . Celerius. pontum, multo ... 517. Omnes qui circum funt , præ- V. Praminere. eninent skirudine M. ... §18. Postquam egressus angustias. y. Egredi.

519. Ad Cizyeum perrexit firmatus . Firmare, animi ... 520. Muros successerant. &. Succedere.

521. Unde pons in oppidum perti- V. Pertinens. nens explicatur. 522. Stalas pares manium altitu- V. Par.

dine. 523. Nam qui enare conati fuerant, . Affiillus. ichi sepè ferrament... 524. Regem adversabatur. V. Averfor.

525. Liberis ejus ayunculus & uxori y. Frater, ejus frater erat,

526. Dubius confilii. . Dubius.

527. Tetrarchas Regesque territos y. Territus. animi firmavit. 528. Nam fi Pompeio quid humani V. Evenire:

eveniffet. 529. Magnam exorfus orationem. . Exerier.

510. Quibus de caufis Sullam in vic- y. Adfurgerc. torid Dictatorem.

Polor Legionis à Curione abre? gata & dimiffx in Dalmatid. urio Legionem integram abrogat rebellionis ream. vel Mithridates è Bosphoro copiis integro auxilia recolligit. partacus & fugitivi urgente

Craffo. ampi Themisevrii , vel propter

Halyn fluvium, 6c. ide fragm. 318.

Lucullus Conful cum Legionibus.

Celfiora Caucafi juga qua Riphai montes dicuntur. Mithridates à Lucullo ad Chalcedonem interclufus evadit, &

Cizycum obsidet. Muri oppugnatores ad Cizycum. Pons infulam Cizycenam conti-

nenti jungens. Lucullus Eupatoriam scalis ex-

pugnat. In naufragio ex fubità procellà apud Cizycum.

Quorumdam Satraparum odium adverfus Mithridatem. Appine Claudius pulcher frater

Clodia L. Luculli. Lucultus dubius an Mithridatem adgrediatur in obsidione Chalcedonis, vel Spartacus interceptus.

Clodius dum Anthiochia degeret. Legatus ad Tigranem miffus. In oratione Catuli contra Legem Gabiniam.

Mithridates in congressu ad Dardanum cum Sullá. Honores à Sulla Pompeio adolef-

genti habiti, £31;

|                                                                      | (27)         |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 531. Clausi lateribus pedem:                                         | V. Altus.    | Muri ad Amifum, vel foffa ad<br>Citycum, vel Silva Sila, &c.                                                     |
| 532. Diffidere inter se cœpère, neque<br>in medium consultare.       | y. Medius.   | Defensio Gladiatorum sugitivorum<br>orta Thraces inter & Gallos,                                                 |
| 533. Impotens & nimius animi eff.                                    | y. Ninius.   | Crixus Gladiator post victoriam                                                                                  |
| <ol> <li>Nullum locum nifi in quo armati<br/>inftitiffent</li> </ol> | y. Inflare.  | Fugitivi fortiter praliantes & de-                                                                               |
| 535. Ad Siciliam vergens , faucibus<br>non amplius.                  | y. Patere.   | 1                                                                                                                |
| 536. Ubi lamita navigia fundo fe<br>emergunt.                        | y. Emergere. | Ex descriptione freti siculi.                                                                                    |
| 537. Conlegam minorem & fui cul-<br>torem expectans,                 | V. Cultor.   | Lenulus Clodianus Confal Gsl-<br>lium Conlegam expediat, ut<br>praliarentur: vidii funt à fu-<br>gitivis.        |
| 538. Poft redinim eorum quibus Se-<br>natus belli Lepidani           | y. Gratia.   | Tribunitia fallio vires auxisse<br>sperabat,                                                                     |
| 539. Doctus militiam.                                                | . Dollus.    | Lucullus vel Pontius Telefi-                                                                                     |
| 540. Locum editiorem quam victo-<br>ribus decebat                    | ₽. Deca.     | Positio Legionum Catuli apud<br>Cosam. Vide fragm. 268.                                                          |
| 541. Ipfe animi atrox.                                               | y. Atrox.    | Metellus in vulnere, vel Sparta-<br>nis in pugn i desperata ad Si-<br>larim, vel Muthrid. accceptis<br>cladibus. |
| 542. Post ubi fiducia nimius.                                        | . Ninius.    | Crixus & Galli post direpta Gellis<br>Consulis castra.                                                           |
| 543. Omnia facrata corpora în ratem impofuiffe.                      | v. Imponere, | Zenobii Mithrid. Legati erude-<br>litas, in infulanos Cii.                                                       |
| 544. Neque vos ultum injurias hortor.                                | V. Hortari.  | Ex oratione Licin. Macri, Vida<br>fragm. 6.                                                                      |
| \$45. Gens raro egreffa fines fuos.                                  | y. Egreffus. | Vide fragm. 219.                                                                                                 |
| 546. Confilii æger.                                                  | V. Æger.     | Senatus Sulla Tyranno; vel Mi-<br>thridates dereliffus.                                                          |
| \$47. Tamen prius illi invidiam me-<br>tuere quam                    | V. Tadet.    | Ex orat, Licinii Macri. frag. 6.                                                                                 |
| 148. Tum verò Bithynii propinquan-<br>tes jam                        | . Propinque. | Bithynii Cotta nuntiant adven-<br>tum Luculli ad Chalcedonem.                                                    |
| 149. Immodicus animi.                                                | y. Modieus.  | Pompeii ambitio.                                                                                                 |
| 850. M. Antonius perdundæ pecu-<br>niæ genitus, &                    | y. Genitus.  | M. Antonius Creticus, Impera-<br>tor contra Piratas.                                                             |

|                                               | (28)                                                          |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551. Et dextrum flumen.                       | VALERIUS PROBUS. Injlit. Gram. I. 11. de catholie. pag. 1439. | Castra Pompeii & Herennii pro-<br>pe Valentiam, Vide fragm.<br>587.                                    |
| esa. Dubitavit acie pars                      | Pag. 1439.                                                    | Vide fragm. 151.                                                                                       |
| 551. Apollinis filia & Cyrenes                | Pag. 1446.                                                    | Antiquitates Sardinia.                                                                                 |
| 554. Vizo.                                    | Pag. 1450.                                                    | Urbs Tracia quam M. Lucullus                                                                           |
| 555. Publipor.                                | Pag. 1457.                                                    | Unus ex fugitivis post Spartaei<br>cadem bellum renovat.                                               |
| 556, Curubis.                                 | Pag. 1462.                                                    | Pomp. contra Marian. miffus ad<br>Curubim in Afric. appulit,                                           |
| 557. Stobos.                                  | Pag. 1463,                                                    | Urbs Macedonia: ibi Curio Pro-<br>cof. hiemavit.                                                       |
| 558. Virile ae muliebre fecus,                | Pag. 1465.                                                    | Honores in Basica Metello ha-<br>biti. Vide fragm                                                      |
| 559. Naphtas.                                 | Pag. 1465.                                                    | Objessi ad Tigranocertam , ad<br>Nisibim , ad Samosatam sesse<br>naphtis ignitis desendant.            |
| 560. Tharros.                                 | Pag. 1465.                                                    | Lepidus in Sardinia profugus ad<br>Tharros adplicat.                                                   |
| 561. Ad bellum Persi macedonicum.             | P.sg. 1468.                                                   | Vide fragm. 651.                                                                                       |
| 562. Thuria.                                  | Pag. 1473.                                                    | Vide fragm, 551.                                                                                       |
| 563. Naphras.                                 | Pag. 1473.                                                    | Samosatam oppidani naphtis ig-<br>nitis defendunt.                                                     |
| 564. Luxo pede.                               | Pag. 475.                                                     | Mithridates istu lapidis è machi-<br>nă luxatur în prasio contra<br>Fabium                             |
| 565. Camifos.                                 | Pag- 1472m                                                    | Camifos vallis falinarum Hyrca-<br>niam inter & Mardas, vel<br>Camifos eastellum in fin. Ar-<br>menia. |
| 566. Thuria.                                  | PHOCAS in arte de<br>nom. & red. eap. de                      | Vide fragm. 551.                                                                                       |
|                                               | gener, & declin. pag.<br>1691.                                |                                                                                                        |
| 567. Quasfere.                                | Cap. ét 4. Conjugat.<br>pag. 1718.                            |                                                                                                        |
| 568. Ref pop. Rom. M. Lepido Q.<br>Catul, Cof | Pompeius Messale<br>nus de numeris 6 pe-<br>dibus O atorum.   | Exordium Historia Sallustiana                                                                          |
| 569. Narbone concilia Gallorum.               | In artem donati.                                              | Pompeius & Sonteius concilia<br>Gallorum convocant,                                                    |
| 570. Mare ponticum dulcius qu'un contera.     | Ibid,                                                         | In Euxini periplo.                                                                                     |

|                                                                     | (29)                                                      |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 571. Narbone concilia Gallorum.                                     | CLEDONIUS in arte;<br>cap. dc adverb. pag.<br>1876.       | Vide fragm. 389,                                                                                                               |
| <ol> <li>Mare ponticum dulcius qu'am cœtera.</li> </ol>             | De partib. oration. 1895.                                 | In descriptione geographica ponti<br>Euxini.                                                                                   |
| 573. Thuria.                                                        | Pag. 1897.                                                | Vide fragm, 551.                                                                                                               |
| 574. Bella atque paces exercebant.                                  | Pag. 1898.                                                | Vigentibus legibus Corneliis, no?<br>biles, exclusi plebe.                                                                     |
| <ol> <li>Coffinius in proxumă villă fonte<br/>lavabatur.</li> </ol> | Cap. de verbo , p.ag. 1916.                               | Cossin. Trib. milit. à fugitivis in-<br>teresptus & occifus.                                                                   |
| 576. Quidem.                                                        | Cap. de conjunc, pag.                                     |                                                                                                                                |
| 677. Quæ eis paucos dies juncta in<br>armis foret.                  | Cap. de prapofition.<br>p.1g. 1933.                       | Auxilia Urbium Latinarum con-<br>tra fugitivos.                                                                                |
| 578. Citrà Padnm omnibus Lex Lu-<br>cania fratra fuit.              | Pag. 1394.                                                | Spartacus omnes Italia fervos ad focietatem Lucanorum vocat.                                                                   |
| <ol> <li>Profestus quidam Ligus ad requisica natura.</li> </ol>     | FLODEGARIUS ad<br>Barbarifm. donati.                      | Ligus miles ex exercitu Curionis<br>transitum repperit in monte<br>Borá,                                                       |
| 580. Ille fubfidiis Principes augere &<br>denfere front             | EUTHYCHES de discer-<br>nend. conjugat. pag.<br>2184.     | Lucullus in ordine pralii ad Ti-<br>granocertam vel Artaxatam,                                                                 |
| 581. Quefere.                                                       | Pag. 2184.                                                | Vide fragm, 167.                                                                                                               |
| 582. Contra ille calviratus , quarit<br>extis, num fomnio.          | Pag. 2186.                                                | Antiq. Rex Mithridat, Satrapam<br>fufpettans.                                                                                  |
| 583. Relegati in palndes & filvas.                                  | CORNELIUS FRONTO.                                         | In oratione Lepidi.                                                                                                            |
| 584. Opprobrii gratiă.                                              | AGROETIUS, de orto-<br>graph. pag. 2270.                  | Craffus ignavos milites fufle ne-<br>eat, vel Spartae, captivos Ro-<br>manos ad Crixibisfum pagnare<br>cogis more gladiatorio, |
| 585. Mare ponticum dulcius qu'am<br>cattera.                        | Priscianus gram. 1.<br>iij. eap.de comparat.<br>pag. 604. |                                                                                                                                |
| 686. Quem ex Maurerania Rex Af-<br>calis Iphta.                     | Liv. cap. de generib.                                     | Serior, expeditio in Africa contro<br>Mauret, Regem,                                                                           |
| 587. Inter læva mænium & dextrum<br>flumen Thurium.                 | P. 5. 641.                                                | Herennius & Perperna castra ma-<br>tantur propè Valentiam,                                                                     |
| 588. Tarteffim Hifpanin civitatem ,<br>quam nunc Tyrii              | Pag. 648.                                                 | Gaditant eivitate donati.                                                                                                      |
| 489. Nobis primar differences vitio                                 |                                                           | De antiquo flatu Reipublica, In                                                                                                |
| 190. Inter-lawa unenium & dextrum                                   | L. vj. C. de nominat.                                     | Vide fragm, 1874                                                                                                               |

|                                                            | (10)                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 591. Nifi qua flumen lurda tauro<br>monte defluens         |                                         | Ifauri à Servilio obfeffi , fitus & descripcio.                                    |
| 592. Tartellium Hispaniæ civitatem,<br>quam nunc           | Pag. 698.                               | Sertor, ad Gades navi vellus;<br>Vid. etiam fragm. 488.                            |
| 593. Monumenta madore infirmaren-<br>tur.                  | Pag. 699.                               | Refluente maris aflu in nova<br>Cityci mania.                                      |
| 594. Equis & armis decoribus cultus.                       | Pag. 699.                               | Pomp. in pralio, vel Mithridates<br>in fugi, aut Sertorianus miles<br>ex Hifpanis. |
| 595. Dedecores inultique per terga<br>ab hoftibus.         | Pag. 699.                               | Romani fugati à Muhridate ad<br>Chalcedonem.                                       |
| 596. Unus conflitit in agro Lucano<br>gnarus loci          | Pag. 700.                               | Publipor Dux fugitivorum post<br>mortem Spartaei.                                  |
| 597. Quia corpore & lingua percitum<br>& inquietem.        | Pag. 704.                               | Differium Sicinii in Curionem.                                                     |
| 598. Plebei tribunitiam potestatem.                        | Pag. 704.                               | Ex oratione Philippi. Fragm. 2.                                                    |
| 599. Eam deditionem Senatus per<br>nuntios Oreftis.        | Pag. 705.                               | Deditionem Madorum accipie<br>Oresies Appii Leg.                                   |
| 600 Namque primum Jasonem novo<br>itinere                  | Ibid.                                   | Argonautarum navigatio in Eu-<br>xino.                                             |
| 6at. Malé jam affiretum ad omnis<br>vis controvers         | Pag. 707.                               | Turba populares à Gracchi tem-<br>poribus folita.                                  |
| 602, Dedalum ex Sicilià profestum<br>cum Minois            | Pag. 710                                | In descriptione geographica Sar-<br>dinia,                                         |
| 603. Sed ipfi ferunt taurum ex grege<br>quem prope         | Pag. 715.                               | Mulier ligus Corficam infulam<br>detegit.                                          |
| 604. Dubitavit acie pars.                                  | L. vij, cap. de genit.                  | Vide fragm. 151.                                                                   |
| 605. Dubitavit acie pars,                                  | C. de ablat. 5a. declin.<br>pag. 781.   | Vide fragm. 151;                                                                   |
| 606. Ac deinde nulla munitionis aut<br>requie mora         | Pag. 781.                               | Metelli iter ad obsidendam Laco-<br>brigam.                                        |
| 607. At Lucullum cura Regis ma-<br>chinata fames           | L. viij, C. de commu-<br>nib. pag. 792, | Cura Mithrid, în Galatiâ.                                                          |
| 608. Igitur venditis proferiptorum<br>bonis aut            |                                         | Sulla Tyrannis ac profesipsiones:                                                  |
| 609. Calviranus.                                           | C. de spec, verbor, pag.<br>827.        | Sonnium Antigoni de Mithrid.                                                       |
| 610. Amifumque obsideri fine præliis<br>audiebat.          | C. de figur, verbor,<br>pag. 830.       | Obsideri à Rom, audiebas Mi-<br>thrid, positis ad Cabira castris;                  |
| §22. Equi fine rectore exterriti aut faucii consternantur, |                                         | Equi Legionum Pomp. in pabula-<br>tions apud Lauron,                               |
|                                                            |                                         | 613                                                                                |

|                                                             | (31)                                 |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 612. Implicitæ rates ministeria prohi-<br>bebant.           | L. ix. de 1'. conjug.                | Vel M. Cotta rates ad Calcedonem,<br>vel Mathridatis ad Cizycum.                                                                                                                |
| 613. Omnes quibus senecto corpore                           |                                      | Craffus veteranos revocas in tu-<br>multu Spartaci.                                                                                                                             |
| 614. Dein lenità jam irâ, postero die<br>liberalibus        |                                      | Craffus, post panam ignavis mi-<br>litibus indillam.                                                                                                                            |
| 615. Neque fablidis , uti foliserat compositis.             | Pag. 872.                            | Urbes Afix f.cnoribus ac tributis<br>à Publicanis vexata,                                                                                                                       |
| 616. Quos adversum multi ex By-<br>thinià volentes          | L. x. cap. de praterit,<br>pag. 882. | Mithridatem Bithyni arguunt de<br>falfo filio Nicomedis ab eo fup-<br>posito,                                                                                                   |
| 617. Contra ille calvi ratus:                               | Pag. 883.                            | Somnium Antigoni , & fufpicio-<br>nes in Mithridatem.                                                                                                                           |
| 618. Neque incrmes ex prælio viros<br>quemquam.             | Pag. 887.                            | Sertorius fuos è pralio fugaces<br>increpat,                                                                                                                                    |
| 619. Nifi, cum ira belli desenuisser,                       | Pag. 887.                            | Jul. Cufar ignoseendum esse Le-<br>pidanis censes in oras, pro<br>Cinno.                                                                                                        |
| 620. Omnis quibus attas fenecto cor-<br>pore animus.        | Pag. 887.                            | Craffus Cives evocat ad arma;<br>minante Romam Spartaco.                                                                                                                        |
| 621. Conjuratione claudit.                                  | Pag. 888,                            | Perperna canaculi aditus à Con-<br>juratis occuparijubes.                                                                                                                       |
| 612. Justis Merelli Cornicines occa-<br>nuere.              |                                      | In pralio contra Hirtuleium ad<br>Italieam,                                                                                                                                     |
| 623. Domitium Proconfulem ex cite-<br>riore Hispania        | Pag. 902.                            | Domisius Procof. à Metello ad-<br>vocatur.                                                                                                                                      |
| 624. Argentum mutuum arceffivit.                            | Pag. 902.                            | Lepidus pro apparatu belli civilis.                                                                                                                                             |
| 625. Diversa, uti solet rebus perdi-<br>tis, eapessivit.    | Ibid.                                | Unusquisque fingitivorum occisis<br>Crixo & Spartaco.                                                                                                                           |
| 926. Igitur Logiones pridié in monte<br>politas arcellivit. | Bid.                                 | Catulus Legiones in monte Jani-<br>culo positas.                                                                                                                                |
| 627. Curionem quæfivit ut adolef-<br>eentior & Populi       | Ibid,                                | Appius interrex Curioni Can-<br>didato perfuades ut , 6rc.                                                                                                                      |
| 628. Nexuit catenæ nodo.                                    | Pag. 903.                            | Monime Mithridatis diadematis<br>modo strangulata, vel naves<br>extents alligana in portu Chal-<br>ecdonico vel Spartaciani funi-<br>bus vimineis è l'esuvio descen-<br>dentes. |
| 629. Neque se recipere aut instruere<br>pratio quivere.     | Cap. de præter. 4a.                  | Equites Pomp. exterriti prope<br>Lauronem<br>O                                                                                                                                  |

|                                                                       | (32)                                        |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 630. Parte confumptà, reliqua cada-                                   | Pag. 909.                                   | )                                                               |
| vera ad                                                               | 4 ( P)                                      | Obsessi à Pompeio Calaguristani                                 |
| 63t. Reliqua cadavera falita.                                         | Apud Diomedem de<br>Spec.prasereis.         | humanis carnibus vefeuntur.                                     |
| 632. Ad bellum Perß Macedonicum.                                      | L. xiv. C. de prapo-<br>sition. pag. 980.   | Vide fragm. 551.                                                |
| 633. Ad bellum Perfi Macedonicum.                                     | C. de potestat. prapo-<br>fition, pag. 986. | Vide fragm. 651.                                                |
| 634. Communem habitum transgref-<br>fus.                              | P.g. 987.                                   | Conjurati in Sertorium exordium<br>jurgii quarunt.              |
| 635. Ubi multa nesande, casu super-<br>ausi aique possi.              | Cap. de prapof. cum<br>ablat. page 993.     | In direptione Urbis Heraclea à M. Cottà.                        |
| 636 Maurique vanum genus ut alia<br>Africa.                           |                                             | In descriptions insularum fortu-<br>naturum.                    |
| 637. Si nihil ame adventum fuum                                       | Pug. 998.                                   | De restirutione Tribunatus, ante<br>adventum Pompeii,           |
| 638. Ac deinde militiæ & domi gef-<br>tas compofui.                   | L. xv. C. de adverb.<br>pag. 1006.          | Prima verba in proamio histo-<br>riarum.                        |
| 639. Itaque Servilius ægrotum Ta-<br>renti Conlegam.                  | Pag. 1006.                                  | Appius in Macedoniam, Servi-<br>lius in Siciliam iter facientes |
| 6.10. Ad Olympum atque Phafelida                                      | Pag. 1008.                                  | Urbes pradonum à Servilio ex-<br>pugnata.                       |
| 641. Apud Corycum.                                                    | Ibid.                                       | In bello Servilii Ifaurici contra<br>piratos Cilices.           |
| <ol> <li>642. Apud Ilerdam cum multa opera<br/>circumdata.</li> </ol> | Ibid.                                       | Hirtule us Quaftor ad Herdam<br>fe recipit.                     |
| 6.43. Apud Matinam.                                                   | Ibid.                                       | Brutus costra metatus ap. Mu-                                   |
| 644. Apud Lethe oppidum cui no-<br>men Oblivionis                     | Bit.                                        | Pompeius ad obsidendam Lethem<br>in Lustranta, incedit.         |
| 645. Repulfus à Lethe oppido.                                         | Bid.                                        | Pompeius cum oppidum expug-<br>nare tentaret.                   |
| 646. Res Populi Romani Marco Le-<br>pido Camloque.                    | Pug. 1012;                                  | Prima verba historia Sallustiana,                               |
| 647. Mare ponticum dulcius quàm                                       | Pag. 1013.                                  | Ex Euxini periplo.                                              |
| 648. Audaciter.                                                       | Ibid.                                       | Fugitivi in Gellii Confulis Lee,<br>giones incurrunt.           |
| 619. Neque detrufus aliquotiens ter-                                  | Pag. 1015.                                  | Civis Cizycenus obsessus in ad.,                                |
| 650. Apud Præneste locatus.                                           | P.g. 1008.                                  | Marius junior, pralium ad Sa-<br>criportum.                     |

|                                                              | (33)                                             |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 65t. Nam à primordio urbis ad bel-<br>lum Perfi              | L. xvij. Cap. de conf-<br>truff, pag. 1101.      | Contentiones fuere de Confularta<br>Patricios inter & Plebeios,                      |
| 652. At Lucullus, audito Q. Marcium<br>Regem Proc            | L. xviij. C. de ordinat,<br>pag. 1130.           | Mareius Procos, auxilia petenti<br>Lucullo recufat,                                  |
| 653. Legiones Valerianæ comperto<br>Lege Gabiniå             | Pag. 1130.                                       | Legiones feditiofa Lucullum it<br>Asia deserunt.                                     |
| 654. Sæpé celebritatem nominis in-<br>tellego timentem.      | Ibid.                                            | Ex oratione Q. Catuli contra<br>Legem Maniliam.                                      |
| 655. Video ingentia dona quæfitum<br>ire properantem.        | Ibid.                                            | În eddem oratione loquitur Ca-<br>tulus de Pompeio.                                  |
| 656. In hanc modum differuit.                                | C. de confl. verbor. in<br>defcendendo, p. 1179. | Cujufdam orationis prafatio ve<br>Macri, vel Mathridatis,                            |
| 657. Glutine adolesezbant,                                   | MARTIANUS de me-                                 | Seutis vimineis eoria recens de-                                                     |
| 658. Tota autem infula modica & eul-<br>toribus inanis.      | L. v.                                            | Infula Lenea dicata Achilli in<br>Fueino feu potius infula Dia<br>prope Cretam.      |
| 659. Tota autem infula modica & cultoribus                   | CURIUS FORTUNA-                                  | Vide fragm. 638.                                                                     |
| 660. Arque eos à tergo incurrerunt.                          | RUFINIANUS de fehe-                              | Sparteciani è Vesuvio elapsi in<br>castra Claudii Pratoria,                          |
| 661. Cum fracta prius cura per artus<br>expiraret.           | Ibid.                                            | Mors Marii Gratiduani.                                                               |
| 662. Dum inferior omni viá graffa-<br>retur.                 | JOAN. grammatic, de<br>discrimine verborum,      | Vide fragm. 73.                                                                      |
| 663. Methrophanes promeruit gra-<br>tiam Mithridatis.        | ISIDOR. L. 11, cap. 1.                           | Mithridat, Metrophanem in Hif-<br>paniam mittit.                                     |
| 664. Quo cupidius in ore Ducis fefe<br>quifque bonum         | L. ix. cap. 3.                                   | Vide fragm. 293.                                                                     |
| 665. Simulans fibi alvum purgari,                            | L. xj. cap. 1.                                   | Vilis Marii afiutia Saturnini<br>sempore, vel turpis formido<br>Carbonis condemnati. |
| 666. Italiæ olim Sieiliam conjunctam<br>fuiffe, & dum        | L. ziij. eap. 18.                                | Descriptio Sicilia, Bruttiorum                                                       |
| 667. Tigris & Euphrares uno fonte<br>manant in Armenià       | Ibid. cap. 11.                                   | Geographia Mesopotamia & Ar-                                                         |
| 668. Venti per concava terræ præ-<br>cipitati, rupti aliquot | L. xxiv. cap. 1.                                 | Prodigia, terra motus, Reate;                                                        |
| 669. Igitur introrfus prima Aliæ By-<br>thynia eff, multis   | Cup. 3.                                          | Deferiptio Regionum Euxino ad-                                                       |
| 670. Sardis Hercule procreatus cum<br>magna multitudine      | Cap. 6.                                          | Sardinia antiquitates. In bell-                                                      |

|                                                               | (3+)                              |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 671. Terra patet in longistilline M. centum quadrag.          | Eil.                              | Deferipcio Sardinia.                                                                                           |
| 672. Nam quadam Cerfa nomine,<br>Lieus mulier                 | Ei2.                              | Co fica infula quomodo detetta in deferior. Sardia.                                                            |
| 673. Ist'ar corjundam Sicilian-Laife;                         | ISi3.                             | )                                                                                                              |
| 674. Pelorum promontorium Siciliae<br>respiciens ad Aquilonem | Csp. 7.                           | In descriptione free ssculi.                                                                                   |
| 675. Victoriam incruento exercitu deportaffe.                 | L. xviij.                         | Catuli ultima vifloria, de Lepido,<br>Vide fragin. 304.                                                        |
| 676. Hoftes oppreift aut delaph forem.                        | Biz.                              | Pontici & Armeni à Lucullo, ni<br>fupervenisses Valerianarum Le-<br>gionum fedicio.                            |
| 677. In modum ericii militaris.                               | Cap. 12.                          | Machina, opera militaria in ob-<br>feffionibus Ifaurii, Cityci, Ce.                                            |
| 678. German Insulum Rhanonibus<br>corpus tegunt.              | L. xix. cap. 23.                  | De moribue ac vestitu Barbaro-<br>rum Germania, Masia, Dat-<br>dania, &c. contra quos missius<br>suerat Curio. |
| 679. Togam paludamento mutavit,                               | Cop. 24.                          | Lepidus ad tellum civile fufci-<br>tandum instructus.                                                          |
| 680, Caretes, quia Principes intelli-<br>gendi divina         |                                   | Vide fragen, 617.                                                                                              |
| 681. Indè Rhegium nominatum.                                  |                                   | Descrip, freti sieuli qued Gladia-<br>tores transfinatare conchantur.                                          |
| 682. Glutino.                                                 | ELDA, de ertograph,<br>pag. 2786. | Vide fragm. 657.                                                                                               |
| 681. Judicia, bella atque paces.                              | Pag. 2794.                        | In Jugustin, pfeud, fragm,                                                                                     |
| 684. Ble verò portu folvit pofiquam<br>fiderarum.             | SUIDAS.                           | Servitive Confut , bello piratico.                                                                             |
| 685. Pompeius cum alacribus falta,                            | JOHANN. SARLIZE-                  |                                                                                                                |

RIENSIS in polycratico, L. vi. cep. 4.

FINIS,

cum velocibus ...

Hybernia,

